

# HISTOIRE

DE LA

NOUVELLE FRANCE.

TOME II.

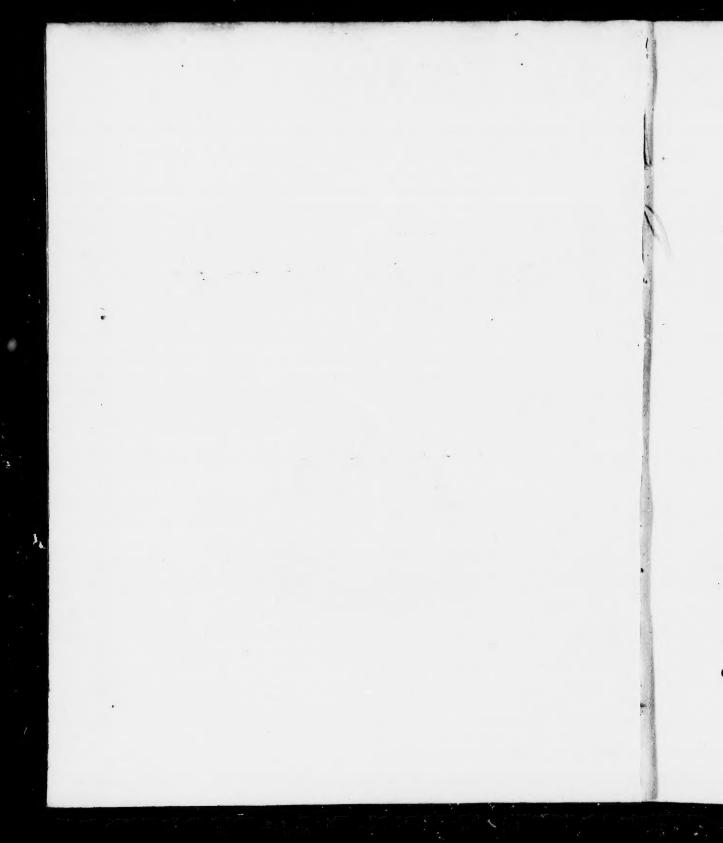

# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DE LA

# NOUVELLE FRANCE,

AVEC

LE JOURNAL HISTORIQUE d'un Voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique Septentrionnale.

Par le P. DE CHARLEVOIX, de la Compagnie de JESUS.

TOME SECOND.



# A PARIS,

Chez la Veuve GANEAU, Libraire, rue S. Jacques, près la rue du Plâtre, aux Armes de Dombes.

M. DCC. XLIV.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.



600.5.1987 \$150.00

ru pr qu ag at Ba

丰



# DESCRIPTION

DES

# PLANTES PRINCIPALES

DE

# L'AMERIQUE SEPTENTRIONNALE.

I.

FOUGERE, qui porte des Bayes.

Filix Baccifera.



'EST la seule Fougere, que nous connoissions, qui porte des Bayes. Elle s'élève à la hauteur d'une coudée: ses seuilles, posées deux à deux, vis-à-vis l'une de l'autre, sont d'un verd soncé, ailées & dentelées. La tige, qui ne plie pas aisément, sans se rompre, est ronde & cannelée. Les

rudimens des semences tiennent aux seuilles par derriere, & produisent des Bayes senduës en deux, rondes, qui de vertes, qu'elles sont d'abord, deviennent noires, ont un goût fort agréable, & presque le même, que celui du Polypode. On attribuë à ce Simple les vertus du Polypode de Chêne. Les Bayes tombent d'elles-mêmes, quand elles sont mûres; mais

Tome II.

a

3.1957 #150

il en revient d'autres à leur place. La racine de cette Plante tient à la terre par un grand nombre de fibres capillaires de couleur brune. Cette Fougere est fort commune dans plufieurs Provinces de l'Amérique Septentrionnale. Elle pousse au mois d'Avril: ses Bayes sont mûres au milieu de l'Eté; ses feuilles tombent au mois de Novembre, & il n'en reste pendant l'Hyver, que la racine.

#### II.

# CYPRE's de la Louysiane.

Cet Arbre est d'une grosseur proportionnée à sa hauteur, qui passe presque tous ceux, qu'on voit dans les Forêts de la Louysiane, où il est fort commun. On en trouve, qui près de terre ont jusqu'à trente pieds de circonference : mais à six pieds de hauteur, cette circonference est diminuée d'un tiers. A quatre ou cinq pieds de distance autour de l'Arbre il sort de la racine plusieurs chicots de forme & de grandeur différentes, depuis un pied de haut jusqu'à quatre : leur tête est couverte d'une écorce rouge & unie, ils ne portent point de feuilles, & ne poussent point de branches. L'Arbre ne se reproduit que de sa semence, qui est de la même forme, que celle des Cyprès de l'Europe, & qui contient une substance balsamique & odoriférante. Le Cyprès mâle porte une gousse, qu'il faut cueillir verte, & qui renferme un baume souverain pour les coupures. Cet Arbre croît en plusieurs endroits dans l'eau depuis un pied jusqu'à cinq ou six de profondeur. Cependant son bois est incorruptible, excellent pour faire des batteaux, pour la charpente, & pour couvrir les maisons, parce qu'il est leger & a le grain délié. Les Perroquets font ordinairement leurs nids fur ses branches, & se nourrissent des pepins de son fruit, qui sont mûrs au mois d'Août.

# III.

# CAPILLAIRE du Canada.

# Adiantum Americanum.

Cette Plante a la racine fort petite, & enveloppée de fibres noires fort déliées. Sa tige est d'un pourpre foncé, & s'éleve de pluuffe fes

le la près à fix iers. et de ren-cou-celle alfa-uffe, erain dans pen-bat-

bres leve

arce naipins



il en revient d'autres à leur place. La racine de cette Plante tient à la terre par un grand nombre de fibres capillaires de couleur brune. Cette Fougere est fort commune dans plufieurs Provinces de l'Amérique Septentrionnale. Elle pousse au mois d'Avril: ses Bayes sont mûres au milieu de l'Eté; ses feuilles tombent au mois de Novembre, & il n'en reste pendant l'Hyver, que la racine.

#### II.

# CYPRE's de la Louysiane.

Cet Arbre est d'une grosseur proportionnée à sa hauteur, qui passe presque tous ceux, qu'on voit dans les Forêts de la Louysiane, où il est fort commun. On en trouve, qui près de terre ont jusqu'à trente pieds de circonference : mais à six pieds de hauteur, cette circonference est diminuée d'un tiers. A quatre ou cinq pieds de distance autour de l'Arbre il sort de la racine plusieurs chicots de forme & de grandeur différentes, depuis un pied de haut jusqu'à quatre : leur tête est couyerte d'une écorce rouge & unie, ils ne portent point de feuilles, & ne poussent point de branches. L'Arbre ne se reproduit que de sa semence, qui est de la même forme, que celle des Cyprès de l'Europe, & qui contient une substance balsa-mique & odoriférante. Le Cyprès mâle porte une gousse, qu'il faut cueillir verte, & qui renferme un baume souverain pour les coupures. Cet Arbre croît en plusieurs endroits dans l'eau depuis un pied jusqu'à cinq ou six de prosondeur. Cependant son bois est incorruptible, excellent pour faire des batteaux, pour la charpente, & pour couvrir les maisons, parce qu'il est leger & a le grain délié. Les Perroquets font ordinairement leurs nids fur ses branches, & se nourrissent des pepins de son fruit, qui sont mûrs au mois d'Août.

#### III.

# CAPILLAIRE du Canada.

### Adiantum Americanum.

Cette Plante a la racine fort petite, & enveloppée de fibres noires fort déliées. Sa tige est d'un pourpre soncé, & s'éleve



inte

de pluuffe fes en-

e la près fix

ers. t de ren-

coueuilprocelle ulfauffe, rain dans

batarce naipins

bres leve

in 12 . Tome IV. page 300 .



in 12. Tome IV. page 302.

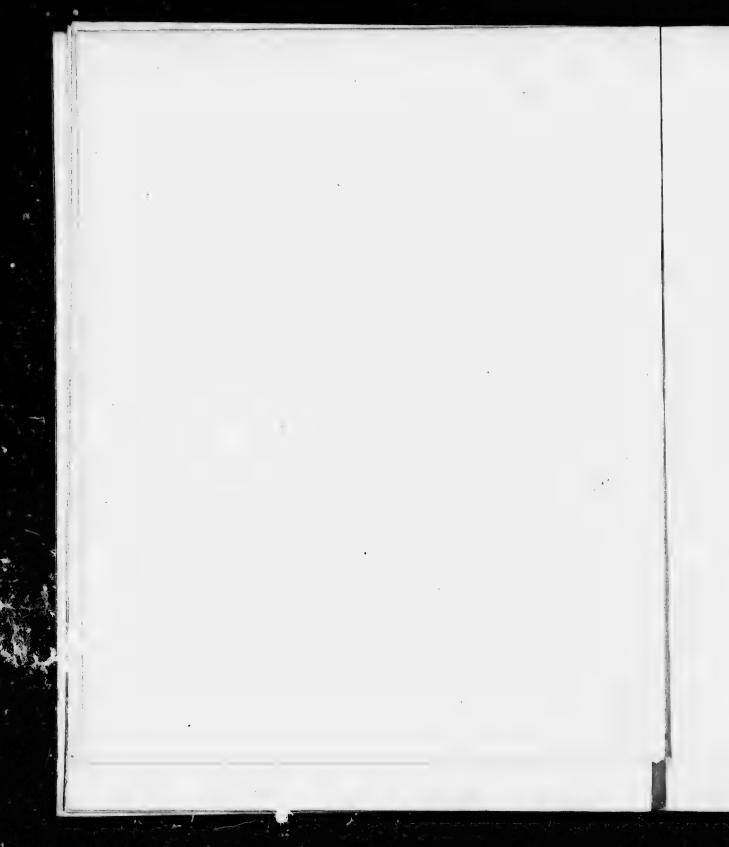

en quelques endroits à trois ou quatre pieds de haut; il en fort des branches, qui se courbent en tout sens. Ses seuilles sont plus larges, que celles de notre Capillaire de France, d'un beau verd d'un côté, & de l'autre, semées de petits points obscurs, nulle part ailleurs cette Plante n'est ni si haute, ni si vive, qu'en Canada. Elle n'a aucune odeur, tandis qu'elle est sur pied, mais quand elle a été rensermée, elle répand une odeur de violette, qui embaume. Sa qualité est aussi beaucoup au-dessus de tous les autres Capillaires.

### IV.

# ORIGAN du Canada.

# Origanum fistulosum Canadense.

Les Tuyaux des fleurs de cette Plante représentent assez bien une flûte de Cannes, & c'est ce qui lui a fait donner par Cornuti l'épithete de fistulosum. Ses tiges sont quarrées, & quelquefois à plusieurs angles; toutes sont veluës & poussent plusieurs branches. Ses feuilles sont longues, d'un verd clair, & affez semblables à celles de la Lysimachie gousseuse. Elles couvrent toute la tige, jusqu'à la cime, où est la sleur, dont la base est environnée de dix ou douze feuilles plus petites, que celles des tiges. Cette fleur ne ressemble pas mal à celle de la Scabieuse, mais elle est plus basse & plus applatie. Elle est composée d'un grand nombre de petits calices, d'où il sort de petits tuyaux bien rangés, de couleur de pourpre, qui se partagent en deux à leur extrémité, & font place à deux ou trois filamens, dont la tête est aussi de couleur de pourpre. Souvent du milieu de la fleur il naît une autre tige de trois doits de long, terminée par une seconde fleur. J'ai dit que les tiges sont veluës; mais ce n'est qu'un petit duvet, qui les couvre. La Plante, sans être froissée, répand une odeur de sarriette. Au goût elle a un peu d'âcreté, & picque la langue comme le poivre: mais sa racine, qui jette beaucoup de fibres, est insipide. Elle dure plusieurs années, & sleurit aux mois de Juillet & d'Août.

# V. V I.

# MYRTHE à Chandelle.

Il y a deux especes de cet Arbrisseau; l'un ne s'éleve qu'à

la hauteur de trois pieds, & a les feuilles plus larges. L'autre est haut de douze pieds. On ne remarque point entr'eux d'autre différence. Ce Myrthe est fort commun dans toute l'Amérique Septentrionnale, depuis l'Acadie jufqu'à la Louysiane, le long des Côtes. Sa tige est tortuë, & pousse ses branches fort près de terre affez irrégulierement. Ses feuilles sont longues, étroites, & fort pointues: la plupart les ont dentelées, dans quelques-uns elles ne le font pas. Au mois de May les petites branches ont des touffes oblongues, de très-petites fleurs, qui ressemblent pour la figure à des Chatons de Coudrier. Ces touffes sont placées alternativement fort proche les unes des autres, & mêlées de rouge & de verd. Elles sont suivies de petites grappes de Bayes bleuës fort serrées : les pepins en sont renfermés dans un noyau dur & oblong, couvert d'une substance onctueuse & farineuse, d'où l'on tire la cire en cette manière. Aux mois de Novembre & de Décembre, ausquels les Bayes sont mûres, on les fait bouillir dans l'eau jusqu'à ce que l'huile surnage; on tire cette huile avec une cuilliere, à mesure qu'elle paroît sur la surface de l'eau, & l'on continue jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus. Elle se durcit en se refroidissant, & alors elle est d'un verd sale, on la fait bouillir de nouveau, & elle devient d'un verd plus clair. Une bougie de cette cire, quand elle est bien faite, dure autant, & éclaire aussi-bien, que les plus belles des nôtres. La fumée, qui en sort, quand on l'éteint, a une odeur de Myrthe. Cette cire est friable, & pour rendre les bougies moins cassantes, on y mêle un quart de suif, mais alors la lumiere n'en est pas aussi nette, ni aussi douce, d'ailleurs les bougies en sont sujettes à couler. Il vaudroit mieux allier cette cire avec une ciré mollasse, que des Abeilles sauvages sont dans les Bois de quelques Isles de l'Amérique. Le sieur Alexandre, qui faisoit des bougies de notre cire verte à la Louysiane en 1721. n'y mettoit rien, & avoit entrepris de la blanchir: il m'en montra une masse, qui étoit déja plus blanche que verte; mais on prétend que les ingrédiens, qu'il y employoit, l'alteroient beaucoup. Il m'assura que, si on vouloit lui abandonner dans le tems, où il faut cueillir les Bayes, les Négrillons, qui ne sont point encore en état de travailler, il chargeroit tous les ans deux Navires de cette cire.

IIII.



tre
aunéne,
nes
onteay
tes

les uiins

ert
ire
e,
au
ne
on
en
ait
ir.

re es. de

es la es te it

in 12. Tome IV. page 306.

la hauteur de trois pieds, & a les feuilles plus larges. L'autre est haut de douze pieds. On ne remarque point entr'eux d'autre différence. Ce Myrthe est fort commun dans toute l'Amérique Septentrionnale, depuis l'Acadie jufqu'à la Louysiane, le long des Côtes. Sa tige est tortue, & pousse ses branches fort près de terre affez irrégulierement. Ses feuilles sont longues, étroites, & fort pointues: la plûpart les ont dentelées, dans quelques-uns elles ne le font pas. Au mois de May les petites branches ont des touffes oblongues, de très-petites fleurs, qui ressemblent pour la figure à des Chatons de Coudrier. Ces touffes sont placées alternativement fort proche les unes des autres, & mêlées de rouge & de verd. Elles sont suivies de petites grappes de Bayes bleuës fort serrées : les pepins en sont renfermés dans un noyau dur & oblong, couvert d'une substance onctueuse & farineuse, d'où l'on tire la cire en cette maniere. Aux mois de Novembre & de Décembre, aufquels les Bayes font mûres, on les fait bouillir dans l'eau jusqu'à ce que l'huile surnage; on tire cette huile avec une cuilliere, à mesure qu'elle paroît sur la surface de l'eau, & l'on continue jusqu'à ce qu'il n'en paroisse plus. Elle se durcit en se refroidissant, & alors elle est d'un verd sale, on la fait bouillir de nouveau, & elle devient d'un verd plus clair. Une bougie de cette cire, quand elle est bien faite, dure autant, & éclaire aussi-bien, que les plus belles des nôtres. La fumée, qui en sort, quand on l'éteint, a une odeur de Myrthe. Cette cire est friable, & pour rendre les bougies moins cassantes, on y mêle un quart de suif, mais alors la lumiere n'en est pas aussi nette, ni aussi douce, d'ailleurs les bougies en sont sujettes à couler. Il vaudroit mieux allier cette cire avec une ciré mollasse, que des Abeilles sauvages sont dans les Bois de quelques Isles de l'Amérique. Le sieur Alexandre, qui faisoit des bougies de notre cire verte à la Louysiane en 1721. n'y mettoit rien, & avoit entrepris de la blanchir: il m'en montra une masse, qui étoit déja plus blanche que verte; mais on prétend que les ingrédiens, qu'il y employoit, l'alteroient beaucoup. Il m'assura que, si on vouloit lui abandonner dans le tems, où il faut cueillir les Bayes, les Négrillons, qui ne sont point encore en état de travailler, il chargeroit tous les ans deux Navires de cette cire.

V. My



atre
aunéne,
hes

ite-

lay ites oules ui-

ins ert ire au ne on en ait ir.

re le es la es

in 12. Tome IV. page 304.



in 12. Tome IV. page 306.

fi ti

#### VII.

# IPECACUANHA de l'Amérique.

Cette Plante a bien des noms parmi les Botanistes: on l'appelle Podophyllum Canadense Morini: Tournesort la nomme Ranunculi specie planta peregrina; d'autres, planta Aconiti folio humilis, flore albo, unico, campanulato, fructu Cynosbati. En Virginie elle est connuë sous le nom de Pomme de May, parce que son fruit est mûr dans le cours de ce mois. Elle s'élève à la hauteur d'un pied & demi, & fleurit au mois de Mars. Sa fleur est composée de plusieurs seuilles, & de plusieurs étamines jaunes, qui entourent l'ovaire, lequel est oval, & n'a qu'une seule cosse remplie de semences presque rondes. Les seuilles de la Plante sont assez semblables à celles de l'Aconit jaune. On dit que sa racine est un excellent émétique, & on s'en sert en Caroline comme d'un vomitif, c'est ce qui lui a fait donner le nom d'Ipecacuanha, outre que ses racines sibreuses ressemblent à celles de ce Simple.

#### VIII.

# GRANDE ROQUETTE du Canada.

# Eruca maxima Canadensis.

C'est un Arbrisseau de la hauteur d'environ cinq pieds quand sa racine, qui est blanche & sibreuse, rencontre un terroir, qui lui convient. Il pousse plusieurs branches rondes. & couvertes d'une espèce de bourre assez rude. Ces branches ont beaucoup de feuilles longues, pointues, inégalement dentelées, affez semblables à celles de la Lysimachie, & ornées d'un léger duvet. Elles ont le goût un peu aigret, quand elles sont jeunes, & fort âcre dans leur maturité, ce qui est commun à toutes les espéces de Roquettes. Celle-ci porte une très-grande quantité de petites fleurs, qui paroissent aux mois de Juin & de Juillet. Elles sont jaunes, & n'ont que quatre feuilles, avec un pistile & quatre étamines. Quand la fleur est tombée, le pistile devient une gousse, allongée, droite & remplie de petites semences, fort douces au goût, qui: sont mûres au mois d'Août, & tombent au mois de Septembre-

IX.

TULIPIER, ou LAURIER à fleurs de Tulipes.

Arbor Tulipifera, tripartito Aceris folio, mediâ lacinià velut abscissă.

On trouve de ces Arbres, qui ont jusqu'à trente pieds de circonférence, & qui s'élevent très-haut. Les branches en font inégales & irrégulieres; elles ne s'étendent pas en droite ligne, mais sont souvent courbées, ce qui fait reconnoître l'Arbre de fort loin, lors même qu'il a perdu toutes ses feuilles; c'est-à-dire, dans les Pays les plus froids; car j'en ai vû au mois de Janvier dans la Louysiane, qui les avoient toutes. Ces feuilles ont des pédicules de la longueur d'un doit, & leur figure approche de celles de l'Erable, mais elles sont plus larges, car elles ont cinq à fix pouces de travers. On diroit que la pointe du milieu est coupée à deux travers de doit, & qu'on y a fait une petite entaillure dans le milieu. Les fleurs de cet Arbre ont toujours été comparées aux Tulipes, & de - là est venu le nom, qu'il porte. Néanmoins M. Catesby prétend qu'elles approchent plus de celles de la Frittilaire. Elles sont composées de sept ou huit feuilles, dont la partie supérieure est d'un verd pâle, & le reste teint de rouge, avec un peu de jaune entremêlé. Elles font d'abord rentermées dans une enveloppe, qui s'ouvre & se recourbe en arriere, lorsqu'elles s'épanouissent : le bois de cet Arbre est affez dur.

X.

POLYGONATUM à fleurs jaunes.

Polygonatum ramosum flore luteo majus.

Cette Plante pousse d'abord une seule tige jusqu'à la hauteur d'une palme, puis elle se divise en deux branches, qui passent souvent la hauteur d'une coudée, & jettent encore d'autres branches. Ses seuilles, qui sont Jouces & unies, oblongues, veineuses, ont la pointe émoussée, sont d'un verd pâle, & croissent autour des tiges de maniere, qu'on diroit qu'elles les percent pour en sortir. Du milieu de ces seuilles, &:

X. Polygonatum à fleurs jaunes.



XI. Polygonatum ou Cachet de Salomon.



IX.

TULIPIER, ou LAURIER à fleurs de Tulipes.

Arbo" Tulipifera, tripartito Aceris folio, media lacinia velut abscissa.

On trouve de ces Arbres, qui ont jusqu'à trente pieds de circonférence, & qui s'élevent très-haut. Les branches en font inégales & irrégulieres ; elles ne s'étendent pas en droite ligne, mais sont souvent courbées, ce qui fait reconnoître l'Arbre de fort loin, lo rème qu'il a perdu toutes ses feuilles; c'est-à-dire, dans le vs les plus froids; car j'en ai vû au mois de Janvier dans la Louysiane, qui les avoient toutes. Ces feuilles ont des pédicules de la longueur d'un doit, & leur figure approche de celles de l'Erable, mais elles sont plus larges, car elles ont cinq à fix pouces de travers. On diroit que la pointe du milieu est coupée à deux travers de doit, & qu'on y a fait une petite entaillure dans le milieu. Les fleurs de cet Arbre ont toujours été comparées aux Tulipes, & de - là est venu le nom, qu'il porte. Néanmoins M. Catesby prétend qu'elles approchent plus de celles de la Frittilaire. Elles sont composées de sept ou huit feuilles, dont la partie supérieure est d'un verd pâle, & le reste teint de rouge, avec un peu de jaune entremêlé. Elles sont d'abord rentermées dans une enveloppe, qui s'ouvre & se recourbe en arrière, lorsqu'elles s'épanouissent : le bois de cet Arbre est affez dur.

X.

POLYGONATUM à fleurs jaunes.

Polygonatum ramosum flore luteo majus.

Cette Plante pousse d'abord une seule tige jusqu'à la hauteur d'une palme, puis elle se divise en deux branches, qui passent souvent la hauteur d'une coudée, & jettent encore d'autres branches. Ses seuilles, qui sont douces & unies, oblongues, veineuses, ont la pointe émoussée, sont d'un verd pâle, & croissent autour des tiges de maniere, qu'on diroit qu'elles les percent pour en sortir. Du milieu de ces seuilles, &



in 12. Tome IV. page 308.



in 12. Tome IV. page 309.

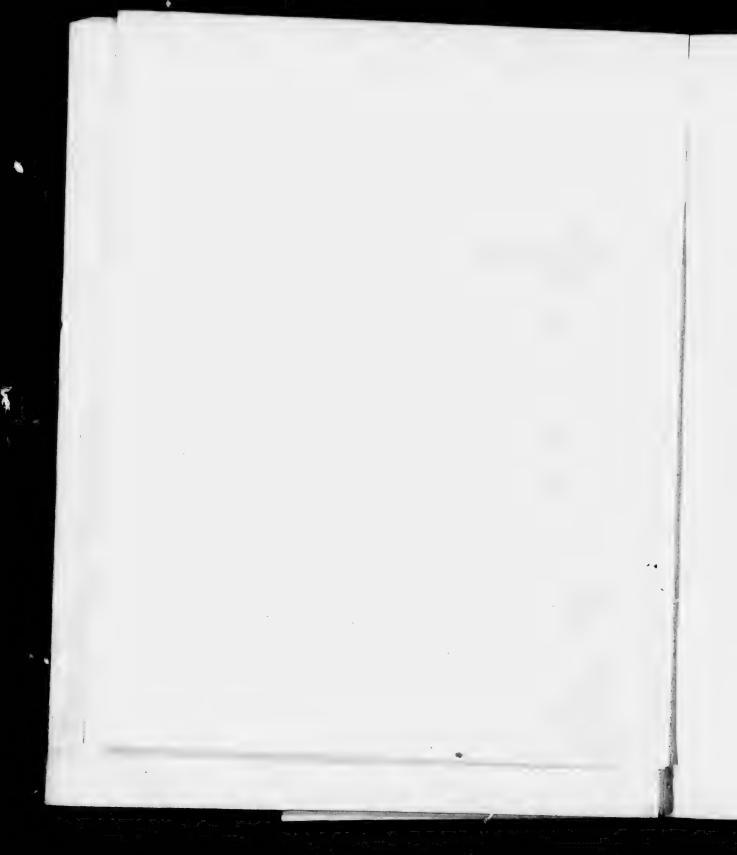

de l'extrémité des tiges fortent des pédicules, qui foûtiennent mal, & laissent pancher une seur jaune, composée de six feuilles longues, étroites, & divisées comme celles des Tulipes. Au milieu de ce calice est le rudiment d'une cosse, convironné de six étamines fort longues, & d'une couleur jaunâtre. Quand la fleur est tombée, son pédicule se redresse, & la cosse, qui d'abord est verte, ensuite noire, coriace, & triangulaire, renserme une semence blanchâtre. La racine de cette Plante pousse un grand nombre de sibres. Sa fleur paroît au commencement de Juin. La semence est mûre en Juillet, & alors la cosse s'ouvre en trois, & laisse tomber la semence.

#### XI.

# SCEAU, OU CACHET de Salomon.

Polygonatum racemosum.

La raison, qui a fait donner à ce Polygonatum l'épithete de racemosum, est que ses fleurs sont en grappes. Sa racine est plus groffe, plus blanche, & s'étend davantage, que celle du précédent; elle est noueuse, & environnée d'un grand nombre de filamens fort menus. Pour l'ordinaire il n'en fort qu'une tige, rarement deux: ces tiges sont rondes, d'un pourpre tirant fur le noir, & de la hauteur d'une coudée. Elles portent des feuilles larges, dont les nerfs font rangés à peu près comme dans le plantain; les uns d'un verd foncé, les autres de couleur de pourpre. De toutes les especes connues de Polygonatum, nulle n'a les feuilles plus dures, plus ridées à leur contour, & d'un verd plus obscur. Eles sont même comme bordées d'une ligne plus foncée que le reste. A l'extrémité des tiges il paroît d'abord comme une grappe de raisin en fleurs. Ce sont de petits filamens d'un poil blanchâtre, qui au bout de huit jours font place à de petits grains ronds de la grosseur d'un grain de Genievre, & qui forment une trèsbelle grappe. Dans les commencemens ils sont jaunes, semés de petits points de couleur de sang. Dans leur maturité, qui est tardive, ils prennent la couleur des cerises. Ils sont d'un très-bon goût, & renferment des semences presque rondes. Cette Plante ne demande pas de grands soins.

XII.

Troisième espece de POLYGONATUM du Canada.

Polygonatum ramosum, flore luteo minus.

Toute la difference, qui se trouve entre cette troisième espece, & la premiere, consiste en ce que ses fleurs sont un peu plus pâles, & que ses seuilles, plus étroites & plus longues, se terminent en pointe.

#### XIII.

## LE GIN-SENG.

Aureliana Canadensis.

C'est le nom, que lui a donné le P. Lastrau, qui le premier a apporté du Canada en France cette Plante précieuse. Les Iroquois, qui la lui ont fait connoître, la nomment Garent-Oguen, mot composé d'Orenta, qui signifie les cuisses & les jambes, & d'Oguen, qui veut dire deux choses séparées. Cela se rapporte assez au mot Chinois, que le Traducteur du P. Kirker explique les cuisses de l'Homme. Quoiqu'il en foit, le Gin-Seng se trouve en plusieurs endroits du Canada, qui sont à peu près sous les mêmes paralleles que la Corée, d'où vient le Gin-Seng le plus estimé à la Chine; aussi les Chinois mêmes y reconnoissent les mêmes vertus, & on les éprouve tous les jours en Canada, comme à la Chine. Ces vertus sont expliquées fort au long dans une Lettre du P. Jartoux Jesuite, Missionnaire à la Chine, inserée dans le dixième Volume des Lettres édifiantes & curieuses des Missionnaires de la Compagnie de Jesus, & dans le petit Imprimé du P. Lafitau.

# X I V.

VALERIENNE à feuilles d'Orties & à fleurs Violettes.

Cette Plante ne differe de la suivante, qu'en ce que ses seuilles sont plus découpées, & que ses sleurs violettes approchent un peu plus de l'Acinus, ou du Basilic Sauvage. On en a vû sleurir en France dans le Jardin de M. Robin, célebre Botaniste du Roy.

da.

ifiéme nt un s lon-

e precieuse.

ment
s cuifes séTraQuoiits du
que la
hine;
is, &
Chine.
re du
ins le
issionié du

ttes.

pproon en lebre XV.



XII.

XTI:

Troisième espece de POLYGONATUM du Canada.

Polygonatum ramosum, flore luteo minus.

Toute la difference, qui se trouve entre cette troisième espece, & la premiere, consiste en ce que ses fleurs sont un peu plus pâles, & que ses seuilles, plus étroites & plus longues, se terminent en pointe.

XIII.

LE GIN-SENG.

Aureliana Canadensis.

C'est le nom, que lui a donné le P. Lasitau, qui le premier a apporté du Canada en France cette Plante précieuse. Les Iroquois, qui la lui ont fait connoître, la nomment Garent-Oguen, mot composé d'Orenta, qui fignifie les cuisses & les jambes, & d'Oguen, qui veut dire deux choses séparées. Cela se rapporte assez au mot Chinois, que le Traducteur du P. Kirker explique les cuisses de l'Homme. Quoiqu'il en soit, le Gin-Seng se trouve en plusieurs endroits du Canada, qui sont à peu près sous les mêmes paralleles que la Corée, d'où vient le Gin-Seng le plus estimé à la Chine; aussi les Chinois mêmes y reconnoissent les mêmes vertus, & on les éprouve tous les jours en Canada, comme à la Chine. Ces vertus sont expliquées fort au long dans une Lettre du P. Jartoux Jesuite, Missionnaire à la Chine, inserée dans le dixième Volume des Lettres édifiantes & curieuses des Missionnaires de la Compagnie de Jesus, & dans le petit Imprimé du P. Lafitau.

XIV.

VALERIENNE à feuilles d'Orties & à fleurs Violettes.

Cette Plante ne differe de la suivante, qu'en ce que ses feuilles sont plus découpées, & que ses fleurs violettes approchent un peu plus de l'Acinus, ou du Basilic Sauvage. On en a vû fleurir en France dans le Jardin de M. Robin, célebre Botaniste du Roy.

nada.

oifiéme font un lus lon-

le preécieuse.

mment
es cuisos sée TraQuoioits du
s que la
Chine;
tus, &
Chine.
ttre du
lans le
Lissionmé du

ettes.

que fes appro-On en élebre XV.



in 12. Tome IV. page 310.



in 12 . Tome IV. page 312.

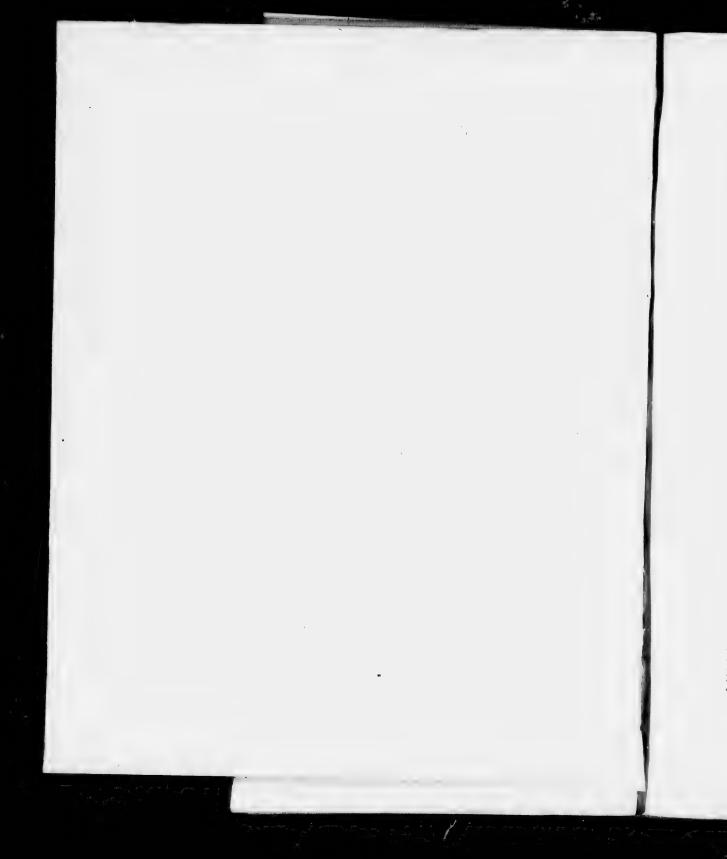

## X V.

# VALERIENNE à feuilles d'Orties, & à fleurs blanches.

La racine de cette Plante est fibreuse, comme celle du Lychnis, & ne pénétre pas bien avant en terre, elle se porte même mieux, quand ses fibres sont découvertes. L'odeur & la faveur de cette racine ne cedent en rien au Nard, en quoi elle surpasse beaucoup notre Valerienne. Quand on l'a mâchée elle embaume la bouche, & à la fin elle picque la langue. comme la Canelle. Il en fort plusieurs tiges creuses, rondes, noueuses, lisses, hautes d'une coudée, & qui se partagent en plusieurs autres. Les feuilles naissent deux à deux jusqu'à l'extrémité des tiges, & ne ressemblent pas mal à celles de la grande Ortie, ou de la Scrophulaire; mais elles font moins picquantes, & d'un verd plus clair. Chaque tige est terminée par une assez large touffe de fleurs blanches, fort petites, femblables à celles de notre Valerienne; mais en plus grand nombre. Elles paroissent au mois de Septembre, & quand elles font tombées, on voit à leur place de petites sementes longues, que le vent emporte bientôt. L'hyver il ne reste que la racine, en quoi cette Plante differe encore de notre Valerienne.

## XVL

# LE SASSAFRAS.

# Cornus Mas odorata, folio trifido, margine pleno.

Cet Arbre est assez commun dans la Floride, & dans les Contrées méridionnales de la Nouvelle France. Il n'est pas fort haut, & n'a jamais plus d'un pied de diametre au-dessus de sa racine. Sur les bords de la Riviere de Saint Joseph, qui se décharge dans le Lac Michigan, venant du Sud-Est, j'en ai vû des Campagnes toutes couvertes, mais ce n'étoit que des Arbrisseaux: c'étoit peut-être des rejettons d'Arbres, qu'on avoit coupés: car il est certain qu'ordinairement le Sassaffasas est un très-bel Arbre, dont la tête fait un fort beau bouquet. Ses seuilles sont divisées en trois lobes par des entaillures trèsprosondes. Il pousse au mois de Mars des bouquets de petites sleurs jaunes composées de cinq seuilles. Ces sleurs sont suivies de bayes, qui ressemblent par leur grosseur & par leur Tom. II.

figure à celles du Laurier. Elles font attachées à des pédicules rouges, & ont un calice de même couleur, & de la figure de ceux de Gland. Les Bayes font d'abord vertes; mais quand elles font mûres, elles font bleuës. Le Saffafras croît pour l'ordinaire dans les meilleurs terroirs, & il a été transplanté en plusieurs endroits de l'Europe avec succès. Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit dans mon Histoire de ses vertus (a). Il paroît que les Anglois n'en font point autant de cas, que les Espagnols, car M. Catesby ne parle que de la vertu, qu'il a d'adoucir le sang; à quoi il ajoûte qu'en Virginie on a employé quelquesois avec succès dans les siévres intermittantes une décoction de sa racine: mais les mêmes Plantes n'ont point par tout les mêmes vertus. Il se pourroit bien faire que le Saffafras en ait dans les Pays plus méridionnaux, qu'il n'a point sous des Climats plus froids.

#### XVII.

# LYCHNIS du Canada.

Asaron Canadense.

Ce Lychnis, aussi-bien que les deux Valeriennes, dont j'ai parlé aux nombres xIv & xv. croît fur les Collines, & à l'ombre. Il differe moins du nôtre par ses vertus, que par sa grandeur. Il ne pousse point de tiges, mais il sort de sa racine de longs pédicules, qui foûtiennent de larges feuilles, à peu près de la figure de celles du Lierre, moins longues, terminées en pointe, molles, d'un verd sombre, & couvertes d'un leger duvet. Les pédicules sont de la même substance, que ceux des feuilles de vignes, & il en croît à leur côté de plus courts, qui soûtiennent des fleurs. Ces fleurs fortent d'un petit calice d'un verd pâle, qui en s'ouvrant se divise en trois fegmens pointus, lesquels se renversent en arriere. Au fond du calice on trouve de petites semences d'un goût mordicant, & qui met la bouche en feu. La racine de cette Plante est charnuë, pleine de suc, & s'étend horizontalement. Il en fort des fibres d'une juste longueur, d'une odeur agréable, comme celle de l'Acorus, mais plus forte: on les pile, on les enveloppe de linge, & on les jette bien nouées dans un tonneau de vin, avec un poids, qui les retienne au fond: on les ( a ) T. I. P. 29. 30.

y laisse trois mois, & elles communiquent au vin un goût

icules are de quand pour planté

117

éterai (a). , que , qu'il a em-

n'ont

e que 'il n'a

nt j'ai l'omgranine de à peu termies d'un

, que le plus t d'un n trois

fond cant, ite est

Il en able, on les

n tonon les

# 10 PLANTES DE L'AMERIQUE figure à celles du Laurier. Elles sont attachées à des pédicules



ules

y laisse trois mois, & elles communiquent au vin un goûr très-délicat. On mâche aussi la racine pour se donner une haleine douce & agréable: mais elle a des vertus encore plus estimables. On assure qu'elle a toutes celles du Nard, & celles, que les Anciens ont attribuées au Lychnis d'Europe, comme de guérir l'enslure du ventre, les douleurs de sciatique, les sièvres tierces invétérées; qu'elle purge la bile & la pituite aussi essicament que l'Ellebore. Pour operer ces essets, on prend deux cuillerées du suc de cette racine mêlées avec du vin blanc.

# XVIII.

# ACACIA de l'Amérique.

Cet Acacia, qu'on a transplanté en France, y a fort bien réussi, & plaît beaucoup par la beauté de ses sleurs, & par le bel ordre, dans lequel ses feuilles sont rangées. Son tronc est assez gros, le bois en est dur, couvert d'une écorce noirâtre, lisse & sans épines. Il est bien appuyé sur ses racines; sa tête est fort large, & toutes les branches, qui le compofent, sont tendres, moëlleuses, & semées de picquants, qui ne sont point ronds, ni en stilet, mais comme de petites lames, qui peu à peu se rétrécissent & se terminent en pointe. Ses feuilles sont huit à huit, ou dix à dix de chaque côté, avec une neuviéme ou une onziéme à l'extrémité. Elles se replient en-dedans fur le foir, & se redressent au lever du Soleil. Cet Arbre pousse au mois d'Octobre des fleurs blanches de la figure de celles des Pois, lesquelles forment des bouquets, comme celles du Cytife; mais elles ne sont pas panchées de même, ni aussi fragiles. Elles sont suivies de petites semences, comme des Lentilles, renfermées dans des noyaux très-durs & fort herissés. Une décoction du bois & des feuilles de cet Arbre est astringente, & rafraîchissante.

# XIX.

Grande PIMPRENELLE du Canada.

Pimpinella, Bipinella, vel Bipendula maxima Canadensis.

Cette Pimprenelle a une ample racine, & fort chargée de fibres charnuës, de laquelle fort à la fin du Printems une lon-





in 12 . Tome IV. page 314.



in 12. T. me IV. page 316.

### SEPTENTRIONNALE.

y laisse trois mois, & elles communiquent au vin un goûr très-délicat. On mâche austi la racine pour se donner une haleine douce & agréable: mais elle a des vertus encore plus estimables. On assure qu'elle a toutes celles du Nard, & celles, que les Anciens ont attribuées au Lychnis d'Europe, comme de guérir l'enslure du ventre, les douleurs de sciatique, les sièvres tierces invétérées; qu'elle purge la bile & la pituite aussi efficacement que l'Ellebore. Pour operer ces essets, on prend deux cuillerées du suc de cette racine mêlées avec du vin blanc.

## XVIII.

# ACACIA de l'Amérique.

Cet Acacia, qu'on a transplanté en France, y a fort bien réussi, & plaît beaucoup par la beauté de ses sleurs, & par le bel ordre, dans lequel ses feuilles sont rangées. Son tronc est assez gros, le bois en est dur, couvert d'une écorce noirâtre, lisse & sans épines. Il est bien appuyé sur ses racines; sa tête est fort large, & toutes les branches, qui le composent, sont tendres, moëlleuses, & semées de picquants, qui ne sont point ronds, ni en stilet, mais comme de petites lames, qui peu à peu se rétrécissent & se terminent en pointe. Ses feuilles sont huit à huit, ou dix à dix de chaque côté, avec une neuviéme ou une onziéme à l'extrémité. Elles fe replient en-dedans sur le soir, & se redressent au lever du Soleil. Cet Arbre pousse au mois d'Octobre des fleurs blanches de la figure de celles des Pois, lesquelles forment des bouquets, comme celles du Cytife; mais elles ne sont pas panchées de même, ni aussi fragiles. Elles sont suivies de petites mences, comme des Lentilles, renfermées dans des noyaux très-durs & fort herissés. Une décoction du bois & des feuilles de cet Arbre est astringente, & rafraschissante.

#### XIX.

Grande PIMPRENELLE du Canada.

Pimpinella, Bipinella, vel Bipendula maxima Canadensis.

Cette Pimprenelle a une ample racine, & fort chargée de fibres charnuës, de laquelle fort à la fin du Printems une lon-

gue tige, ronde & pleine de nœuds, d'où naissent plusieurs tiges de même couleur & de même figure, que celles de notre Pimprenelle. Ces tiges ont des seuilles posées deux à deux sur un même pédicule fort court, & sont terminées par une autre seuille. Les sleurs, qui croissent au haut des tiges, & composient un épi fort long, s'épanouissent les unes après les autres, en commençant par les inférieures. Chaque sleur est formée de quatre seuilles, qui sont comme une croix, & portent sur un petit vase un peu arrondi, lequel a quatre cavités, d'où il sort trois ou quatre silamens. La sleur est d'un verd, qui peu a peu devient blanchâtre. Cette Plante ne dissere point de la nôtre en ce qui regarde le goût, l'odeur & la couleur.

### XX.

### LAURIER à fleurs odoriferantes.

Magnolia lauri folio subtus albicante.

C'est une espece de Laurier, dont les sleurs ont une odeur très-agréable. Ce bel Arbre, qu'on a transplanté avec succès en Angleterre, & qui y a résisté aux hyvers les plus rudes, est naturel à la Floride & à la Virginie. Sa hauteur n'excede jamais seize pieds; son bois est blanc & spongieux, son écorce est blanche, ses feuilles ont la figure de celles du Laurier commun, & pendant tout l'Été les forêts sont parfumées de l'agréable odeur de ses fleurs. Elles sont blanches, composées de fix feuilles, au milieu desquelles est un piston conique. qui est le commencement du fruit. Lorsque la fleur est passée. le piston croît jusqu'à la grosseur d'une noix: il est couvert de nœuds & de petites éminences, qui s'ouvrent, lorsque le fruit est mûr, & laissent tomber des semences plates de la grosseur d'une petite fève. Ces semences contiennent une amande renfermée dans une coque très-mince, couverte d'une peau rouge. Lorsqu'elles sortent de leurs cellules, elles ne tombent point à terre, mais demeurent suspendues par des filets blancs d'environ un pouce de long. Les fruits sont d'abord verds, mais quand ils font mûrs, ils font rouges; enfuite ils deviennent bruns. Cet Arbre vient de lui-même dans un terroir humide, & souvent dans des fonds mouillés: mais si on le transplante dans un terrein sec & élevé, il devient plus beau, & urs otre fur itre poes, née fur it il peu e la

eur

cès ede or-ier de ées et , de uit eur en-eur en ses , en-eur en ses , en-eur en ses , en-eur en ses , en eur eur en eur eur en eur en eur eur en eur eur en eur en eur en eur eur eur eu

mieux formé, & porte plus de fleurs. Il perd sa seuille en hyver, pour peu que le froid soit picquant.

### XXI.

Canada

CERFEUIL à larges feuilles du Canada.

Outre la largeur des feuilles, cette Plante differe encore de notre Cerfeuil par la hauteur & l'extrémité de sa tige, qui est terminée par une sleur blanchâtre divisée en petits bouquets. Ces sleurs, en tombant, sont place à des graines un peu allongées, & dont un seul pédicule soûtient plusieurs, la tige est tendre & cassante, d'un verd mêlé de blanc, & s'éleve à la hauteur d'une coudée. Chaque pédicule porte six seuilles découpées, comme celles du Persil, mais beaucoup plus longues & plus larges, que celles de notre Cerfeuil. Cette Plante meurt au bout de trois ans, après qu'elle a été semée; mais sa semence, en tombant à terre, germe, sans attendre même qu'elle soit couverte, & toute terre lui est bonne. Elle est douce au goût, & son odeur n'est pas désagréable: mêlée avec d'autres légumes, elle en rehausse le goût.

### X X 1 I.

A C O N I T à fleurs de Soleil.

Aconitum heliantemum Canadense.

Les racines de cet Aconit sont grosses & charnues. Elles ont, comme celles de notre Aconit, de petites fibres, qui s'étendent beaucoup, si on n'y remédie, car c'est un vrai poison. Ces racines poussent des seuilles fort larges à trois pointes, & d'un verd noirâtre. Celles, qui naissent sur les tiges, au nombre de sept, ou de neuf, sont plus & plus profondément découpées, à mesure qu'elles approchent des extrémités. Ces tiges s'élevent plus qu'à hauteur d'homme, se séparent en plusieurs petits rameaux, & sont terminées par de larges sleurs jaunes. Ces sleurs ont ordinairement dix ou douze seuilles oblongues, un peu séparées les unes des autres. Au milieu est une espece de cone applati, couvert de graines, & dont la base est couronnée de petites seuilles vertes.



in 12 . Tome IV. page 317 .

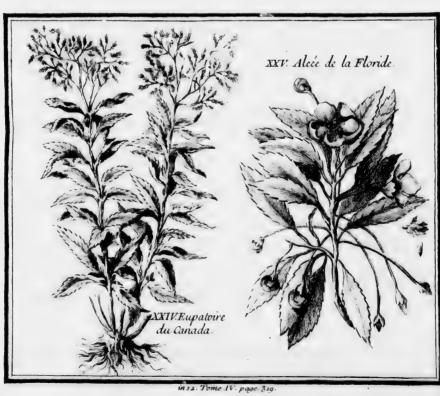

SEPTENTRIONNALE.

du Canada

mieux formé, & porte plus de fleurs. Il perd sa seuille en hyver, pour peu que le froid soit picquant.

### XXI.

CERFEUIL à larges feuilles du Canada.

Outre la largeur des feuilles, cette Plante differe encore de notre Cerfeuil par la hauteur & l'extrémité de sa tige, qui est terminée par une sleur blanchâtre divisée en petits bouquets. Ces sleurs, en tombant, sont place à des graines un peu allongées, & dont un seul pédicule soûtient plusieurs, la tige est tendre & cassante, d'un verd mêlé de blanc, & s'éleve à la hauteur d'une coudée. Chaque pédicule porte six seuilles découpées, comme celles du Persil, mais beaucoup plus longues & plus larges, que celles de notre Cerseuil. Cette Plante meurt au bout de trois ans, après qu'elle a été semée; mais sa semence, en tombant à terre, germe, sans attendre même qu'elle soit couverte, & toute terre lui est bonne. Elle est douce au goût, & son odeur n'est pas désagréable: mêlée avec d'autres légumes, elle en rehausse le goût.

### X X 1 L

ACONIT à fleurs de Soleil.

Aconitum heliantemum Canadense.

Les racines de cet Aconit font grosses & charnues. Elles ont, comme celles de notre Aconit, de petites fibres, qui s'étendent beaucoup, si on n'y remédie, car c'est un vrai poison. Ces racines poussent des feuilles fort larges à trois pointes, & d'un verd noirâtre. Celles, qui naissent sur les tiges, au nombre de sept, ou de neuf, sont plus & plus profondément découpées, à mesure qu'elles approchent des extrémités. Ces tiges s'élevent plus qu'à hauteur d'homme, se séparent en plusieurs petits rameaux, & sont terminées par de larges sleurs jaunes. Ces sleurs ont ordinairement dix ou douze seuilles oblongues, un peu séparées les unes des autres. Au milieu est une espece de cone applati, couvert de graines, & dont la base est couronnée de petites seuilles vertes.

# 14 PLANTES DE L'AMERIQUE XXIII.

### THALIETRUM du Canada.

Cette Plante ressemble assez au Thalietrum des Anciens; mais ses feuilles sont plus belles, & en plus grand nombre. Sa hauteur est de deux coudées; sa racine pousse plusieurs tiges d'un pourpre foncé, partagées par des nœuds, d'où fortent d'autres tiges plus petites, séparées des principales par des valvules blanchâtres; les feuilles ont la même figure, & sont rangées dans le même ordre, que celles de l'Ancholye, mais elles font d'un verd mêlé de blanc. Les tiges font terminées par des bouquets de fleurs fort petites. Les boutons en font d'un pourpre clair, & quand ils s'ouvrent, ils se divisent en cinq feuilles, qui découvrent une infinité de petits filamens blancs, dont les têtes sont jaunes. Au mois de Juillet ces filamens deviennent des graines allongées & triangulaires, avec une petite boffette, ou un durillon d'une substance membraneuse sur chaque angle. Cette Plante est fort douce au goût; quand on la mâche, on sent qu'elle est graffe & gluante, & elle picque la langue avec un peu d'àcreté. On la pile, & on l'applique fur les playes avec fuccès; cuite dans l'eau, elle facilite la suppuration.

# XXIV.

# EUPATOIRE, ou AGRIMOINE à feuille d'Aunée.

Le Roy Eupator, qui le premier a découvert l'Agrimoine & lui a donné son nom, crut avoir par cette découverte rendu un grand service à l'humanité. La Plante, dont nous donnons ici la figure, & qui en est une espece, a les mêmes vertus, & lui ressemble parfaitement par ses fleurs. Ses tiges, qui n'ont point de peau, sont d'un rouge mêlé de cendre, rondes, creuses & noueuses. Ses seuilles sont de la longueur d'une palme, & larges de trois pouces. Elles sont rudes, comme celles de la Sauge, dentelées, d'un verd soncé, soûtenuës quatre à quatre sur des pédicules, qui sortent des nœuds de la tige, deux de chaque côté, & tournées les unes vers les autres, comme celles de la petite Gentiane, ou Croisette. Du sein de

chaque feuille il fort un petit rameau environné de feuilles plus petites. La racine pousse quantité de sibres, qui s'étendent fort loin. Nulle autre Eupatoire ne s'éleve aussi haut. Au milieu de l'Eté elle est de cinq coudées, & son sommet est couronné d'une infinité de sleurs, qui ont de petits poils au lieu de feuilles, & toutes semblables à celles de l'Eupatoire-Chanvre, à l'odeur près, & à la couleur, qui est un peu plus pourprée. Ces sleurs sont suivies de semences déliées comme du poil folet, & que le vent abbat d'abord. Cette Plante est un peu amere, & cette amertume dégenere en un peu d'àcreté. C'est le meilleur remede, que l'on connoisse, pour déboucher les obstructions du soye. Elle fond la pituite, & , la fait couler par le ventre; elle sortise les visceres, & si on la tient quelque tems dans la bouche, elle fait beaucoup cracher.

### X X V.

ALCE'E de la Floride.

Alcea Floridana quinque capsularis, Laurinis foliis leniter crenatis, seminibus coniferarum instar alatis.

C'est un grand Arbre fort droit, dont les branches forment une pyramue réguliere. Ses seuilles sont de la même figure que celles du Laurier commun, mais moins dentelées. Il commence à sleurir au mois de May, & continuë pendant tout l'Eté. Ses sleurs sont attachées à des pédicules longs de quatre ou cinq pouces, elles sont monopetales, & divisées en cinq segmens, qui environnent une tousse d'étamines, dont les têtes sont jaunes: à ces sleurs succedent au mois de Novembre des capsules coniques, dont le calice est divisé. Quand elles sont mûres, elles s'ouvrent, & se partagent en cinq segmens. Cet Arbre conserve ses seuilles toute l'année, ne croît que dans les lieux humides, & souvent même dans l'eau: on n'en voit point dans les Provinces plus Septentrionnales que la Caroline.

# $X \times V I$ .

Bellis du Canada.

Bellis ramosa umbellisera Canadensis.

Cette espece de Marguerite est une Plante de six pieds de

haut, dont la racine est formée de quantité de petites fibres, & dont les feuilles sont allongées, grasses, rudes, d'un verd obscur, assez prosondément cannelées. De la tige, qui est rude, il sort de toutes parts quantité de petits rameaux terminés par un grand nombre de fleurs, qui ressemblent à celles de la petite Bellis, mais dont le milieu, qui est d'un verd jaunâtre, est plus environné de petites barbes, qui ne rougissent jamais, comme dans les nôtres, mais font toujours d'un beau blanc. Chaque fleur a ses pédicules, & quoique tous sortent du même point de la tige, ils ne sont jamais de la même longueur. Cette Plante fleurit aux mois de Juillet & d'Août, & lorsque les feuilles de la fleur sont tombées, le milieu se trouve rempli de graines. Deux jours après que ces graines sont tombées à terre, elles germent, & poussent d'autres Plantes, qui prennent la place de l'ancienne, laquelle meurt d'abord; & quoique ces nouvelles Plantes soient très-tendres, elles foûtiennent \*rès-bien les plus grands froids de l'Hyver. Cette Plante est chaude & seche; elle picque la langue, & remplit la bouche d'une amertume, qui n'est point désagréable. Elle a une odeur d'aromate, qui porte au cerveau, & en fait sortir par la bouche toute la pituite. Elle guérit promptement les ulceres les plus invétérés, elle en fait sortir les ordures par fon suc moëlleux, quand on l'y seringue: réduite en poudre, elle en mange le pus, & elle en remplit les cavités, si on y applique des cataplaimes de la Plante crue & broyée.

# XXVII.

JASMIN de la Floride.

Gelseminum luteum, odoratum, Virginianum scandens, semper virens.

Quoique M. Parkinson semble attribuer cette Plante à la Virginie, il est pourtant vrai qu'elle y est rare, qu'elle perd ses seuilles dans la Caroline, où elle est commune, & qu'elle n'est toujours verte, que dans les Contrées les plus chaudes de la Floride. Elle demande un terrein humide, ses branches sont soûtenuës par les Arbres & les Buissons voisins, sur lesquels elle monte assez haut. Ses seuilles sont rangées l'une vis-à-vis de l'autre, depuis les aisselles des branches jusqu'à la leur

SEPTENTRIONNALE.

leur extrémité. Ses fleurs naissent entre les tiges & les branches, elles sont jaunes. & de la même formes



in 12. Tome IV. page 322.

res, verd i eft rmielles jau-

lent lent lent tent lon-, & oulont

rd; lles ette

plit Elle rtir les

par re,

la erd elle eles nes

nes efne

la

haut, dont la racine est formée de quantité de petites fibres, & dont les feuilles sont allongées, grasses, rudes, d'un verd obscur, assez profondément cannelées. De la tige, qui est rude, il fort de toutes parts quantité de petits rameaux terminés par un grand nombre de fleurs, qui ressemblent à celles de la petite Bellis, mais dont le milieu, qui est d'un verd jaunâtre, est plus environné de petites barbes, qui ne rougissent jamais, comme dans les nôtres, mais sont toujours d'un beau blanc. Chaque fleur a ses pédicules, & quoique tous sortent du même point de la tige, ils ne sont jamais de la même longueur. Cette Plante fleurit aux mois de Juillet & d'Août, & lorsque les feuilles de la fleur sont tombées, le milieu se trouve rempli de graines. Deux jours après que ces graines font tombées à terre, elles germent, & poussent d'autres Plantes, qui prennent la place de l'ancienne, laquelle meurt d'abord; & quoique ces nouvelles Plantes soient très-tendres, elles foûtiennent très-bien les plus grands froids de l'Hyver. Cette Plante est chaude & seche; elle picque la langue, & remplit la bouche d'une amertume, qui n'est point désagréable. Elle a une odeur d'aromate, qui porte au cerveau, & en fait sortir par la bouche toute la pituite. Elle guérit promptement les ulceres les plus invétérés, elle en fait sortir les ordures par fon fuc moëlleux, quand on l'y feringue: réduite en poudre, elle en mange le pus, & elle en remplit les cavités, si on y applique des cataplasmes de la Plante cruë & broyée.

XXI

### XXVII.

JASMIN de la Floride.

Gelseminum luteum, odoratum, Virginianum scandens, semper virens.

Quoique M. Parkinson semble attribuer cette Plante à la Virginie, il est pourtant vrai qu'elle y est rare, qu'elle perd ses seuilles dans la Caroline, où elle est commune, & qu'elle n'est toujours verte, que dans les Contrées les plus chaudes de la Floride. Elle demande un terrein humide, ses branches sont soûtenuës par les Arbres & les Buissons voisins, sur lesquels elle monte assez haut. Ses seuilles sont rangées l'une vis-à-vis de l'autre, depuis les aisselles des branches jusqu'à la

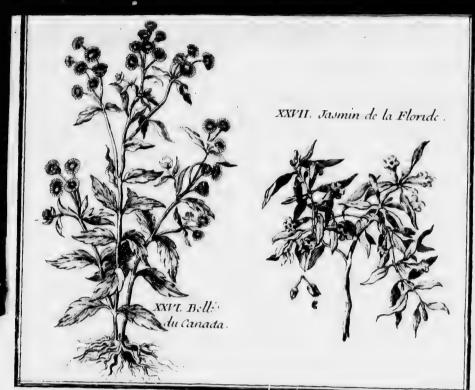

in 12. Tome IV. page 321



în 12. Tome IV. page 322.

16 PLANTES DE L'AMERIQUE haut dont la racine est formée de quantité de petites sibres, leur extrémité. Ses fleurs naissent entre les tiges & les branches, elles sont jaunes, & de la même figure que les Tubereuses: leurs extrémités sont découpées en cinq parties. Ses semences sont plattes & ailées d'un côté, renfermées dans une capsule oblongue, terminée en pointe. Lorsque les semences sont mûres, les consules s'ouvrent en se repliant vers la tige, & les laissent tomber. L'odeur de ce Jasmin est la même, que celle des violettes jaunes. On l'a cultivé horton en Angleterre avec un succès, qui prouve que les Pays froids ne lui sont pas contraires.

### XXVIII.

# PLANE d'Occident.

# Platanus Occidentalis.

Ce Plane, ou Platane est assez rare dans la Floride & dans la Caroline; mais il est plus commun en Virginie & dans les Provinces plus Septentrionnales. Il croît dans les lieux bas, & on en trouve sur les bords de la Riviere Savanah, dans la Nouvelle Georgie, qui fait partie de ce qu'on appelloit autrefois la Floride Françoise. Les feuilles de cet Arbre sont larges, à cinq pointes, dentelées, d'un verd clair, & un peu veluës par dessus. Les capsules, qui renferment la semence, font rondes, attachées & pendantes à un pédicule d'environ quatre ou cinq pouces de long. Le fruit ressemble à celui du Platane Oriental; l'écorce de l'Arbre est unie, & pour l'ordinaire mêlée de verd & de blanc. Cette Description convient affez à ce qu'on appelle en Canada Cotonnier, parce que ses capsules rondes, & semées de picquans sont remplies d'une espece de cotton. Cet Arbre est très-commun dans toutes les Forêts des parties méridionnales de Canada & dans celles de la Louysiane; & on en trouve d'une hauteur & d'une grosseur prodigieuse. On prétend que sa racine est un remede infaillible contre toutes fortes d'écorchures. Il en faut prendre, diton, la pellicule intérieure, la faire bouillir dans l'eau, bassiner la playe de cette eau, & y mettre ensuite de la cendre de la pellicule même.

# PLANTES DE L'AMERIQUE XXIX.

ANGELIQUE à fleurs blanches du Canada.

Angelica lucida Canadensis.

Dans les endroits découverts des Forêts du Canada on trouve deux ei eces d'Angeliques, l'une, que Cornuti appelle Lucida, & l'autre, qui est d'un pourpre foncé. La tige de la premiere ne s'éleve pas plus haut qu'une coudée, & elle n'a de moëlle qu'aux jointures de ses nœuds, d'où sortent ses feuilles. Ces nœuds sont couverts d'une espece de membrane, qui sert comme d'enveloppe à la tige, puis s'allonge & s'arrondit, & sert de pédicule aux feuilles, qui sont d'un beau verd, dentelées, & croissent tout autour de la tige. Ses sleurs blanches ne composent pas un bouquet rond, comme dans l'Angelique d'Europe, mais une Ombelle, comme dans l'Anis. Elles sont bientôt suivies de semences, qui ont moins d'enveloppes, que celles de notre Angelique. La racine de cette Plante est assez grosse, & jette de toutes parts des sibres ch irnuës. Dès que la semence est tombée, la Plante se seche & meurt. Quelques-uns ramaffent ces graines, pour les femer au Printems; d'autres se contentent de les couvrir de terre, & elles pouffent affez tôt pour donner aux nouvelles Plantes le tems de se fortifier contre la rigueur de l'Hyver. Cette Angelique a le même goût que la nôtre, & les mêmes vertus, mais elle picque davantage la langue.

# $\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x}$ .

ANGELIQUE à fleurs pourprées du Canada.

Angelica atro-purpurea Canadensis.

La tige de cette Plante, non plus que celles des autres Angeliques, n'a tout son accroissement, qu'au bout de trois années. Sa racine est plus grosse & plus charnuë, blanche, & couverte d'une peau noire & environnée de fibres, qui sont aussi charnuës. Ses seuilles sont plus longues & en plus grand nombre, que celles de la précédente, & montées sur de plus longs pédicules. La tige au sortir de sa racine, est couverte d'une pellicule, qui s'ouvre à mesure pour lui donner passage.



de elles ver. mes

on lle

de lle fes

ne, areau urs

ans
l'Apins
e de
pres

che s fe-

Ans an-, & rand plus verte lage.

# PLANTES DE L'AMERIQUE XXIX.

ANGELIQUE à fleurs blanches du Canada.

Angelica lucida Canadenfis.

Dans les endroits découverts des Forêts du Canada on trouve deux especes d'Angeliques, l'une, que Cornuti appelle Lucida, & l'autre, qui est d'un pourpre foncé. La tige de la premiere ne s'éleve pas plus haut qu'une coudée, & elle n'a de moëlle qu'aux jointures de ses nœuds, d'où sortent ses feuilles. Ces nœuds font couverts d'une espece de membrane, qui sert comme d'enveloppe à la tige, puis s'allonge & s'arrondit, & sert de pédicule aux feuilles, qui sont d'un beau verd, dentelées, & croissent tout autour de la tige. Ses sleurs blanches ne composent pas un bouquet rond, comme dans l'Argelique d'Europe, mais une Ombelle, comme dans l'Anis. Elles sont bientôt suivies de semences, qui ont moins d'enveloppes, que celles de notre Angelique. La racine de cette Plante est assez grosse, & jette de toutes parts des sibres charnues. Dès que la semence est tombée, la Plante se seche & meurt. Quelques-uns ramassent ces graines, pour les semer au Printems; d'autres se contentent de les couvrir de terre, & elles poussent assez tôt pour donner aux nouvelles Plantes le tems de se fortifier contre la rigueur de l'Hyver. Cette Angelique a le même goût que la nôtre, & les mêmes vertus, mais elle picque davantage la langue.

### XXX.

ANGELIQUE à fleurs pourprées du Canada.

Angelica atro-purt rea Canadensis.

La tige de cette Plante, non plus que celles des autres Angeliques, n'a tout son accroissement, qu'au bout de trois années. Sa racine est plus grosse & plus charnuë, blanche, & couverte d'une peau noire & environnée de fibres, qui sont aussi charnuës. Ses seuilles sont plus longues & en plus grand nombre, que celles de la précédente, & montées sur de plus longs pédicules. La tige au sortir de sa racine, est couverte d'une pellicule, qui s'ouvre à mesure pour lui donner passage.



le es he le-de les er.

Anan-8z

ont and olus

erte ige.

in 12. Tome IV. page 324



in 12 . Tome IV. page 326.

Cette tige s'éleve au-dessus de la hauteur d'un homme; chaque demi-pied est marqué par un nœud comme le roseau, & de ces nœuds sortent les seuilles. Vers le milieu de sa hauteur elle commence à pousser de petites tiges, qui sont couvertes de seuilles plus petites que les autres. Les sleurs, qui viennent au haut de la tige, ne paroissent, qu'en perçant une enveloppe, qui les couvre; elles sorment un bouquet rond: la semence ne paroît, qu'après qu'elles sont tombées. Les tiges & les pédicules des seuilles sont d'un pourpre soncé: les seuilles & les semences sont d'un verd obscur. Elle a moins d'odeur & de goût, & apparemment aussi moins de vertu, que la précédente.

### XXXI.

# LE LAURIER rouge.

Laurus Carolinensis, foliis acuminatis, baccis cæruleis, pediculis longis rubris insidentibus.

Les feuilles de cet Arbre ont les mêmes figures, que celles du Laurier commun, & répandent une odeur aromatique. Ses Bayes, lorsqu'elles sont mûres, sont bleuës, elles viennent deux à deux, & quelques strois à trois, attachées à des pédicules de deux ou trois pouces de long, & rouges, de même que le calice du fruit, dont les bords sont dentelés. On ne voit cet Arbre en Virginie, qu'en quelques endroits proche de la Mer, mais il se trouve par tout en Caroline, principalement dans les terres basses & marécageuses. Ordinairement il est petit, mais dans les Isles, & en quelques endroits particuliers proche de la Mer, on en voit de fort grands & de fort droits. Le bois a le grain sin, & on en fait de très-beaux cabinets, & autres ouvrages semblables. M. Catesby dit qu'il en a eû des morceaux, qui ressemblables. M. Catesby dit qu'il en a le des morceaux, qui ressemblables d'aucun autre, qu'il ait connu.

# XXXII.

BIGNONIA du Canada.

Bignonia fraxini foliis, coccineo flore minore.

Cette Plante monte jusqu'à la cime des plus grands Arbres 2 c ij

& en couvre souvent tout le tronc. Ses suilles sont aîlées, & formées de plusieurs lobes dentelés, attachés par couple, l'un vis-à-vis de l'autre sur une même côte. En Mai, Juin, Juillet & Août elle pousse des bouquets de fleurs rouges, affez semblables à celles de la Digitale commune. Chaque fleur fort d'un long calice rougeâtre; elle est monopetale, enflée dans son milieu: mais en s'ouvrant elle se divise en cinq parties, avec un piston, qui naît du calice, & passe au travers de la fleur. Au mois d'Août les cosses, ou Vaisseaux, qui renferment les semences, commencent à paroître. Quand ils sont parvenus à leur maturité, ils ont trois pouces de long, font étroits par les deux bouts, & divi és en deux parties égales. Les femences sont aîlées & plattes. Le Colibry, dit M. Catesby, aime à se nourrir de ses fleurs, & souvent en s'y enfonçanttrop avant, il s'y laisse prendre. J'ai observé ailleurs que cet Auteur confond le Colibry avec l'Oiseau-mouche, & j'en ai marqué la différence. Célui-ci, qui passe l'Eté en Canada, y trouve une Plante par différente de celle, dont je parle ici, & dont il est fort friand. Elle ne s'éleve n's fort haut, mais elle a des fleurs de même couleur, & à peu près de la même figure, que cette Bignonia de la Floride. Elle en pourroit être une espece.

# XXXIII.

TROENE aux Bayes violettes.

Ligustrum lauri-folio, fructu violaceo.

Cet Arbrisseau croît ordinairement jusqu'à la hauteur de seize pieds, & son tronc a depuis six jusqu'à huit pouces de diametre. Ses seuilles sont sort lisses, & d'un verd plus vis, que celles du Laurier commun, auquel il ressemble d'ailleurs parfaitement dans sa sorme, & dans sa maniere de croître. Il sort au mois de Mars d'entre ses seuilles des épines de deux ou trois palmes de longueur, couvertes de très-petites sleurs blanches, composées de quatre seuilles chacune, & qui sont attachées l'une vis-à-vis de l'autre par des pédicules d'un demi pouce de long. Les fruits, qui leur succedent, sont des Bayes rondes, environ de la même grosseur, que cell, s du Laurier. Elles sont couvertes d'une peau violette, & renserment un noyau, qui se sépare par le milieu.

u E
aîlées, &
couple,
ai, Juin,
crouges,
Chaque
nopetale,
divife en
c paffe au
aiffeaux,
e. Quand
de long,
arties égar, dit M.
nt en s'y
ré ailleurs
mouche,
l'Eté en
le, dont
e pris fort
peu près
e. Elle en

r de seize s de diavif, que eurs pare. Il sort ou trois lanches, ttachées ouce de rondes, r. Elles noyau,

20 PLANTES DE L'AMERIQUE & en couvre souvent tout le tronc. Ses feuilles sont aîlées, & formées de plusieurs lobes deptelée attachée



In 12. Tome IV. page 330.

# XXXIV.

ERABLE aux fleurs rouges.

Acer Virginianum, folio majore subtus argenteo, supra viridi splendente.

Cet Arbre n'est pas moins commun dans la Caroline, que dans la Virginie. Il s'éleve fort haut, mais rarement son tronc est gros à proportion. Au mois de Fevrier, avant que ses seuilles paroissent, ses petites sleurs rouges commencent à s'ouvrir, & durent seules environ trois semaines; après quoi viennent les fruits, qui sont de la même couleur, & durent avec les sleurs environ six semaines. Cet Arbre embellit les Forêts de la Caroline plus qu'aucun autre, & l'expérience a fait voir qu'il sousser très-bien le Climat d'Angleterre; il ne s'accommoderoit pas moins bien sans doute de celui de la France.

### XXXV.

# A P I O s de l'Amérique.

Cette Plante a plusieurs racines de la grosseur, & à peu près de la figure d'une olive, attachées par des nerfs, qui les séparent, & ausquelles elles tiennent par des fibres. Au commencement du Printems ces racines poussent quantité de rejettons semblables à ceux de la vigne, qui s'attachent à tout ce qu'ils rencontrent, s'elevent fort haut, pourvû qu'ils trouvent où s'appuyer, sont fort chargées de feuilles placées sans ordre, & toujours en nombre impair. Ces feuilles ont des queuës fort larges, & sont de la même figure, que celles de l'Asclepie, mais soûtenues par des pédicules plus courts. Les fleurs de cette Plante sont semblables pour la figure à celles de l'Aconit, & forment comme un petit épi. Au mois d'Octobre les feuilles tombent, & la Plante meurt: la racine se conserve entiere, & pousse au Printems de nouvelles tiges. Les feuilles & les tubereuses de la racine sont bonnes à manger, & fort douces.

# XXXVI.

LE SABOT de la Vierge.

Calceolus Marianus Canadensis.

La racine de cette Plante est comme celle de l'Ellebore



In. 12 Tome IV. page 328.



In 12 Tome IV. page 330.

# X X X I V.

ERABLE aux fleurs rouges.

Acer Virginianum, folio majore subtus argenteo, supra viridi splendente.

Cet Arbre n'est pas moins commun dans la Caroline, que dans la Virginie. Il s'éleve fort haut, mais rarement son tronc est gros à proportion. Au mois de Fevrier, avant que ses seuilles paroissent, ses petites sleurs rouges commencent à s'ouvrir, & durent seules environ trois semaines; après quoi viennent les fruits, qui sont de la même couleur, & durent avec les sleurs environ six semaines. Cet Arbre embellit les Forêts de la Caroline plus qu'aucun autre, & l'expérience a fait voir qu'il sousser pas moins bien sans doute de celui de la France.

### XXXV.

A P I O S de l'Amérique.

lents

Cette Plante a plusieurs racines de la grosseur, & à peu près de la figure d'une olive, attachées par des nerss, qui les séparent, & ausquelles elles tiennent par des fibres. Au commencement du Printems ces racines poussent quantité de rejettons semblables à ceux de la vigne, qui s'attachent à tout ce qu'ils rencontrent, s'élevent fort haut, pourvû qu'ils trouvent où s'appuyer, sont fort chargées de seuilles placées sans ordre, & toujours en nombre impair. Ces seuilles ont des queuës fort larges, & sont de la même figure, que celles de l'Asclepie, mais soûtenuës par des pédicules plus courts. Les fleurs de cette Plante sont semblables pour la figure à celles de l'Aconit, & forment comme un petit épi. Au mois d'Octobre les seuilles tombent, & la Plante meurt: la racine se conserve entiere, & pousse de la racine sont bonnes à manger, & fort douces.

XXXVI.

LE SABOT de la Vierge. Calceolus Marianus Canadenfis.

La racine de cette Plante est comme celle de l'Ellebore

noire: fa tige s'élève à la hauteur d'un pied; fes feuilles larges, & dont les veines suivent la longueur, sont de la nature de celles du Plantain. Sa fleur, qui est quelquetois unique, & quelquetois double, est contournée en fabot. Elle est composée de deux ou trois reuilles, du milieu desquelles s'éleve une petite pellicule, un peu arrondie, vuide, qui s'ouvre par le haut, & représente l'ouverture du sabot. La différence, qui se trouve entre ce sabot du Canada, & celui, qui étoit déja connu sous le même nom, consiste en ce que le premier a les feuilles plus grandes, & n'en a ordinairement que deux, ou trois tout au plus; au lieu que le fecond en a quatre : que la petite pellicule ronde, qui forme la figure du fabot, est blanche, avec des lignes rouges de chaque côté, & non jaune, comme l'autre; que sa racine s'étend de côté & qu'elle est fibreuse, comme celle de l'Ellebore, ce qui ne convient pas au second. Cette Plante sleurit au mois de May: je n'ai pû sçavoir si elle meurt pendant l'hyver, & si elle ne vient point de semence. On pourroit l'appeller Elleborine blanche, comme on a nommé l'autre Elleborine rouge, parce que les feuilles de sa fleur sont d'un pourpre foncé.

XXXVII.

ARBRE pour le mal des dents.

Zanthoxylum spinosum Lentisci, longioribus foliis, Evonimi fruëlu capsulari ex Insula Jamaica.

Cet Arbre, que Banister attribuë à la Jamaïque, ne lui est point particulier, & se trouve sur les côtes de la Virginie & de la Floride. Il a rarement plus de seize pieds de haut, & plus d'un pied de diametre. Son écorce est blanche, & fort rude. Son tronc & ses grosses branches ont cela de singulier, qu'ils sont presque tous couverts de protuberances pyramidales, terminées en pointe fort aigue, & de la même consistance, que l'écorce de l'Arbre. Les plus grandes sont grosses comme des noix; les petites branches n'ont que des épines; les seuilles sont rangées deux à deux, l'une vis-à-vis de l'autre, sur une tige longue de six pouces, & soûtenuës par des pédicules d'un demi pouce. Ces seuilles sont de travers; leurs plus grandes côtes ne les partagent point par le milieu. Des ex-

trémités des branches fortent de longues r ges, qui portent de petites fleurs blanches à cinq feuilles, avec des étamines rouges. Ces fleurs forment de petits bouquets: chacune est suivie de quatre semences d'un verd luisant, rensermée dans une capsule verte & ronde. Les seuilles ont la même odeur, que celles de l'Oranger; elles sont aromatiques, aussi-bien que l'écorce, & les semences très-chaudes, & astringentes. On s'en sert en Virginie & en Carolme pour le mal de dents, & c'est de-là que l'Arbre a pris son nom.

### XXXVIII.

CERISIER noir de la Floride.

Cerasi similis arbuscula Mariana, Padi solio, slore albo, parvo, racemoso.

Cet Arbre ressemble beaucoup dans sa maniere de croître à notre Cerisier noir. Il est fort commun dans les bois de la Caroline, où on n'en trouve guere de plus gros que la jambe : mais transplanté dans un lieu plu decouvert, il devient plus gros; on en voit, qui ont jusqu'à deux pieds de diametre. Au mois de Mai il produit des bouquets renversés de sleurs blanches, ausquelles succedent de petites cerises noires un peu verdâtres. Elles forment des grappes de cinq pouces de long, semblables à celles des groseilles. Les fruits en sont quelquesfois doux & agréables, quelquesois amers: mais l'eau de cerises, qu'on en fait, aussi-bien que celle des cerises ordinaires, qui ont été gressés sur cet Arbre, passe toute eau de cette nature. Les Oiseaux, & sur-tout une espece de Grive, qu'on appelle en Virginie le Mocqueur François, ou la Grive rousse, se nourrissent de ce fruit.

# XXXIX.

SERPENTAIRE de l'Amérique.

Aristolochia, seu Serpentaria Virginiana caule nodoso.

Cette Plante, qui ressemble assez par ses seuilles au Smilax aspera, pousse quelquesois jusqu'à trois tiges, sur lesquelles ses seuilles longues de trois pouces, sont rangées alternative-

ment. Ses fleurs naissent contre terre sur des pédicules longs d'un pouce. Elles sont d'une figure singuliere, mais elles approchent de celle de l'Aristolochie: leur couleur est d'un pourpre soncé, & elles sont place en tombant, à une capsule ronde, cannelée, laquelle contient plusieurs petites semences, qui sont mûres au mois de May. La racine de cette Plante est fort estimée; cependant elle ne se vend que six sols la livre en Virginie & en Caroline, lorsqu'elle est seche; mais comme les Negres sont les seuls, qui la recherchent, & qui n'y peuvent employer que le peu de tems, qu'on leur laisse libre, on n'en trouve guere que de très-petites. Elle multiplie prodigieusement, & sort promptement, quand on l'a transplantée dans un Jardin. Cette Plante se plaît dans les lieux ombragés, & se trouve communément sur la racine des grands Arbres.

### XL.

### SMILAX à feuilles de Laurier.

Cette Plante se trouve ordinairement dans des endroits humides. Elle pousse de sa racine plusieurs tiges vertes, dont les branches couvrent tout ce qui est autour d'elle à une distance considérable, montent souvent à plus de seize pieds de haut, & deviennent si épaisses, qu'en Eté elles forment une ombre impénétrable, & en Hyver une retraite tempérée pour le Bétail. Ses feuilles sont de la même couleur & de la même confistence, que celles du Laurier mâle; mais leur figure approche plus de celles du Laurier femelle, & n'ont de veine senfible, que celle du milieu. Ses fleurs sont petites & blanchâtres; le fruit vient en grappes rondes : ce sont des grains noirs. qui ne renferment chacun qu'une semence dure, laquelle est mûre en Octobre. Elle sert de nourriture à plusieurs sortes d'Oiseaux, sur-tout à un Geay, qui est fort beau. Il est plus gros qu'un Etourneau; il a le bec noir, & au-dessus de la base de sa mandibule supérieure il y a des plumes noires, qui forment une petite raye au travers des yeux, laquelle se joint à une plus grande, qui environne la tête & le gosser. Les plumes de sa crête sont longues, & il les dresse quand il veut II a le dos d'un pourpre sombre. Les barbes intérieures des grandes plumes des aîles sont noires, les extérieures bleuës, avec des rayes noires au travers de chaque plume, dont les bouts font

E s longs lles apfl d'un ne capites tee cette fix fols e; mais & qui r laiffe dtiplie tranflieux grands

its huont les
ftance
haut,
ombre
le Béconpproe fennohânoirs,
quello
fortes
le plus
de !a
, qui
joint
ipluut II
granavec
oouts
font

XXXIX. Serpentaire de l'Amérique.

XXXVIII. Cerisier noir de la Floride





XL Smilax Laurier

X L I.

### LE CHESNE SAULE.

Quercus Anpotius, ilex Marilandica, folio longo angusto Salicis.

Cet Arbre ne se trouve que dans les sonds mouillés. Ses seuilles sont longues, étroites & unies aux extrémités, de la même forme que celles du Saule. Son bois est tendre, & le bois en est gros. Ses seuilles pour l'ordinaire ne tombent point dans les Provinces, où l'Hyver est tempéré, comme à la Caroline; mais elles tombent dans les Pays plus Septentrionnaux. Cet Arbre est fort petit, son écorce a une couleur obscure, & ses seuilles d'un verd pâle. Il produit fort peu de glands & sort petits.

### XLII.

LECHESNE verd à feuilles oblongues.

Quercus semper virens, foliis oblongis, non sinuatis.

Cet Arbre s'éleve ordinairement à la hauteur de quarante pieds; le grain de son bois est grossier, plus dur & plus rude, que celui d'aucun autre Chêne. Il croît communément aux bords des marais salés, & alors il est plus gros, qu'en aucun autre endroit. Son tronc est presque toujours panché, & quasi couché; ce qui vient de ce que le terrein étant humide, a peu de consistance, & de ce que les marais emportent la terre, qui couvroit ses racines. Ceux, qui croissent dans un terrein plus élevé, sont fort droits, & ont la cime réguliere & pyramidale. Ce Chêne conserve ses feuilles toute l'année; son gland est plus doux, que celui de tous les autres. Les Sauvages en sont un grand usage, & s'en servent sur-tout pour épaissir leur soupe, ou sagamité. Ils en tirent aussi une huile, qui est très-agréable & très-saine, & presque aussi bonne, que celle d'amende.

Tome II.



In . 12 . Tome IV . page 33 2 .



In 12 . Tome 11' page 333.

sont bordés de blanc. Sa queue est bleuë, & marquée des mêmes rayes, que ses ailes. Son cri n'est pas aussi désagréable, que celui de nos Geais.

XLI.

### LE CHESNE SAULE.

Quercus Anpotius, ilex Marilandica, folio longo angusto Salicis.

Cet Arbre ne se trouve que dans les sonds mouillés. Ses seuilles sont longues, étroites & unies aux extrémités, de la même forme que celles du Saule. Son bois est tendre, & le bois en est gros. Ses seuilles pour l'ordinaire ne tombent point dans les Provinces, où l'Hyver est tempéré, comme à la Caroline; mais elles tombent dans les Pays plus Septentrionnaux. Cet Arbre est fort petit, son écorce a une co leur obscure, & ses seuilles d'un verd pâle. Il produit fort peu de glands & sort petits.

### XLII.

LE CHESNE verd à feuilles oblongues.

Quercus semper virens, foliis oblongis, non sinuatis.

Cet Arbre s'éleve ordinairement à la hauteur de quarante pieds; le grain de son bois est grossier, plus dur & plus rude, que celui d'aucun autre Chêne. Il croît communément aux bords des marais salés, & alors il est plus gros, qu'en aucun autre endroit. Son tronc est presque toujours panché, & quasi couché; ce qui vient de ce que le terrein étant humide, a peu de consistance, & de ce que les marais emportent la terre, qui couvroit ses racines. Ceux, qui croissent dans un terrein plus élevé, sont fort droits, & ont la cime réguliere & pyramidale. Ce Chêne conserve ses seuilles toute l'année; son gland est plus doux, que celui de tous les autres. Les Sauvages en sont un grand usage, & s'en servent sur-tout pour épaissir leur soupe, ou sagamité. Ils en tirent aussi une huile, qui est très-agréable & très-saine, & presque aussi bonne, que celle d'amende.

Tome II.

-d

### XLIII.

CHESNE à feuilles de Chataigner.

C'est le plus grand & le plus gros des Chênes de l'Amerique Septentrionnale; aussi ne croît-il que dans de bons terroirs, & dans des fonds. Son écorce est blanche & écaillée; le grain du bois n'est pas beau, quoiqu'on s'en serve beaucoup pour la charpente. Ses seuilles sont larges & dentelées, comme celles du Chataignier, & ses glands sont fort gros.

### XLIV.

### LE CHESNE noir.

Quercus Marilandica, folio trifido ad Sassafras accedente.

Cet Arbre croît ordinairement dans un mauvais terroir, & il ne s'éleve pas bien haut. Son écorce est noire, son grain est grossier, & son bois n'est guere bon qu'à brûler. On en voit, dont les seuilles sont larges de dix pouces. Son gland est de la grosseur ordinaire.

# XLV. XLVI.

LE CHESNE blanc aux feuilles armées de pointes.

Cet Arbre est commun dans la Caroline, & dans beaucoup d'autres Provinces de la Floride. Ses feuilles ont les entaillures prosondes, & les pointes fort aiguës. Son écorce & son bois sont blancs, mais le grain n'en est pas si serré, que celui du Chêne blanc de Virginie, dont les seuilles sont semées de veines rouges, & ne sont point armées de pointes.

# XLVII.

# LE CHESNE d'eau.

Il ne croît que dans les fonds pleins d'eau, & on ne se sert ordinairement de son bois, que pour des clôtures. Quand l'hyver n'est pas rude, il conserve la plûpart de ses seuilles. Ses glands sont petirs & amers: les Cochons mêmes n'en mangent, que quand ils n'en trouvent point d'autres.



in 12 . Tome IV. page 336.

#### XLIII.

XI.I. Chai

CHESNE à feuilles de Chataigner.

C'est le plus grand & le plus gros des Chênes de l'Amerique Septentrionnale; aussi ne croît-il que dans de bons terroirs, & dans des fonds. Son écorce est blanche & écaillée; le grain du bois n'est pas beau, quoiqu'on s'en serve beaucoup pour la charpente. Ses feuilles sont larges & dentelées, comme celles du Chataignier, & ses glands sont fort gros.

#### XLIV.

#### LE CHESNE noir.

Quercus Marilandica, folio trifido ad Sassafras accedente.

Cet Arbre croît ordinairement dans un mauvais terroir, & il ne s'éleve pas bien haut. Son écorce est noire, son grain est grossier, & son bois n'est guere bon qu'à brûler. On en voit, dont les seuilles sont larges de dix pouces. Son gland est de la grosseur ordinaire.

#### XLV. XLVI.

LE CHESNE blanc aux feuilles armées de pointes.

Cet Arbre est commun dans la Caroline, & dans beaucoup d'autres Provinces de la Floride. Ses feuilles ont les entaillures prosondes, & les pointes fort aiguës. Son écorce & son bois sont blancs, mais le grain n'en est pas si serré, que celui du Chêne blanc de Virginie, dont les seuilles sont semées de veinnes rouges, & ne sont point armées de pointes.

#### XLVII.

#### LE CHESNE d'eau.

Il ne croît que dans les fonds pleins d'eau, & on ne se sert ordinairement de son bois, que pour des clôtures. Quand l'hyver n'est pas rude, il conserve la plûpart de ses scuilles. Ses glands sont petits & amers: les Cochons mêmes n'en mangent, que quand ils n'en trouvent point d'autres.



in 12. Tome IV. page 334.



in 12. Tome IV. page 336.

L'és & très rie, s durab rentes du mo les au

Cet partie beauc femen & env odorif l'Arbr bles pe kinfor

C

de la naire me la Carol qu'il a Plante fans e

#### XLVIII.

# LE CHESNE rouge.

L'écorce de cet Arbre est d'un brun obscur, très-épaisse, & très-forte: elle est présérable à toute autre pour la tannerie, son bois a le grain grossier; il est spongieux, & peu durable. Il croît dans un terroir élevé. Ses glands sont de différentes formes; ses seuilles n'ont point de figure déterminée, du moins on y remarque une plus grande diversité, que dans les autres Chênes.

#### XLIX.

#### PEUPLIER noir de la Caroline.

# Populus nigra, folio maximo, gemmis balfamum odoratissimum fundentibus.

Cet Arbre ne croît qu'auprès des Rivieres, au effus de la partie habitée de la Caroline. Il est fort hout, & il étend beaucoup ses branches. Au mois d'Avril la recolte de ses semences est faite. Ces semences sont disposées en grappes, & enveloppées d'une substance cottoneuse. Un baume trèsodoriferant se trouve attaché sur les plus pos bourgeons de l'Arbre. Ses seuilles sont dentelées, très-grandes, & semblables pour la figure à celles du Peuplier noir décrit par M. Parkinson.

#### L.

# LISETON pourpre de la Caroline.

# Convolvulus Carolinensis, angusto sagistato folio, slore amplissimo purpureo, radice crassa.

La fleur de cette Plante est d'un pourpre tirant sur le rouge, de la grandeur & de la forme de celle du Liseton blanc ordinaire: elle paroît au mois de Juin. Ses seuilles sont faites comme la pointe d'une stéche. Un Gentilhomme fort estimé à la Caroline, nommé le Colonel Moore, a assûré à M. Catesby qu'il avoit vû un Sauvage, lequel après s'être frotté de cette Plante, toucha avec les mains nuës un Serpent à Sonnettes, sans en recevoir aucune incommodité. Comme les Sauvages

du Canada manient affez impunément ce même Serpent, il fe pourroit bien faire que ce soit par les vertus de cette même Plante.

#### LI.

#### TUPELO.

Arbor in aquâ nascens, foliis latis accuminatis & dentatis, frudu Eleagni majore.

Cet Arbre, qui est assez commun dans la Caroline & dans les Provinces voifines, a le tronc fort gros, fur-tout proche de terre, & devient fort grand. Ses feuilles sont larges, avec des entaillures irrégulieres. Ses fleurs naissent des côtés de ses branches: elles sont attachées à des pédicules d'environ trois pouces de long, & confiftent en plusieurs petites feuilles étroites & verdâtres, posées sur le haut d'un corps ovale, qui est le rudiment du fruit, au bas duquel est le calice, qui se partage en quatre. Lorsque ce fruit est mûr, il ressemble par sa grosseur, sa forme & sa couleur, à une petite Olive d'Espagne, & renserme un noyau dur & cannelé. Le bois de cet Arbre a le grain blanc, mou, & spongieux. Ses racines le font beaucoup davantage, & approchent de la consistence du Liege; aussi s'en sert-on à la Caroline aux mêmes usages. Cet Arbre croît toujours dans les lieux humides, ordinairement dans les endroits les moins profonds des Rivieres, & dans les marais.

#### LII.

# AUTRE TUPELO.

La principale différence de ce Tupelo avec le précédent consiste en ce que ses seuilles ne sont point dentelées, & que sa sleur est plus petite. Il est fort commun dans la Caroline, la Virginie, le Mariland: il s'éleve ordinairement fort haut, & il étend beaucoup ses branches, mais elles ne laissent pas de faire un bouquet assez régulier. D'ailleurs son tronc est fort droit, ses seuilles ressemblent à celles de l'Olivier semelle. En Automne ses branches sont toutes couvertes de fruits noirs & ovales, attachées à de longs pédicules. Ces fruits ont des noyaux durs, applatis & cannelés, d'un goût âcre & amer: cependant les Ours & d'autres Animaux s'en nourrissent. Le grain

L. Lisewn pourpre.



LI. Tupelo, qui croît dans l'eau.



du Canada manient affez impunément ce même Serpent, il fe pourroit bien faire que ce soit par les vertus de cette même Plante.

# L I.

#### TUPELO.

Arbor in aquâ nascens, soliis latis accuminatis & dentatis, frudu Eleagni majore.

Cet Arbre, qui est affez commun dans la Caroline & dans les Provinces voifines, a le tronc fort gros, fur-tout proche de terre, & devient fort grand. Ses feuilles sont larges, avec des entaillures irrégulieres. Ses fleurs naissent des côtés de ses branches: elles sont attachées à des pédicules d'environ trois pouces de long, & consistent en plusieurs petites seuilles étroites & verdâtres, posées sur le haut d'un corps ovale, qui est le rudiment du fruit, au bas duquel est le calice, qui se partage en quatre. Lorsque ce fruit est mûr, il ressemble par sa grosseur, sa forme & sa couleur, à une petite Olive d'Espagne, & renserme un noyau dur & cannelé. Le bois de cet Arbre a le grain blanc, mou, & spongieux. Ses racines le font beaucoup davantage, & approchent de la consistence du Liege; aussi s'en sert-on à la Caroline aux mêmes usages. Cet Arbre croît toujours dans les lieux humides, ordinairement dans les endroits les moins profonds des Rivieres, & dans les marais.

#### LII.

#### AUTRE TUPELO.

La principale différence de ce Tupelo avec le précédent confifte en ce que ses feuilles ne sont point dentelées, & que sa fleur est plus petite. Il est fort commun dans la Caroline, la Virginie, le Mariland: il s'éleve ordinairement fort haut, & il étend beaucoup ses branches, mais elles ne laissent pas de faire un bouquet assez régulier. D'ailleurs son tronc est fort droit, ses seuilles ressemblent à celles de l'Olivier semelle. En Automne ses branches sont toutes couvertes de fruits noirs & ovales, attachées à de longs pédicules. Ces fruits ont des noyaux durs, applatis & cannelés, d'un goût âcre & amer: cependant les Ours & d'autres Animaux s'en nourrissent. Le grain





L.I. Tupelo, que crois dans l'enu



in 12. Tome IV. page 337.



LIII. Arbrisseau Aromatique.



in 12. Tome IV. page 338.

du les **f**er

F

o 8 pgé n

du bois de l'Arbre est frisé & fort rude: il est très-propre pour les moyeux des rouës de charette, & autres ustenciles, qui servent à l'agriculture.

LIII.

# ARBRISSEAU aromatique.

Frutex corni foliis conjugatis, floribus instar Anemones stellata, petalis crassis, rigidis, colore sordide rubente, cortice aromatico.

Cet Arbrisseau s'éleve ordinairement à la hauteur de huit ou dix pieds: ses seuilles sont opposées les unes aux autres, & ont la figure de celles de l'Anemone étoilée. Elles sont composées de plusieurs seuilles roides & de couleur de cuivre rouge, & renterment une tousse de petites étamines jaunes: à ces étamines succedent des fruits ronds & applatis à leur extrémité. L'écorce de cet Arbrisseau est fort aromatique, & aussi odorisérante, que la Canelle. Il croît dans les endroits éloignés & montagneux de la Caroline.

#### LIV.

# CASSINE, OU APALACHINE.

C'est un Arbrisseau, qui ne s'éleve guere au-delà de deux pieds, & qui croît affez près de la Mer sur les côtes de la Louysiane dans un terroir sablonneux, & tout-à-fait aride. On en distingue de deux especes, la grande & la petite; mais toute la différence m'a paru confister dans les feuilles, dont les unes font plus grandes & affez semblables pour la figure à celles du Buys, & les autres, un peu plus petites, se rétrécissent peu à peu en pointes. Toutes sont d'un verd foncé en dedans, & plus clair en dehors. On n'a point encore fait d'usage des Bayes, qui sont en grappes, & que je n'ai point vûes dans leur maturité: mais les feuilles prises en guise de Thé, & qu'il faut laisser bouillir davantage, sont un excellent diuretique. Les Sauvages leur attribuent beaucoup d'autres vertus, & ils ne vont jamais en guerre, qu'ils ne s'affemblent pour en boire. Ils font griller les feuilles à peu près comme on grille le Caffé en Turquie, puis jettent dessus & dans le même vase, de l'eau, qu'ils brassent lontems. Les feuilles donnent à

l'eau une couleur roussaire, & ils en boivent autant, qu'ils en peuvent porter. Les Espagnols de la Floride sont dans le même usage.

L V.

#### ACONIT du Canada.

Aconitum Canadense, baccis niveis & rubris.

On a apporté en France deux especes d'Aconit, qui croiffent dans les Bois, & dans les lieux couverts du Canada; mais il paroît qu'elles ne different, que par la couleur de leurs Bayes, dont les unes sont blanches, & les autres sont rouges. Ces Plantes pouffent en France au Printems, une tige haute d'un pied. Leur racine est noire, & ne s'étend ni en profondeur, ni en superficie, mais jette quantité de fibres, qui l'attachent fortement à la terre. Leurs feuilles ressemblent à celles de la Vigne, ou du Ribès; mais elles font plus petites, plus ridées, & d'un verd plus obscur. Au mois de May il paroît au sommet des tiges des grappes de petits filets, plutôt que des fleurs; cependant, en les regardant de bien près, on y distingue six petites seuilles blanches à chacune. Au milieu est une petite Baye, qui d'abord a la figure d'une poire; mais quand elle a toute sa grosseur, elle est ronde. Son extrémité est marquée par un point de couleur de pourpre, aussi-bien que le pédicule affez long, qui le foûtient.

#### LVI.

# PETIT APOCYNON du Canada.

Apocinum minus rectum Canadense.

La racine de ce petit Apocynon, ou Tuë Chien, n'est point rampante, comme celle de l'Apocynon de Syrie, elle se découvre, & quantité de sibres, qui l'environnent, la tiennent fortement attachée à la terre. Ses seuilles sont étroites, longues d'un doit, & se terminent en pointe. Ses tiges poussent deux à deux; chacune a tout au plus une coudée de haut, & elles sont d'une couleur de pourpre tirant sur le noir. Ces tiges sont terminées par des bouquets de sleurs de la même sigure, que celles de l'Apocynon de Syrie, mais d'un plus beau



l'eau une couleur roussaire, & ils en boivent autant, qu'ils en peuvent porter. Les Espagnols de la Floride sont dans le même usage.

LV.

#### ACONIT du Canada.

Aconitum Canadense, baccis niveis & rubris.

On a apporté en France deux especes d'Aconit, qui croisfent dans les Bois, & dans les lieux couverts du Canada; mais il paroît qu'elles ne different, que par la couleur de leurs Bayes, dont les unes sont blanches, & les autres sont rouges. Ces Plantes poussent en France au Printems, une tige haute d'un pied. Leur racine est noire, & ne s'étend ni en profondeur, ni en superficie, mais jette quantité de fibres, qui l'attachent fortement à la terre. Leurs feuilles ressemblent à celles de la Vigne, ou du Ribès; mais elles sont plus petites, plus ridées, & d'un verd plus obscur. Au mois de May il paroît au sommet des tiges des grappes de petits filets, plutôt que des fleurs; cependant, en les regardant de bien près, on y diffingue fix petites feuilles blanches à chacune. Au milieu est une petite Baye, qui d'abord a la figure d'une poire; mais quand elle a toute sa grosseur, elle est ronde. Son extrémité est marquée par un point de couleur de pourpre, aussi-bien que le pédicule affez long, qui le soûtient.

# LVI.

#### PETIT APOCYNON du Canada.

Apocinum minus rectum Canadense.

La racine de ce petit Apocynon, ou Tuë Chien, n'est point rampante, comme celle de l'Apocynon de Syrie, elle se découvre, & quantité de sibres, qui l'environnent, la tiennent fortement attachée à la terre. Ses seuilles sont étroites, longues d'un doit, & se terminent en pointe. Ses tiges poussent deux à deux; chacune a tout au plus une coudée de haut, & elles sont d'une couleur de pourpre tirant sur le noir. Ces tiges sont terminées par des bouquets de sleurs de la même figure, que celles de l'Apocynon de Syrie, mais d'un plus beau



in 12. Tome IV. page 3 40



pourpre. Quand elles sont passées, chaque tige se divise en deux petites, qui sont aussi terminées par des bouquets de sleurs. Une humeur gluante les couvre & les garantit des Mouches, qui se trouvent prises, quand elles ont la témérité de s'en approcher de trop près. Au commencement de l'Automne une ou deux petites bourses, comme des membranes, naissent du milieu des sleurs, qui ressemblent à celles de l'Asclepias: elles renserment des semences larges & plattes, de l'angle desquelles pend une espece de petit poil solet. Cette Plante est pleine d'un suc blanc, qui est un vrai poison.

#### LVII.

LIERRE à trois feuilles du Canada.

Hedera trifolia Canadensis.

Ce Lierre, non plus que le suivant, ne conserve point pendant l'hyver ses feuilles, qui sont, comme celles du Phaseole, 10ûtenuës trois à trois par de longs pédicules, d'où, lorsqu'on les rompt, il fort un fuc blanc, qui peu de tems après devient noir comme de l'encre. Il n'y a rien de meilleur pour noircir les cheveux. Ses petites fleurs blanches pâles font suivies de Bayes en grappes, qui n'ont presque point de chair. Les grains, qu'elles renferment, contiennent une semence ronde, très-dure, de couleur de cendres, couverte d'une membrane feche & ridée. Ce Lierre fleurit au mois de Juillet, & sa semence est mûre en Septembre. Son bois est plus mou & plus moëlleux, que celui de notre Lierre; & ce qu'il a encore de particulier, c'est qu'il varie beaucoup dans sa maniere de pousser: on en voit, qui se tiennent droits & sans appui; d'autres, à peine fortis de leurs racines, rampent & s'attachent aux rejettons des Arbres. Si on les seme au pied d'un mur, ils s'y cramponent par le moyen de petites fibres, qui s'infinaent dans les trous, y prennent racine, & poussent de petites branches, comme le Lierre commun. Ses feuilles rougissent au tems des vendanges, & de loin on les prendroit pour de véritables Vignes; aussi lui a-t-on donné en France le nom de Vignes du Canada: mais il ne lui ressemble, ni par l'écorce, ni par la figure des feuilles. Au reste il n'a presque point d'odeur, & ses Bayes sont entierement disserentes de nos raisins.

# 32 PLANTES DE L'AMERIQUE LVIII.

LIERRE à cinq feuilles du Canada.

Hedera quinquefolia Canadensis.

Ce Lierre à cinq feuilles a le tronc, ou la tige, de la nature du Sarment, noueuse & moëlleuse. Elle est couverte d'une peau plutôt que d'une écorce, & cette peau est comme celle de la Vigne, coriace & difficilement friable. Il s'éleve aussi haut que le mur, ou l'Arbre, auquel il s'attache, & s'étend à proportion. Des pédicules fortent alternativement des nœuds de la tige, & sont inégalement placés. Chacun soûtient cinq feuilles, qui y sont attachées par de petites queues. Dans l'entre-deux des feuilles il fort des deux côtés de la tige comme de petits clouds, d'où naissent de petites fibres frisées; dont l'extrémité forme un durillon. C'est par le moyen de ces fibres, qu'il s'attache à tout ce qu'ils rencontrent. Quand un mur en est couvert, c'est la plus belle verdure, qu'on puisse imaginer: d'ailleurs il ne nuit point aux murs, comme notre Lierre. Cette Plante est aigre, & même un peu âpre au goût; ses feuilles tombent en Hyver.

#### LIX.

#### TREFLE du Canada.

# Tripholium Ajphaltion Canadense.

Ce Trefle ressemble si fort à celui, dont Dioscorides nous a donné la Description, qu'on pourroit croire que c'est la même espece: leurs semences, leurs seuilles, leurs sleurs, leur couleur n'ont rien de dissérent, & tous deux sont d'excellens contre-poisons. Celui du Canada tire sa vertu d'Antidote de la chaleur & de la qualité attractive, qu'il a au souverain dégré. Il est haut d'une coudée, sa tige est mince, de la nature du Jonc, d'un pourpre tirant sur le noir, & presque au sortir de sa racine elle pousse des verges: elle même à son sommet se divisée en plusieurs verges. Toutes ont trois seuilles semblables à celles du Lotus, ou Melilot; mais plus pointues & plus étroites, attachées à un pédicule assez long, un peu velues.

ITULLièrre à oing seuilles du canada.





#### LVIII.

LIERRE à cinq feuilles du Canada.

Hedera quinquefolia Canadensis.

Ce Lierre à cinq feuilles a le tronc, ou la tige, de la nature du Sarment, noueuse & moelleuse. Elle est couverte d'une peau plutôt que d'une écorce, & cette peau est comme celle de la Vigne, coriace & difficilement friable. Il s'éleve aussi haut que le mur, ou l'Arbre, auquel il s'attache, & s'étend à proportion. Des pédicules fortent alternativement des nœuds de la tige, & sont inégalement placés. Chacun soûtient cinq feuilles, qui y sont attachées par de petites queues. Dans l'entre-deux des feuilles il sort des deux côtés de la tige comme de petits clouds, d'où naissent de petites fibres frisées; dont l'extrémité forme un durillon. C'est par le moyen de ces fibres, qu'il s'attache à tout ce qu'ils rencontrent. Quand un mur en est couvert, c'est la plus belle verdure, qu'on puisse imaginer: d'ailleurs il re nuit point aux murs, comme notre Lierre. Cette Plante est aigre, & même un peu âpre au goût; fes feuilles tombent en Hyver.

#### LIX.

TREFLE du Canada.

Tripholium Asphaltion Canadense.

Ce Tresse ressemble si sort à celui, dont Dioscorides nous a donné la Description, qu'on pourroit croire que c'est la même espece: leurs semences, leurs seuilles, leurs sleurs, leur couleur n'ont rien de dissérent, & tous deux sont d'excellens contre-poisons. Celui du Canada tire sa vertu d'Antidote de la chaleur & de la qualité attractive, qu'il a au souverain dégré. Il est haut d'une coudée, sa tige est mince, de la nature du Jonc, d'un pourpre tirant sur le noir, & presque au sortir de sa racine elle pousse des verges: elle même à son sommet se divisé en plusieurs verges. Toutes ont trois seuilles semblables à celles du Lotus, ou Melilot; mais plus pointues & plus étroites, attachées à un pédicule assez long, un peu velues.



e e le la la que : se me e :

mas. Tome IV. page 344







IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

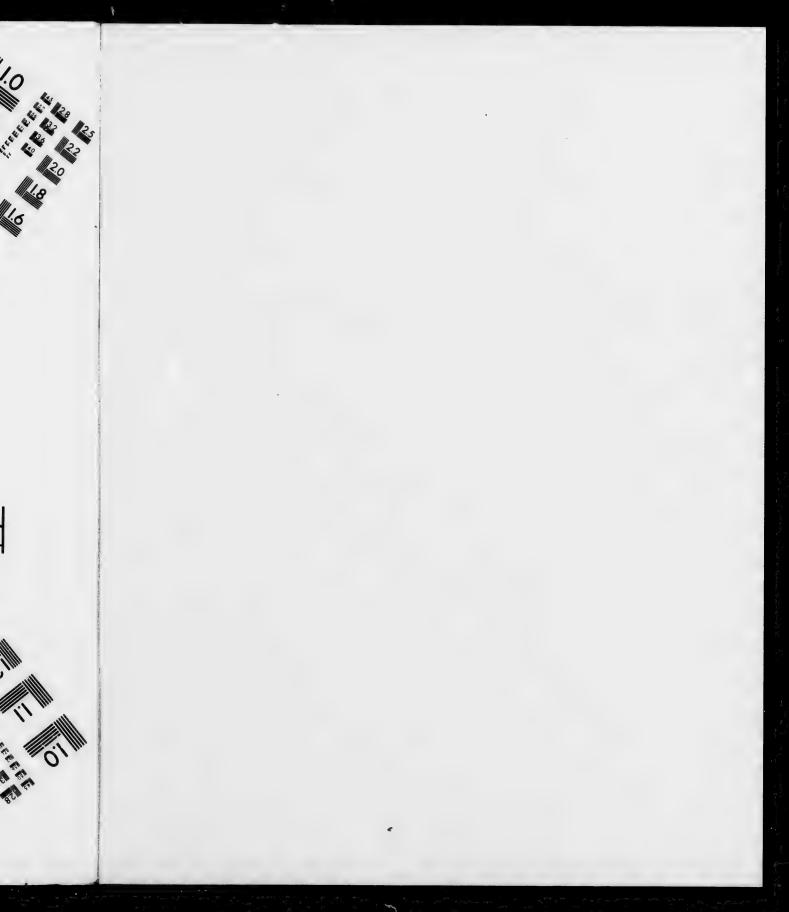

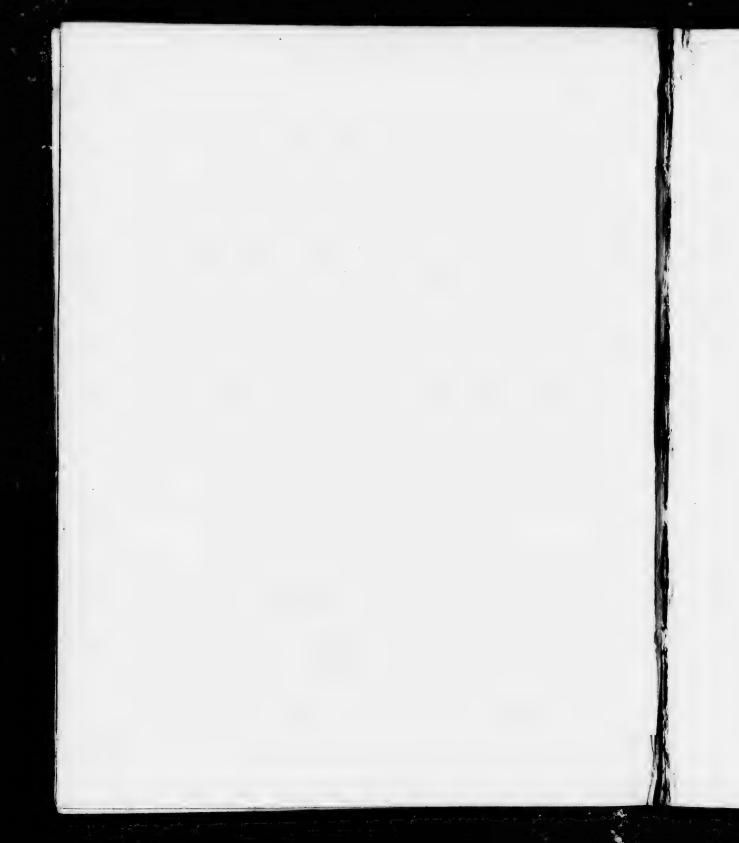

veluës & gluantes. Quand on les rompt, ou qu'on les froisse, elles n'ont aucune odeur; mais pour peu qu'on les touche, elles s'attachent aux doits, & répandent une odeur, qui dans les jeunes Plantes est semblable à celle de la Ruë, & dans les plus vieilles, est bitumineuse. Chaque verge est terminée par une fleur de couleur de pourpre, composée de trois petites feuilles, qui se retirent en arrière, & d'une quatrième, qui est repliée en dedans, & par dessus laquelle s'élevent trois petits filamens, dont la tête est blanche. Les quatre feuilles de la fleur le sont aussi en dedans, & purpurines en dehors: en tombant elles font place à des gousses, qui croissent de la longueur d'un doit, font gluantes & veluës comme les feuilles de la Plante, vertes d'abord, ensuite pourprées, & qui renferment des semences larges, oblongues, comme celles du Cytise, ayant les mêmes creux, que la féve purgative, ou le rognon. La racine est longue, fibreuse, fort chaude; elle picque la langue comme l'Anemone. Il faut semer cette Plante tous les ans. Quand j'ai dit que la description, que Dioscorides nous a donné du Tresle bitumineux, convient à celui-ci, je n'ai pas regardé comme une vraie différence la couleur de ses verges, les unes étant, comme je l'ai déja marqué, d'un pourpre foncé, au lieu que les autres sont noires; parce que ces deux couleurs ne different pas beaucoup. Il est encore à observer que le Tresse du Canada ne parvient point en France à sa hauteur naturelle, ni même à sa maturité. Ainsi nous ne pouvons pas juger ici de sa couleur, ni de son odeur.

#### LX.

# SOLANUM à trois feuilles du Canada.

Solanum triphyllum Canadense.

De la racine de cette Plante, qui est tubereuse, & qui tient à la terre par un grand nombre de petits filamens, sort une tige ronde & verte, qui dans son milieu produit trois seuilles posées en face les unes des autres. Ces seuilles sont sort larges, & se terminent en pointe. Leur couleur est d'un verd obscur. De l'extrémité de la tige il sort une sleur, composée de six seuilles un peu panchées, dont les trois inférieures sont vertes & plus petites. Les trois autres sont plus larges, plus longues, Tom. II.

& d'un pourpre obscur. Il croît au milieu de cette sleur une petite pomme, qui norcit en mûrissant, & qui est remplie de semences semblables à celles du Solanum des Jardins. On trouve quelquesois de ces Plantes, dont la sleur est blanche. Elles sleurissent au mois de May: la graine est mûre au mois de Juin, & dès le mois de Juillet tout disparoît, il ne reste plus que la racine.

#### LXI.

# GRANDE CONSOLIDE de l'Amérique.

Solidago maxima Americana.

Cette Plante ne peut être appellée Consolide, ou Sideritis » comme a fait Cornuti, que par ses propriétés, car elle n'a la figure, ni de l'une, ni de l'autre de ces deux especes de Simple. Sa racine pousse plusieurs tiges rondes, lisses, un peupourprées, & de la hauteur au moins de trois ou quatre coudées. Elle est toute semée de feuilles, qui croissent sans ordre, & ont la figure de celles de la Saponaria, ou du Plantain aquatic; mais elles font moins compactes, car quand on regarde le Soleil à travers d'une de ces feuilles, on la trouve toute percée de petits points insensibles, ce qui vient de la frisure de ses fibres. Elles n'en sont pourtant pas moins douces au toucher, ni d'un verd moins éclatant. Sa fleur est fort tardive, & manque souvent, à moins que l'Automne ne soit chaud, ou que l'Eté ne l'ait été beaucoup, comme il arrive souvent en Canada. Cette fleur n'est qu'une espece de Panache jaune. Ce sont des touffes de petits tuyaux & de petits filamens, qui après quelque tems se réduisent à de petits poils folets. La racine est toute environnée de sibres. Toute la Plante a un goût & une odeur très-agréable: elle est chaude sans âcreté, & fort astringente. Sa substance est visqueuse & glutineuse. Elle est fort vivace, tellement qu'après qu'on en a coupé une tige, cette tige se conserve fort sontems sans eau. On en a même vû, qu'on avoit suspenduës au plancher d'une chambre, qui non-seulement y croissoient, mais encore qui y pouffoient des fleurs. Leur suc monte toujours, & abandonne les feuilles d'en bas, qui se dessechent, comme il arrive à l'Aloë. Aussi n'y a-t-il point de Simple, qui reterme mieux & plus promptement les playes.

fleur une emplie de ins. On blanche. au mois ne reste

2.

ideritis , elle n'a s de Simun peu atre couns ordre, Plantain d on reve toute la frifure ouces au fort tarne foit il arrive le Panale petits tits poils oute la chaude ieuse & qu'on en ans eau. er d'une: core qui k aban-omme il referme



pe les prope me tes ro ce pr me à l br tes flo rice ca

B P in V all come et g P P

#### LXII.

HERBE à Serpens à Sonnettes.

Bidens Canadensis Anagyridis folio, flore luteo.

Cette Plante, qui s'éleve sur une seule tige à la hauteur de cinq à fix pieds, terminée par une fleur jaune de la figure d'un petit soleil, varie un peu dans la figure de ses feuilles. Dans les unes elle est unique, partagée en trois par des entaillures profondes; dans les autres ce sont trois, & quelquesois cinq petites feuilles ovales, longues, pointues, portées sur un même pédicule, & faisant comme la patte d'un dindon. Toutes sont d'un beau verd, croissent deux à deux sur une tige ronde, verte, divisée à la maniere des cannes, & c'est de ces divisions que sortent les feuilles. La sleur est grande à proportion de la grosseur de la tige, qui n'est pas toujours la même. Elle a une odeur très-douce & très-suave. On prétend à la Chine qu'elle a la vertu de teindre en jaune. La racine broyée est souveraine contre la morsure du Serpent à Sonnettes. M. de Tournefort distingue Bidens Canadensis latifolia flore luteo, & Eupatorium Canadense, flore luteo. Bidens Americana triphylla , Angelicæ folio , flore radiato : Bidens Americana pentaphylla, flore radiato.

#### LXIII.

#### SENEKA.

# Polygala Canadensis.

Il est peu de Plantes de l'Amerique plus estimées dans la Botanique, qué celle-ci. Quelques Botanistes la nomment Polygala caule simplici eresto, foliis ovato lanceolatis, alternis, integerrimis, racemo terminatrice eresto. D'autres, Polygala Virginiana, foliis oblongis, floribus in thyrso candidis, radice alexipharmacâ. Les François la nomment simplement Racine contre les Serpens à Sonnettes, ou Seneka, & c'est apparemment le nom, que lui donnent quelques Sauvages. Sa racine est vivace, longue d'un demi empan, ou d'un empan, de la grosseur environ du petit doit, plus ou moins, selon que la Plante est plus ou moins avancée; tortueuse, partagée en plusieurs branches, garnie de sibres laterales, & d'une côte



in 12. Tome IV. page 348.



Point Viale coom eff graph

p p p m te ro ce pi m à l bri te flo rio ca

#### LXII.

HERBE à Serpens à Sonnettes.

Bidens Canadensis Anagyridis folio, flore luteo.

Cette Plante, qui s'éleve fur une seule tige à la hauteur de cinq à fix pieds, terminée par une fleur jaune de la figure d'un petit soleil, varie un peu dans la figure de ses feuilles. Dans les unes elle est unique, partagée en trois par des entaillures profondes; dans les autres ce sont trois, & quelquesois cinq petites feuilles ovales, longues, pointues, portées sur un même pédicule, & faisant comme la patte d'un dindon. Toutes font d'un beau verd, croissent deux à deux sur une tige ronde, verte, divisée à la maniere des cannes, & c'est de ces divisions que sortent les feuilles. La fleur est grande à proportion de la grosseur de la tige, qui n'est pas teujours la même. Elle a une odeur très-douce & très-suave. On prétend à la Chine qu'elle a la vertu de teindre en jaune. La racine broyée est souveraine contre la morsure du Serpent à Sonnettes. M. de Tournefort distingue Bidens Canadensis latifolia flore luteo, & Eupatorium Canadense, flore luteo. Bidens Americana triphylla , Angelicæ folio , flore radiato : Bidens Americana pentaphylla, flore radiato.

#### LXIII.

#### SENEKA.

### Polygala Canadensis.

Il est peu de Plantes de l'Amerique plus estimées dans la Botanique, que celle-ci. Quelques Botanistes la nomment Polygala caule simplici erecto, foliis ovato lanceolatis, alternis, integerrimis, racemo terminatrice erecto. D'autres, Polygala Virginiana, foliis oblongis, floribus in thyrso candidis, radice alexipharmacâ. Les François la nomment simplement Racine contre les Serpens à Sonnettes, ou Seneka, & c'est apparemment le nom, que lui donnent quelques Sauvages. Sa racine est vivace, longue d'un demi empan, ou d'un empan, de la grosseur environ du petit doit, plus ou moins, selon que la Plante est plus ou moins avancée; tortueuse, partagée en plusieurs branches, garnie de sibres laterales, & d'une côte



faillante, qui s'étend dans toute sa longueur. Elle est jaunatre en-dehors, blanche en-dedans, d'un goût âcre, un peu amer, & legerement aromatique. Elle pousse plusieurs tiges, les unes droites, les autres couchées fur terre, menues, jaunatres, fimples, fans branches, cylindriques, lisses, foibles, & d'environ un pied de long. Ces tiges sont chargées de feuilles ovales, pointues, alternes, longues d'environ un pouce, lisses, entieres, & qui deviennent plus grandes à mesure, qu'elles approchent plus du sommet : elles paroissent n'avoir point de queuë. Les mêmes tiges sont terminées par un petit épi de fleurs clair-femées, entierement femblables à celles du Polygale ordinaire, mais plus petites, alternes, & fans pédicules. On distingue la racine du Seneka par cette côte membraneuse, faillante, qui regne d'un seul côté dans toute sa longueur. M. Tennent, Médecin Anglois, qui a demeuré plusieurs années en Virginie, attribué à cette racine une vertu diaphorétique, diuretique, alexipharmaque, celle de résoudre le fang visqueux, tenace, & inflammatoire. Les Sauvages la regardent comme un spécifique contre le venin du Serpent à Sonnettes. M. Tennent dit qu'il en a vû deux, qui le lendemain du jour, qu'ils avoient été mordus, avoient les mêmes fymptômes, que causent la pleurésie & la peripneumonie, la difficulté de respirer, la toux, le crachement de sang coagulé, le poulx fort & fréquent. Le pied blessé étoit fort enslé, & les levres de la playe livides : ils avoient pris d'abord de la racine du Seneka en poudre, ce qui n'avoit pas empêché, que tout leur corps n'enflat en peu de minutes, avec une trèsgrande foiblesse, & presque sans poulx. Mais à mesure que le remede se répandoit dans les veines, les forces & le poulx revenoient, & l'enflure diminuoit. Ils prenoient dans ce temslà trois fois le jour de la décoction de cette racine dans du lait. ce qu'ils continuoient jusqu'à ce que la playe fût entierement guérie. Ils appliquoient en même tems un cataplasme de la même décoction fur le pied. Au reste il faut user promptement de ce remede, car en peu de minutes on meurt de la picqure du Serpent à Sonnettes. M. Tennent s'en est servi contre toutes les autres maladies causées par l'épaissiffement du sang, & cette racine lui a fur-tout réuffi contre la pleuréfie & la péripneumonie. Voyez le fecond Volume du Traité de la matiere médicale, ou de l'Histoire des vertus, du choix & de l'usage des remedes simples de M. Geofroy.

#### LXIV.

PIAKIMINIER, OUPLAKMINIER de la Floride.

#### Guaiacana Floridana.

C'est ce qu'on appelle à la Chine, Figue caque. Cet Arbre ressemble assez à celui que Bauhin a décrit sous le même nom de GUAIACANA, mais ses fruits ne sont pas disposés de même, du moins dans ceux, que j'ai vûs. J'ai parlé dans mon Journal de ce bel Arbre, de son fruit, & de l'usage, qu'on en fait. Je suis bien trompé, si celui, que j'ai vû n'avoit pas les seuilles à cinq pointes, à peu près comme l'Erable, mais d'un verd plus luisant en-dedans. Je le trouve du moins ainsi marqué dans mon Journal. Dans la figure, que j'en donne ici, j'ai représenté les seuilles comme Bauhin & Catesby les ont fait graver.

#### LXV.

#### LA SARRASINE.

# Sarracena Canadensis foliis cavis & auritis.

Cette Plante est d'un port fort extraordinaire, sa racine est. épaisse d'un demi pouce, garnie de fibres, du collet de laquelle naissent plusieurs feuilles, qui en s'éloignant, forment une espece de fraise; ces seuilles sont en cornets longs de 5 à 6 pouces fort étroits dans leur origine, mais qui peu à peu s'évasent assez considérablement. Ces cornets, qui commencent par ramper sur la terre, s'élevent peu à peu, & forment dans leur longueur un demi rond, dont le convexe est desfous, & le cave dessus; ils sont fermés dans le fond & souvent en gueule par le haut. La levre supérieure, quoique dessous, (car ces feuilles sont comme renversées) est longue de plus d'un pouce, large de deux, arrondie dans sa circonférence, elle a une oreillette proche & à côté de l'ouverture; cette levre, qui est intérieurement veluë & creusée en cuillier, est tellement disposée, qu'elle semble ne l'être ainsi, que pour mieux recevoir l'eau de la pluye, que le cornet garde exactement. La levre inférieure, si l'on peut dire que c'en soit une est fort courte, ou plutôt le cornet est comme coupé, & sim-

plement roulé dans cet endroit de dedans en dehors, d'une maniere très-propre pour affermir cette ouverture. Il rampe sur la partie cave du cornet une feuille, qui n'en est qu'un prolongement; elle est étroite dans ses extrémités, plus large & arrondie dans son milieu, ressemblant assez bien à la barbe d'une Poulle d'Inde. Du milieu de ces cornets il s'éleve une tige longue d'environ une coudée; elle a la groffeur d'une plume d'Oye & elle est creuse : elle porte à son extrémité une fleur à fix petales de deux façons, dont il y en a cinq disposés en rond soûtenus sur un calice de trois feuilles: du milieu de cette fleur, qui ne tombe point, que le fruit ne soit mûr, s'éleve le pistile, qui devient le fruit, lequel est relevé de cinq côtes, & divisé en cinq loges, qui contiennent des semences oblongues, rayées & appuyées fur un placenta, qui l'est luimême sur une continuation de la tige, qui en se prolongeant, fort du fruit de la longueur d'environ deux lignes. C'est sur cette extrémité, qu'est située la sixième feuille, laquelle est beaucoup plus mince, que celles, qui composent la rose, qui font dures, épaisses & oblongues, tirant sur le rouge : quand le fruit est mûr : cette fixième feuille forme un chapiteau de figure pentagone. Toute la partie convexe regarde le dehors, & la concave, le fruit; chaque angle est incisé de la profondeur d'environ deux lignes. Elle croît dans les Pays tremblans, sa racine est vivace & âcre. \*

#### LXVI.

# SANG DRAGON du Canada.

Chelidonium maximum Canadense, Acaulon.

Sa fleur est à huit pétales disposés en rond; son fruit est une gousse longue d'environ deux pouces, pointu par les extrémités, large de cinq ou six lignes dans son milieu: elle est à deux panneaux appliqués sur un chassis, auquel tiennent les petits cordons, qui nourrissent les semences, lesquelles sont spheriques. Sa racine est à genoüillet, garnie de sibres grosses d'environ un demi pouce; elle produit plusieurs tiges longues d'environ un pied, qui soûtiennent chacune une seuille de cinq à six pouces de tout sens, étant presque rondes & inci-

<sup>\*</sup> Description envoyée par M. Sarrasin, dont ce Simple a pris le nom.



plement roulé dans cet endroit de dedans en-dehors, d'une maniere très-propre pour affermir cette ouverture. Il rampe sur la partie cave du cornet une feuille, qui n'en est qu'un prolongement; elle est étroite dans ses extrémités, plus large & arrondie dans son milieu, ressemblant assez bien à la barbe d'une Poulle d'Inde. Du milieu de ces cornets il s'éleve une tige longue d'environ une coudée; elle a la groffeur d'une plume d'Oye & elle est creuse : elle porte à son extrémité une fleur à six petales de deux façons, dont il y en a cinq disposés en rond soûtenus sur un calice de trois feuilles: du milieu de cette fleur, qui ne tombe point, que le fruit ne soit mûr, s'éleve le pistile, qui devient le fruit, lequel est relevé de cinq côtes, & divisé en cinq loges, qui contiennent des semences oblongues, rayées & appuyées sur un placenta, qui l'est luimême sur une continuation de la tige, qui en se prolongeant, fort du fruit de la longueur d'environ deux lignes. C'est sur cette extrémité, qu'est située la sixième feuille, laquelle est beaucoup plus mince, que celles, qui composent la rose, qui font dures, épaisses & oblongues, tirant sur le rouge : quand le fruit est mûr: cette sixième seuille forme un chapiteau de figure pentagone. Toute la partie convexe regarde le dehors, & la concave, le fruit; chaque angle est incisé de la profondeur d'environ deux lignes. Elle croît dans les Pays tremblans, sa racine est vivace & âcre. \*

#### LXVI.

#### SANG DRAGON du Canada.

Chelidonium maximum Canadense, Acaulon.

Sa fleur est à huit pétales disposés en rond; son fruit est une gousse longue d'environ deux pouces, pointu par les extrémités, large de cinq ou six lignes dans son milieu: elle est à deux panneaux appliqués sur un chassis, auquel tiennent les petits cordons, qui nourrissent les semences, lesquelles sont spheriques. Sa racine est à genoüillet, garnie de sibres grosses d'environ un demi pouce, elle produit plusieurs tiges longues d'environ un pied, qui soûtiennent chacune une seuille de cinq à six pouces de tout sens, étant presque rondes & inci-

\* Description envoyée par M. Sarrasin, dont ce Simple a pris le nom.

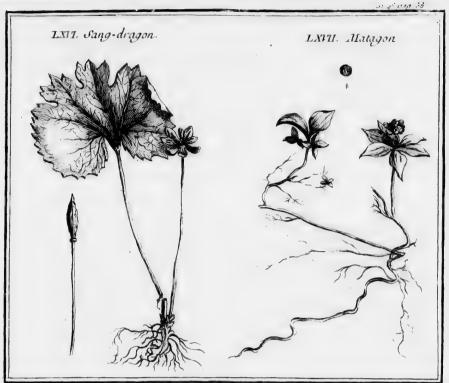

in 12 . Tome IV: page 354



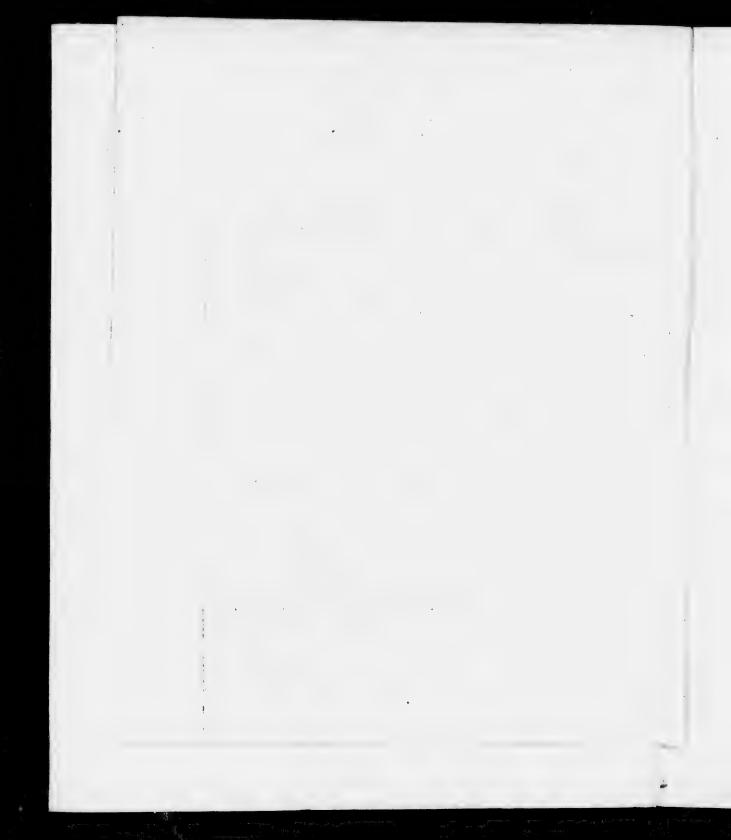

fées comme celles du Figuier: de la même racine s'élevent d'autres tiges moins longues, qui n'ont point de feuilles, mais portent chacune une gousse, qui succede aux sleurs. La racine est rouge, & contient un suc comme du sang, dont on se sert pour teindre les cabinets; elle est âcre. Cette Plante vient à l'ombre dans les lieux pierreux, mais d'assez bonne terre: elle vient aussi dans les mauvaises & à découvert, par les 40, 45 & 50 dégrés. M. Sarrasin, qui a autresois envoyé cette Plante & sa description, telle qu'elle est ici transcrite, dit qu'il s'est souvent servi de la racine de cette Plante pour provoquer les mois.

## LXVII.

## MATAGON du Canada.

Cornus herbacea Canadensis.

Voici la description que M. Sarrasin fait de cette Plante. Sa racine est à genouillet, sa tige est environ longue d'un pied : aux deux tiers elle produit seulement deux très-petites feuilles ovales, & posées vis-à-vis l'une de l'autre sur l'extrémité de la tige. Elle produit toujours six autres feuilles, qui sont ovales, & longues de plus d'un pouce, du milieu desquelles s'éleve un pédicule, qui soûtient un bouquet de fleurs renfermées dans une enveloppe, composée de quatre feuilles blanches, ovales, longues de quatre ou cinq lignes, & disposées en croix; chaque fleur du bouquet est à quatre petales portés fur un calice, qui est un petit godet légerement découpé en quatre pointes. Ce calice devient un fruit en forme de baye. ronde, charnuë, grosse comme un pois d'un très-beau rouge, & qui contient un noyau à deux loges. Cette Plante croît par tout dans des terres seches & élevées, par les 45 & 50 dégrés; les Sauvages appellent ce fruit Matagon, & ils le mangent.

LXVIII. LXIX.

## LA CANNEBERGE.

Oxycoccus, seu vaccinia palustris.

Cette Plante vient dans des Pays tremblans & couverts de

mousse, au-dessus desquelles il ne paroît que de très-petites branches fort menues, garnies de seuilles très-petites, ovales & alternes: d'entre leurs aisselles naissent de petits pédicules longs d'un pouce, qui soûtiennent une fleur à quatre petales: le calice a la même figure, du fond duquel s'éleve un beau fruit rouge, gros comme une cerise, qui contient des semences rondes. Les Sauvages l'appellent Atoca, on le consit & on l'estime contre le cours de ventre. Cette Plante vient dans les marais par les 35, 40 & 47 degrés. \*

La feconde figure représente une seconde espece de cette même Plante, dont le fruit est de couleur roussaire panachée.

## LXX.

HEDISARON à trois feuilles du Canada.

Hedisarum, vel Securidaca Triphylla Canadensis.

Cette Plante aime les Pays froids, car elle s'y éleve jusqu'à la hauteur de deux coudées, au lieu que dans les Pays tempérés elle n'a que la moitié de cette hauteur. Sa racine pousse plusieurs tiges anguleuses & moëlleuses. Quantité de fibres de différentes couleurs, vertes, pâles, rougeâtres, leur forment une espece de cannelure. Vers le milieu de la canicule cette Plante produit des fleurs disposées en épis, beaucoup plus grands, que ceux de l'Hedifaron commun. Leurs feuilles supérieures sont aussi plus rouges. Leurs aîles & ce qui est dessous, sont d'un rouge plus clair & plus pâle. Quand la fleur se fanne, on voit sortir du milieu une gousse, qui a la figure d'une faulx, noueuse & fort dure, terminée en bas & en haut par une ligne rougeâtre. La racine est fibreuse. noirâtre, & pleine de suc. Toute la Plante jette une odeur agréable, & c'est à tort, que quelques - uns l'ont nommée Triphyllum Asphaltites Canadense. Ceux, qui l'ont envoyée en France sous le nom de Galega de l'Amerique, n'ont pas mieux rencontré. Quand elle est verte, elle n'a pas beaucoup de saveur; quand elle est seche, elle a peu d'âcreté. Cornuti l'estime chaude au premier, & seche au second dégré. Il ajoûte qu'il a éprouvé qu'elle est un peu purgative; si vous en ajoûtez, dit-il, une once à une médecine ordinaire, elle fait

<sup>\*</sup> Cette Description est de M. Sarrasin.

UE

très-petites ites, ovales its pédicules tre petales: re un beau des femenconfit & on ent dans les

e de cette panachée.

da.

nsis.

eve jusqu'à ys tempé-ine pousse de fibres , leur fora canicule beaucoup eurs feuilce qui est Quand la , qui a la ée en bas fibreuse, ne odeur nommée envoyée n'ont pas eaucoup Cornuti dégré. Il i vous en elle fait

jetter





mousse, au-dessus desquelles il ne paroît que de très-petites branches fort menues, garnies de feuilles très-petites, ovales & alternes: d'entre leurs aisselles naissent de petits pédicules longs d'un pouce, qui soùtiennent une fleur à quatre petales: le calice a la même figure, du fond duquel s'éleve un beau fruit rouge, gros comme une cerise, qui contient des semences rondes. Les Sauvages l'appellent Atoca, on le consit & on l'estime contre le cours de ventre. Cette Plante vient dans les marais par les 35, 40 & 47 degrés. \*

La seconde figure représente une seconde espece de cette même Plante, dont le fruit est de couleur roussaire panachée.

#### LXX.

HEDISARON à trois feuilles du Canada.

Hedisarum, vel Securidaca Triphylla Canadensis.

Cette Plante aime les Pays froids, car elle s'y éleve jusqu'à la hauteur de deux coudées, au lieu que dans les Pays tempérés elle n'a que la moitié de cette hauteur. Sa racine pousse plusieurs tiges anguleuses & moëlleuses. Quantité de fibres de différentes couleurs, vertes, pâles, rougeâtres, leur forment une espece de cannelure. Vers le milieu de la canicule cette Plante produit des fleurs disposées en épis, beaucoup plus grands, que ceux de l'Hedisaron commun. Leurs feuilles supérieures sont aussi plus rouges. Leurs aîles & ce qui est dessous, sont d'un rouge plus clair & plus pâle. Quand la fleur se fanne, on voit sortir du milieu une gousse, qui a la figure d'une faulx, noueuse & fort dure, terminée en bas & en haut par une ligne rougeâtre. La racine est fibreuse, noirâtre, & pleine de suc. Toute la Plante jette une odeur agréable, & c'est à tort, que quelques - uns l'ont nommée Triphyllum Asphaltites Canadense. Ceux, qui l'ont envoyée en France sous le nom de Galega de l'Amerique, n'ont pas mieux rencontré. Quand elle est verte, elle n'a pas beaucoup de saveur; quand elle est seche, elle a peu d'âcreté. Cornuti l'estime chaude au premier, & seche au second dégré. Il ajoûte qu'il a éprouvé qu'elle est un peu purgative; si vous en ajoûtez, dit-il, une once à une médecine ordinaire, elle fait

\* Cette Description est de M. Sarrasin.

jetter



ès-petites
, ovales
pédicules
petales:
un beau
s femennfit & on
dans les

de cette nachée.

jusqu'à tempépousse sibres sur formicule sucoup
feuilqui est
and la
qui a la
en bas
reuse,

voyée
nt pas
ncoup
printi
gré. Il
pus en
le fait

odeur mmée

jetter



in 12 Tome IV. page 356



je l'a

v to p a

#### SEPTENTRIONNALE.

jetter les humeurs mêmes les plus attachées aux ulceres. On l'applique aussi avec succès toute cruë sur les humeurs froides, & elle sert beaucoup à les résoudre.

#### LXXI.

FUMETERRE gousseuse & toujours verte du Canada.

Fumaria siliquosa, semper virens, Canadensis.

Le Canada produit deux Fumeterres, dont l'une est toujours verte, comme celle d'Europe, & peut servir aux mêmes usages dans la Médecine. Elle a la tige droite, haute d'un pied, ronde, lisse, & comme parlemée d'une poussière; qu'on fait aisément tomber avec le doit. Ses feuilles sont douces au toucher, & découpées, comme celles de la nôtre; mais plus grandes, & elles ne craignent point le froid. De petites tiges sortent des aîles de la principale, au sommet de laquelle les fleurs viennent en épis. Leur figure est la même que celle de la racine creuse, mais d'une autre couleur; car leur petit calice est de couleur de chair, & lorsqu'elles sont épanouies, elles font d'un jaune éclatant comme l'or. Aux fleurs succedent des gouffes courbées en manière de faucilles & de couleur jaunâtre, lesquelles contiennent des semences semblables à celles du Millet, mais plus rondes. La racine de cette Plante est fibreuse, mais elle jette plus de filamens, que la racine de notre Fumeterre. Ce Simple est âcre & amer; il fait couler les urines plus aisément, que la Fumeterre de Dioscorides, & décharge mieux les humeurs billieuses. Il fait aussi beaucoup cracher, si on le mâche, & si on le tient lontems dans la bouche. Son suc éclaircit la vûë, comme celui de notre Fumeterre.

## LXXII.

Fumaria tuberosa insipida, Canadensis.

Cette seconde Fumeterre du Canada meurt pendant l'hyver; mais si on a soin de couvrir sa racine, elle provigne sous terre. Cette racine n'a aucune saveur. Elle consiste en deux petites bossettes environnées de petits poils. Les seuilles sont aîlées & pointuës, un peu divisées, comme celles du Genieyre. Leur couleur est la même, que dans toutes les autres Tom, II.

Fumeterres. Les petites tiges sont depuis la racine jusqu'aux feuilles d'un pourpre clair: la fleur est blanche. Cornuti prétend qu'elle appartient à la racine cr se, ou Fumeterre bulbeuse.

LXXIII.

## PETITE ANCHOLYE du Canada.

Aquilegia pumila pracox Canadensis.

Cette Plante croît de très-bonne heure; car avant le mois de May elle a déja perdu toutes ses fleurs. Ses seuilles ressemblent, pour la grandeur & la figure, à celles du Thalieurum des Prés, mais la couleur en est un peu plus pâle. Ses tiges sont rougeatres & fort menues; elles ont tout au plus une palme de haut. Toutes sont terminées par de petites fleurs composees de cinq petits cornets creux, mais non crochus, comme dans notre Ancholye d'Europe. Ces cornets sont d'une couleur obscure dans la partie inférieure; la supérieure a une teinture de couleur de Safran. Au milieu sont cinq petites feuilles rouges, dont la pointe est renversée en arrière, & qui environnent un grand nombre d'étamines blanches, dont les unes ont la tête jaune & tombent avec les fleurs; les autres se terminent en pointe, & deviennent des gousses, au nombre de quatre ou cinq. Elles sont recourbées, & pleines de grains noirs & luifans; c'est la semence de la Plante. Les racines jettent quantité de filamens.

## LXXIV.

ASTER, ou ETOILE jaune ailée.

Aster luteus alatus.

La tige de cette Plante a environ deux coudées de haut; elle est ronde, & fort chargée de feuilles d'un verd obscur, assez longues, & sans pédicules. Elles tiennent à la tige par une pellicule ailée. Ses sleurs jaunes sont en étoile ronde, & naissent à l'extrémité de la tige sur des pédicules assez longs. A cette sleur succedent de petits points, qui, frottés avec les doits, ont une odeur assez semblable à celle de la Carline. La racine est sibreuse & astringente.

43

PETIT ASTER d'Automne à larges feuilles.

le mois reffemrum des ges font e palme compocomme ne coue a une petites , & qui lont les

fqu'aux uti préerre bul-

autres u nomines de es raci-

haut; bfcur, par une k naif-A cette doits, racine



Fumeterres. Les petites tiges sont depuis la racine jusqu'aux feuilles d'un pourpre clair : la fleur est blanche. Cornuti prétend qu'elle appartient à la racine creuse, ou Fumeterre bulbeuse,

LXXIII.

### PETITE ANCHOLYE du Canada.

Aquilegia pumila pracox Canadensis.

Cette Plante croît de très-bonne heure; car avant le mois de May elle a déja perdu toutes ses fleurs. Ses seuilles ressemblent, pour la grandeur & la figure, à celles du Thaligirum des Prés, mais la couleur en est un peu plus pâle. Ses tiges sont rougeatres & fort menues; elles ont tout au plus une palme de haut. Toutes sont terminées par de petites fleurs compofées de cinq petits cornets creux, mais non crochus, comme dans notre Ancholye d'Europe. Ces cornets sont d'une couleur obscure dans la partie inférieure; la supérieure a une teinture de couleur de Safran. Au milieu font cinq petites feuilles rouges, dont la pointe est renversée en arrière, & qui environnent un grand nombre d'étamines blanches, dont les unes ont la tête jaune & tombent avec les fleurs; les autres se terminent en pointe, & deviennent des gousses, au nombre de quatre ou cinq. Elles sont recourbées, & pleines de grains noirs & luifans; c'est la semence de la Plante. Les racines jettent quantité de filamens.

## LXXIV.

ASTER, ou ETOILE jaune ailée.

Aster luteus alatus.

La tige de cette Plante a environ deux coudées de haut; elle est ronde, & fort chargée de feuilles d'un verd obscur, assez longues, & sans pédicules. Elles tiennent à la tige par une pellicule ailée. Ses sleurs jaunes sont en étoile ronde, & naissent à l'extrémité de la tige sur des pédicules assez longs. A cette fleur succedent de petits points, qui, frottés avec les doits, ont une odeur assez semblable à celle de la Carline. La racine est sibreuse & astringente.

E jusqu'aux rnuti préeterre bul-

te le mois es reffemigtrum des tiges font ine palme is compo, comme dune coutre a une inq petites re, & qui is dont les es autres au nompleines de Les raci-

de haut;
obfcur,
e par une
, & naifs. A cette
es doits,
a racine



in 12 . Tome IV. page 358.

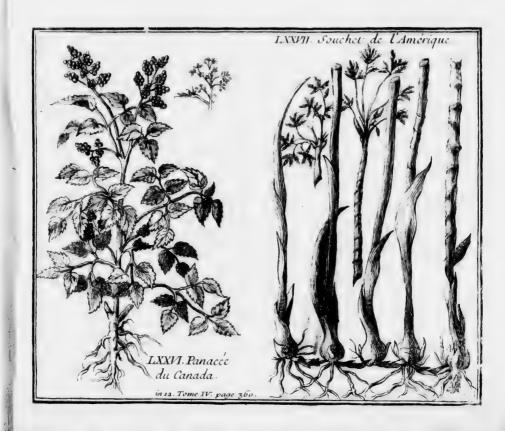

Fumeterres. Les petites tiges sont depuis la racine jusqu'aux feuilles d'un pourpre clair: la fleur est blanche. Cornuti prétend qu'elle appartient à la racine creuse, ou Fumeterre bulbeuse.

LXXIII.

ulqu'aux

nuti préterre bul-

#### LXXV.

PETIT ASTER d'Automne à larges feuilles.

Asteriscus autumnalis latifolius.

La racine de ce petit Aster est toute couverte de silamens. Ses tiges sont ligneuses, rondes, rougeâtres, de la hauteur de deux coudées. Ses seuilles sont dentelées, fort larges, & soûtenuës de longs pédicules. Elles sont par-dessus d'un verd tirant sur le jaune, & par-dessus de la couleur des seuilles de Lierre. Les tiges sont terminées par des bouquets de sleurs en étoile, & plus petites que celles de l'Aster Atticus, auquel cette Plante ressemble beaucoup. Le nombril des sleurs est de couleur de cendres.

#### LXXVI.

PANACE'E du Canada.

Panaces racemosum Canadense.

Ce Panacée, qui est fort beau, ne ressemble à aucun de ceux, dont les Anciens ont parlé: tout terroir lui est bon; il pousse même entre les cailloux. Sa racine, grosse comme le pouce, croît en profondeur jusqu'à un pied & plus. Sa tige, d'un pourpre obscur, a des nœuds aux jointures, & pousse plusieurs branches: elle renferme une espece de moëlle cartilagineuse. Ses seuilles, dont plusieurs sont soûtenuës par un feul pédicule, ont presque la figure d'un cœur terminé en pointe, & sont dentelées tout autour. Des nœuds de la tige il fort des pellicules, qui l'enveloppent, & fous lesquelles est le rudiment de la grappe, qui en doit sortir. Au milieu de l'Eté toutes les tiges sont chargées en même tems de fleurs & Bayes en grappes. Les fleurs sont comme celles de la Vigne. Elles blanchissent ensuite & sont suivies de Bayes, qui d'abord sont vertes, puis rouges, & ont un goût fort agréable. C'est dans ces Bayes, que sont renfermées les semences; les seuilles & la racine de cette Plante ont le même goût, que celle du Panacée, mais celui du fruit est plus exquis : les Cuisiniers en font usage. La Plante meurt & renaît tous les ans. fij

# 44 PLANTES DE L'AMERIQUE LXXVII.

Souchet de l'Amérique.

Cyperus Americanus.

Les Sauvages de la Floride nomment cette Plante, les uns Apoyamatsi, les autres Phatzisiranda. Voici la description, qu'en donne François Hernandez dans son Histoire des Plantes du Mexique. C'est une herbe, dont les feuilles sont semblables à celles du Porreau, mais plus longues & plus déliées, presque à la façon du Cypri ordinaire, dont on peut dire qu'elle est une espece. Son tuyau est comme celui du Jonc noueux, & de la hauteur d'une coudée & demie. Sa fleur est petite & étroite; sa racine déliée, fort longue, composée de bossettes rondes & veluës, un peu éloignées les unes des autres. Les Espagnols les enfilent comme un chapelet, & les nomment Patenotes de Sainte Helene, parce que c'est au Cap de Sainte Helene, qu'on trouve à l'entrée du Jourdain, dans la Floride, qu'ils découvrirent pour la premiere fois cette Plante. Les boffettes étant coupées & exposées au Soleil. deviennent très-dures, noires en-dehors, blanches en-dedans. Elles ont un goût aromatique, à peu près comme le Galanga. Elles sont chaudes & seches presqu'au quatrieme dégré, un peu astringentes, & resineuses. La Plante croît au bord des Rivieres, & dans des lieux humides. Les Sauvages la broyent entre deux pierres, & se frottent de son suc, quand ils veulent se laver, parce qu'ils croyent qu'elle affermit les chairs, & leur communique une odeur fort douce. On la fait aussi réduire en une poudre très-fine; & prise dans du vin, elle facilite l'écoulement des urines, en débouchant les conduits. Prise dans du bouitson, elle appaise les douleurs de poitrine, & on en fait des emplâtres, qui arrêtent le flux de sang. Enfin elle fortifie l'estomach, & guérit les maux de la matrice.

## LXXVIII.

BIGNONIA aux feuilles de Rocou.

Bignonia Urucæ foliis, flore sordide albo, intus maculis purpureis & luteis asperso, siliquâ longissimâ & angustissimâ.

Cet Arbre ne s'éleve guere qu'à la hauteur de vint pieds.

E

, les uns les Plan-ont femdéliées, eut dire du Jonc fleur est posée de s des au-s, & les-au Cap n, dans ois cette Soleil, s en-demme le iatriém**e** croît au auvages, quand ermit les in la fait du vin, les coneurs de flux de x de la

s purpu÷ må.

t pieds.

LXXVIII. Bignonia aux feuilles de Rocou





LXXIX. Petit Laurier de la Caroline.

LXXXI. Le Pied de veau









de longueur. Au mois de May il porte des fleurs de figure tubereuse, comme celles de la Gantelée ordinaire. Elles sont blanches, mais bigarrées en-dedans de quelques taches de couleur de pourpre, & de quelques rayes jaunes : leur calice est de couleur de cuivre rouge. Lorsque ces sleurs sont passées, il leur succede des cosses rondes, grosses comme le doit, & longues de quatorze pouces, qui s'ouvrent lorsqu'elles sont mûres, & font voir leurs semences couchées les unes sur les autres, comme des écailles de poissons. La beauté singuliere de cet Arbre a engagé les Habitans de la Caroline à en semer dans leurs Jardins, dont il fait aujourd'hui l'ornement. On en a aussi vû en Augleterre, où ils ont résisté aux hyvers les plus rudes, sans aucun soin particulier, excepté la premiere année.

les ont affez la figure de celles du Lilac, mais elles font beaucoup plus grandes, quelques-unes ayant jusqu'à dix pouces

LXXIX.

#### PETIT LAURIER de la Caroline.

'Arbor Lauri folio, floribus ex foliorum alis pentapetalis, pluribus staminibus donatis.

C'est un Arbrisseau, qui a le tronc très-mince, & ordinairement haut de huit ou dix pieds. Ses feuilles sont disposées alternativement fur des tiges d'un pouce de long. Il fort d'entre les feuilles de petites fleurs blanchâtres, composées de cinq feuilles, qui environnent plusieurs longues étamines, dont les petites têtes sont jaunes. On prétend qu'une décoction de la racine de cet Arbrisseau purisse le sang, & fortisse l'estomach. Il croît dans les Pays les plus bas, & dans les bois marécageux.

LXXX.

SOLANUM à trois feuilles de la Caroline.

Solanum triphyllum, flore hexapetalo, tribus petalis purpureis erectis, cæteris viridibus reflexis.

Cette Plante, qui est fort commune dans la Caroline, & sur-tout dans les bois les plus couverts, s'élève toute droite



in 12. Tome IV. page 362.

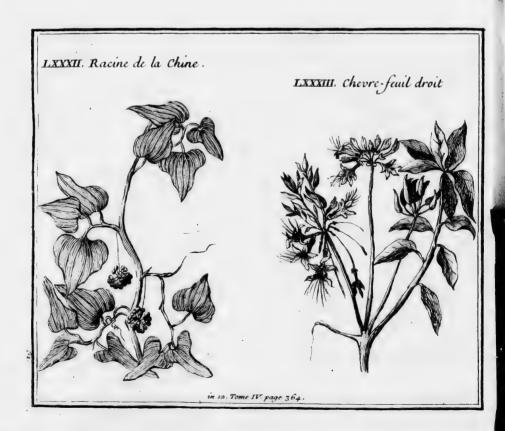

de la Caroline.



e Pied de venu.



Son écorce est unie, son bois est mou & spongieux; ses feuilles ont affez la figure de celles du Lilac, mais elles font beaucoup plus grandes, quelques-unes ayant jusqu'à dix pouces de longueur. Au mois de May il porte des fleurs de figure tubereuse, comme celles de la Gantelée ordinaire. Elles sont blanches, mais bigarrées en-dedans de quelques taches de couleur de pourpre, & de quelques rayes jaunes : leur calice est de couleur de cuivre rouge. Lorsque ces sleurs sont passées, il leur succede des cosses rondes, grosses comme le doit, & longues de quatorze pouces, qui s'ouvrent lorsqu'elles sont mûres, & font voir leurs semences couchées les unes fur les autres, comme des écailles de poissons. La beauté finguliere de cet Arbre a engagé les Habitans de la Caroline à en semer dans leurs Jardins, dont il fait aujourd'hui l'ornement. On en a aussi vû en Angleterre, où ils ont résisté aux hyvers les plus rudes, sans aucun soin particulier, excepté la premiere année.

LXXIX.

PETIT LAURIER de la Caroline.

'Arbor Lauri folio, floribus ex foliorum alis pentapetalis, pluribus staminibus donatis.

C'est un Arbrisseau, qui a le tronc très-mince, & ordinairement haut de huit ou dix pieds. Ses seuilles sont disposées alternativement sur des tiges d'un pouce de long. Il sort d'entre les seuilles de petites sleurs blanchâtres, composées de cinq seuilles, qui environnent plusieurs longues étamines, dont les petites têtes sont jaunes. On prétend qu'une décoction de la racine de cet Arbrisseau purisse le sang, & sortisse l'estomach. Il croît dans les Pays les plus bas, & dans les bois marécageux.

LXXX.

SOLANUM à trois feuilles de la Caroline.

Solanum triphyllum, flore hexapetalo, tribus petalis purpureis erectis, cateris viridibus reflexis.

Cette Plante, qui est fort commune dans la Caroline, & sur-tout dans les bois les plus couverts, s'éleve toute droite

uil droit



avec une seule tige à la hauteur de cinq ou six pouces, & de son sommet sortent trois grandes seuilles pointues, placées en triangle, & qui pendent en bas, saute de pouvoir se soûtenir. Elles ont chacune trois côtes, & sont bigarrées de taches d'un verd clair, & d'un verd soncé. D'entre ces seuilles il sort une sleur composée de trois seuilles violettes, longues & droites. Le calice de la fleur est divisé en trois, & la racine de la Plante est tubereuse.

#### LXXXI.

LE PIED DE VEAU de l'Amérique.

Arum sagittaria, folio angusto, acumine & auriculis acutissimis.

Cette Plante pourroit bien être la même, que Mathiole appelle Arum minus, du moins ce qu'il en dit, s'accorde assez bien avec ce que M. Catesby rapporte de ce pied de Veau de l'Amérique, si ce n'est que Mathiole avoit reçu le sien du Mont-Balde, & que celui-ci croît dans les fosses & dans les eaux basses, où il s'éleve à la hauteur de trois ou quatre pieds. Ses feuilles font attachées à de longues tiges pleines de fuc, qui fortent d'une racine tubéreuse, d'où il en sort aussi d'autres plus groffes & plus rudes. Toutes portent à leur extrémité une grande capsule verte, où sont renfermées plufieurs Bayes de même couleur, de figure ronde, les unes grofses comme des bales de mousquet, les autres plus petites de moitié. Cette capfule, qui est de la grosseur d'un œuf de poule, s'ouvre, lorsqu'elle est mûre, & découvre les Bayes, qui dans leur maturité demeurent vertes, & sont fort tendres. Les Sauvages les font bouillir avec leurs viandes, & alors elles font bonnes & fort saines, mais cruës elles paroissent extrêmement chaudes & aftringentes. Elles mûrissent au mois de Juin.

## LXXXII.

RACINE de la Chine.

Smilax Bryonia nigris foliis, caule spinoso baccis nigris.

C'est dans la Caroline, qu'on a donné à ce Smilax le nom

de racine de la Chine. De ses racines tubereuses, & divisces en plusieurs nœuds, sortent plusieurs tiges épineuses, pliantes & noueuses. Elles sont de la grosseur d'une canne, & s'élevent ordinairement à la hauteur de vint pieds, en s'attachant aux Arbres & aux Buissons. En Automne cette Plante produit des grappes de Bayes noires & rondes, attachées à une queuë pendante d'environ trois doits. Chaque Baye contient une semence ronde très-dure. Quand on tire les racines de la terre, elles sont tendres & pleines de suc, mais elles deviennent à l'air aussi dures que du bois. On en fait une boisson, à laquelle on attribuë de grandes vertus, sur-tout celle de purisser le sang. On fait aussi bouillir au Printems les tiges, & on les mange comme des asperges.

#### LXXXIII.

## CHEVRE-FEUILLE droit.

Cistus Virginiana, flore & odore Periclymeni.

Cette Plante, qui n'est pas moins commune dans la Caroline, que dans la Virginie, & qui a aussi très-bien réussi en Angleterre, s'éleve ordinairement avec deux ou trois tiges droites, ou roides, & fort menuës dans un terroir sec; mais dans les terreins gras & humides elles sont de la grosseur d'une grosse canné, & hautes depuis douze jusqu'à seize pieds. Toutes sont garnies de petites branches, sur lesquelles les seuilles sont alternativement disposées. Du bout de ces branches sortent des bouquets de sleurs, qui ressemblent à celles de notre Chevre-Feuille, mais qui ne sont pas toujours de la même couleur. Quelques Plantes en produisent de blanches, d'autres de rouges, & d'autres de purpurines. Aux sleurs succedent des capsules longues & pointuës, qui contiennent une infinité de petites semences.

## LXXXIV.

## ELLEBORINE.

Helleborina Lilii folio caulem ambiente, flore unico hexapetalo, tribus petalis longis, angustis, obscure purpureis, cateris brevioribus roseis.

Cette Plante a la racine bulbeuse, d'où sort une seule tige

d'environ un pied de haut. Elle est entourée, au sortir de terre, d'une seule seuille, qui lui sert comme de sourreau, & qui s'épanoùissant ensuite s'éleve droit, & se termine en pointe. La fleur sort du haut de la tige, elle est composée de six seuilles, dont trois sont longues, & d'un violet soncé: les trois autres, plus courtes, ont la couleur d'une rose pâle, & sont ordinairement renversées: du milieu de cette sleur s'éleve un pistile. Cette Plante croît dans les lieux humides.

#### LXXXV.

ARBRISSEAU aux feuilles d'Aulne.

'Alnifolia Americana, serrata, sloribus pentapetalis albis, in spicam dispositis.

Cet Arbrisseau convient avec l'Aulne en ce qu'il croît dans les lieux humides, & quelquesois dans l'eau, d'où il s'éleve avec plusieurs tiges fort minces, à la hauteur de dix, & quelquesois de quatorze pieds. Ses feuilles sont un peu rudes, placées alternativement, dentelées, & quoiqu'assez semblables à celle de l'Aulne, approchent un peu de celles de l'Epino blanche. Au mois de Juillet il sort des sommités des branches des bouquets de sleurs blanches, longs de cinq ou six pouces. Chaque sleur est composée de cinq seuilles, qui environnent une tousse de petites étamines. Ces sleurs sont sortement attachées aux tiges par des pédicules d'un quart de pouce de long. Elles sont suivies de petites capsules ovales & pointues, qui contiennent plusieurs semences légeres. Cette Plante sleurit en plein air, même en Angleterre, où on l'a transportée.

## LXXXVI.

## LE Noye'R noir.

Nux juglans nigra Virginiensis.

Cet Arbre n'est point particulier à la Virginie: on le trouve dans la plûpart des Contrées Méridionnales de l'Amérique Septentrionnale. Il croît sur-tout dans les sonds, & dans les terroirs gras, & il s'y éleve à une hauteur extraordinaire. Ses feuilles sont beaucoup plus étroites, plus pointues, & moins unies, SEPTENTRIONNALE.

unies, que celles du Noyer commun. La coque interne du fruit est si épaisse, qu'on ne la peut briser qu'avec un marteau. L'externe, ou l'enveloppe, est aussi fort épaisse & très-rabo-



is,

e en e de : les e, & céleve

t dans deleve x, & cudes, embladeleve anches ouces.

nt attae long.
és, qui
e fleurit
tée.

le trouve mérique dans les naire. Ses & moins unies,

d'environ un picd de haut. Elle est entourée, au sortir de terre, d'une seule feuille, qui lui sert comme de sourreau, & qui s'épanoùissant ensuite s'éleve droit, & se termine en pointe. La fleur sort du haut de la tige, elle est composée de six seuilles, dont trois sont longues, & d'un violet soncé: les trois autres, plus courtes, ont la couleur d'une rose pâle, & sont ordinairement renversées: du milieu de cette sleur s'éleve un pistile. Cette Plante croît dans les lieux humides.

## LXXXV.

ARBRISSEAU aux feuilles d'Aulne.

'Alnifolia Americana, ferrata, floribus pentapetalis albis, in spicam dispositis.

Cet Arbrisseau convient avec l'Aulne en ce qu'il croît dans les lieux humides, & quelquesois dans l'eau, d'où il s'éleve avec plusieurs tiges fort minces, à la hauteur de dix, & quelquesois de quatorze pieds. Ses feuilles sont un peu rudes, placées alternativement, dentelées, & quoiqu'assez semblables à celle de l'Aulne, approchent un peu de celles de l'Epine blanche. Au mois de Juillet il sort des sommités des branches des bouquets de sleurs blanches, longs de cinq ou six pouces. Chaque sleur est composée de cinq seuilles, qui environnent une tousse de petites étamines. Ces sleurs sont fortement attachées aux tiges par des pédicules d'un quart de pouce de long. Elles sont suivies de petites capsules ovales & pointues, qui contiennent plusieurs semences légeres. Cette Plante sleurit en plein air, même en Angleterre, où on l'a transportée.

## LXXXVI.

LE Noye'R noir.

Nux juglans nigra Virginiensis.

Cet Arbre n'est point particulier à la Virginie: on le trouve dans la plûpart des Contrées Méridionnales de l'Amérique Septentrionnale. Il croît sur tout dans les fonds, & dans les terroirs gras, & il s'y éleve à une hauteur extraordinaire. Ses feuilles sont beaucoup plus étroites, plus pointues, & moins unies, LXXXIV Arbreveau aux feuilles d'Aulne

LXXXIV Elléborine

in sa . Tome IV. page 366 .

it dans
s'éleve
ix, &
rudes,
emblal'Epine
ranches
pouces.
connent
ent attade long,
es, qui
te fleurit

rtée.

r de eau, e en ée de : les e, & éleve

bis,

letrouve Amérique dans les naire. Ses & moins unies,



d'environ un pied de haut. Elle est entourée, au sortir de terre, d'une seule seulle, qui lui sert comme de sourreau,

unies, que celles du Noyer commun. La coque interne du fruit est si épaisse, qu'on ne la peut briser qu'avec un marteau. L'externe, ou l'enveloppe, est aussi fort épaisse & très-raboteuse en-dehors. Le fruit de l'Arbre est huileux, & d'un goût fort; cependant les Ecureuils, & d'autres Animaux s'en nourrissent. Les Sauvages mêmes en mangent, mais après l'avoir gardé quelque tems. Le bois de ce Noyer approche plus du noir, que celui d'aucun autre de cette grandeur: il est estimé pour les cabinets, les tables, les bussets, &c.

## LXXXVII.

# FASEOLE à fleurs rouges:

Faseolus puniceo flore.

Cette belle Plante differe un peu du Faseole ordinaire. Ses seuilles d'un verd obscur sont soûtenuës trois à trois sur de longs pédicules: elles sont larges par le bas, & s'allongent en pointe en s'arrondissant. Elles se replient en-dedans sur le soir, & se déplient le matin. Elles couvrent un grand nombre de tiges fort menuës, qui sortent d'une racine très-petite & fort sibreuse. Ces tiges sont si soibles, qu'elles ont besoin d'appui pour se soûtenir. La sleur, qui est de même figure, que celle de nos Fuseoles, est d'un beau rouge, & dure lontems. Lorsque la Plante sut apportée en France, on ne faisoit point de bouquets, où elle n'entrât. Les gousses, qui suivent ces sleurs, sont un peu courbées en faulx, & elles contiennent des séves, qui ressemblent beaucoup à celles du Frêne: elles sont rondes & noires, & couvertes d'une pellicule d'une couleur sale & obscure.

## LXXXVIII.

SORBIER du Canada.

Sorbus aucuparia Canadensis.

C'est le Sorbier Sauvage, que quelques-uns nomment Torminalis. Il ne differe du Domestique, que par son fruit, qui croît par ombelles, comme celui du Sureau. Ses grains sont de couleur de Safran, tirant sur le rouge, semblables à ceux Tome II.

de l'Aubespin, & presque de même couleur. Quant au goût, ils ressemblent à ceux du Sorbier domestique. Les Grives en sont fort friandes, & on s'en sert pour les prendre, d'où lui vient l'épithete d'Aucuparia. Ce Sorbier est un assez grand Arbre, droit, qui porte ses branches hautes, dont la seuille est comme celle du Frêne, mais plus étroite, blanchâtre par dessous, & dentelée dans tout son contour. Tous les fruits, qui sortent en grappes, ont chacun leur queuë. Le bois de l'Arbre est ferme & massif, son écorce est dure, & de couleur jaune blanchâtre.

#### LXXXIX.

BRUYERE, qui porte des Bayes.

Empetrum montanum frudu nigro, seu Erica Baccifera.

Cette Plante, qui se trouve en plusieurs endroits du Canada & dans l'Isle Royale, est la premiere espece de Bruyere, dont parle Matthiole, & qui a été connuë des Anciens. C'est un Arbrisseau branchu, ressemblant au Tamarisc, mais plus petit. Ses seuilles sont assez semblables à celles de la Bruyere commune; ses branches sont ligneuses, d'un noir roussarre, slexibles. Ses petites seuilles, composées de trois seuilles, naissent à la racine des seuilles, elles ont la couleur d'une herbe tirant sur le blanchâtre; en tombant elles sont place à des Bayes rondes, de la grosseur des grains de Genievre, vertes d'abord, noires dans leur maturité, & remplies d'une chair molle & d'un suc de la couleur de celui des Mûres, & remplies de petits grains triangulaires, de dissérentes grosseurs.

## X C.

EPINETTE, ou SAPINETTE du Canada-

Abies Canadensis piccæ foliis brevioribus, conis parvis; biuncialibus laxis.

C'est la plus grande des quatre especes de Sapin, qu'on trouve en Canada. Ce qu'elle a de particulier dans sa figure, c'est que ses fruits sont plus petits, que ceux de toutes les autres.



de l'Aubespin, & presque de même couleur. Quant au goût, ils ressemblent à ceux du Sorbier domestique. Les Grives en sont fort friandes, & on s'en sert pour les prendre, d'où lui vient l'épithete d'Aucuparia. Ce Sorbier est un assez grand Arbre, droit, qui porte ses branches hautes, dont la seuille est comme celle du Frêne, mais plus étroite, blanchâtre par dessous, & dentelée dans tout son contour. Tous les fruits, qui sortent en grappes, ont chacun leur queuë. Le bois de l'Arbre est ferme & massif, son écorce est dure, & de couleur jaune blanchâtre.

#### LXXXIX.

BRUYERE, qui porte des Bayes.

Empetrum montanum fruelu nigro, seu Erica Baccifera.

Cette Plante, qui se trouve en plusieurs endroits du Canada & dans l'Isle Royale, est la premiere espece de Bruyere, dont parle Matthiole, & qui a été connuë des Anciens. C'est un Arbrisseau branchu, ressemblant au Tamarisc, mais plus petit. Ses seuilles sont assez semblables à celles de la Bruyere commune; ses branches sont ligneuses, d'un noir roussatre, flexibles. Ses petites sleurs, composées de trois seuilles, naissent à la racine des seuilles, elles ont la couleur d'une herbe tirant sur le blanchâtre; en tombant elles sont place à des Bayes rondes, de la grosseur des grains de Genievre, vertes d'abord, noires dans leur maturité, & remplies d'une chair molle & d'un suc de la couleur de celui des Mûres, & remplies de petits grains triangulaires, de dissérentes grosseurs.

X C.

EPINETTE, ou SAPINETTE du Canada-

Abies Canadensis piccæ foliis brevioribus, conis parvis; biuncialibus laxis.

C'est la plus grande des quatre especes de Sapin, qu'on trouve en Canada. Ce qu'elle a de particulier dans sa figure, c'est que ses fruits sont plus petits, que ceux de toutes les autres.

Aτ



re
e,
ifbe
les
erne

s ,

on

e, les



in 12. Tome IV. page 370.



#### XCI.

#### BOURGENE du Canada.

Frangula rugosiore & ampliore folio.

C'est, selon M. de Tournefort, la même Plante, que Bauhin appelle Aulne noir. Alnus nigra, baccifera, rugosiore folio, seu major; & elle ne differe en esset de la commune, que par ses feuilles ridées & plus larges. C'est un Arbrisseau, qui jette plusieurs verges droites, longues, d'où il en sort de plus petites, couvertes d'une petite écorce noire, tachetée de verd. L'écorce est jaune par-dessous, son bois est blanc, sa moëlle est rouge, tirant sur le noir. Ses fleurs sont petites & blanchâtres, & sont suivies de petites bayes rondes, comme des grains de poivre, elles sont d'abord vertes, ensuite rouges & noires dans leur maturité, & désagréables au goût. On prétend que sa semence, pilée & réduite en huile, garantit de la vermine, & qu'avec un bâton de cet Arbrisseau on chasse les Serpens. L'écorce intérieure, qui est jaune, desseche; trempée dans du vin, elle fait vomir, & purge l'estomach des flegmes, & de toute la pourriture, qui s'y est amassée: on la dit même fort bonne contre l'hydropisse. Cuite dans du vin, elle guérit de la gale, ense lavant avec la décoction, qui appaise aussi la douleur des dents, si on la tient dans la bouche.

## XCII.

## MELEZE, ou CEDRE du Canada.

Larix Canadensis longissimo folio.

C'est le Cedre du Canada, que M. de Tournesort, sur le rapport de M. Sarrasin, a rangé parmi les especes de Meleze. Mais ni l'un ni l'autre n'en a rien dit de particulier. On ne marque pas même, si sous ce titre on comprend également le Cedre blanc & le Cedre rouge, dont j'ai expliqué la dissérence dans mon Journal.

# 52 PLANTES DE L'AMERIQUE XCIII.

#### BLUET du Canada.

Vitis idaa Canadensis, Myrti solio.

Cette Plante, qui est fort commune dans les Bois du Canada, paroît être la même, que les Anciens ont nommée Vigne du Mont Ida, & qui se trouve aussi dans les Montagnes d'Auvergne, où il ne croît point d'autre Bois, & en plusieurs autres endroits de l'Allemagne & de l'Italie. Pline l'appelle Figue Alexandrine, du nom de la Ville d'Alexandrie de Troade, & les Italiens Uva dell' Orfo, Vigne d'Ours. Elle est petite, elle jette plusieurs branches, dont les plus grandes sont d'une coudée: ses seuilles rondes, ou plutôt ovales, sont d'un verd foncé, de la figure à peu près de celles du Bouis, ou du Myrthe. Ses fleurs rondes, creuses, sortent autour des branches parmi les feuilles; je n'ai pu sçavoir de quelle couleur elles sont, parce que la plûpart des fruits étoient mûrs, quand j'ai vû la Plante. Ces fruits sont ronds. faits en forme de nombril, verds d'abord, & noirs, quand ils ont acquis leur maturité, pleins d'un suc noir, doux & d'affez bon goût. Il renferme de petits grains comme ceux de raisin. La racine est longue, grasse, souple, & ligneuse. Ce fruit est mûr au mois de Juin. Il est rafraîchissant au second dégré, astringent & un peu désiccatif: mangé crû ou cuit: avec du sucre, ou sans sucre, il est bon contre les sievres chaudes & bilieuses, contre la chaleur d'estomach, contre l'inflammation du foye & des autres parties intérieures; il resserre le ventre, & ôte l'envie de vomir.

## XCIV.

SAVINIER à feuilles de Cyprès du Canada.

Sabina Canadensis folio Cupressi.

Cet Athre, qui ne s'élève pas fort haut, mais dont les branches s'étendent beaucoup, a été nommé par quelques- uns Cyprès de Crete. On en trouve beaucoup dans les Alpes, & il est fort commun en Canada. Il est sterile, & ses seuilles,

qui sont très-épineuses à la cime, ont une odeur forte, & sont âcres & brûlantes. Ses Bayes ont la même odeur, que celles du Savinier, qui porte des fruits; mais les unes sont rougeatres, & les autres de couleur céleste. Elles sont de la confe



in 12 . Tome IV. page 374.

## 32 PLANTES DE L'AMERIQUE XCIII.

### BLUET du Canada

Vitis idaa Canadensis, Myrti folio.

Cette Plante, qui est fort commune dans les Bois du Canada, paroît être la même, que les Anciens ont nommée Vigne du Mont Ida, & qui se trouve aussi dans les Montagnes d'Auvergne, où il ne croît point d'autre Bois, & en plusieurs autres endroits de l'Allemagne & de l'Italie. Pline l'appelle Figue Alexandrine, du nom de la Ville d'Alexandrie de Troade, & les Italiens Uva dell' Orfo, Vigne d'Ours. Elle est petite, elle jette plusieurs branches, dont les plus grandes sont d'une coudée: ses seuilles rondes, ou plutôt ovales, font d'un verd foncé, de la figure à peu près de celles du Bouis, ou du Myrthe. Ses fleurs rondes, creuses, sortent autour des branches parmi les feuilles; je n'ai pu sçavoir de quelle couleur elles sont, parce que la plûpart des fruits étoient mûrs, quand j'ai vû la Plante. Ces fruits sont ronds, faits en forme de nombril, verds d'abord, & noirs, quand ils ont acquis leur maturité, pleins d'un suc noir, doux & d'affez bon goût. Il renferme de petits grains comme ceux de raisin. La racine est longue, grasse, souple, & ligneuse. Ce fruit est mûr au mois de Juin. Il est rafraîchissant au second dégré, aftringent & un peu déficcatif: mangé crû ou cuit: avec du sucre, ou sans sucre, il est bon contre les fievres chaudes & bilieuses, contre la chaleur d'estomach, contre l'inflammation du foye & des autres parties intérieures ; il resserre le ventre, & ôte l'envie de vomir.

### XCIV.

SAVINIER à feuilles de Cyprès du Canada.

Sabina Canadensis folio Cupressi.

Cet Arbre, qui ne s'élève pas fort haut, mais dont les branches s'étendent beaucoup, a été nommé par quelques- uns Cyprès de Crete. On en trouve beaucoup dans les Alpes, & il est fort commun en Canada. Il est sterile, & ses seuilles,



in in . Tome IV. page 372



in 12 . Tome IV. page 374.

## 52 PLANTES DE L'AMERIQUE XCIII.

BLUET du Canada.

qui fo font a celles geatre feur o des fle pédici trois, vinier ont les les ver du mie

Cet autres (est de n me; m haut. M giniana la figure

Les ti pouces. les du V du Bouis l'extrémi ont un g aux Lys tiges. Ell Elles fon qui font très-épineuses à la cime, ont une odeur forte, & sont âcres & brûlantes. Ses Bayes ont la même odeur, que celles du Savinier, qui porte des fruits; mais les unes sont rougeatres, & les autres de couleur céleste. Elles sont de la grosfeur des grains de Genievre, & ne sont point précédées par des sleurs, mais par de simples rudimens, soûtenus par des pédicules courbés, & composés de tubercules au nombre de trois, de quatre, ou de cinq: il a cela de commun avec le Savinier ordinaire, & il paroît que les Bayes de l'un & de l'autre ont les mêmes vertus; dont la principale est de faire mourir les vers. Les feuilles de l'Arbre broyées & incorporées avec du miel, nettoyent les ulceres les plus sales, & sont resoudre les charbons.

### X C V.

### PETIT ALISIER à feuilles d'Arbousier.

## Cratægus Virginiana, foliis Arbuti.

Cet Arbre, qui croît dans l'Isle Royale, & en plusieurs autres endroits du Canada, aussi-bien que dans la Virginie, est de moyenne hauteur dans les Bois, où il vient de lui-même; mais si on le transplante dans les Jardins, il vient plus haut. M. de Tournefort lui donne aussi le nom de Sorbus Virginiana, mais il n'en dit pas davantage, & n'en donne point la figure, ni aucune explication.

### XCVL

### PETIT BOUIS du Canada.

## Vitis idaa semper virens, fructu rubro.

Les tiges de cette Plante sont rondes, & hautes de neuf pouces. Elles ont beaucoup de seuilles plus épaisses, que celles du Vitis idaa Angulosa, & à peu près semblables à celles du Bouis, c'est-à-dire, oblongues, avec une petite pointe à l'extrémité, & dont les nerss proviennent en-dessous. Elles ont un goût astringent & un peu amer. Ses sleurs, semblables aux Lys des Champs, viennent en grappes à l'extrémité des tiges. Elles sont blanches, & quelquesois un peu rougeâtres. Elles sont suivies de Bayes, aussi en grappes, environ six à six,

## 54 PLANTES DE L'AMERIQUE

de la groffeur du plus gros pois, qui de blanches, ou de jaunes, deviennent rouges, d'un goût agréablement acide, & de la même fubstance, que celle du Vaciet des marais, & remplies de petits grains jaunes. Cette Plante croît dans des terreins pierreux, & couverts comme les Forêts. Ses Bayes sont froides & seches, par conséquent astringentes, & on s'en sert avec succès dans la diarrhée & dans les dysenteries. Elle croît en plusieurs endroits de l'Europe & du Canada.

### XCVII.

## GRANDE STATICE de l'Amerique.

Statiche maxima Americana.

Cette précieuse Plante, dont je n'ai pu avoir la figure, differe de la commune par la largeur de ses feuilles, & par la couleur & la nature de les fleurs. Elle a encore moias de rapport à la Statice de Pline. Sa racine est fort longue, & n'a presque point de filamens. Ses seuilles, qui ont trois pouces de long sur un de large, sont d'un verd obscur, quoique sort net, elles vont toujours en diminuant, mais leur pointe est émoussée. Elles naissent en rond immédiatement de la racine, & elles ont deux nerfs, comme celles du Plantain. Du milieu de ces feuilles s'élevent une ou deux petites tiges, ou longs pédicules sans feuilles, terminées par un bouton d'une substanmembraneuse, lequel s'ouvre peu à peu sans se rompre, & laisse le passage à une fleur blanche. Elle se replie ensuite endessous, & forme, en se condensant, pour ne point excéder la mesure, une enveloppe très-juste à la tige. Cette Plante est froide & seche. Elle est souveraine pour arrêter la descente du fondement & de la matrice; & lorsqu'il y a inflammation, la guérison en est plus certaine. Elle a d'ailleurs un acide, qui la rend très-propre à guérir les fievres putrides, & toutes fortes d'ulceres.

### XCVIII.

PANACE's musqué du Canada.

Herbatum Canadensium, sive Panacès Moschatum.

Ce Panacès, dont je n'ai point non plus trouvé la figure,

## TABLE DES PLANTES.

un peu au nez: sa racine est moins amere.

Acacia, 11.
Aconit, 13, 30.
Agrimoine, 14.
Alcée, 15.
Alifier, 53.
Ancholye, 42.
Angélique, 18.
Apalachine, 29.
Apios, 21.
Apocynon, 30.
Arbre pour le mal de dents, 22.
Arbriffeau aromatique, 29.
Arbriffeau à feuilles d'Aulne, 48.
After, 42, 43.

Asteriscus, 43.

Ellis, 15. ) Bignonia, 19, 44. Bluet, 52. Bourgene, 51. Petit Bouys, 53. Bruyere, 50. Achet de Salomon, 70 Canneberge, 39. Capillaire, 2. Cassine, 29. Cerfeuil, 13. Cerisier, 23. Chêne, 25, 26, 27. Chevre-Feuille, 47. Grande Confolide, 34-Cyprès, 2.

### 6 TABLE DES PLANTES.

Eleborine, 47.
Epinette, 50.
Erable, 21.
Etoile jaune ailée, 42,
Eupatoire, 14.

Fumeterre, 41.

G In-Seng, 8.

Herbe à Serpent à Sonnettes, 35.

J Afmin , 16. Ipecacuanha , 5.

Aurier, 6, 12, 19, 45. Lierre, 31, 32. Liseton, 27. Lychnis, 10.

Atagon, 39. Meleze, 51. Myrthe, 3.

N Oyer, 48.

ORigan, 3.
PAnacée, 43, 54.
Peuplier, 27,

Piakiminier, ou Plakminier, 37.
Pied de Veau, 46.
Pimprenelle, 11.
Plane, 17.
Polygonatum, 6, 8.

R Acine de la Chine, 46. Grande Roquette, 5.

Thalietrum, 14.
Trefle, 32.
Troëne, 20.
Tulipier, 6.
Tupelo, 28.

V Alerienne, 8, 97

### FAUTE A CORRIGER.

Age 2, ligne 17, qu'on voit dans les Forêts de la Louyssane, où il est fort commun ; lifez, qu'on voit en Europe; il est fort commun dans les Forêts de la Louyssane, y en trouve.



# TABLE DES SOMMAIRES

DU SECOND TOME.

#### LIVRE TREIZIE ME.

ROJET de M. de la Sale proposé à M. de Seignelai. Il est approuvé : Commission, qu'on donne à son Auteur. Son Armement, & qui étoient ceux, qui l'accompagnerent. Son départ de la Rochelle. L'Escadre relâche en France: Elle se remet en Mer. MM. de Beaujeu & de la Sale se brouillent. Bâtiment perdu par la faute de M. de Beaujeu. On découvre la Floride. M. de la Sale passe devant l'embouchure du Micissipi, sans s'en appercevoir. Il arrive à la Baye Saint Bernard, sans sçavoir, où il est. Il perd sa Flûte: Suites de ce malheur. M. de Beaujeu retourne en France; ses mauvaises manieres avec M. de la Sale. Celui-ci bâtit deux Forts. Conspiration contre Joutel. Triste situation de la Colonie. Sévérité outrée de M. de la Sale, & ce qui en arrive. Les Sauvages incommodent les François. Caractere des Clamcoëts. Qualité du Païs des Cénis. Des Ayennis. M. de la Sale veut chercher le Micissipi par Mer. Plusieurs François sont massacrés par les Sauvages. Naufrage de la Fregate. Mutineries & complots dans l'Habitation de S. Louis. Voïage de M. de la Sale aux Cénis. Il perd une partie de ses Gens. Il tombe malade. Il part pour aller chercher les Illinois. Moranget, le Laquais & le Chasseur de M. de la Sale sont assassinés. Mort tragique de M. de la Sale. Son caractere. Calomnies publices contre lui. Ce qui se passe après sa mort. Les Assassins s'emparent de l'aurorité. Joutel est envoie chez les Cénis. Réception, qu'on lui fait. Tome 11.

François Déserteurs parmi les Cénis. Les Meurtriers de M. de la Sale se séparent des autres. Mort funeste de Duhaut & de Liutot. Quelques François vont en guerre avec les Cénis, & leur font remporter une victoire complette. Cruauté des Vainqueurs. Leurs réjouissances. Parti, que prennent les François. Les uns vont aux Illinois. Ils arrivent chez les Akansas: Comment ils en sont reçus. Ils arrivent au Fort de S. Louys des Illinois, & font accroire aux François, qu'ils y rencontrent, que M. de la Sale étoit plein de vie. Ils sont obligés d'hyverner dans ce Fort. Ils passent en France. Ce que devint l'Habitation de S. Louys. Diverses aventures de quelques François. Réslexions sur la conduite de M. de la Sale.

## LIVRE QUATORZIE ME.

ROJET & Préparatifs du Comte de Fronten. Expédi-T tion de Corlar. Cette Place est surprise & force. La perte des François plus grande dans la retraite, qu'à la prise de Corlar. Effet, que produisit cette conquête. Nos Alliés se battent les uns contre les autres, sans se reconnoître. Mort du Grand Agnier. Son éloge, son histoire, sa conversion. Embarras, où se trouve M. de Frontenac après ce mal-entendu, & comment il s'en tire. Prise de Sementels par M. Hertel sur les Anglois. Ils sont forces sur un Pont. Hertel se joint à M. de Portneuf. · Siege de Kaskebé. Les Anglois abandonnent quatre Forts. Kaskebé se rend, & la Garnison demeure Prisonniere de Guerre. Les Anglois arrivent trop tard pour le secourir. Grand convoi envoïe à Michillimakinac, d'où M de la Durantaye est rappellé: son éloge. Le convoi est attaqué par les Iroquois. Ils sont défaits. Effet de cette victoire. Perfidie des Iroquois. Nouvelles hostilités de leur part. Arrivée d'un grand Convoi de Michillimakinac. M. de Frontenac est averti de l'approche d'une Armée d'Anglois & d'Iroquois. Allarme à Montreal. Grand conseil, & ce qui s'y passe. Quelques François se laissent surprendre. M. de Frontenac congédie ses Alliés. Nouveaux échecs de la part des Iroquois. Reproches de M. de Frontenac à Oureouharé. Réponse de ce Sauvage. Une Flotte Angloise se dispose à faire le Siège de Quebec : Ce qui fut cause que M. de Frontenac sut surpris. Etat, où se trouvoit alors l'Acadie. Elle est attaquée par les Anglois. Le

Gouverneur se rend par capitulation. La capitulation n'est point gardée. M. Perrot est poursuivi par les Anglois. M. de Villebon arrive au Port Roial, & n'y trouve plus les Anglois. Belle action du Sieur de Montorgueil. Les Anglois à l'Isle Percée. M. Perrot est pris par les Anglois, qui le traitent indignement. Il est repris. Zele desintéresse & fidelité des Abénaquis. Etat de l'Isle de Terre-Neuve au commencement de cette année. Plaisance surpris & pillé par les Anglois. M. de Frontenac arrive à Ouebec. Dispositions pour la deffense de la Ville. Prévoïance du Gouverneur Général. Fortifications de la Place. La Flotte Angloise mouille devant Quebec. L'Amiral Anglois envoie sommele Comte de Frontenac. Réponse de ce Général. Belle action de quelques Canadiens. Plan de M. de Frontenac pour la deffense de la Place. Combat du côté de Beauport; Les Ennemis canonnent la Ville sans succès. Ils sont obligés de s'éloigner fort en desordre. Les Troupes débarquées sont repoussées de nouveau. M. de Sainte I lene est blesse à mort. Troisième action plus décisive, que les deux Premieres. Les Ennemis se rembarquent, & laissent leur Canon. Une diversion manquée du côté de Montreal suve Quebec. Le Siège est levé. On échange les Prisonniers: mauvais état & nouvelles pertes de la Flotte Angloise. Nouvelles preuves de la fidelité des Abénaquis. Les Vaisseaux de France arrivent à Quebec. Famine, & zele des Habitans. Les Abénaquis font de grands ravages dans la Nouvelle Angleterre. Négociations simulées des Iroquois. Lettre de M. de Frontenac à M. de Pontchartrain. Nouvelles hostilités des Iroquois. Combat de Saint Sulpice, ou de Repentigny. Qui étoient MM. de Crifafy. Un Parti Iroquois échappe aux François par la faute des Sauvages du Sault S. Louis. Soupçons de M. de Frontenac à ce sujet. Faux principe de ce Général. Nouvelles intrigues des Iroquois. Fidelité aes Iroquois Chrétiens. Nos Alliés continuent de pousser les Iroquois. Entreprise sur le Port Nelson differée, & pourquoi. Grands préparatifs des Ennemis. Les Ennemis approchent de Montreal. Disposition de M. de Callieres pour se deffendre. Combat de la Prairie de la Madeleine. Belle action de M. de Valrenes. Défaite des Ennemis. Perte des deux Partis.

te

)r-

nd

il

is.

es

en-

lé:

ts.

tés

ac.

ois

s'y

rac

is. u-

## LIVRE QUINZIEME.

Es Anglois, proposent la neutralité. Ce qui les y engageoit. Réponse du Comte de Frontenac. Belle action d'Oureouharé. Grand Parti contre les Agniers, inutile. Nouvelles de l'Acadie, Le Chevalier de Villebon y est établi Commandant. Il prend posseffion du Port Roïal. Les Iroquois veulent surprendre le Sault S. Louis. Diverses Hostilités. Les Iroquois empêchent la Navigation de la grande Riviere. Ils défont un Parti de François & de Sauvages: on les laisse échaper. On court après, & on remporte sur eux quelque avantage. M. de Frontenac propose aux Outaouais une Expédition, & ils n'y acquiescent point. Nouveau bruit d'un Armement des Anglois. Le Roi envoie une Escadre en Terre-Neuve, & elle manque son coup. Plaisance est attaquée par les Anglois. Ils envoient sommer le Gouverneur. Les attaques commencent. Le Siège est levé. Le Gouverneur Général de la nouvelle Angleterre veut faire enlever le Chevalier de Villebon. Il manque son coup. Entreprise sur Pemkuit. Elle est manquée. Etat, où se trouvoit alors la nouvelle France. Plaintes contre M. de Frontenac. Inquietudes de ce Général, & surquoi elles étoient fondées. Huit-cent Iroquois viennent attaquer la Colonie. Précautions, que prend M. de Callieres. Les Iroquois se retirent sans rien faire. Irruption dans le Canton d'Agnier. Succès de cette expédition. Les Nôtres sont attaqués dans la Retraite. Nouveaux avis d'un grand Armement des Anglois contre le Canada. Embarras de M. de Frontenac. Propositions de paix par un Capitaine Onneyouth. Réponse du Général. Huit cent Iroquois s'approchent de Mont-Réal. Ils se retirent sans rien faire. Ce que devint la Flotte Angloise, qui menaçoit le Canada. Arrivée d'un grand Convoi de Pelleteries à Mont-réal. M. de Frontenac empêche les Miamis de trafiquer avec les Anglois. Les Anglois reprennent le Fort de Sainte-Anne dans la Baye d'Hudson. Belle retraite de deux François. Les Anglois obligés de se retirer de devant la Martinique en mauvais ordre. Une Iroquoise vient à Quebec pour voir le Comte de Frontenac. Conversion & Eloge de cette Femme. Nouvelles propositions du

ré.

ie. of-S.

ga-

de

orte

)u-

eau

e en

uée

ttaéral

Til-

est

unlur-

*uer* 

lro-

A-

lans

lois

cons

ral.

rent

it le

réal.

An-

is la

rlois

rdre. nac. : du Capitaine Onneyouth. Réponse de M. Frontenac : pour juoi il diff de pousser les Iroquois à bout. Zele & bons offices de trois Sauvages. Conduite des Anglois & des Iroquois à notre égard. Comment M. Frontenac en profitoit. Les Iroquois font de nouveau mine de vouloir la paix. On est averti de se désier d'eux. Députés Iroquois à Quebec : Effet de cette députation. M. de Frontenac tente inutilement le rétablissement du Fort de Catarocouy; ce qui fait échouer ce projet. Nouvelles négociations avec les Iroquois. Derniere réponse du Comte de Frontenac. Il renvoie les Députés fort contens. Retour du P. Milet & de Tareha. Raisons, qui engageoient le Général à traiter avec les Iroquois. Quelques Abénaquis traitent avec les Anglois : le Sieur de Villieu rompt la Négociation. Expédition hardie & heureuse de cet Officier. Belle action d'un Abénaqui. Soulevement à Baston. Ce qui se passa entre le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & les Sauvages alliés des François. Les Sauvages sont ébranlés. Un de leurs Missionnaires les empêche de traiter avec les Anglois. Description du Port-Nelson. MM. d'Iberville & de Serigny en font le Siege. Le Gouverneur se rend par Capitulation. Suite de cette victoire. Les Iroquois continuent d'amuser les François. Le Roy est d'avis qu'on les pousse à bout. Ils recommencent leurs Hostilités. Insolentes propositions de ces Barbares. M. de Frontenac veut, contre l'avis de tout le monde, & du Roy même, rétablir le Fort de Catarocouy. Conduite admirable du Chevalier de Crisasy dans le rétablissement de ce Fort. On est averti fort à propos que les Iroquois sont en Campagne : ils sont défaits par M. de la Durantaye, & par M. de Courtemanche. Trahison d'un Chef Huron. Politique du Sieur de la Motte Cadillac. Ce qui se passa entre les Députés de nos Allies, & le Comte de Frontenac. Un Siou demande à ce Général sa protection. Trahison faite par les Anglois aux Abénaquis. Ils prennent la résolution de s'en venger. MM. de Frontenac & de Champigny proposent d'attaquer Baston. Projet de la Campagne pour l'année 1696. Ce que le Roy pense de la Guerre des Iroquois. Mauvaise disposition de de nos Alliés à notre égard. M. de la Motte-Cadillac engage les Outaouais à faire la Guerre aux Iroquois, Ceux-ci sont défaits. Suite de cette défaite.

### LIVRE SEIZIE'ME.

Ivers avis touchant l'Expédition contre les Iroquois. Expédition du Sieur de Louvigny sur les Glaces. Les Iroquois paroissent dans la Colonie. Mort du Chevalier de Crisasy. Préparatifs pour la Campagne prochaine. Disposition de l'Armée. Elle part de la Chine. Sa marche. Elle court un grand risque, & elle est sauvée par l'habileté de M. de Callieres. Elle arrive à Onnontagué. Les Onnontagués avoient été avertis par un Tranfuge. Ruse du Chevalier de Callieres, & ce qu'elle produit. Les Onnontagués brûlent leur grand Village. On n'y trouve personne. Négligence des Ennemis. Les Onneyouths demandent la paix. M. de Vaudreuil marche dans ce Canton. Conftance d'un Vieillard brûlé par nos Sauvages. Ce que fait le Chevalier de Vaudreuil à Onneyouth. On délibere sur le parti, qu'on doit prendre. M. de Frontenac, contre le sentiment de tout le Monde, laisse son Expédition imparfaite. Soupçons contre lui. L'Armée retourne à Mont-Réal. Pourquoi nos Alliés ne furent point de cette Expédition. M. de Frontenac veut obliger les Iroquois à demander la paix. Préparatifs pour l'Attaque de Pemkuit. Nouvelle trahison faite aux Abénaquis par les Anglois. MM. d'Iberville & de Bonaventure arrivent en Acadie. Ils prennent un Vaisseau Anglois. Ils attaquent le Fort de Pemkuit. Ils s'en rendent les maîtres. On envoïe à Baston une partie des Prisonniers. Les deux Navires François évitent une Escadre Angloise. Ils arrivent à Plaisance. M. de Villebon est pris par les Anglois. Ceux-ci éxercent en Acadie plusieurs Hostilités contre le droit des Gens. Ils font le Siège de Naxoat. Diligences de M. de Villebon. Résolution de la Garnison. Attaque du Fort. Le Siège est levé. Etat des François & des Anglois en Terre-neuve. Caractere du Gouverneur de Plaisance. Il part pour attaquer S. Jean. Il n'y peut entrer. Il se saisit de plusieurs Postes. Il se brouille avec M. d'Iberville. Les Canadiens se soulevent en faveur de celui-ci. Les deux Commandans se réconcilient. Ils partent pour S. Jean. Ils se brouillent de nouveau. Ils se reconcilient encore. Mauvaise foi & nouvelle prétention de M. de Brouillan. On s'appaise encore réciproquement. L'Armée marche à S. Jean. Action de vigueur de M. d'Iberville. Belles actions du Sieur de Montigny. Un Corps d'Ennemis défait. Siége du Fort de S. Jean. Le Gouverneur veut amuser les François, dans l'esperance d'un prompt secours. Il se rend. Etat de la Place. Situation de S. Jean. Il est brûlé & abandonné. Conquête des Canadiens en Terre-Neuve. Fautes des François & des Anglois dans leurs Colonies. Pourquoi M. d'Iberville n'acheva point la conquête de Terre-Neuve. Plusieurs projets contre les Iroquois. sans effet. Les François reçoivent quelques échecs. Des Onneyouths viennent pour s'établir dans la Colonie. Reception, qu'on leur fait. Les autres Cantons en prennent ombrage. M. de Frontenac refuse aux Iroquois Chrétiens la permission d'aller en guerre, & pourquoi. Avis, que ce Géneral reçoit de la Cour. Les Iroquois recommencent leurs hostilités. Les Anglois se rendent Maîtres du Fort Bourbon. Ils violent la capitulation. M. d'Iberville part pour la Baye Hudson. Il perd un de ses Bâtimens dans les Glaces. Il est séparé des autres. Il se bat contre trois Navires Anglois. Succès de ce combat. Combat d'une Flûte Françoise contre trois Navires Anglois. Naufrage de M. d'Iberville. Il est joint par ses trois Navires. Prise du Fort Bourbon. M. d'Iberville retourne en France. Importance de sa conquête.

2-

172

le

i.

nt 9-

n

### LIVRE DIX-SEPTIE'ME.

Les Iroquois veulent amuser M. de Frontenac. Ils recommencent leurs hostilités. Desordre arrivé parmi nos Alliés par la faute des Coureurs de Bois. Embarras de M. de Frontenac: comment il s'en tire. Nos Alliés viennent au secours de la Colonie. Belle action d'un Chef Huron. Plainte des Sauvages. Réponse de M. de Frontenac. Quelle étoit l'Entreprise, pour laquelle on lui avoit mandé de se tenir prêt. Son avis sur ce Projet. Plan de l'Entreprise sur Baston. Ce qui fait manquer cette Entreprise. Le Parti, que prend M. de Nesmond. Il retourne en France. Projet d'une Pêche sédentaire dans le Fleuve S. Laurent. Description de Montlouis; son utilité. Ce qui fait échouer ce projet. Effet des grands Préparatifs de M. de Frontenac. Ce Géneral leve un Parti, & le congédie. Nouvelle Ordonnance du Roy contre les Coureurs de Bois. M. de Frontenac fait sur cela

ses remontrances. Réponse de M. de Pontchartrain. Divers avantages de nos Alliés. Belle action de trente jeunes Gens Algonquins, Mort d'Oureouharé. Son éloge. On reçoit en Canada le premier avis de la paix. Lettre du Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre à M. de Frontenac : Réponte de ce Géneral. Conduite des Agniers à l'égard du Chevalier de Bellomont. Proposition de ce Gouverneur aux Iroquois. Les Iroquois paroissent disposés à la paix. M. de Frontenac entreprend de les gagner. Seconde Lettre du Chevalier de Bellomont au Comte de Frontenac. Réflexions du Géneral François sur cette Lettre: Réponse. qu'il y fait. Autres prétentions des Anglois. Affaires de l'Acadie. Réglement des Limites pour les Côtes méridionnales de la Nouvelle France, Mort de M. de Frontenac. Les Iroquois veulent surprendre le Chevalier de Callieres. Conduite de ce Gouverneur. Il est nommé Gouverneur Géneral. Son caractere. M. de Vaudreuil est nommé Gouverneur de Montreal. Prétentions du Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre sur les Canibas. A quelles conditions ces Sauvages veulent traiter avec lui. M. de la Valliere & le P. Bruyas sont envoyés à Baston. Le Chevalier de Bellomont veut toujours se rendre Arbitre de la Paix. Politique de M. de Callieres, pour obliger les Iroquois à la faire sans lui. Les Cantons s'y determinent. Ils reçoivent un échec de la part des Outaouais. Ce qui se passe entre eux & M. de Callieres. Députés Iroquois à Montreal. Leurs propositions. Réponse du Gouverneur Géneral. Reception faite à Onnontagué aux Ambassadeurs François. Discours du P. Bruyas. Le Chevalier de Bellomont tâche de traverser cette Négociation. Plusieurs Prisonniers François refusent de retourner dans la Colonie. Discours de Teganissorens aux Ambassadeurs François. Mission d'un Ministre Anglois chez les Agniers. Les Ambassadeurs retournent à Mont-réal. Nouveaux efforts du Chevalier de Bellomont pour traverser la paix. Réception faite aux Députés Iroquois à Montréal. Leurs discours dans le Conseil. Réponse du Chevalier de Callieres. Traité provisionnel signé de part & d'autre. Diligences de M. de Callieres pour affermir la paix. Le Chevalier de Bellomont veut obliger les Iroquois à recevoir des Ministres pour Missionnaires. L'Etablissement de Mont-Louys échoue encore une fois. Etat de l'Acadie. L'établissement de Naxoat transferé au Port-Roïal,

ivers s Alnada

de la

ieral.

Pro-

ffent

gner.

onte-

nse, Aca-

le la

veu-

uver-

1. de

is du

ibas.

И. de

alier

oliti-

Jans

de la

eres.

le du

Am-

er de

ison-

rs de

ini/-

nt à

tra-

lont-

er de

Dili-

alier

Ares

e en-

xoat

RΕ

### LIVRE DIX-HUITIE ME.

T Ouvelle entreprise pour découvrir l'Embouchure du Micissipi. MM. de Chateaumorand & d'Iberville ne sont point reçus à Pensacola. Découvertes de Monsieur d'Iberville. Il entre dans le Micissipi. Il remonte ce Fleuve. Temples des Bayagoulas. M. d'Iberville trouve une Lettre de Chevalier du Tonti à M. de la Sale. Anglois sur le Micissipi : Nouvelle prise de possession de ce Fleuve. Ce qui avoit attiré les Anglois dans ce Païs. Des Refugiés François s'offrent de le peupler : leur offre est rejettée. Conduite des Espagnols au sujet de la Louysiane. Faute des François. Objet du Commerce de la Louysiane. Attention du Roi pour l'instruction des Sauvages de la Louysiane. Caractere des Illinois. Premier Etablissement parmi les Illinois. Mission parmi ces Sauvages. Mission infructueuse parmi les Mascoutins. Mesures de M. de Callieres pour la paix générale. Nouvelles brouilleries entre les Iroquois & les Outaouais. Les Iroquois font leurs plaintes à M. de Callieres. Nouvelles plaintes des Iroquois. Réponse de M. de Callieres. Les Anglois traversent de nouveau la paix. Discours du Pere Bruyas aux Iroquois. Réponse de ces Sauvages. Mauvaises dispositions de plusieurs. Les Députés des Cantons arrivent à Mont-réal. Ils sont suivis de ceux de nos Alliés. En quelle disposition étoient ceux-ci. Conferences préliminaires. M. de Callieres donne Audience à plusieurs Députés. Premiere conserence publique. Discours du fameux Capitaine Huron le Rat. Sa mort & son éloge. Ses obseques. Les Iroquois se plaignent qu'on se défie d'eux. La maladie se met parmi les Sauvages, & à quoi ils l'attribuent. Derniere Assemblée générale. Discours de M. de Callieres. Equipage bizarre de quelques-uns des Députés, & leurs discours. Audience donnée aux Nations d'en-haut, & aux Iroquois. Les Agniers accedent au Traité. Mort de Garakonthié. Missionnaires aux Iroquois. Hostilités des Anglois. Divers projets pour l'Acadie, sans effet. Les Anglois menacent la nouvelle France. Mouvevemens parmi les Sauvages contre nos interêts. Mort du Chevalier de Callieres. M. de Vaudreuil lui succede. Députation des Tsonnonthouans. Teganissorens à Mont-réal, & ce qu'il y fait. Expédition dans la Nouvelle Angleterre, Belle action d'un Tome II.

Officier François en Terre-neuve. Tentative des Anglois sur Plaisance, sans effet. Nos Alliés paroissent mal disposes. Intrigues des Anglois parmi les Iroquois. Les Sauvages du Détroit mal-intentionnés. Conduite des Iroquois en cette occasion. Le Gouverneur d'Orange fait de nouveaux efforts pour attirer les Iroquois Chrétiens dans la Nouvelle York. Expédition du Sieur de Montigny contre les Anglois. Plusieurs Abénaquis s'établissent à Bekancourt. Politique des Iroquois: avis donné par la Cour à ce sujet. On fait justice aux Cantons d'une insulte des Outaouais. Belle action d'un Partisan François. Les Anglois attaquent le Port Roial. Ils seretirent. Mort de M. de Brouillan, M. de Subercase lui succede. Expédition de ce dernier en Terreneuve. Prise de M. de Quebec & d'un Vaisseau du Roi. Négociations pour l'échange des Prisonniers.

### LIVRE DIX-NEUVIE'ME.

Monsieur de Vaudreuil réconcilie les Outaouais avec les Iroquois. Projet pour le Commerce & le soulagement du Peuple de la Colonie. Les Outaouais font satisfaction aux Iroquois. Hostilité des Miamis contre les Outaouais. Ceux-ci prennent ombrage des François. Indiscretion de deux Officiers. Les Outaouais se vengent des Miamis. Un P. Recollet & un Soldat François sont tués par les Outaouais. Embarras du Marquis de Vaudreuil. Le parti, qu'il prend. Imprudence de M. de la Motte Cadillac. Deputés des Outaouais à Mont-réal. Difcours du Chef de la Députation. Réponse de M. de Vaudreuil. Conduite de M. de la Motte Cadillac désapprouvée. Nouvelle Entreprise des Anglois sur l'Acadie. Bonne conduite de M. de Subercase. Les Anglois sont battus par-tout. Ils ouvrent la Tranchée devant le Port-Roïal. Ils levent le Siege & se retirent. Causes du mauvais succès de leur Entreprise. Résolutions du Conseil de Baston. La Flotte Angloise retourne beaucoup plus forte au Port-Roïal. Fermeté & diligences du Gouverneur. Les Anglois font leur descente. Differentes attaques sans succès. Combat très-vif. Le Siege est levé: Perte des François & des Anglois. L'Acadie plus négligée que jamais. Nouveau désordre arrivé au Détroit. Mauvaise conduite du Commandant. Bonne conduite du Sieur de Jonçaire parmi les Iroquois, Les Iroquois

fur

tri-

roit

Le

eur

eta-

par

des

lois

in,

90-

les:

du.

ro-

-cz

rs.

un

ar-M.

if-

il. lle

de

nnt.

11-

rte

n-

5.

νé

Chrétiens se laissent séduire par le Gouverneur d'Orange. Projet d'un grand Parti de Guerre. Les Iroquois & les Hurons abandonnent les François. Les Abenaquis ne se trouvent point au rendés-vous. Prise d'une Bourgade Angloise. Les Vainqueurs tombent dans une embuscade. Elle est forcée. Belle action de quelques Officiers. Nouvelle intrigue du Gouverneur d'Orange. Insidelité des Iroquois Chrétiens. Ils réparent leur faute. Ce qui se passe entre M. de Vaudreuil & le Gouverneur d'Orange. Les Anglois veulent nous débaucher les Sauvages de la Louysiane. Projet d'une Expédition en Terre-Neuve. Attaque & Pife de Saint Jean. M. de Saint Ovide, après s'en être rendu Maitre, dépêche un Courier à Plaisance, & un Navire en France. Saint Jean est abandonné. M. de Vaudreuil trompé par un Iroquois. Les Cantons se déclarent contre nous. Diligences de M. de Vaudreuil. Préparatifs des Anglois pour attaquer la Colonie. M. de Ramezai marche contre eux. Peu de succès de son Expédition, & quelle en est la cause. M. de Vaudreuil campe à Chambly. Les Ennemis se retirent. Ce qui sit échouer l'Entreprise des Anglois. Politique des Iroquois. Ils font perir l'Armée Angloise. Pourquoi la Flotte Angloise ne vint point à Quebec. Les Iroquois envoient des Deputés à M. de Vaudreuil. Entreprise malheureuse dans la Baye d'Hudson. Nouvel Armement à Baston. Les Iroquois refusent de se déclarer contre nous, & les Abénaquis de demeurer neutres. Projet de M. de Subercase pour fortifier l'Acádie. Les Anglois résolus de s'emparer de l'Acadie à quelque prix que ce soit. Conduite étrange du Gouverneur. Arrivée de la Flotte Angloife au Port Roial. En quelle disposition étoit la Garnison. Les Ennemis en font le Siege. Murmures & Désertion parmi les Assiegés. Le Gouverneur rend la Place. Quelques Expéditions en Terre-Neuve. Lettre de M. Nicolson à M. de Vaudreuil. Réponse de ce General. Le Baron de Saint Castin Commandant en Acadie. Les Sauvages de ce Païs-là réfroidis à l'égard des François. M. de Vaudreuil fait visiter les Habitans de l'Acadie. Diverses autres précautions de ce Géneral. MM. de Longueuil & de Joncaire sont envoiés aux Iroquois. Succès de leur Voiage. Préparatifs des Anglois de la Nouvelle York. Arrivée des Sauvages d'en-haut. On manque de reprendre l'Acadie. Une Flotte Angloise se prépare à faire le Siège de Quebec. Discours de M. de Vaudreuil aux Députés Iroquois. Les Sauvages nos Alliés chantent la guerre. Zele des Sauvages domiciliés. e ij

### LIVRE VINTIE'ME.

E que devint la Flotte Angloise, qui devoit assiéger Que-J bec. Retraite de l'Armée de Terre. Naufrage de la Flotte Angloise. Manifeste de l'Amiral. Ce qui fut cause de sa perte. Providence de Dieu sur le Canada. Efforts inutiles pour recouvrer l'Acadie. Belle action d'une Troupe de Sauvages. On manque de nouveau le Port-Roïal. Génerosité des Habitans de Quebec. M. de Vaudreuil traite avec les Iroquois. Caractere des Outagamis. Ils entreprennent de brûler le Détroit. Diligences du Sieur du Buisson. Il est secouru à propos par nos Alliés. Discours, qu'ils lui tiennent. Les Outagamis sont assiégés dans leur Fort. Ils se défendent fort bien. Ils demandent la paix. Discours d'un Chef Illinois à leurs Députés. Le Siège continue. Les Assiègeans se rebutent. Le Commandant empêche qu'on ne massacre les Députés. Les Assiegés se sauvent, & sont poursuivis. Ils sont presque tous massacrés. Fruit de cette victoire. Source de la décadence du Commerce en Canada. Païs cedés aux Anglois par le Traité d'Utrecht. Les Iroquois se maintiennent dans leur indépendance. Prétentions des Anglois sur les Abénaquis. Un Ministre Anglois entreprend de séduire ces Peuples. Ce qui se passe entre ce Ministre & le P. RASLE. Le Premier quitte la Partie. Plusieurs Anglois s'établissent sur les Bords du Kinibequi. Les Abénaquis protestent de leur independance. Ils sont trahis par les Anglois. Lettre de ces Sauvages au Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre. Les Anglois enlevent le Baron de Saint Castin. Il est relaché. Les Anglois veulent enlever le Pere Rasse, & le manquent. Les Abénaquis leur declarent la guerre. Ils la font avec succès. Le Pere Rusle refuse de se retirer à Quebec. Il est tué par les Anglois. Son Eloge. Les Anglois sont obligés de laisser les Sauvages en repos. Description de l'Isle de Cap Breton. Son Climat: nature du Païs, ses richesses, ses Ports. Projet de MM. Raudot pour un Etablissement dans cette Isle. Moyens de faire cet Etablissement, & réponses aux difficultés. Pourquoi ce Projet ne fut pas executé alors. Description du Havre-à-l'Anglois, depuis nommé Louysbourg. Description du du Port de Sainte Anne, autrement, le Port Dauphin. On se détermine au premier. Les François de l'Acadie refusent de se

xiij

transporter à l'Isle Roïale. Ils sont inquietés par les Anglois. Ils tiennent bon, & on les laisse en repos. Etablissement dans l'Isle de Saint Jean. Pourquoi il ne réussit pas. Les Iroquois renouvellent leur alliance avec nous. Etat de la Nouvelle France. Projet du Gouverneur pour la peupler. Les Anglois tâchent inutilement de s'attacher les Abénaquis. Etat, où se trouvoir la Baye d'Hudson à la paix. Plusieurs François y sont massacrés par les Sauvages. Expédition sans fruit contre les Outagamis. Naufrage du Chameau. Mort de M. de Vaudreuil.

ue-

otte

rte.

ou-

an-

ue-Dudu

ijleur

urs

Af-

icre

ont

ca-

r le

dé-

1i-

ıse

tie.

Les

les

la

int

le,

la

Il

de

e-

0-

le.

és.

a-

du

ſe

### LIVRE VINT-UNIE'ME.

IVERS jugemens, qu'on a portés de la Louysiane. Etat de la Louysiane en 1700. Mine de Cuivre chez les Sioux. Observations remarquables. Description de la Mine. Etablissement de la Maubile, & de l'Isle Dauphine. Peu de progrès de la Colonie. Arrivée d'un Commissaire Ordonnateur. L'Isle Dauphine pillée par un Corsaire. Cession de la Louysiane à M. Crozat. Etablissement d'un Conseil Superieur. Les Espagnols refusent de permettre le Commerce entre la Louysiane & le Mexique. Voiage de M. de Saint Denys au Mexique par Terre. Il est mis en Prison à Mexico. Il refuse d'entrer au Service des Espagnols. Ses aventures. Il rend un grand service aux Espagnols. Son Mariage avec une Espagnole. Les Anglois travaillent à nous débaucher les Sauvages. Irruption des Sauvages dans la Caroline. M. de la Motte Cadillac fait alliance avec plusieurs Nations. Trahison des Natchez. MM. de la Loire leur échapent. Le Chef des Tonicas refuse d'entrer dans leur complot. M. de Bienville est envoié pour en tirer raison. Il forme un camp aux Tonicas. Ce qui se passe entre lui & les Natchez. Il fait la paix avec eux. Etablissement parmi ces Sauvages. Fort bati aux Natchitoches. Etat du Commerce de la Louysiane en 1616. Propositions & plaintes de M. de Crozat. Il remet au Roy son Privilege. S. M. le transporte à la Compagnie d'Occident: à quelles conditions. M. de l'Epinay Gouverneur de la Louysiane. Réception, que lui font les Sauvages. Le Port de l'Isle Dauphine se ferme. Commencement de la Nouvelle Orleans. On fait entrer un Vaisseau dans le Niicissipi. Arrivée des premieres Concessions. La Baye de Saint Joseph occupée par les François, & abandonnée presqu'aus-

sitôt. Description de Pensacole. Ce Port est pris par les François. Les François, qui conduisent la Garnison Espagnole à la Havane, y sont arrêtes. Les Espagnols se préparent à reprendre Pensacole. Ils arrivent à la vûe de la Baye. Prise de la Place. Les Espagnols sont défaits auprès de la Maubile. M. de Serigny est somme de rendre le Saint Philippe. Les Espagnols sont repoussés de l'Isle Dauphine. Ils fortifient Pensacole. Arrivée de M. de Champmelin avec une Escadre. Dispositions pour l'Attaque de Pensacole. L'Escadre entre dans la Baye. Prise du Fort de la Pointe, & des Navires Espagnols. Le Fort de Saint Charles est pris, & la Garnison Prisonniere de guerre. Perte des Ennemis. Dureté des Espagnols envers les Prisonniers François. Comment M. de Champmelin s'en venge. On démolit en partie le Fort de Pensacole. Presens faits aux Sauvages. On a de nouveaux avis de l'approche d'une Escadre Espagnole. M. de Champmélin part pour France. M. de Saujon en arrive. Départ de M. de Sérigny. Arrivée de deux Navires du Roy. M. de Saint Denys aux Natchitoches. Premiers avis de la paix. Entreprise sur la Baye Saint Bernard, sans succès. Pensacole restitué à l'Espagne. Le Quartier Géneral transporté à la Nouvelle Orleans. Intrigues des Anglois. Fidelité des Tchadas. Causes des Désertions. Ouragan, & ses effets. Les Chicachas demandent la paix. Hostilités des Natchez. Les Illinois se réunissent tous sur le Micissipi. Les Natchez font la paix avec les François.

### LIVRE VINT-DEUXIE'ME.

E TABLISSEMENT des PP. Capucins à la Louysiane. On pense à donner des Missionnaires aux Sauvages.. On y envoie des Jésuites. M. PERRIER Commandant Géneral de la Louysiane. Il demande inutilement du secours. Conspiration des Sauvages contre les François. Comment elle sut déconcertée. Trahison des Tchastas, & consiance des François. Tous ceux, qui étoient établis aux Natchez, sont tués, ou pris par ces Sauvages. Le même arrive aux Yasous. Causes de la mort du Pere Souel, Jésuite. Fidelité des Offogoulas. Un Missionnaire est attaqué par des Yasous, & leur échappe comme par miracle. Diligences de M. Perrier à la nouvelle du massacre arrivé aux Natchez. Comment il est instruit du complot géneral contre les François. Dé-

272-

la

tre

ce.

ny

re-

M.

ue

la

est

15.

128

de

118

irt

y.

ıt-

nt

11-

n-

E

tt-

n

la

es

a-

ui

ar de

couragement de toute la Colonie. Conduite singuliere des Tchastas. M. Perrier met les Habitations Françoises hors d'insulte. Disposition, où sont plusieurs Nations Sauvages. L'Armée Françoise s'assemble aux Tonicas. Propositions insolentes des Natchez. Les Tchactas commandes par M. le Sueur, remportent un grand avantage sur eux, mais ils ne finissent point la guerre, parce qu'ils ne se concertent point avec les François. M. de Loubois attaque les Natchez dans leurs Forts. Ils font une sortie, & nétoyent la tranchée. Ils sont repoussés par le Chevalier d'Artaguette. Ce qui sauve les Assiegés. Ils rendent les Prisonniers François, & on leve le Siege. Fort bâti aux Natchez: le Chevalier d'Artaguette en a le Commandement. Insolence des Tchactas. Les Chicachas tentent inutilement la fidelité de nos Alliés. Les Anglois ne sont pas plus heureux. Les Natchez recommencent leurs courses. M. Perrier traite avec les Tchactas. Arrivée du secours de France. Départ & Ordre de l'Armée. Les Natchez attaquent une Pirogue, & seize François y sont tués, ou blesses. Indocilité des Sauvages alliés. L'Armée arrive à la vûë des Ennemis. Ils demandent la paix. Ils renvoient tout ce qu'ils avoient encore de Negres pris sur les François. On continue de parlementer. Le Grand Chef, son Successeur designé, & un autre Chef se rendent au Camp. Ils sont arrêtés. Un des Chefs se sauve, & engage plusieurs à le suivre. D'autres se rendent aux François. Le plus grand nombre s'échappe. Nos Sauvages refusent de les poursuivre. L'Armée décampe. Forces des Natchez après ce Siege. Le Grand Chef des Tonicas se laisse surprendre par les Natchez, & y perit. Plusieurs Natchez sont tués en différentes occasions. D'autres assignment M. de Saint Denys aux Natchitoches, & sont battus. Forces des Chicachas. Leurs intrigues pour faire revolter nos Negres. Ces Derniers conspirent contre nous; la Conspiration est découverte, & ils sont punis. Les Akansas & les Illinois refusent de se liguer avec les Chicachas. La Compagnie des Indes retrocéde la Louysiane au Roy: à quelles conditions. Sa Majesté en donne le Gouvernement à M. Perrier. Ce Gouverneur retourne en France. M. de Bienville lui succede. Commencement de la guerre des Chicachas. Belle action d'un Jesuite. Mort héroique d'un Officier Canadien. Belle retraite d'un jeune Homme de seize ans.

Fin de la Table des Sommaires.

# FAUTES A CORRIGER dans ce Volume.

Page 18. ligne 11. après, lifez peu de tems après. Page 49. ligne 11. il fut reglé, lifez il fut enfin reglé.

Page 50, ligne 20. Pefcadouet, lijez Pefcadoué.

Page 57. ligne 8. se mit, lifez se mirent. ligne 14. Gemaraye, lifez Gemeraye.

Page 62. ligne 17. alloient, lifez allerent. Page 64. ligne 36. Prevôt, lifez Provôt

Page 70. dans la note Jembac, lisez Jemsac.

Page 89. ligne 36. des le dernier jour, lifez les derniers jours.

Page 117. ligne 10. avec ordre, ajoutez au Capitaine. ligne 11. ce Bâtiment, lifez cer Officier.

Page 124. ligne 14. des Personnes, lisez de Personnes.

Page 126. ligne 15. il se lassa lui même, & reprir la route de son Pays, lifez 'ls se lasserent eux-mêmes, & reprirent la route de leur Pays.

Page 184. ligne 34 L'Escadre, lisez La seconde.

Page 191. ligne 25. leur Maison, lisez leurs Maisons. ligne 26. la rebâtir, lisez les rebâtir.

Page 202. ligne 33. quatre cent, lisez quarante.

Page 207. ligne 5. le Navire, lisez les Navires. Ligne 6. il se trouva crevé & pleins d'eau, lisez ils se trouverent crevés & pleins d'eau.

Page 215. ôtez le chiffre 189.

Page 239. ligne 28. tout ce que l'expérience peut, lisez tout ce qu'elles peuvent.
Page 285. ligne 31. qui pût, lisez qui pussent. Ligne 33. par ses bonnes manieres,
lisez par leurs bonnes manieres.

Page 313, ligne premiere. le déconcerta, li/ez les déconcerta.

Page 333, ligne 16. de monter un petit Bâtiment, lisez de s'embarquer sur un petit Bâtiment.

Page 403. ligne 15. Fauxsonniers, lisez Fauxsauniers. Corrigez de même Page 434. ligne 21.

Page 417. ligne 12. avoit, lifez avoient. Page 421. ligne 13. Yasons, lifez Yasous.

Page 430. ligne 3. sur les Navires, lifez sur ses Navires.

Page 441. ligne 33. pieds & les mains liés, lifez pieds & mains liés.

Page 444. ligne 25. qui étrient, ôtez qui.

Page 446. ligne 3. & cette Chaloupe, lifez & que cette Chaloupe.

Page 483. ligne 12. Chalubes, lifez Chatubles.

raye.

, lisez cet

ils se lasse-

, lisez les

ré & plain

avent. manieres ,

ir un petit

Page 434.

IRE





# HISTOIRE

ET

DESCRIPTION GENERALE
DELA

## NOUVELLE FRANCE.

## LIVRE TREIZIEME.



L n'est point de vertu, qui ne soit mêlée de quelque désaut: c'est le sort ordinaire de l'humanité. Ce qui met le comble à notre humiliation, c'est que les plus grands désauts accompagnent souvent les plus éminentes qualités, & que la jalousse, que celles-ci inspirent, trouve presque tou-

jours dans ceux - là un spécieux prétexte pour couvrir ce que cette passion a de bas & d'injuste. C'est à ceux, qui sont établis pour gouverner les Hommes, à se faire jour, pour sortir de ce labyrinthe, à dégager le vrai des ténébres, dont Tome II.









Kanouhahan

- Mamoda

9.

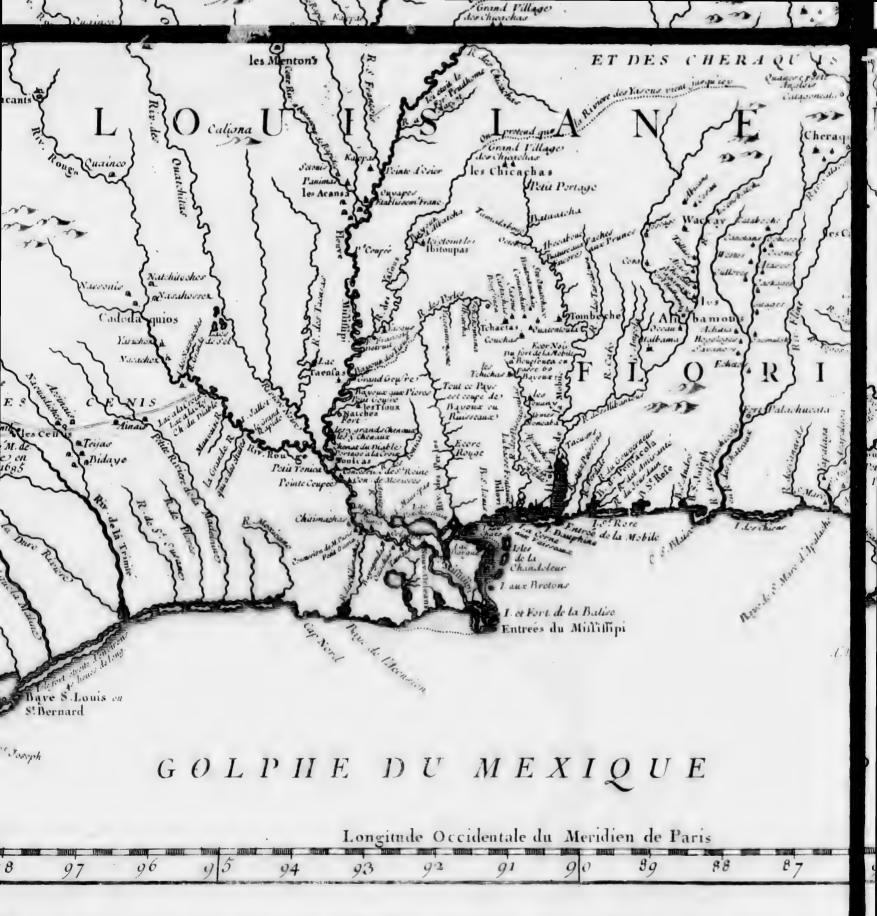









IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM SIM SECTION OF THE SECTION OF TH

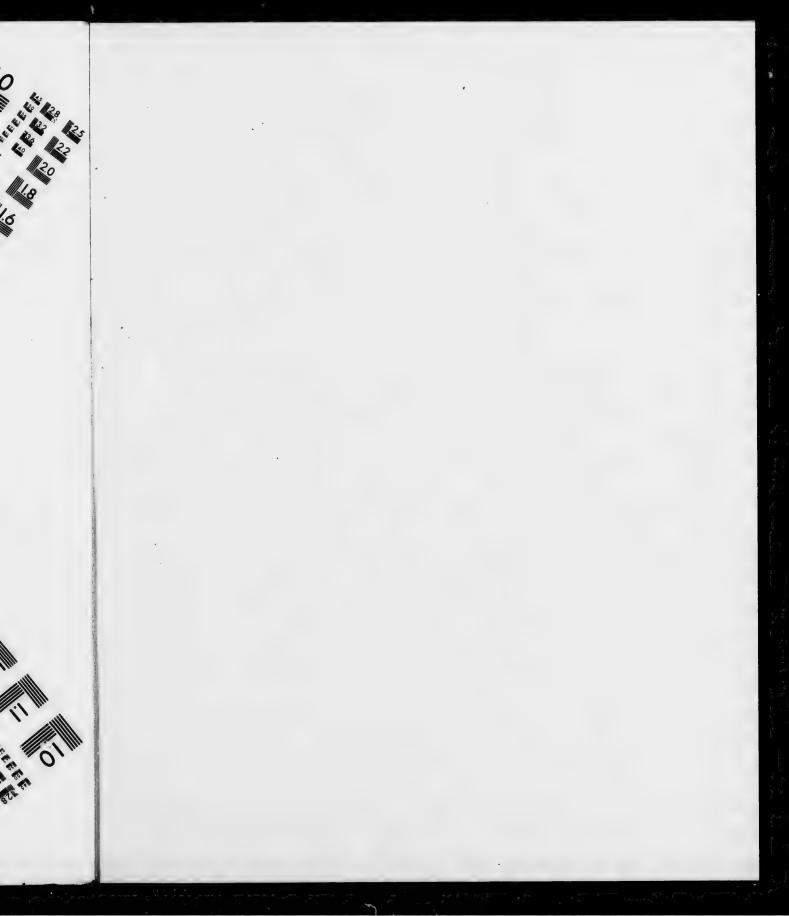

la passion veut l'offusquer, & à connoître si bien ceux, dont ils veulent se servir, qu'en leur donnant lieu de faire usage de ce qu'ils ont de bon, ils se précautionnent contre ce qu'ils ont de mauvais.

Projet de M. l'approuve.

C'est à quoi s'appliqua particulierement M. de Seignelay de la Sale pré-denté à M. de au sujet de M. de la Sale, lorsqu'il sut question d'agréer ses Seignelay, qui services. Prévenu contre lui par les Lettres de M. de la Barre, il voulut le connoître par lui-même; & après l'avoir entretenu plusieurs fois, il jugea qu'en supposant qu'une 1584-90. partie des griefs, dont on le chargeoit, n'étoit pas sans fondement, il avoit des talens, qui pouvoient le rendre utile à l'Etat, & il lui donna des grandes marques d'estime. La Sale, encouragé par ce bon accueil, proposa au Ministre le desfein, qu'il avoit formé de reconnoître par Mer l'embouchure du Miciflipi, afin d'en frayer le chemin aux Vaisseaux François, & d'y faire un Etablissement. Son projet sut approuvé, & il eut ordre de faire ses préparatifs.

Commission, AC.

Il y employa tout l'hyver, & lorsqu'ils furent achevés, qu'on lui don- M. de Seignelay lui fit délivrer sa Commission. Elle portoit que tous les François & Sauvages, qui se trouveroient depuis le Fort de S. Louis des Illinois jusqu'à la Nouvelle Bifcaye, seroient sous ses ordres, & que le Commandant de l'Escadre, qui le porteroit de France en Amérique, exécuteroit tout ce qu'il lui prescriroit sur la route, & lui donneroit à son débarquement tous les fecours, dont il le requereroit, pourvû qu'ils ne pussent préjudicier en rien à la sûreté des Vaisfeaux du Roy.

Son Armeétoient ceux, guerent.

Quatre Bâtimens de différentes grandeurs furent armés à ment, & qui Rochefort, & on y embarqua deux cent quatre-vint Personqui l'accompa- nes, y compris les Equipages. Le reste étoit composé de cent Soldats; d'une Famille Canadienne, dont le Chef se nommoit TALON; d'environ trente Volontaires, parmi lesquels il y avoit quelques Gentilshommes; de quelques Filles; & d'un certain nombre d'Engagés & d'Ouvriers : mais il faut avouer que le choix de tous ces Gens-là ne fut pas fait avec soin. La plupart des Soldats étoient des Misérables, qui demandoient l'aumône; plusieurs étoient contresaits, & ne sçavoient pas même tirer un coup de Mousquet. Les Ouvriers ne valoient pas mieux, & quand on voulut les mettre en œuvre, on reconnut, mais trop tard, qu'il n'y en avoit presque pas un, qui sçût son métier.

Deux Neveux de M. de la Sale, CAVELIER & MORAN-GET, étoient parmi les Volontaires; le Premier n'avoit que quatorze ans. Trois Ecclefiastiques de S. Sulpice, MM. Cavelier, Frere de M. de la Sale; CHEFDEVILLE, son Parent, & MAJULLE (a). Quatre Peres Recollets, le P. Zenobe Mambré, qui avoit déja accompagné M. de la Sale dans ses découvertes; le P. Maxime LECLECQ, qui avoit demeuré quelque tems en Canada; le P. Anastase Douay, & le P. Denys MARQUET, étoient destinés, les uns à demeurer dans l'Habitation, que l'on projettoit d'établir à l'entrée du Miciffipi, & les autres à faire des Missions parmi les Sauvages; mais le P. Marquet s'étant trouvé mal dès le premier jour de la navigation, on fut obligé de le débarquer, & il ne fit point le voyage. Enfin un Bourgeois de Rouen, nommé JOUTEL, qui avoit été lontems Soldat, honnête Homme, & dont nous avons la feule Relation de cette Expédition, sur laquelle on puisse compter, se donna aussi à M. de la Sale, lequel lui reconnoissant beaucoup de capacité & un bon esprit, en fit comme son Intendant, & s'en est toujours trèsbien trouvé.

Les quatre Bâtimens, qui devoient porter cette petite Co- son Départ de lonie, étoient le Joli, Fregate d'environ quarante Canons, la Rochelle. commandée par M. de BEAUJEU, lequel avoit pour son Lieutenant le Chevalier d'HERE, & pour son Enteigne le Sieur DU HAMEL. Une autre Fregate de six Canons, nommée la Belle, que le Roy avoit donnée à M. de la Sale, & dont celui-ci avoit confié le Commandement à deux Capitaines de Barque. La Flûte l'Aimable du port de trois-cent Tonneaux, appartenante à un Marchand de la Rochelle, nommé MASSIOT, & montée par le Sieur AIGRON, sur laquelle étoient tous les effets de M. de la Sale, & une Caiche de trente Tonneaux, chargée de munitions & de marchandises, frettée pour S. Domingue.

Cette petite Escadre partit de la Rochelle le vint quatre L'Escadre rede Juillet 1684. en Compagnie de la Flotte des Isles & du lâche en Fran-Canada, qui devoit rester sous les ordres de M. de Beaujeu jusqu'à la vue des Terres d'Espagne; mais l'on n'étoit guére qu'à cinquante lieues du Port, que, par le plus beau tems du monde, le mât de Beaupré de Joli cassa tout à coup.

1684-90.

<sup>(</sup>a) D'autres Relations le nomment DAIMANVILLE.

### HISTOIRE GENERALE

1684-90

On raisonna beaucoup sur cet accident, & comme il y avoit déja quelques semences de brouilleries entre M. de Beaujeu & M. de la Sale, quelques-uns s'imaginerent que cela avoit été concerté. On délibera si l'on iroit en Portugal, ou si on relâcheroit à la Rochelle, & ce dernier avis prévalut. Les trois autres Bàtimens suivirent le Joli, & l'on ne put remettre à la voile, que se premier d'Août.

Elle se remet

Le seiziéme on découvrit Madere, & M. de Beaujeu proposa à M. de la Sale d'y aller mouiller pour faire de l'eau, & acheter des rafraîchissemens. M. de la Sale lui répondit qu'il n'y avoit que quinze jours, qu'on étoit en Mer, par conséquent qu'on ne devoit manquer, ni d'eau, ni de provisions: qu'on ne pouvoit aller à Madere, sans perdre au moins huit jours inutilement; que leur Entreprise demandoit un grand secret, surtout par raport aux Espagnols, qui ne pouvoient manquer d'en prendre de l'ombrage, s'ils en étoient instruits, & ausquels il seroit difficile de la tenir cachée, si on se montroit dans une Isle si voisine des Canaries, dont le Roy d'Espagne étoit le Souverain: en un mot que ce n'étoit pas l'intention de Sa Majesté, dont Personne ne pouvoit être mieux instruit que lui.

MM.de Bestjeu & de la Sale fe brouillent. Cette réponse déplut fort à M. de Beaujeu, & mit l'Equipage de mauvaise humeur contre M. de la Sale. Il y eut même un Passager Huguenot, nommé PAGET, qui parla en cette rencontre à celui-ci avec beaucoup d'emportement. La Sale demanda au Commandant si c'étoit par son ordre qu'un Homme de cette sorte lui perdoit ainsi le réspect? M. de Beaujeu lui répondit froidement que non, & ne se mit nullement en peine de lui faire faire réparation de cette insulte. La Sale dissimula son ressentinent; mais il n'y eut Personne sur le Vaisseau, qui ne commençat à augurer mal d'une Expédition, dont les Chess paroissoient avoir des vûës & des intérêts si opposés.

Ce fut bien pis encore, quand on fut arrivé à S. Domingue; M. de la Sale avoit des ordres du Ministre pour M. de Cussi, qui commandoit dans cette Isle pour le Roy, & ces ordres regardoient son Entreprise. M. de Cussi faisoit ordinairement sa résidence au Port de Paix, qui est sur la Côte Septentrionnale de l'Isle, & il étoit naturel qu'on y allât prendre Terre. M. de Beaujeu ne le trouva pas à propos, & alla

mouiller au petit Goave sur la Côte Occidentale, où il arriva le vint-sept de Septembre. Il y apprit que le Gouverneur étoit au Port de Paix, avec le Chevalier de S. LAURENT, Lieutenant Général, & M. BEGON, Intendant des Isles de l'Amérique, lesquels en vertu d'une Commission spéciale du Roy, s'étoient rendus à S. Domingue, pour aider M. de Cussi à régler la Police, donner une forme à l'administration de la Justice, & remedier à plusieurs désordres, qui rui-

noient le commerce dans cette Colonie naissante.

M. de la Sale écrivit au Gouverneur pour le prier de le Bâtiment pervenir trouver, parce qu'il avoit bien des choses à lui commu-du par la faute niquer pour le Service du Roy, & qu'il lui étoit impossible jeu. de quitter son Escadre pour se rendre auprès de lui. Nonfeulement M. de Cussi, mais le Chevalier de S. Laurent & M. Begon mêmes voulurent bien faire le voyage du petit Goave, où ils trouverent M. de la Sale fort malade. Le chagrin avoit beaucoup de part à fa maladie: il avoit appris quelques jours auparavant que sa Caiche avoit été enlevée à la Côte de S. Domingue par deux Pirogues Espagnoles; accident, qu'il eût évité, s'il eût abordé au Port de Paix, & qui contribua beaucoup à augmenter la mésintelligence entre lui

& M. de Beaujeu.

n

1-

ſi

rt

e

-1

nt

SZ.

Veritablement on ne comprenoit pas bien ce qui avoit engagé ce Commandant à s'obstiner, comme il fit, dans une chose, qui devoit au moins, ce semble, lui être indifferente; mais ces Messieurs ne paroissoient presque plus attentifs qu'à se contrarier en tout. Un Officier du Roy a toujours bien de la peine à digerer de se voir obligé de recevoir sur son bord des ordres a ... Particulier sans caractere; mais au cas, que M. de Beaujeu ne se trouvât pas disposé à faire ce qu'on exigeoit en cela de lui, pourquoi acceptoit-il le Commandement à cette condition? M. de la Sale de son côté n'avoit pas assez compris ce que cette condition devoit coûter à un Commandant, & ne l'adoucissoit point par ses manieres: il ne témoignoit a icune confiance à M. de Beaujeu, & à tout ce que cet Officier lui proposoit, il ne répondoit qu'en disant, ce n'est pas l'intention du Roi. Ce n'étoit pas le moyen d'intéresser dans son Entreprise un Homme, dont il avoit besoin pour la faire réussir; aussi M. Cavelier voyant son Frere dangereusement malade, & ayant prié M. de Beaujeu de

vouloir bien prendre soin de ses affaires, il n'en reçut point d'autre réponse, finon qu'il n'en avoit nulle connoissance, & qu'elles lui paroissoient en si mauvais état, qu'il n'y auroit point d'honneur pour lui à s'en mêler.

On découvre la Floride.

M. de la Sale guérit enfin, & comme après quelques entretiens, qu'il eut avec le Gouverneur de S. Domingue & les deux Commissaires, qui se prêterent de bonne grace à tout ce qu'il leur demanda, rien ne le retenoit au petit Goave, il en partit le vint cinquieme de Novembre, plus brouillé que jamais avec M. de Beaujeu. Le douzième de Décembre l'Escadre doubla le Cap de S. Antoine, qui est la pointe Occidentale de l'Isse de Cuba, & entra dans le Golphe Mexique; mais le quatorzième un vent contraire très-violent l'obligea de retourner à ce Cap, où il lui fallut rester à l'ancre jusqu'au dix huit. Le vint-huit elle découvrit la Terre du Continent de la Floride, & sur ce qu'on avoit assûré à M. de la Sale, que dans le Golphe Mexique les Courans portoient à l'Est, il ne douta point que l'embouchure du Micissipi ne lui restât bien loin à l'Ouest; erreur, qui fut la source de toutes ses disgraces.

M. de la Sale passe devant le Miciflipi fans s'en aperce-Voir.

Il fit donc tourner à l'Ouest, mais il avançoit peu, parce que de tems en tems il s'aprochoit de Terre, & la côtoyoit à la vûë pour examiner s'il ne découvriroit pas ce qu'il cherchoit. Le dixième de Janvier 1685. l'Escadre se trouva, ain-1685-90. fi qu'on l'a conjecturé depuis, affez proche de l'embouchure du Micissipi; mais M. de la Sale, persuadé qu'il étoit par les travers des Apalaches, passa outre, sans envoyer sa Chaloupe à Terre. Quelques jours après, fur quelques idées, que lui donnerent des Sauvages, il voulut retourner vers cet endroit; mais M. de Beaujeu refusa d'avoir pour lui cette complaisance, quoiqu'il y fût obligé en vertu des ordres du Roy. On s'aigrissoit de plus en plus de part & d'autre, & M. de la Sale, après s'être opiniâtré affez mal à propos dans des choses d'une bien moindre conséquence, que celle-là, céda plus mal à propos encore, quand il fallut user de l'autorité, dont il étoit revêtu.

Il arrive à la Bave S. Ber-

On poursuivit donc la même route à l'Ouest, & l'Escanard, fans fea- dre arriva en peu de jours à la Baye S. Bernard; mais fans voir, où il est. la connoître. Cette Baye est à cent lieuës à l'Ouest de l'embouchure du Micissipi; on y mouilla les ancres, & les Chalou-

int

Dit

11-

alé

re

c-

1-0-

re

lu

le

pes furent envoyées à la découverte. Elles aperçurent une 1685-90. fort belle Riviere, à l'entrée de laquelle il y a une barre, qui n'a pas plus de dix ou douze pieds d'eau. Après bien des allées & des venues pour tâcher de sçavoir où l'on étoit, & plusieurs Conseils, où l'on ne conclut rien, parce qu'il sunifoit qu'un des deux Chefs ouvrît un avis, pour que l'autre s'y opposat, M. de la Sale, qui ne se croyoit pas loin du Micissipi, & à qui la présence de M. de Beaujeu ne pouvoit plus servir qu'à le gêner, resolut de debarquer tout son Monde à ce lieu-là.

Cette resolution prise, le vintième de Fevrier il envoya ordre au Commandant de la Flûte de la décharger de ce Flûte. qu'elle avoit de plus péfant, & de la faire entrer dans la Riviere. Il ordonna en même tems au Commandant de la Belle de s'embarquer sur la Flûte, parce qu'il ne se fioir pas à celui, qui la commandoit, soit que cet Homme lui sût suspect, ou qu'il ne le crût pas affez habile pour la manœuvre, qu'il falloit faire; mais ce Commandant refusa de recevoir le Capitaine de la Belle. Sur ce refus M. de la Sale voulut être présent à cette opération; mais un Lieutenant d'Infanterie, nommé LA SABLONIERE, & cinq ou six autres François ayant été enlevés par des Sauvages, tandis qu'ils se promenoient dans le Bois, il courut pour les aller dégager.

Il n'étoit pas encore bien loin du rivage, lorsqu'ayant jetté les yeux de ce côté-là, il aperçut sa Flûte, qui manœuvroit de maniere à se briser contre des battures, & son mauvais fort, dit Joutel dans sa Relation, l'empêcha de retourner sur ses pas pour éviter ce malheur. Il continua sa route vers le Village, où ses Gens avoient été conduits, & en y arrivant il entendit un coup de Canon. Il se douta que c'étoit pour l'avertir que sa Flûte étoit échouée, & sa conjecture ne se trouva que trop juste. Il a passé pour constant parmi ceux, qui furent témoins de cet accident, qu'il avoit été l'effet d'un dessein premédité du Sieur Aigron, qui commandoit ce Bâtiment.

Cette perte, toute grande qu'elle étoit, eut des fuites plus fâcheuses encore. Les munitions, ustenciles, ourils, & gé-malheur. néralement tout ce qui est nécessaire à un nouvel Etablissement, étoit dans la Flûte; M. de la Sale, en qui le desir de recouvrer ses Gens, l'avoit emporté sur le soin de prévenir

un malheur, qu'il craignoit, se hâta, dès qu'il fut venu à bout de son premier dessein, de se rendre à l'endroit, où le Bâtiment étoit échoué, & trouva tout le Monde dans l'inaction. Il pria M. de Beaujeu de lui prêter sa Chaloupe & son Canot, & il les obtint sans peine : il commença par sauver l'Equipage: il fongea ensuite aux poudres & aux farines, puis au vin & à l'eau-de-vie; & l'on porta à Terre environ

trente Barriques.

Si la Chaloupe de la Flûte eût pu aider celle du Joli, presque tout auroit été déchargé; mais on l'avoit fait périr exprès, & la nuit étant survenue, il fallut attendre au lendemain pour achever le déchargement; au bout de quelques heures, le vent, qui venoit du large, s'étant renforcé, & ayant groffi les vagues, la Flûte heurta contre des rochers, qui la creverent, & quantité de marchandises sortirent par l'ouverture, qui s'y fit, & furent portées çà & là au gré des flots. On ne s'en aperçut qu'au point du jour; on en sauva encore trente Barriques de vin & d'eau-de-vie, avec quelques Barrils de farine, de viandes falées & des legumes. Tout le reste fut perdu.

Pour comble de disgraces, on commençoit à se trouver environné de Sauvages, & quelque précaution, qu'on prît, pour les empêcher de profiter de l'embarras, où l'on étoit, ils enleverent plusieurs choses, qu'on avoit sauvées du naufrage. On n'en fut même instruit, que quand ces Barbares fe furent retirés avec leur butin. Ils avoient laissé fur le rivage plusieurs Canots, & on s'en saissit : foibles réprésailles, qui coûterent même bientôt plus qu'elles ne valoient. Les Sauvages revinrent pour reprendre leurs Canots, joignirent pendant la nuit ceux, qui les avoient enlevés, & les ayant trouvés endormis, tuerent deux Volontaires, nommés ORRY & Desloges, que M. de la Sale regretta beaucoup, blefferent Moranget & un autre; mais ils ne purent reprendre leurs

Canots.

Tant de malheurs arrivés coup sur coup rebuterent plusieurs de ceux, qui s'étoient engagés dans cette Expédition, & entr'autres M. de DAINMAVILLE & le Sieur MINET, Ingénieur, qui voulurent retourner en France, à quoi ne contribuerent pas peu les discours des Ennemis de M. de la Sale, qui ne celloient de décréditer sa conduite, & de taxer son

ui

ta

qı dı

ra

pi

al

po

V

ui

ľľ

m

de

CE

 $\mathbf{d}$ 

CC

M

ric

fia

ſo

fie

bi

te

projet d'Entreprise folle & téméraire. Pour lui, jamais il ne 1685-90. montra plus de résolution & de fermeté : il sit construire un Magasin: il l'environna de bons Rétranchemens, & s'étant mis dans l'esprit que la Riviere, où il étoit entré, pouvoit bien être un des bras du Micissipi, il se disposa à la re-

Il apprit en même tems que M. de Beaujeu se disposoit à appareiller pour reprendre la route de France. Il le pria de lui jeu retourne remettre les Canons & les boulets, qu'il avoit dans son bord, Ses mauvaises & qui y avoient été embarqués pour lui. Beaujeu répondit manieres avec que tout cela étoit dans le fond de son Vaisseau, dont il faudroit changer tout l'arrimage pour l'en tirer : que cette opération demandoit plus de tems, qu'il ne lui en restoit pour prévenir les mauvais tems ordinaires dans la faison, où l'on alloit entrer, & qu'il le croyoit trop raisonnable pour l'exposer à perir. Il sçavoit pourtant bien que M. de la Sale n'avoit à Terre, que huit petites piéces de Campagne, & pas un feul boulet: d'ailleurs on ne concevoit pas comment il avoit ainsi embarrassé des effets, qui étoient destinés pour l'Habitation de M. de la Sale.

Mais il donna encore une preuve bien plus marquée de sa mauvaise volonté. La perfidie du Capitaine de la Flûte étoit averée; M. de Beaujeu pour le foustraire à la justice de M. de la Sale, le reçut dans son bord, avec tout l'Equipage de ce Bâtiment, & cela contre la parole expresse, qu'il avoit donnée à M. de la Sale de n'embarquer Personne sans son consentement. Toute la ressource de celui-ci fut d'écrire au Ministre pour lui porter ses plaintes, ce qui ne remedioit en rien à la triste situation, où il se trouvoit.

ü

n•

u-

rş

u-

n

Le Joli mit à la voile vers la mi-Mars, & fur le champ on commença de travailler à un Fort. Dès que l'ouvrage fut un peu avancé, la Sale chargea Joutel de l'achever, lui en confia le Commandement, & lui laissa environ six-vint Personnes. Lui-même avec le reste, qui montoit tout au plus à cinquante Hommes, du nombre desquels étoient M. Cavelier fon Frere, M. Chefdeville, deux PP. Recollets, & plusieurs Volontaires, s'embarqua sur la Riviere, résolu de la remonter le plus loin qu'il feroit possible : il changea pourtant bientôt de penfée. Comme les Sauvages venoient roder toutes les nuits autour du Fort commencé, Joutel, à qui il avoit Tome II.

M de Beau-M. de la Sale.

Celui - ci

recommandé de ne pas souffrir qu'ils en approchassent de trop près, sit tirer quelques coups de susil pour les écarter. M. de la Sale, qui n'étoit pas encore bien loin, ne sçachant ce que c'étoit, retourna avec six ou sept Hommes; mais il trouva toutes choses en bon état.

Il dit à Joutel qu'il avoit déja découvert un Pays charmant, qu'il avoit dessein de construire un second Fort à l'endroit, où il avoit laissé ses Gens, & qu'il leur avoit même ordonné en les quittant de préparer tous les materiaux nécessaires. Il partit ensuite pour aller rejoindre sa Troupe, & la premiere chose, qu'il apprit en arrivant à son Campement, sut que plusieurs de ses Ouvriers s'étoient laissé enlever leurs outils par les Sauvages. Il leur en sit donner d'autres; mais il manquoit à ces Gens-là autre chose que des outils, ils ne sçavoient pas s'en servir, & l'ouvrage alloit fort lentement.

Au commencement de Juin le Sieur de VILLEPERDRY arriva au premier Fort avec un ordre adressé à Moranget de conduire à M. de la Sale tout ce qui y restoit de Monde, à la réserve de trente Hommes, qu'il devoit laisser à Joutel pour le garder, & du Sieur LE GROS, Garde-Magasin; ce qui su exécuté sur le champ. La Chasse & la Pêche entrete-noient l'abondance dans ce premier Fort, & le Commandant y maintenoit l'ordre & la paix avec douceur; ce qui n'empêcha point deux Scelerats de conspirer contre lui & contre le Garde-Magasin, qui étoit un fort honnête Homme.

Conspiration contre Joutel.

Leur dessein étoit de poignarder l'un & l'autre, de choisir ensuite dans le Magasin tout ce qu'ils y trouveroient à leur bienséance, & de déserter. Le jour étoit pris pour l'exécution de ce noir projet; mais un des Conjurés en ayant fait considence à un Chasseur, nommé DAVAULT; celui-ci alla sur le champ en avertir Joutel, qui se faissit des Criminels & les mit aux fers. Le quatorzième de Juillet il reçut un second ordre de M. de la Sale, qui lui enjoignoit de le venir joindre avec tout son Monde. Il obéit, & en arrivant au Campement de M. de la Sale, il lui remit ses deux Prisonniers avec les preuves de leur complot.

Triste situation de la Colonie.

Ces nouvelles, qui faisoienr d'autant plus connoître à celui-ci le mauvais choix, qu'il avoit fait de ses Colons, l'attristerent beaucoup. Joutel de son côté sut extrêmement surpris de trouver son Fort si peu avancé. Il n'y avoit encore

rien de couvert qu'un petit quarre de pierre, où étoient les poudres & quelques Carriques d'Eau-de-vie. On avoit planté & semé; mais tout avoit manqué faute de pluye, ou avoit été fouragé par les Bêtes sauvages. Plusieurs bons Sujets, & entr'autres le Sieur de Villeperdry, étoient morts : le nombre des Malades augmentoit tous les jours; en un mot rien n'étoit plus triste que la situation, où se trouvoit M. de la Sale. Il en étoit rongé de chagrin; mais il le dissimuloit assez bien. Avec la fermeté d'esprit, qui faisoit son principal caractere, mais qui dégéneroit souvent en une dureté opiniàtre, il avoit au souverain dégré le talent des ressources, & son industrie lui faisoit trouver en lui-même ce qui lui manquoit dans les autres. Dès qu'il vit tout son Monde réuni, il commença tout de bon à s'établir & à se fortifier. Il se fit luimême l'Architecte de son Fort, & comme il mettoit toujours le premier la main à l'œuvre, chacun travailla par émulation de son mieux.

Il ne falloit plus qu'encourager cette bonne volonté; mais la Sale n'étoit pas le Maître de son humeur. Dans le tems mê- de la Sale, & me, que ses Gens s'épuisoient de fatigues, & qu'à peine il ce qui en arripouvoit leur donner le nécessaire pour vivre, il ne put pas vegagner sur lui de se relâcher un peu de sa sévérité, ni d'une humeur inflexible, qui n'est jamais de faison, surtout dans un nouvel Etablissement. Il punissoit les moindres fautes avec une espèce de cruauté, & rarement il fortoit de sa bouche une parole de douceur & de consolation pour ceux, qui souffroient avec plus de patience. Auffi eut-il le chagrin de voir presque tous ses Gens tomber dans une langueur, qui étoit bien plus encore l'effet de leur désespoir, que de l'excès du travail, & du défaut de bonne nourriture, & qui lui enleva bien du Monde.

Le plus fâcheux étoit que par l'imprudence de quelques Les Sauvages François, les Naturels du Pays se déclarerent contr'eux, les François. & qu'il ne fut jamais possible de les regagner. Il paroît mê- Caractere des me qu'on ne prit aucune mesure pour cesa. Ces Sauvages, qu'on nomme Clamcoëts, sont cruels, perfides, d'un génie pervers, d'une humeur bouffone, naturellement railleurs, contrefaisant, pour se mocquer, tout ce qu'ils voyent faire, & cachant si bien tous ces défauts sous un extérieur guay & ouvert, qu'ils ne sont jamais plus à craindre, que lorsqu'ils

1685-90.

trop . M. at ce rou-

:harl'ene orécef-& la ent, leurs

mais ls ne ent. DRY et de

le , à outel ; ce treteidant :mpê-

re le choileur

ation cona fur & les

cond ndre ment c les

à cel'atfurcore

témoignent plus d'amitié. Ils ont des liqueurs enyvrantes, & font fort adonnés à l'yvrognerie. Une de leurs plus fortes liqueurs fe fait avec une espèce de fève, qu'ils mâchent, & qu'ils délayent ensuite dans de l'eau; ils sont persuadés qu'elle donne de la souplesse à leurs membres, & qu'elle les rend plus legers à la course. Ils en boivent avec un tel excès, que souvent ils ne sont qu'avaler & vomir. Ils en composent une autre avec la seuille de je ne sçai quel arbre, qu'ils sont bouillir, qu'ils brassent ensuite, comme nous faisons le chocolat, & qui écume beaucoup. Ils la boivent fort chaude, & en usent surtout pour se délasser après avoir lontems marché.

Leurs façons de faire ne ressemblent presqu'en rien à celles des autres Sauvages, que nous connoissons dans l'Amérique Septentrionnale; mais ce qu'ils ont de plus singulier, est leur maniere de marquer leur affection. Quelquesois ils se contentent de sousser dans l'oreille de ceux, qu'ils veulent saluer; d'autresois ils commencent par se frotter la poitrine & les bras avec la main, puis ils sont la même chose à celui, qu'ils ont desse d'honorer, ou de caresser. Les Hommes vont presque tout nuds, les Femmes ne sont couvertes, que depuis la ceinture jusqu'aux genoux. Les uns & les autres ont un air affreux, qui annonce une sérocité, que leur conduite ne dément point.

Qualité de Jeur Pays.

Ces Barbares habitent un très-beau Pays, & capable de presque toutes les plus utiles productions de la Nature. Le climat en est sain & temperé, l'air pur, lé Ciel serein. Ces Bœufs, dont j'ai parlé ailleurs, & qu'on appelle communément Bœufs Illinois, y sont très-communs, aussi-bien que les Cers & les Chevreuils. On y voit des Lions & des Tygres; mais encore plus d'Ours & de Loups. Les Sauvages apprivoisent ces Derniers, en les prenant tout petits, & les dressent à la chasse, comme des Chiens, si cependant l'Auteur du Mémoire, que je suis, n'a point pris pour des Loups des Chiens, tels qu'en ont les Peuples du Canada, & que j'ai remarqué avoir les oreilles droites, & le museau allongé comme des Loups.

Le petit Gibier fourmille dans ce Pays, & les Rivieres y font assez poissonneuses. Elles le seroient apparemment davantage, si elles n'étoient pasremplies de Caymans. Les Prai-

ries ne le sont pas moins de Serpens à sonnettes. On n'aper- 1685-90. çoit de toutes parts, que des Plaines fort unies, qui s'étendent à perte de vûe; mais elles sont agreablement coupées de Rivieres, de Lacs, & de petits Bois, qui forment un Payfage charmant. Les Campagnes produisent quantité de Simples, qu'on prétend avoir de grandes vertus; il est certain du moins que les Sauvages en usent beaucoup, & vivent lontems, sans être sujets à aucune maladie considérable.

Les Arbres les plus communs dans les Forêts font les Chefnes, les Noyers, les Mûriers, les Pins, les Palmiers de toute espèce, & quantité d'autres, que l'on ne connoît point en Europe, & tous s'élevent extrêmement haut. Il y a aussi plufieurs Arbres fruitiers, dont les fruits font excellens. Les Vignes, dont tous les Bois sont semés, portent du raisin blanc & rouge. Outre les noix ordinaires, il y en a de beaucoup plus grosses, & qui sont fort bonnes. Les noisettes, les mures & les figues Bananes s'y trouvent par tout. Parmi les fruits particuliers à ce Pays, il y en a un de la figure d'un œuf, qui croît sur des Buissons hérisses d'épines, & qui est très-rafraichiffant. Les Espagnols le nomment Tjonnos, & en sont fort friands.

On parle aussi d'une racine, qui est fort commune dans ce Canton de la Floride, & que quelques - uns ont cru être le gingembre. Les Sauvages prétendent qu'elle fait croître les cheveux, & dans cette prévention, ils s'en frottent la tête après l'avoir machée. Il pleut rarement dans ce Pays-là, cependant la Terre y est très-fertile. On n'y manque point non plus de sel, que le Soleil y forme sur les bords de la Mer & de quelques Lacs; on n'a presque que la peine de le ramasser.

Un peu plus avant dans les Terres il y a plusieurs autres Des Censo Peuples, qui vivent à peu près de la même maniere que les Clamcoëts, c'est-à-dire, qui n'ont point de demeute fixe, qui ne s'occupent guére que de la Chasse & de la Pêche, & qui se logent par tout, où la nuit les surprend; mais les François n'ont point eu de commerce avec eux, & Joutel ne nous en apprend que les noms, dont j'ai cru inutile de charger cette Histoire. Environ cent lieuës plus loin vers le Nordon rencontre les Cenis, ou Assenis, qui paroissent beaucoup plus humains, qui sont plus sedentaires, qui cultivent la Terre, sement du mais, des féves, des citrouilles, des me-

Ces néles es; orirefeur des jai

ngé

SV

da-

rai-

es ,

for-

ent .

adés

e les

ex-

omu'ils

is le

nau-

ems

elles

ique leur

con-

fae &

lui,

mes que

ont

uite

: de Le lons d'eau, & d'autres semblables legumes. Ils plantent aussi du tabac, & nourrissent quantité de Chevaux, dont ils se servent ordinairement pour porter ce qu'ils ont tué à la chasse.

Ces Sauvages font la guerre fort différemment de tous les autres de la Floride. Ils font tous à Cheval, armés d'un Carquois fait de peaux de Bœufs, rempli de flêches, & qui leur pend en bandouliere derriere le dos. Ils ont un Arc & un petit plastron de cuir de Bœuf au bras gauche, avec lequel ils parent les flêches. Ils n'ont point d'autre mord à la bride de leurs Chevaux, qu'une corde de crin. Leurs étriers sont soûtenus d'une corde de la même matiere; ils sont attachés à une peau de Biche pliée en quatre, qui leur sert de selle; ces étriers sont de petites planches larges de trois pouces, & longues de cinq. Ils se tiennent parfaitement bien à Cheval.

Si leurs Prisonniers peuvent s'échaper, & entrer dans une de leurs Cabannes, non-seulement on ne peut plus les faire mourir; mais ils sont libres, & deviennent Membres de la Nation: ceux, qui n'ont pas eu le bonheur de s'évader, sont mis à mort de la maniere, que je vais dire. On dresse un cadre, à peu près comme sont les Illinois, & quelques autres Peuples de la Louisiane, dont j'ai parlé ailleurs; avec cette dissérence, qu'il est de la hauteur de neuf pieds, & que le Patient est attaché à la traverse d'en haut par les poignets, & à celle d'en bas par la cheville des pieds, avec des cordes bien bandées, qui les soûtiennent ainsi en l'air. Ils demeurent en cette posture une demie heure le matin, tournés vers le So-leil levant, & autant le soir, tournés vers le couchant.

Le premier jour on ne leur fait point souffrir d'autre suplice; mais on ne leur donne rien à manger, & tout le tems, qu'ils ne sont point attachés, on les sait danser. Le second jour on les attache avant le lever du Soleil, & aussitôt tou le Village s'assemble autour du cadre, Hommes & Femmes, chaque Famille allume son seu, & sait chausser un plat plein d'eau. Dès que le Soleil est levé, quatre Vieillards sont avec un couteau des incisions aux bras, aux jambes & aux cuisses du Patient, & reçoivent dans des plats le sang, qui coule de ses playes. Ils portent ensuite ce sang à d'autres Vieillards, qui le sont cuire dans des chaudieres, & le donnent à boire aux Femmes & aux Enfans. L'Auteur du Manuscrit, d'où j'ai tiré ce détail, ne dit point si on brûle ces Malheu-

reux, ou si on les laisse expirer dans leur cadre; mais il ajoû- 1685-90. te que, quand ils sont morts, on les étend sur une table, on les coupe par morceaux, & on distribue ces morceaux à toute l'Assemblée; que chaque Famille fait cuire sa part; que jusqu'à ce qu'elle soit cuite, tout le Monde danse, après quoi on

la mange.

ıuffi

s se

ıffe.

les

Car-

leur

pe-

juel

ride

ont

nés

ces

on-

une

aire

e la

ont

ca-

res

ette

Pa-

ζà

ien

en

So-

pli-

15 .

nd

)L

25 ,

ein

rec.

aif-

ou-

eil-

t à

it .

eu-

Les Cenis ont pour Voisins les yennis, avec lesquels ils vivent en bonne intelligence, & qui sont en plus petit nombre, quoique les Cenis eux-mêmes, selon Joutel, n'ayent pas plus de mille Hommes en état de porter les armes. Il paroît que ces deux Nations n'en faisoient autrefois qu'une; leur langage, leurs manieres, & leur caractère d'esprit sont presque les mêmes. Leurs Cabannes sont assez éloignées les unes des autres, chaque Famille ayant son Champ autour de la Sienne. Ces Cabannes font rondes, & Joutel les compare, tantôt à des Ruches, tantôt à des Mulons de foin. Il y en a de grandes, où Personne ne demeure, & qui ne servent que pour les Assemblées publiques; soit qu'on veuille se rejouir, ou traiter des affaires communes.

Celles, qui sont habitées, sont aussi pour l'ordinaire trèsvastes. Il y en a, qui ont jusqu'à soixante pieds de diametre, & où l'on trouve quinze, ou vint Ménages, qui n'ont de commun que le feu, lequel est au milieu de la Cabanne, & ne s'éteint jamais. Pour construire ces Cabannes on plante en rond des Arbres de la groffeur de la cuisse, de telle maniere, qu'ils se touchent par le bout; on les joint avec des lattes, qui servent à soûtenir les herbes, dont la Cabanne est couverte. Les meubles de ces Sauvages confiftent dans quelques peaux de Bœufs, ou de Chevreuils, fort bien passées; en quelques nattes bien travaillées, & en quelques poteries de terre, qui sont bien faites. Ils s'en servent pour faire cuire leurs viandes, leur fagamité & leurs legumes. Ils ont aussi des paniers faits de cannes, où ils mettent leurs fruits & leurs autres provisions. Leurs fits sont élevés de Terre de trois pieds, construits d'un tissu de cannes, proprement accommodés avec des nattes & des peaux passées, où l'on a laissé le poil. Les unes & les autres servent de matelats & de couvertures. Tous les lits sont aussi séparés avec des nattes, suspendues en guile de rideaux.

Lorsque la saison de labourer la Terre est venuë, on s'assem-

Des Ayennis.

ble quelquefois jusqu'à cent Personnes, les Hommes & les Femmes féparément. Ils travaillent ainsi jusqu'à ce qu'ils ayent cultivé une certaine portion de Terrein, dont le Proprietaire régale ensuite les Travailleurs, & le reste du jour se passe à danser & à se divertir. Le lendemain on recommence, & cela dure jusqu'à ce que tous les Champs soient labourés. Au reste ce travail n'est pas pénible; on se contente de remuer la fuperficie de la Terre avec un gros bâton fendu par le bout, inferé dans un autre bâton, qui fert de manche; car ces Peuples n'ont aucun outil de fer. Quand toutes les Terres sont ainsi préparées, les Hommes se retirent, ce sont les Femmes seules, qui sont chargées des semences, aussi-bien que de tout le travail du ménage.

s'c

οί  $L_{i}$ 

tre

pe

10

tro

fai

ra en

fa

Ja

H

té

riv

bo

s'i

en

qu

le

tu

ш

Ces Sauvages sont bien faits Hommes & Femmes, & n'ont rien naturellement de désagreable dans les traits du visage; mais ils se picquent & se peignent comme ceux du Canada. Ils y trouvent une beauté, qui les défigure beaucoup aux yeux des Européens. Ils ne sont pas plus vêtus que les Clamcoëts, si ce n'est lorsque le vent souffle du Nord; car alors ils se couvrent de peaux de Bœufs, ou de Chevreuils bien passées. Mais ils n'ont jamais rien sur la tête. Leurs mœurs ne sont pas fort différentes de celles des Peuples de la Louisiane. Les Femmes n'y sont pas fort difficiles à séduire; mais si elles sont surprises en adultere par leurs Maris, elles pasfent fort mal leur tems. Le moins, qui leur en puisse arriver,

est d'être répudiées.

Ils n'ont, ni Temple, ni rien, qui dénote un culte reglé. Ils ne paroissent pourtant pas sans Religion; car lorsque les bleds font mûrs, ils en cueillent une certaine quantité, qu'ils mettent dans une corbeille, & ces corbeilles sont posées sur une manière d'élcabeau, uniquement destiné à cet ulage. Enfuite un Vieillard étendant la main dessus, recite une Formule affez longue, puis distribuë ce bled aux Femmes. Il n'est permis de manger du bled nouveau, que huit jours après cette cérémonie. La même chose se pratique dans de certains repas, qui se font en commun. On ne sert point la sagamité aux Conviés, qu'elle n'ait été mise dans un vase, posé aussi fur un escabeau, & qu'un Vieillard n'ait recité sa Formule, en stendant les bras sur ces mets. Enfin lorsqu'un jeune Homme est arme pour la premiere fois, & lorsqu'on est sur le point

de semer les Terres, les armes & les semences sont aussi en 1686-90.

quelque façon consacrées de la même maniere.

Cependant M. de la Sale acheva enfin son Fort, & lui don- M. de la Sale na le nom de S. Louis. Ensuite, comme il ne pouvoit pas veut chercher le Micissipi s'ôter de la tête que le Miciffipi se déchargeoit dans la Baye, par Mct. où il avoit pris terre, & qu'il appella aussi la Baye de S. Louis; il resolut d'en faire le tour sur sa Fregate. Il s'y embarqua au mois d'Octobre, laissant dans son Fort trente-quatre Personnes sous le Commandement de Joutel, à qui il défendit de recevoir aucun de ceux, qu'il menoit avec lui, s'il ne lui remettoit une Lettre de sa main. Il avoit perdu depuis peu le Sieur Le Gros, qui ayant été picqué d'un Serpent à sonnettes, & ne connoissant pas le remede présent, qu'on trouve par tout à cette picqure, avoit été contraint de se faire couper la jambe, & étoit mort peu de tems après l'opération. Ce Garde-Magasin étoit propre à bien des choses, & entendoit fort bien les affaires. Il fut un de ceux, dont M. de

la Sale reffentit plus vivement la perte.

Après le départ de la Fregate on fut plus de trois mois, fans en avoir aucune nouvelle à S. Louis. Enfin vers la mi-Janvier 1686. on en apprit de fort triftes par le Sieur Du-HAUT, dont le jeune Frere, nommé Dominique, étoit refté dans le Fort. L'Aîné, qui avoit suivi M. de la Sale, arriva, sans apporter de Lettre de sa part ; il étoit seul dans un Canot, & on l'entendit un foir, qui appelloit fon Frere. La Sentinelle en avertit le Commandant, qui craignit d'abord qu'il ne fût arrivé quelqué accident funeste; il s'avança pour parler à Duhaut, & après que celui-ci l'eut assuré que M. de la Sale jouissoit d'une parfaite santé, il lui demanda s'il avoit la permillion par écrit pour revenir au Fort. Duhaut lui répondit que non; mais il lui raconta d'une maniere en apparence si sincère ce qui avoit occasionné son retour, que Joutel crut pouvoir se dispenser de déferer à l'ordre, dont nous avons parlé. Il permit donc à Duhaut d'entrer dans le Fort, & voici le recit, que cet Homme lui fit de ses aven-

M. de la Sale, dit-il, étant arrivé à la vûë de la Fregate, il y envoya cinq de ses meilleurs Hommes, & leur enjoignit de François mafrecommander de sa part au Pilote de sonder le mouillage avec sauvages. un Canot. Le Pilote obéit, & employa tout un jour à ce tra-

Tome II.

emrent aire le à

cela Au uer le

car er-

les pien

ont ıda. aux ım-

lors oien eurs

ouinais paſer,

glé. les u'ils fur En-

mui'est orès ains nité

uffi ile . om-

oint de

vail; le soir se trouvant apparemment satigué, il descendit à Terre avec ceux, qui lui avoient apporté l'ordre, & il y sit du seu. Ils s'endormirent ensuite, sans prendre aucune précaution contre les Sauvages, lesquels avertis par le seu qu'il y avoit là des François, s'approcherent pendant la nuit, massacrerent les six Hommes, qui dormoient prosondément, & briserent leur Canot.

La Sale ne les voyant point revenir au tems, qu'il leur avoit marqué, alla lui-même les chercher, & trouva les tri-ftes restes de leurs cadavres, que des Loups, ou d'autres Bêtes carnacieres avoient presqu'entiérement dévorés. Il regretta surtout son Pilote, qui étoit habile Homme, & il eut bientôt sujet de le regretter encore davantage. Il sit ensuite avancer sa Fregate dans la Baye, y envoya toutes les provisions, dont il avoit besoin pour l'Entreprise, qu'il méditoit, & y laissa quelques-uns de ses Gens, à qui il désendit de s'éloigner sans un ordre de sa part, ni de descendre à terre sans Escorte.

Cela fait, il s'embarqua avec vint Hommes dans deux Canots pour traverser la Baye, & dès qu'il fut à l'autre bord, il enfonça ses deux Canots dans l'Eau, & continua son chemin par Terre. Après quelques jours de marche il se trouva sur le bord d'une belle Riviere, qu'il nomma la Maligne; un peu plus loin Duhaut s'étant arrêté derriere les autres, s'égara, & se trouva, sans le sçavoir, vis-à-vis le Fort S. Louis. Comme il n'y avoit rien dans ce recit, qui ne sût vraisemblable, Joutel ne put se défendre d'y ajoûter soy, & se contenta de veiller de près sur les démarches de Duhaut.

Vers le milieu du mois de Mars, M. de la Sale arriva en fort mauvais équipage à S. Louis avec M. Cavelier, son Frere; Moranget, son Neveu, & cinq ou six Hommes, ayant envoyé les autres chercher sa Fregate, dont il étoit en peine. Quoiqu'il n'eût point trouvé ce qu'il cherchoit, il paroissoit pourtant assez satisfait de sa course, & il dit qu'il n'avoit parcouru que de très-beaux Pays. Cela ne l'avançoit pas beaucoup, & il le sçavoit mieux que Personne; mais il comprenoit la nécessité de ne pas décourager ses Gens, & il étoit grand Maître dans l'art de dissimuler son chagrin. La vûe de Duhaut, qu'il croyoit avoir déserté, le troubla un peu d'abord, & il demanda à Joutel pourquoi il l'avoit reçu

contre sa défense? Joutel lui en dit la raison, & il parut s'en 1686-90.

contenter.

Le lendemain le jeune Cavelier son Neveu, & tous ceux, qu'il avoit envoyé chercher sa Fregate, revinrent au Fort, & lui dirent qu'ils n'en avoient pu apprendre aucune nouvelle. Cela le mit dans une grande perplexité, parce qu'il avoit laissé sur ce Bâtiment son linge, ses habits, ses papiers, & ses meilleurs esfets. D'ailleurs son dessein étoit de se servir d'abord de ce Bâtiment pour remonter quelques unes des Rivieres, qu'il avoit découvertes, puis de l'envoyer aux Isles de l'Amérique, pour y demander du secours, ou de la monter lui-même, & de ranger toute la Côte du Golphe Mexique, jusqu'à ce qu'il eût trouvé le Micissipi, quand il auroit perdu toute esperance d'entrer dans ce Fleuve par quelqu'une des Rivieres, qui se déchargent dans la Baye.

Il prit néanmoins son parti avec sa fermeté ordinaire, & vers la fin d'Avril il se remit en marche pour faire une nouvelle course. Quelques jours après son départ M. de Chefdeville, le Marquis de la Sablonniere, & quelques autres de ceux, qui étoient restés sur la Belle, arriverent à S. Louis dans un Canot avec ses habits, une partie de ses papiers & de son linge, & quelques provisions. Joutel leur demanda où étoit la Fregate, & ils lui répondirent qu'elle étoit échouée & brisée. Ils lui raconterent les circonstances de cette nouvelle infortune, qui ôtoit à M. de la Sale l'unique ressource, sur laquelle il pût compter après tant de disgraces, & voici

de quelle maniere ils lui dirent que la chose s'étoit passée.

L'eau ayant manqué sur ce Bâtiment, le Sieur PlanteRose alla lui septième pour en faire une nouvelle provision
dans la plus prochaine Riviere. Comme ils s'en retournoient
à bord avec leur charge, les vents contraires les arrêterent
lontems, & la nuit les prit, avant qu'ils pussent arriver.
Ceux, qui étoient dans la Fregate, & qui les avoient vû
faire essort pour revenir, allumerent un seu pour leur servir
de Guide dans l'obscurité; mais cette lumiere s'étant éteinte
peu de tems après, on ne songea point à y suppléer, &, ni
la Chaloupe, ni aucun de ceux, qui étoient dedans, n'ont
paru depuis. On les attendit quelques jours, & ce su inurilément: ensin l'Equipage de la Fregate, pressé par la soif,
voulut se rapprocher de l'Habitation, qui n'étoit qu'à deux

Naufrage de la Fregate.

Cli

escendit & il y aucune le feu la nuit, ément,

l'il leur les tritres Bêl regretut biene avanvisions, t, & y e s'éloirre fans

eux Cae bord,
on chee trouva
igne; un
res, s'é. Louis.
vraisemc se con-

rriva en fon Fre, ayant n peine. aroiffoit voit paras beaucompreil étoit La vûe un peu

oit reçu

lieuës sur le bord de la Riviere; mais comme l'extrême soiblesse, où se trouvoit tout le Monde, peut-être aussi le défaut d'habileté, ne leur permirent pas de bien manœuvrer, & que le vent devint contraire, le Bâtiment fut jetté à la Côte

de l'autre côté de la Baye, & il y échoua.

Ces pauvres Gens ainsi dégradés dans un Pays perdu, & n'ayant plus de Chaloupe, n'imaginerent point d'autre moyen de s'en tirer, que de construire un Radeau, pour traverser la Baye; mais ils le fabriquerent si mal, que les Premiers, qui s'y risquerent, furent tous noyés. Les autres en firent un second, qui se trouva meilleur; ils y mirent tout ce qu'ils purent sauver des effets de la Fregate, & firent heureusement le trajet. Ils resterent ensuite quelque tems sur le rivage sort embarrassés, parce qu'ils n'osoient, à cause des Sauvages, se hazarder à faire le reste du chemin par Terre, & que leur Radeau ne pouvoit pas remonter la Riviere. Enfin ils trouverent un méchant Canot, qu'ils raccommoderent le mieux, qu'ils purent, & avec lequel ils se rendirent à S. Louis.

Mutineries & complot à S. Louis.

Deux mois se passerent ensuite, sans qu'on pût sçavoir ce qu'étoit devenu M. de la Sale. Cette longue absence n'étoit pas encore ce qui inquiettoit le plus le Commandant; il voyoit avec douleur sa Colonie diminuer de jour en jour ; les maladies en enlevoient les meilleurs Sujets, les Sauvages maffacroient ceux, qui s'écartoient trop à la chasse; quelquesuns déferterent, & n'eurent pas honte de se refugier parmi ces Barbares, pour y vivre comme eux; enfin-plusieurs commencerent à murmurer, & des murmures ils passerent aux plus odieux complots. L'Aîné Duhaut, dont le jeune Frere étoit avec M. de la Sale, se mit à la tête des Mécontens, & Joutel fut informé qu'il ne prétendoit rien moins, que de se faire Chef de Parti.

Il y a pourtant bien de l'apparence que ce Malheureux n'avoit point encore formé le noir dessein, qu'il exécuta depuis. On n'arrive que par dégrés au comble de la scélératesse, & Duhaut n'avoit point encore de motif, qui l'engageat à commettre un parricide. Ce qui est certain, c'est que sur la menace, que lui fit son Commandant de s'assûrer de lui, s'il continuoit à cabaler, il se contint assez jusqu'au retour de M. de la Sale, qui arriva au mois d'Août à S. Louis. Il y apprit la perte de sa Fregate avec une tranquillité d'ame, qu'on admira

d'autant plus, qu'il avoit lui-même fait pendant son voyage 1686-90.

des pertes, que rien ne pouvoit remplacer.

Il avoit pénétré jusqu'aux Cenis, avec lesquels il avoit fait Voyage de M. de la Sale alliance, & il ne se lassoit point de vanter la beauté & la bon- aux Cenis. Il té du Pays, qu'il avoit parcouru; mais il n'en étoit pas plus perdune parsçavant sur ce qu'il cherchoit, & tout le profit de son voyage de ses fe reduisoit à cinq Chevaux chargés de quelques provisions, que ses nouveaux Alliés lui avoient donnés. D'autre part, de vint Hommes, qu'il avoit menés avec lui, il n'en ramenoit que huit. Il demanda en arrivant si le jeune Duhaut, LE CLERC, Hurié & deux autres, qui ne sont pas nommés dans mes Mémoires, étoient à l'Habitation, où il leur avoit permis de retourner? On lui répondit qu'aucun d'eux n'avoit paru. Il ajoûta que le Sieur BIHOREL s'étoit égaré dans le chemin, & on ne l'a point vû depuis: qu'un de ses Domestiques, nommé DUMENIL avoit été entraîné au fond de l'eau, & dévoré par un Crocodile, & que quatre autres avoient déserté, tandis qu'il étoit chez les Cenis.

Tant de pertes firent de fâcheuses impressions sur tous ceux, Il tombeins qui restoient à S. Louis. M. de la Sale n'y fit pas assez d'at-lade. tention, & sur le champ il se détermina à un troisième voyage; mais comme les chaleurs étoient extrêmes, il jugea à propos de le differer jusqu'au mois d'Ostobre. Les Clamcoëts le harceloient sans cesse, & lui tuerent encore deux Hommes presque sous ses yeux; ce qui le confirma dans la résolution, qu'il avoit déja prise, de s'éloigner de ces Barbares. Son dessein étoit de tacher de gagner les Illinois, & il étoit sur le point de se mettre en marche, lorsqu'il sut attaqué d'une vio-

lente hernie, qui l'obligea de differer son départ.

Joutel le voyant en cet état, s'offrit de faire le voyage avec quinze Hommes; mais son offre ne fut pas acceptée. La Sale lui dit que sa présence étoit nécessaire aux Illinois, & qu'il vouloit envoyer de-là M. Cavelier, fon Frere, en France. Sur la fin de Decémbre il se trouva soulagé de son incommodité, & se disposa tout de bon à partir. Il fut bien aise que Joutel l'accompagnat dans ce voyage, & il nomma pour commander en sa place à S. Louis le Sieur LE BARBIER. Il avoit assez bien fortifié cette Habitation depuis son retour des Cenis, & il se flattoit de l'avoir mise en état de ne pouvoir être insultée par les Sauvages : il y laissa autant de provisions, qu'il en

x n'apuis. e,ŏε com-

e foile dé-

rer, & i Côte

lu,&

noyen

rfer la , qui

un fe-

s pu-

ement

e fort

es, fe

ır Ra-

verent qu'ils

oir ce

l'étoit ıt ; il

r; les

s maſ-

quesni ces

com-

eulg x

étoit outel

faire

mecon-M. de rit la

mira

1686-90. falloit pour tout le Monde, qui devoit y rester, c'est-à-dire, pour vint Personnes, du nombre desquelles étoient sept Femmes, ou Filles, les PP. Maxime & Zenobe, Recollets, M. de Chefdeville, le Marguis de la Sablonniere, & un Chirurgien.

Il part pour les Illinois.

1687-90.

Après qu'il eut donné ses derniers ordres, il se mit en maraller chetcher che le douzième de Janvier 1687. avec seize Hommes, y compris M. Cavelier, fon Frere, Moranget & le jeune Cavelier, ses Neveux, le P. Anastase, Joutel, Duhaut, Larchevêque, de Marle, un Allemand de Wittemberg, nommé HIENS (a), qui avoit été Flibustier, & qu'il avoit engagé au petit Goave; un Chirurgien, nomme LIOTOT, le Pilote TESSIER, le jeune Talon, le Laquais de M. de la Sale, qui avoit nom SAGET, & un Sauvage bon Chasseur; je fais mention de tous ceux-ci, parce qu'il en sera beaucoup parlé dans la suite. Pour foulager les Voyageurs, M. de la Sale avoit chargé les cinq Chevaux, qu'il avoit amenés des Cenis de la meilleure partie du bagage & des provisions.

> Quoiqu'on cheminat par un très-beau Pays, on ne laissa point de souffrir beaucoup, surtout à cause des pluyes, qui avoient fait déborder presque toutes les Rivieres. On rencontra souvent des Sauvages; mais M. de la Sale les gagna tous par ses bonnes manieres; ce qui ne l'empêcha point de se tenir sur ses gardes, & de camper avec de très-grandes précautions. La difficulté de traverser les Rivieres augmentant, parce qu'on en rencontra de fort larges, & qui n'étoient point guayables, la nécessité lui fit imaginer la construction d'un Canot, qui se portoit avec des perches, & qui fut d'une très-

grande utilité.

A mesure qu'on avançoit dans le Pays, on le trouvoit plus peuplé, & lorsqu'on ne fut plus éloigné des Cenis, que de quarante lieuës, on apprit qu'il y avoit un François parmi ces Sauvages. Le dix-sept de May Moranget étant à la chasse, & ayant, dit-on, maltraité de parole Duhaut, Hiens, & le Chirurgien Liotot, ces trois Hommes résolurent de s'en défaire au plûtôt, & de commencer par le Laquais de M. de la Sale, & par son Chasseur Sauvage, appelle NICA, qui accompagnoient Moranget, & qui auroient pu le défendre.

<sup>(4)</sup> Quelques-uns le nomment JEMME, & disent que c'étoit un Soldat Anglois; mals il y a bien de l'apparence qu'ils se trompent.

Ils communiquerent leur dessein à Larchevêque & au Pilo- 1687-90. te Tessier, qui l'approuverent, & voulurent avoir part à l'exécution. Ils n'en parlerent point au Sieur de Marle, qui étoit Laquais & le avec eux, & qu'ils auroient bien voulu pouvoir éloigner. M. de la Sale La nuit suivante, tandis que les trois malheureuses victimes sont assassines, de leur vengeance dormoient tranquillement, Liotot leur donna à chacan plusieurs coups de hache sur la tête. Le Sauvage & le Laquais expirerent sur le champ. Moranget se leva sur son séant, mais sans proferer une seule parole, & les Assassins contraignirent le Sieur de Marle de l'achever, en le ménaçant, s'il le refusoit, de lui faire le même traitement qu'aux autres ; ils vouloient fans doute le rendre complice de leur crime, pour s'affûrer qu'il ne les accuseroit pas.

Cependant comme il est care qu'un premier forfait ne soit pas suivi de ces inquiétudes, que les plus grands Scélérats ont toujours un peu de peine à calmer, les Meurtriers comprirent qu'il ne leur seroit pas aisé de se soustraire à la juste vengeance de M. de la Sale, s'ils ne le prevenoient, & ils s'y résolurent. Après avoir déliberé ensemble sur les moyens d'y réussir; ils crurent que le plus sûr étoit d'aller au devant de lui, de faire main-basse sur tous ceux, qui pourroient s'opposer à leur dessein, & de se frayer ainsi un chemin au parri-

cide, qu'ils méditoient.

Une réfolution si étrange ne pouvoit être inspirée que par ce défespoir aveugle, qui précipite les Criminels dans l'abîme, qu'ils se sont creuses; mais un incident, qu'ils n'avoient pu prévoir, leur livra la proye, qu'ils cherchoient. Une Riviere, qui les séparoit du Camp, & qui s'étoit confidérablement grossie, depuis qu'ils l'avoient passée, les retint deux jours, & ce retardement, qui d'abord leur parut un obstacle à l'exécution de leur projet, leur en facilita le fuccès. M. de la Sale furpris de ne pas voir revenir son Neveu, ni les deux Hommes, qui l'accompagnoient, voulut en aller chercher luimême des nouvelles. On remarqua qu'au moment, qu'il se mit en chemin, il fe troubla, & qu'il s'informa avec une forte d'inquiétude, qui ne lui étoit pas ordinaire, si Moranget n'avoit pas eu prife avec quelqu'un.

Il appella ensuite Joutel, lui confia la garde de son Camp', lui recommanda d'y faire de tems en tems la ronde, de ne point permettre qu'aucun s'en écartât, & d'allumer des feux,

Moranget, le

marcomlier, èque,

dire .

Fem-

, M.

Chi-

s(a),Goa-IER, nom tous

Pour cinq partie

laiffa , qui ncontous fe teécauparpoint

trèsplus ue de armi affe.

d'un

& le n déde la i ac-

Mort tragique de M. de la Sale, La Riviere étoit entr'eux & lui; Duhaut & Larchevêque la passerent, & ayant aperçu M. de la Sale, qui venoit au petit pas, ils s'arrêterent. Duhaut se cacha dans de grandes herbes, ayant son sussili chargé & bandé; Larchevêque s'avança un peu plus, & un moment après M. de la Sale l'ayant reconnu, lui demanda où étoit son Neveu Moranget? Il répondit qu'il étoit à la dérive, & dans le moment Duhaut tira son coup. M. de la Sale le reçut dans la tête, & tomba roide mort. C'est ainsi que Joutel rapporte le fait. Il l'avoit appris du P. Anastase même, qui étoit présent, & dont le témoignage ne peut être suspect.

Le P. Louis Hennepin, qui cite aussi son Confrere, mais qui est bien moins croyable que Joutel, prétend que M. de la Sale vécut encore une heure après qu'il eut été blessé, qu'il sit au P. Anastase une espèce de confession générale, qu'il pardonna sa mort à ses Meurtriers, & qu'il entra avec beaucoup de pieté dans tous les autres sentimens, que lui suggera son Confesseur, qu'il recut avec de grandes marques de religion l'absolution de ses péchés, & qu'avant que de se mettre en

marche, il s'étoit approché des Sacremens.

Une Relation manuscrite, que j'ai eue entre les mains, qui se garde au dépôt de la Marine, & dont l'Auteur paroît fort prevenu contre M. de la Sale, au sujet duquel il s'exprime d'une saçon fort désavantageuse, s'accorde avec Joutel sur la maniere, dont il sut tué; mais elle change beaucoup de circonstances dans le recit de cet assassinat. Larchevêque y est nommé d'YVETOT, peut-être portoit-il ces deux noms: elle ne fait pas mention de l'Allemand Hiens, mais d'un Soldat Anglois, qu'elle appelle JEMME, & d'un nommé Mû-NIER. Elle ajoûte que ce sut au Domestique du Sieur d'Yvetot, que M. de la Sale demanda, où étoit Moranget, & que celui-

ve dre plu De fe i de

D

ce

di

d'u qui ave for tôt qu

un av &

pr

riv & da m

qu tie qu fa

de tio O fo

q

celui-ci, selon l'ordre, qu'il en avoit de son Maître, répondit brusquement, le chapeau sur la tête, qu'il étoit à la dérive : que la Sale, choqué de cette maniere insolente de répondre, menaça le Domestique, qui lui repliqua avec encore plus d'audace : que la Sale s'avança pour le frapper : que le Domestique, ainsi qu'il en étoit convenu avec les Assassins, se mit à fuir du côté, où ils étoient cachés, & que quand M. de la Sale fut à portée, ils tirerent tous ensemble; mais qu'il

n'y en eut qu'un, qui tira juste.

posé

Ana-

u les

olti-

it en

k les

bute-

eurs

êque

t. au

ndes

van-

nt re-

pon-

a fon

oide

ppris

gna-

mais

de la

'il fit

par-

coup

ion

gion

e en

qui

fort

ime

ır la

cir-

eft

ns:

Sol-

Иû-

ve-

que

lui-

Quoiqu'il en soit, telle sut à peu près la fin tragique de Robert Cavelier, Sieur de la Sale, Homme d'une capacité, d'une étendue d'esprit, d'un courage & d'une fermeté d'ame, qui auroient pu le conduire à quelque chose de grand, si, avec tant de bonnes qualités, il avoit sçu se rendre Maitre de fon humeur fombre & atrabilaire, fléchir la févérité, ou plùtôt la dureté de son naturel, & reprimer la hauteur, avec laquelle il traitoit, non-seulement ceux, qui dépendoient entiérement de lui, mais ses Associés même, dont quelquesuns, comme on l'affûre en particulier de ses deux Assassins, avoient fait une bonne partie des avances pour son Entreprite, & y avoient par consequent un très-grand intérêt.

On lui a encore reproché avec justice de n'avoir jamais son caractere, pris conseil de Personne, & d'avoir plus d'une fois ruiné ses propres affaires par un entêtement, que rien ne pouvoit, ni vaincre, ni justifier. Quelques-uns ont affûré que celz sui arriva au sujet de l'embouchure du Micissipi, qu'on lui montra, & qu'il ne voulut pas même examiner, parce qu'il s'étoit mis dans la tête qu'elle ne pouvoit pas être à l'endroit, qu'on lui marquoit. Il ignoroit fans doute, ou ne faifoit pas réfléxion que les premiers Hommes du Monde ont souvent été en partie redevables de leurs plus grands succès à des Personnes, qui leur étoient fort inférieures en mérite, & que les plus fages font ceux, qui croient pouvoir profiter des lumieres &

des avis de ceux, qui en ont moins qu'eux.

Il ne faut pourtant pas ajoûter foi à tout ce qu'on a publié de ses prétendues violences, encore moins à d'autres accusations plus atroces, dont ses Ennemis ont cherché à le noircir. On a voulu diminuer l'horreur de l'attentat commissur sa Perfonne, en disant qu'il avoit tué de sa main le jeune Duhaut, qu'il avoit fait le même treitement à plusieurs autres, & que Tome II.

1687-90.

le désir de venger tant de sang répandu sans sujet, & la crainte d'un sort pareil avoient sait prendre à des Gens, qu'il brutalisoit en toute rencontre, & qu'il poussoit à bout, la résolution de l'assassimer. On doit ètre d'autant plus en garde contre ces discours calomnieux, qu'il n'est que trop ordinaire d'exaggerer les désauts des Malheureux, de leur en imputer même, qu'ils n'avoient pas, surtout quand ils ont donné lieu à leur infortune, & qu'ils n'ont pas sçu se faire aimer. Ce qu'il y a de plus triste pour la mémoire de cet Homme célébre, c'est qu'il a été plaint de peu de Personnes, & que le mauvais succès de ses Entreprises lui a donné un air d'Aventurier parmi ceux, qui ne jugent que sur les apparences. Par malheur c'est ordinairement le plus grand nombre, & en quelque sorte la voix du Public.

CI

l'a

de

pi

ge il:

ta

ta

fe

Ce qui se passe après sa mort.

Cependant le P. Anaftase ayant vû tomber M. de la Sale à ses pieds, s'attendoit que les Meurtriers ne l'épargneroient pas, quand ce ne feroit que pour n'avoir pas un tel témoin de leur crime; mais Duhaut s'étant approché de lui, le rassûra, lui dit que l'action, qu'il venoit de faire, étoit un coup de desespoir, & qu'il y avoit lontems, qu'il songeoit à se venger de Moranget, qui avoit voulu le perdre. Ses Complices l'interrompirent dans ce moment, dépouillerent le cadavre, lui ôterent jusqu'à sa chemise, & après l'avoir insulté de la maniere la plus indigne, le traînerent dans des broffailles, où ils le laisserent sans sépulture. C'est encore sans sondement que le P. Hennepin a écrit que le P. Anastase l'avoit enterré, & avoit dressé une Croix sur son tombeau; Joutel n'en parle point, & il est à croire que ce Voyageur, qui est entré dans le plus grand détail de ce qui s'est passé sous ses yeux, n'auroit pas obmis cette circonftance; lui-même, fi la chofe avoit été possible, n'eût pas manqué de se joindre au P. Anastase, pour rendre ses derniers devoirs à un Maître, qu'il a toujours estimé. Les Assassins, après avoir ainsi mis le comble à leur parricide, s'acheminerent au Camp, où ils avoient déja envoyé leur chasse par des Sauvages, qui furent témoins, & parurent fort scandalisés de tout ce qu'ils venoient de voir.

Les Assassins s'emparent de l'autorité.

Ce fut par le P. Anastase, que M. Cavelier apprit la mort de son Frere; il dit aussitot aux Conjurés que, si leur dessein étoit de se désaire aussi de lui, il leur pardonnoit sa mort par avance, & que toute la grace, qu'il leur demandoit, étoit

qu'ils lui accordassent un quart d'heure pour se disposer à mourir. Ils lui répondirent qu'il n'avoit rien à craindre, & que Personne ne se plaignoit de lui. Joutel n'étoit pas alors au Camp, Larchevêque, dont il étoit Ami, alla le trouver pour l'avertir que fa mort étoit résolue, pour peu qu'il témoignat de reffentiment de ce qui étoit arrivé, ou qu'il prétendit se prévaloir de l'autorité, que M. de la Sale lui avoit donnée; mais

que s'il demeuroit tranquille, il l'affuroit de la vie.

Joutel, qui étoit d'un naturel fort doux, lui répondit qu'on feroit content de sa conduite, qu'il croyoit qu'on avoit dû l'être de la maniere, dont il s'étoit comporté dans le Commandement, & qu'il feroit plus que content de n'y avoir aucune part. Ils retournerent ensuite au Camp, & dès que Duhaut eut aperçu Joutel, il lui cria qu'il falloit que chacun commandat à son tour. Il s'étoit déja faisi lui-même de toute l'autorité; & le premier usage, qu'il en fit, fut de s'emparer de tout ce qui étoit dans le Magasin : il le partagea ensuite avec Larchevêque, en difant que tout leur appartenoit. On prétend qu'il y avoit pour trente mille francs de marchandises, & vint mille francs, tant en espéces, qu'en vaisselle d'argent. Les Parricides avoient pour eux la force & la hardiesse, & ils s'étoient montrés capables des plus grands crimes; ainsi ils ne trouverent d'abord aucune résistance.

Dès le lendemain vintunième de May (a) tous les Fran- Joutel estençois se mirent en marche avec quelques Sauvages pour aller voyé chez les dans le Village de Cenis, dont on n'étoit pas fort éloigné; mais le tems étoit si mauvais, & le chemin si difficile, qu'on fut bientôt contraint de s'arrêter. Le vint-neuf Joutel fut détaché avec le Chirurgien, Liotot, Hiens & Tessier, pour voir it on pourroit tirer quelques provisions des Cenis. Ils aperçurent le premier jour trois Sauvages bien montés, dont l'un étoit vêtu à l'Espagnole, & qui venoient à leur rencontre. Ils le prirent d'abord pour un véritable Espagnol, d'autant plus qu'ils avoient oui dire qu'il en devoit venir pour se joindre aux Cenis contre une autre Nation; & comme ils craignoient beaucoup de tomber entre les mains des Ca-

1687-90.

la crainu'il bruréfolue contre d'exagmême . i à leur e qu'il y e, c'est ais fucr parmi

eur c'eft

forte la

e la Sal**e** neroient moin de raffûra, coup de fe venomplices adavre, ité de la

idement enterré 🞝 en parle tré dans c, n'aufe avoit

ffailles,

iaftafe 👡 oujours e.à leur léja en-, & pa-

oir. la mort dessein ort par

i, étoit

<sup>(</sup>a) Joutel en parlant de la mort de M. là la plûpart des autres Relations. Mais il de la Sale, dit qu'elle arriva le vint, & dans un autre endroit il dit à la marge qu'il fait imprimer son Livre. mourut le dix-neuf, ce qui est conforme

stillans, qui ne voyoient pas volontiers d'autres Européens dans leur voisinage; leur premiere pensée sut de se défaire de relui ei 87 de s'ensuir aussité.

celui-ci, & de s'enfuir aussitôt.

Toutefois Joutel s'étant détaché le joignit, & lui parla en Espagnol & en Italien. Le Sauvage lui répondit dans la Langue des Cenis, qu'il n'entendoit pas ce qu'il lui disoit, & cette réponse le rassûra. Les deux autres Sauvages étoient tout nuds, & l'un d'eux avoit une jolie Cavale grise, qui portoit deux paniers faits de cannes, & fort propres, pleins de farine de maïz brûlé. Il en présenta aux François, & ajoûta que son Maitre les attendoit avec impatience. Joutel leur demanda s'ils avoient chez eux des Espagnols? & ils répondirent que non; mais qu'il y en avoit dans une Nation voissine.

Celui, qui étoit habillé en Espagnol, ajoûta qu'il avoit été dans leur Pays, & qu'il en étoit revenu équipé comme ils le voyoient. Il tira ensuite de sa poche un Imprimé en Caffillan, où étoient contenuës les Indulgences accordées par le S. Siége aux Missionnaires du nouveau Mexique; après quoi lui & ses deux Compagnons poursuivirent leur route vers le Camp: ils changerent néanmoins de pensée après, & revinrent sur leurs pas. Les François les rappellerent, & leur présenterent à manger. Après le repas, la nuit étant venuë les François ne voulurent pas aller plus loin, & le premier Sauvage demeura avec eux; les deux autres reprirent le chemin de leur Village.

Réception,

Les François & leur nouvel Hôte s'y rendirent le lendemain, & allerent droit à la Cabanne du Chef; mais à peine avoient-ils paru à l'entrée du Village, qu'ils aperçurent les Anciens, qui venoient en cérémonie au devant d'eux. Ils avoient sur l'épaule en bandouillere des peaux de Chevreuils passées, & peintes de divertes couleurs, & sur la tête un bouquet de plumes, qui leur faisoit une espéce de Couronne. Quelques-uns portoient des lames d'épées quarrées, comme le sont celles des Espagnols, & dont le manche étoit ornée de plumes & de grelots: d'autres étoient armés d'arcs, de slèches, & de cassettes. Quelques-uns avoient de grandes pièces de toile blanche, qui leur passoient d'une épaule sous l'autre; tous s'étoient barbouillés le visage de noir & de rouge.

ropéens éfaire de

parla en la Lan-& cette ent tout qui porpleins de z ajoûta l leur derépondiion voi-

i'il avoit comme é en Cadées par le; après ur route près, & , & leur it venuë premier t le che-

e lendeà peine rent les eux. Ils evreuils tête un uronne. , comtoit orircs, de grandes ile fous

· & de

Ces Anciens étoient au nombre de douze, & ils passerent 1687-90. au milieu de la Jeunesse & des Guerriers, rangés en haye, François Déen bonne ordonnance. Dès qu'ils furent assez proches des serteurs parmi François, le Conducteur de ceux-ci leur fit signe de s'arrêter, & auffitôt les Anciens leverent tous la main droite au desfus de leur tête, en jettant de grands cris : ils coururent ensuite embrasser les François, & leur firent à leur maniere toutes fortes de caresses, puis ils leur présenterent des pipes & du tabac, enfin ils leur amenerent un François Provençal, du nombre de ceux, qui avoient quitté M. de la Sale à son premier voyage. Il étoit nud comme les Sauvages, & ne sçavoit presque plus parler François. Il parut charmé de voir des Perfonnes de sa Nation & de sa connoissance.

Ceux-ci furent conduits avec le Cortege, dont j'ai parlé, dans la Cabanne du Chef, où ils furent très-bien reçus. Delà ils furent menés à une autre Cabanne beaucoup plus grande, éloignée d'un quart de lieuë de la Premiere, & qui étoit destinée pour les réjouissances publiques. Ils trouverent le sol couvert de nattes, sur lesquelles on les sit asseoir; les Anciens fe rangerent autour d'eux : on commença par leur apporter de la fagamité & toutes fortes de légumes ; durant le repas, & pendant que chacun fumoit sa pipe, on les entretint de quel-

ques projets de guerre.

Le Provençal demeuroit dans un autre Village, où il mena les François, & où ils furent reçus à peu près comme dans le Premier. La nuit aprochant leur Conducteur les conduisit dans sa Cabanne, & ils y passerent la nuit. Le lendemain les Anciens du premier Village les vinrent reprendre, les ramenerent dans la Cabanne, où on les avoit regalés la veille, & là ils leur échangerent des vivres contre des marchandifes; mais comme il ne se trouva pas affez de grains dans ce Village pour ce qu'il en falloit aux François, Joutel renvoya ses Compagnons au Camp avec le Provençal, & resta chez les Cenis pour achever fes provisions.

Un autre motif l'engageoit encore à demeurer quelque tems parmi ces Peuples, il apprit qu'il y avoit encore deux François Déferteurs de M. de la Sale chez une Nation voisine, & il esperoit d'en tirer plus de lumieres, qu'il n'avoit fait du Provençal touchant le Micissipi & la route, qu'il falloit prendre pour se rendre aux Illinois. Il fit donc chercher ces deux

O HISTOIRE. GENERALE

1687-90.

Hommes, & une nuit, qu'il étoit couché dans une Cabanne, & qu'il ne dormoit pas, il entendit quelqu'un, qui marchoit doucement à côté de son lit; il regarda, & à la lumiere du seu de la Cabanne il aperçut un Homme tout nud, ayant à la main deux slêches & un arc, lequel, sans lui dire un mot s'assit à côté de lui.

Il le considera quelque tems, lui sit quelques questions, & n'en reçut aucune réponse. Ce silence lui donna à penser, & lui sit prendre ses deux pistolets. Alors cet Homme se retira, & s'alla mettre auprès du seu. Joutel le suivit, le regarda sixement, & aussité le prétendu Sauvage se jetta à son cou, lui parla François, & se sit connoître pour un des Déserteurs, qu'il cherchoit. Joutel lui demanda où étoit son Compagnon, & il répondit qu'il n'avoit osé venir. C'étoient deux Matelots; celui-ci étoit Breton, & se nommoit RUTER: l'autre, appellé GROLLET, étoit de la Rochelle.

Ils avoient en peu de tems si bien pris les manieres Sauvages, qu'on ne les auroit jamais cru Européens; non-seulement ils étoient nuds, mais ils avoient tout le corps peint & picqué. Ils étoient mariés, & avoient épousé plusieurs Femmes. Les Cenis les avoient menés à la guerre, & tant qu'ils avoient eu de la poudre, ils s'étoient fait admirer par l'effet de leurs sus sus dès qu'elle leur eut manqué, ils surent obligés d'apprendre à manier l'arc & la slêche. La vie libertine, qu'ils menoient, avoit pour eux de grands attraits, & il ne leur restoit presque plus aucune teinture de Religion.

Joutel apprit à Ruter la mort de M. de la Sale & de son Neveu Moranget, & il en parut touché. Il lui demanda s'il n'avoit point entendu parler du Micissipi, & il répondit que non, qu'il avoit seulement oui dire qu'à quarante lieuës au Nord-Est il y avoit une grande Riviere, dont les bords étoient fort peuplés, & où l'on avoit vû des Hommes faits & vêtus comme nous. Joutel ne douta point que ce ne sût le Fleuve, qu'il cherchoit, & comme il étoit résolu de se séparer, le plûtêt qu'il pourroit, des Meurtriers de M. de la Sale, il ne songea plus qu'à s'assûrer de la route, qu'il falloit tenir pour gagner ce grand Fleuve. Dès le lendemain Rutel s'en retourna chez lui, Joutel lui donna de quoi faire quelques petits présens à ses Femmes, & le pria d'engager son Camarade Grollet à le venir trouver.

anne,

rchoit

du feu t à la

ot s'af-

ns , & er, &

etira,

rda fi→ cou,

Déser-

Comdeux

TER:

auva→

-feule-

eint &

Fem-

qu'ils l'effet

furent

liber-

ts, &

e ion ida s'il

it que

iës au

toient

vêtus

uve.

e plû-

ongea

igner

chez

ens à

à le

on.

Le sixième d'Avril ils arriverent tous deux dans sa Cabanne, équipés de la même maniere, si ce n'est que Grollet n'avoit pas voulu se faire couper les cheveux à la maniere des Cenis. Cette maniere est assez bizarre, elle consiste à les avoir fort courts, à la reserve d'un toupet, que ces Barbares se laissent croître sur le haut de la tête, & quelquesois sur les côtés, où ils les mettent en cadenette. Grollet ne s'étoit point fait non plus picquer au visage. Il confirma ce que son Compagnon avoit dit à Joutel au sujet d'une grande Riviere au Nord-Est, sur les bords de laquelle on avoit vû des Européens, & tous deux s'offrirent pour l'accompagner au Camp. Il fut charmé de cette résolution, & le huit deux François étant venus aux Cenis avec un Cheval, pour porter les provisions, que Joutel avoit achetées, ils partirent tous ensemble, & arriverent le dix.

Pendant l'absence de Joutel les Meurtriers de M. de la Sale avoient fait bande à part, & avoient formé le dessein triers de M. de de retourner à S. Louis, pour y construire une Barque, & rent des aupasser aux Isles. Rien n'étoit plus chimérique que ce projet. ues. Ils manquoient de la plûpart des outils nécessaires pour cette construction, & nul d'entr'eux n'avoit jamais sçu en manier aucun. Mais c'étoit le premier effet du vertige, dont Dieu punit souvent ceux, qui ont mis le comble à leur iniquité. Cependant comme il ne vouloit pas enveloper les Innocens dans les malheurs, que sa Justice reservoit aux Coupables, il inspira aux Premiers le dessein de se separer des Seconds, & en effet ceux-là ne penserent plus qu'à prendre leur route du côté, où ils jugeoient que devoient être les Illinois.

M. Cavelier, qui étoit à leur tête, ayant donc sçu que Duhaut & ses Complices se disposoient à envoyer acheter des Chevaux chez les Cenis, pour porter leur bagage à S. Louis, l'alla trouver, & lui dit que lui & plusieurs autres, qu'il lui nomma, étoient trop fatigués pour entreprendre le voyage, qu'il méditoit, que leur dessein étoit de s'arrêter, au moins pour quelque tems dans le premier Village des Cenis, & qu'il le prioit de leur faire présent de quelques haches, d'un peu de poudre & de plomb, & d'y ajoûter de quoi acheter des vivres; que s'il vouloit même, il pouvoit marquer le prix, qu'il en exigeroit, & qu'il lui en feroit son billet.

Duhaut le remit au lendemain pour lui faire réponse, &

après en avoir déliberé avec sa Trouppe, il fit dire à M. Cavelier qu'il consentit à lui donner la moitié des effets, qui restoient dans les Magasins. Il ajoûta que, si lui & les Siens ne pouvoient pas réussir à construire une Barque, ils reviendroient le trouver, & qu'il leur feroit plaisir de leur amasser des vivres à tout hazard. Peu de jours après il changea de résolution par raport au voyage de S. Louis, & proposa à ses Compagnons de se rejoindre à M. Cavelier, pour aller chercher les Illinois. Hiens & quelques autres ne surent point de cet avis, & demanderent leur part des effets.

Mort funeste de Duhaut & de Liotor. Duhaut en fit difficulté, ils se quérellerent; enfin Hiens déchargea son pistolet dans la tête de Duhaut, qui alla tomber mort à quatre pas de l'endroit, où il étoit. En même tems Ruter, ce Matelot Breton, que Joutel avoit ramené des Cenis, & qui s'étoit attaché à Hiens, tira un coup de sussi sur le Chirurgien Liotot; ce Miserable, quoiqu'il eût trois bales dans le corps, vécut encore quelques heures, & sur assez heureux pour se consesser quoi celui, qui l'avoit blessé, l'acheva d'un coup de pistolet. Ainsi les deux Meurtriers, l'un de M. de la Sale, & l'autre de son Neveu, surent les premieres Victimes de l'esprit de fureur, qu'ils avoient inspiré dans cette malheureuse Colonie.

Joutel, qui avoit été temoin de ce massacre, se saissit aussité de son sussil pour se désendre au cas, qu'on en voulût pareillement à sa vie; mais Hiens lui cria de ne rien craindre, & qu'il n'avoit eu dessein que de venger la mort de son Patron. Il ajoûta qu'encore qu'il eût été du complot de Duhaut, il n'avoit point consenti à son parricide, & que, s'il avoit été présent, il l'eût empêché. Les Sauvages ne sçavoient que penser de ces meurtres, & en étoient fort scandalisés. Ils avoient raison, & ils pouvoient plus justement traiter ces François de Barbares, que nous n'avions de droit de les re-

garder comme tels.

Cependant comme on avoit besoin d'eux, Joutel leur sit entendre que ces deux Hommes avoient mérité le traitement, qu'on venoit de leur saire, pour avoir trempé leurs mains dans le sang de leurs Ches, & pour s'être saiss par violence de ce qui ne leur appartenoit pas, & ils parurent satisfaits de ces raisons. Larchevêque n'étoit point à l'Habitation pendant que tout ceci se passoit : il étoit parti ce jour-là-même

de

Ic

C

C

fo

Ils

 $\mathbf{H}$ 

av

ba

rei

M

bo

ce

po

rei

no

va

mi

ran

ren

ner

les

dor

de bon matin pour aller à la chasse, & Hiens se promettoit 1687-90. bien de le traiter à son retour, comme il venoit de faire Duhaut; mais M. Cavelier & le P. Anastase vinrent à bout de l'en dissuader, & Joutel alla au devant de Larchevêque, pour l'avertir du péril, qu'il avoit couru. Il le conduisit ensuite à Hiens, & ces deux Hommes se donnerent mutuellement parole qu'ils n'entreprendroient rien l'un contre l'autre.

Après cette reconciliation on voulut déliberer de nouveau François vont fur le parti, qu'on devoit prendre; mais Hiens déclara qu'il en guerre avec avoit promis aux Cenis d'aller en guerre avec eux, qu'il vou- les Cenis. loit accomplir sa promesse, & que si on vouloit l'atendre chez ces Sauvages, on verroit ensuite ce qu'il convenoit de faire. C'étoit pour M. Cavelier & pour ceux de sa Bande une nécessité, que d'en passer par tout ce que ces Furieux propofoient, parceque les effets n'étoient point encore partagés. Ils se rendirent donc avec eux dans le Village des Cenis, & Hiens en partit au commencement de Mars pour la guerre avec les Sauvages & six François, tous à cheval.

Le dix-huit ceux, qui étoient restés dans le Village, furent bien furpris de voir entrer de grand matin dans leurs Cabannes des Femmes tout barbouillées de terre, & qui se mi-. rent à danser en rond. Cela dura trois heures, après quoi le Maître de la Cabanne donna à chacune de ces Danseuses un bout de tabac du Pays; ce tabac est semblable au nôtre, excepté qu'il a les feuilles plus petites. On apprit alors aux François que les Cenis avoient remporté une victoire complette, & celui, qui en avoit apporté la nouvelle, assura qu'il avoit pour sa part couché par terre au moins quarante des Ennemis.

Les Femmes commencerent aussitôt à préparer des rafraîchistemens pour aller au devant des Victorieux, qui arriverent le soir du même jour dans le Village. Leurs Ennemis, nommés Cannohatinnos, les avoient attendus de pied ferme; mais le bruit & l'effet des armes à feu des François les épouvanterent de telle sorte, qu'ils prirent la fuite après la premiere décharge. On les poursuivit, & on en tua encore quarante-huit, tant Hommes que Femmes. Les Cenis n'épargnerent des Prisonniers, que deux petits Garçons, qu'ils emmenerent dans leur Village, avec les chevelures des Morts. Tous les autres furent massacrés d'abord, excepté deux Femmes, dont le fort fut encore plus trifte.

Tome II.

E

itement, rs mains

violence **fatisfaits** tion pen-

M. Ca-

ts, qui

Siens ne

revien-

amailer

ea de ré-

ofa à fes

ler cherpoint de

n Hiens

ılla tom-

eme tems

é des Ce-

fusil sur

ois bales

fut affez

ji l'avoit

ıx Meur-

u , furent

oient inf-

aisit aussi-

n voulût

en crain-

rt de son

t de Du-

que, s'il

çavoient

alisés. ils

raiter ces

e les re-

l leur fit

là-même

de

1.687-90. Leur cruauté.

On renvoya l'une chez elle, mais ce ne fut qu'après qu'on lui ent arraché la peau de la tête: on lui mit aussi entre les mains ce qu'il faut de poudre & de plomb pour charger un fuil, en lui disant de porter ce présent à sa Nation, & de l'avertir qu'on retourneroit bientôt la visiter avec de pareilles armes. Pour sa Compagne, elle sut livrée aux Personnes de son sexe, qui s'étant armées de gros bâtons pointus, la menerent dans un lieu écarté, où il n'y avoit que des Femmes. Là chacune de ces Furies commença par lui donner son coup, les unes de la pointe de leurs bâtons, & les autres en déchargeant les leurs sur elle à tour de bras. Elles lui arracherent ensuite les cheveux, elles lui couperent les doits; en un mot elles lui firent souffrir tout ce qu'elles purent imaginer de plus sensible, pour venger sur elle la mort de leurs Amis & de leurs Parens, qui avoient été tués en diverses rencontres. Enfin après qu'elles se furent lassées de la tourmenter, elles la percerent de plusieurs coups, & l'assommerent. Son corps fut ensuite coupé par morceaux, qu'on fit manger aux Esclaves.

Leurs réjouissances. Le jour suivant sut destiné aux rejouissances. Après qu'on eut bien nétoyé la Cabanne du Chet, on y étendit des nattes, sur lesquelles on sit asseoir les Anciens & les François. Quand chacun eut pris sa place, un Orateur se leva, & sit un assez long discours, qui roula apparemment sur les louanges des Guerriers, & sur le grand service, que les nouveaux Alliés venoient de rendre à la Nation. Ensuite on vit paroître une Femme, qui tenoit à la main un grand roseau; les Guerriers la suivoient, chacun selon son rang, un arc & deux slèches à la main, précédés de leurs Femmes, qui portoient les chevelures, que leurs Marin avoient rapportées. Les deux jeunes Prisonniers, ausquels on avoit donné la vie, sermoient la marche, & comme l'un d'eux avoit été blessé, on l'avoit fait monter à Cheval.

A mesure que les Guerriers passoient devant l'Orateur, ils prenoient les chevelures des mains de leurs Femmes, & les lui présentoient. Il les recevoit des deux mains, les tournoit vers les quatre parties du Monde, & les posoit à Terre. La Procession étant finie, on servit de grands plats de sagamité, & avant que Personne y touchât, l'Orateur en prit dans une grande gamele, & la présenta comme en offrande aux

chevelures, puis il alluma une pipe de tabac, & en foufla 1687-90. la fumée sur ces mêmes chevelures. Cela fait, le festin commença. Outre la sagamité, on y servit des langues des Ennemis, qui avoient été tués; on apporta aux deux jeunes Prifonniers de la chair de la Femme, dont nous avons rapporté le supplice, & on les força d'en manger. Le tout se termina par des chants & des danses, & l'on alla recommencer les mê-

mes cérémonies dans d'autres Cabannes.

Après cette Expédition, rien ne retenant plus les François chez les Cenis, ils s'assemblerent pour prendre enfin leur der-prennent les François. niere résolution. Hiens commença d'abord par déclarer qu'il n'aprouvoit pas le projet d'aller chercher les Illinois, qu'il y prévoyoit des difficultés insurmontables, & d'ailleurs qu'il ne vouloit pas retourner en France pour y porter sa tête sur un échafaut. Il n'y avoit point de replique à cette derniere raison; mais comme c'étoit la seule, qui eût véritablement déterminé Hiens à prendre le parti désesperé, qu'il suivit, ceux, qui ne se sentoient pas coupables, persisterent dans le dessein de passer aux Illinois, & dès le jour même commencerent à se disposer sérieusement à leur départ.

Les Sauvages avoient fort exaggeré à Joutel les dangers. aufquels il s'exposoit, en traversant une si grande étenduë de Pays, où il ne pouvoit éviter de rencontrer plusieurs Nations inconnues, ni se flatter d'en être bien reçu; & ils n'omirent rien pour l'engager, & ceux, qui s'étoient joints avec lui, à demeurer chez eux; mais ils ne les persuaderent point. Il les pria de lui donner des Guides, qu'il promit de bien recompenser, & ils les lui accorderent de bonne grace. Hiens de son côté lui donna tout ce qu'il lui demanda; mais Joutel sçavoit qu'il ne falloit pas lui demander beaucoup. Ce Scelerat demeura Maître de presque tous les effets de M. de la Sale, & il s'étoit déja revêtu de son habit d'écarlate galonné d'or; mais avant que de rien donner, il exigea de M. Cavelier une attestation écrite en Latin, & signée de sa main, quit le déchargeoit de tout soupçon d'avoir trempé dans le meurtre de son Frere: & c'est peut-être uniquement sur la foi de cet écrit, que quelques-uns ont publié qu'il n'avoit eu effecti-

vement aucune part à cet attentat.

Ceux, qui se mirent en marche pour aller aux Illinois, Les uns vont étoient au nombre de sept, à sçavoir, MM. Cavelier, On- aux Illinois.

Son corps r aux Esprès qu'on lit des nat-François. eva, & fit les louannouveaux it paroître les Guerz deux flêrtoient les Les deux fermoient

ès qu'on

entre les

arger un

& de l'a-

pareilles

sonnes de

s, la me-

Femmes.

on coup,

n déchar-

herent en-

n un mot

aginer de

rs Amis &

ncontres.

ter, elles

on l'avoit rateur, ils ies, & les s tournoit Terre. La le fagamiprit dans rande aux

1687-90.

cle & Neveu, le P. Anastase, les Sieurs Joutel & de Marle, un jeune Parissen; nommé BARTHELEMY, & le Pilote Teisser. Larchevêque, Mûnier & Ruter leur avoient donné parole de les accompagner; mais l'esprit de libertinage les retint chez les Cenis, & il y a bien de l'apparence que la même crainte, qui avoit saiss Hiens, sit aussi impression sur Larchevêque, plus coupable encore que lui. Nous verrons dans la suite ce que tous ces Gens-là devinrent, après que nous aurons suivi les Premiers jusqu'en France.

Ils arrivent chez les Akanfas. Je ne m'arrêterai point à décrire les particularités de leur voyage; Joutel en a fait un Journal fort circonstancié, qui n'a rien de bien intéressant pour cette Histoire. Le seul accident fâcheux, qui leur soit survenu dans une si longue & si pénible marche, sut la perte qu'ils firent du Sieur de Marle, lequel selon Joutel étoit un très-honnête Homme, & qui se noya le vintquatrième de Juin, en se baignant dans une Riviere. Le vintième de Juillet ils arriverent aux Akansas, où ils rencontrerent deux François; l'un se nommoit Delaunay, & l'autre étoit un Charpentier, appellé Couture.

Ce fut une grande joye pour les Voyageurs de se trouver si proches du Micissipi, & en Pays de connoissance. Les deux François avoient été envoyés aux Akansas par le Chevalier de Tonti au retour d'un voyage, qu'il avoit fait lui - même jusqu'à l'embouchure du Fleuve, où M. de la Sale lui avoit donné rendez-vous. Ils y avoient commencé une Habitation, & paroissoient résolus à s'y établir, n'esperant plus de recevoir aucune nouvelle de M. de la Sale. M. Cavelier leur apprit sa mort tragique; mais il sut arrêté entr'eux qu'on r'en diroit rien aux Sauvages, que le seul nom du Désunt avoit tenu en respect, & de qui on vouloit avoir des vivres, des Canots & des Guides.

M. Cavelier prin ensuite Couture d'aller trouver quelquesuns de leurs Chefs, de leur faire entendre que M. de la Sale avoit fait un très-bel Etablissement dans le Golphe Mexique; que ceux, qui venoient de lui apprendre cette heureuse nouvelle, étoient dans le dessein de faire un voyage en Canada, pour y chercher des marchandises; qu'ils retourneroient bientôt avec un bon nombre de François pour s'établir dans leur Pays, afin de les désendre contre leurs Ennemis, & de leur procurer tous les avantages d'un commerce reglé; qu'ils se slatoient de le Marle, lote Teifdonné paige les ree la même r Larchens dans la

nous au-

s de leur icié, qui eul accigue & si Marle, & qui fe une Rinías, où Delau-URE. trouver Les deux hevalier - même

ui avoi: itation, de receleur apon n'en nt avoit des Ca-

elquesleavoit e; que uvelle, pour y ôt avec Pays, ocurer ient de

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 37

trouver auprès d'eux, pour se rendre aux Illinois, les mêmes 1687-90. fecours, qu'ils avoient reçus de toutes les Nations, qu'ils

avoient rencontrées sur leur passage.

Les Akansas s'assemblerent pour déliberer sur ces propositions, & cependant ils regalerent de leur mieux leurs nouveaux Hôtes, & leur chanterent le Calumet. Ils eurent néanmoins quelque peine à leur accorder des Guides pour un si long voyage; mais à force de promesses & de présens on les y engagea. Le jeune Parissen, qui ne pouvoit plus marcher, resta aux Akansas, & Couture accompagna les autres pendant quelque tems. Ils partirent le vintsept, descendirent la Riviere des Akansas, & le même jour ils gagnerent un Village, appellé Toriman, où ils virent pour la premiere fois le Micissipi. Ils le traverserent le vintneuf, & le même jour ils gagnerent le Village des Kappas (a), où Couture prit congé d'eux.

Le troisième de Septembre ils entrerent dans la Riviere des Illinois, & le quatorzième ils arriverent au Fort de S. Louis, au Fort de S. où le Sieur de BELLEFONTAINE commandoit en l'absence du nois, & sont Chevalier de Tonti, lequel étoit allé joindre le Marquis de accroire aux Dénonville pour la guerre des Tsonnonthouans. Chacun François, qu'ils y renleur demanda avec empressement des nouvelles de M. de la contrent, que Sale, & ils répondirent qu'il les avoir quittés à quarante M. de la Sale lieuës des Cenis. Ils ne jugerent pas à propos de s'expliquer étoit plein de davantage, parce qu'ils vouloient passer au plûtôt en Canada, qu'ils avoient besoin de secours pour faire ce voyage devenu difficile & périlleux depuis que la guerre étoit déclarée aux Iroquois, & qu'ils craignoient qu'on ne leur refusat ce secours, si l'on eût été informé de la mort de M. de la Sale.

Par bonheur pour eux le Sieur de Boisrondet, fon Com- Ils font oblimis, se disposoit à faire le même voyage, & la rencontre sit gés d'hyverner également plaisir aux uns & aux autres. Ils s'embarquerent le dixhuit; mais ils n'allerent pas fort loin; les mauvais tems les contraignirent de retourner au Fort, d'où ils étoient partis. Ce contretems les déconcerta d'autant plus, qu'il leur ôta toute esperance de repasser en France cette année-là, & d'en-

<sup>(</sup>a) Joutel dit dans son Journal que ce pas, au tems de Ferdinand de Soto, étoient Village est le dernier des Akansas; mais il une Nation séparée & fort nombreuse. Il paroît par l'Histoire de la conquête de la Flo- n'en reste plus aujourd'hui, au moins dans la ride de Garcilasso de la Vega, que les Kap- Louisiane.

38 HIST'OIRE GENERALE

1687-90.

voyer du secours à ceux de leurs Gens, qui étoient restés à l'Habitation de S. Louis, auprès de la Baye S. Bernard; mais

il fallut prendre patience.

Le vintsept d'Octobre M. de Tonti arriva au Fort de S. Louis; M. Cavelier crut nécessaire de ne pas plus s'ouvrir à lui, qu'aux autres sur la mort de M. de la Sale, & comme il avoit eu la précaution de tirer de son Frere avant sa mort, un billet de creance, pour prendre aux Illinois une somme d'argent, ou la valeur en Pelleteries; Tonti ne sit aucune difficulté de lui remettre des marchandises pour quatre mille francs. Nos Voyagetrs partirent ensin des Illinois le vintuniéme de Mars de l'année 1688, avec Boissondet & le P. Allouez, qui n'ayant pas trouvé jour à établir une Mission sixe parmi ces Sauvages, s'en retournoit à la Riviere de S. Joseph, où il mourut peu de tems après chez les Miamis.

Ils passent en France. Le dixième de May ils arriverent à Michillimakinac, où ils sejournerent assez peu, & le quatorzième de Juillet M. Cavelier se rendit à Montreal, où sa Troupe, qu'il avoit laissée à la Chine, le joignit le dix-sept. Ils y rencontrerent MM. de Dénonville & de Champigny, ausquels ils sirent entendre qu'ils étoient obligés de passer au plûtôt en France, pour envoyer du secours à M. de la Sale, & ces Messieurs les en crurent sur leur parole. Peu de jours après Teissier, qui étoit Calviniste, sit abjuration dans l'Eglise Paroissiale de Montreal, tous ensuite s'embarquerent pour Quebec: ils n'y attendirent pas lontems un Vaisseau; ils débarquerent à la Rochelle le cinquième d'Octobre, & le septième MM. Cavelier & Joutel partirent pour Rouen, où j'ai vû & entretenu lontems ce dernier en 1723.

Ce que devint l'Habitation de S. Louis.

Il y a bien de l'apparence que si ces Messieurs n'avoient pas été obligés d'hyverner aux Illinois, & qu'ils se sussent rendus une année plûtôt en France, on y auroit pu prendre des mesures pour secourir, ou pour retirer la petite Colonie, que M. de la Sale avoit laissée à S. Louis parmi les Clamcoëts; mais quand ils surent arrivés à Paris, on se douta bien qu'il étoit trop tard pour y songer; & quand on y auroit pensé plûtôt, c'eût été fort inutilement. Les Clamcoëts ne tarderent pas à être instruits de la mort du Ches des François & de la dispersion de sa Troupe, & dans le tems, que les Habitans de S. Louis y pensoient le moins, ils tombe-

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIII. 39

rent sur eux, & les massacrerent, à la reserve des trois Fils de Talon, de leur Sœur, & d'un Parissen de bonne Famille, nommé Eustache de BREMAN, qu'ils emmenerent dans

leur Village.

Un Italien, qui étoit venu du Canada par Terre, pour joindre M. de la Sale, & qui sans doute lui auroit été fort utile, en l'instruisant de la route, qu'il devoit tenir pour gagner le Micissipi, s'il avoit pu se rendre assez-tôt auprès de Iui, fauva aussi sa vie par un stratageme assez singulaer. Des Sauvages se mettant en devoir de le tuer, il leur dit qu'ils avoient grand tort de vouloir faire périr un Homme, qui les portoit tous dans son cœur. Ce discours étonna les Barbares, & l'Italien les affûra que, s'ils vouloient lui donner jusqu'au lendemain, il leur feroit voir la vérité de ce qu'il avançoit, ajoûtant que, s'il les avoit trompés, ils feroient de lui tout ce qu'ils voudroient. Il obtint sans peine le délai, qu'il demandoit, & ayant ajusté un petit miroir sur sa poitrine, il alla trouver les Sauvages, qui furent très-surpris de se voir, comme ils le croyoient, dans le cœur de cet Homme, & lui accorderent la vie.

D'autre part les Espagnols du Nouveau Mexique, que l'Entreprise de M. de la Sale avoit beaucoup allarmes, étoient aventures de fort résolus de ne rien épargner pour la traverser. Ils envoyerent d'abord cinq cent Hommes, qui en arrivant chez les Cenis, y trouverent Larchevêque & le Matelot Rochelois Grollet, qu'ils firent Prisonniers. On ne sçait pas si ces deux Hommes leur apprirent la mort de M. de la Sale; ce qui est certain, c'est que quelque tems après une autre Troupe de deux-cent Espagnols arriva au même endroit, & rencontra en son chemin Mûnier & Pierre Talon, Frere de ceux, dont je viens de parler, & les menerent au Village des Cenis, où ils les traiterent affez bien. Il y avoit parmi eux des Religieux de S. François, qu'ils vouloient établir parmi ces Sauvages; ils comprirent que les deux François, qui entendoient parfaitement la Langue du Pays, pourroient être d'une grande utilité à ces nouveaux Missionnaires, & ils crurent devoir les engager par douceur à rester avec ces Peres.

Ces bonnes manieres engagerent Talon à leur dire que ses trois Freres & sa Sœur étoient Esclaves parmi les Clamcoëts, & sur le champ ils firent un Détachement pour les

1687-90.

quelques Fram

ifficulté francs. iéme de ez, qui rmi ces où il ac, où M. Cat laissée ИМ. de ntendre our enen cruui étoit

restés à

rd; mais

rt de S.

buvrir à

omme il

iort, un

me d'ar-

voient fuffent prente Co-Clama bien auroit

Mont-

n'y at-

la Ro-

avelier

u lon-

Fran-, que

ëts ne

1687-90.

aller chercher; mais ce Détachement ne put emmener que les deux Talons, leur Sœur & l'Italien, que les Clamcoëts, qui les avoient pris en amitié, eurent bien de la peine à relacher. L'année suivante deux-cent cinquante Espagnols retournerent au même Village, & en tirerent Jean-Baptiste Talon & Eustache de Breman, & les conduisirent d'abord à S. Louis du Potosi, Ville du Nouveau Mexique, & de-là à Mexico avec les deux autres Talons & leur Sœur, & le Vice-Roy les prit tous à son Service.

Larchevêque & Grollet avoient d'abord été envoyés en Espagne, d'où on les sit repartir quelque tems après pour Mexico. On les y mit en prison, en attendant une occasion de les envoyer au Nouveau Mexique, apparemment pour y travailler aux Mines. L'Italien sut transporté à la Vera Crux, où il sut ensermé dans une Prison, & il est fort vraisemblable qu'il n'en sortit aussi, que pour être envoyé aux Mines. On ne dit point ce que devint Eustache de Breman. Peut-être sut-il joint aux Talons, à cause de sa jeunesse; car on a cru que la raison pourquoi ceux-ci surent mieux traités que les autres, c'est qu'ils étoient dans un âge, où ils ne pouvoient pas avoir pris aucune connoissance du Pays, au lieu que ceux-là étoient des Hommes saits, qui auroient pû s'échaper, & donner en France des lumieres sur ce qu'ils au-

Au bout de huit ans les trois Aînés Talons étant en âge de porter les armes, furent enrollés sur l'Armadille, & embarqués sur le Chrisso, qui en étoit le Vice-Amiral. Ce Vaisseau sut pris en 1696, par le Chevalier des Augiers, & les trois Freres ayant ainsi recouvré leur liberté, revinrent en France, & c'est par eux, qu'on a appris toutes les circonstances, que je viens de rapporter. On a sçu depuis que le Vice-Roy du Mexique, qui avoit retenu chez lui leur plus jeune Frere & leur Sœur, ayant été relevé, il avoit mené

roient pu remarquer dans leurs differens voyages.

avec lui l'un & l'autre en Espagne.

Ce qui fir échouer l'Entreprise de M. de la Sale.

Telle fut la malheureuse issue d'une Entreprise, que bien des choses ont contribué à faire échouer. Elle auroit apparemment eu au moins une partie du succès, qu'on en esperoit, si on n'avoit eu en vûë qu'un Etablissement à l'embouchure du Micissipi, comme bien des Gens se l'étoient persuadés; car il est certain que M. de la Sale se voyant dé-

gradé

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIII. 41

gradé dans la Baye S. Bernard, & ayant bientôt reconnu 1687-90. qu'il étoit à l'Ouest du Fleuve, qu'il cherchoit, s'il n'avoit eu dessein que de le trouver, auroit pu, dès le premier voyage, qu'il fit aux Cenis, obtenir de ces Sauvages des Guides, puisqu'ils en donnerent dans la suite à Joutel; mais il avoit envie de s'approcher des Espagnols, pour prendre connoissance des Mines de Sainte Barbe, & pour vouloir trop faire, non-feulement il ne fit rien du tout, mais il se per-

dit, & ne fut plaint de Personne.

ener que mcoëts,

ine à re-

gnols re-Baptiste

d'abord

& de-là

& le Vi-

oyés en

rès pour

occasion nt pour

la Vera

ort vrai-

aux Miın. Peut-

car on x traités

ù ils ne ays, au

oient pû u'ils au-

en âge , & em-

le Vaif-

RS, &

vinrent

les cirouis que

eur plus

t mené

ue bien

it appaen espe-

embou-

nt perant dé-

gradé

Rien n'étoit encore plus aisé, quand on eut reconnu ce qui l'avoit fait échouer dans son Entreprise, que de profiter de sur la conduite fes fautes pour exécuter ce qu'il y avoit de solide dans son projet, c'est-à-dire, de s'assûrer du cours entier du Micissipi; car il nous étoit d'une grande importance d'avoir un Etablissement dans cette partie de la Floride, quand ce n'eût été que pour nous procurer une Croifiere dans le Golphe Mexique, & pour fortifier les frontieres de la Nouvelle France du côté des Colonies Angloises. Il étoit même autant de l'intérêt des Espagnols, que du nôtre, de mettre cette Barrière hors d'insulte, parce qu'ils pouvoient bien prévoir que les Anglois, Maîtres d'une partie de l'ancienne Floride Françoise, à laquelle ils avoient donné le nom de Caroline, n'en demeureroient point là ; mais que de proche en proche ils pousseroient leurs Etablissemens jusqu'à S. Augustin, comme il est arrivé (a); que de-là jusqu'au Micissipi rien ne pouvoit les arrêter lontems; qu'il leur feroit aifé alors de traverser ce grand Fleuve, & de les inquietter beaucoup dans l'Ancien & dans le Nouveau Mexique. Au lieu que, s'ils trouvoient les François sur le bord du Micissipi, la jalousie de ces deux Nations, naturellement incompatibles, feroit leur sûreté.

Mais on avoit encore en France l'esprit tellement préoccupé des Mines de Sainte Barbe, qu'on s'obstina lontems à vouloir réaliser la chimere de M. de la Sale. On se flatta même bientôt après sa mort d'y réussir par une intrigue concertée avec le Comte de Piñalossa. Cette ressource manquée, parce qu'apparemment ce Comte portoit ses prétentions trop haut, & que de part & d'autre on ne trouva point ses sûretés, il parut que le charme étoit levé. Outre que Philipe V. étant monté sur le Thrône d'Espagne, la Cour de France

(4) Par l'Etablissement de la Nouvelle Georgie.

Tome II.

### 42 HISTOIRE GENERALE.

1687-90.

n'auroit pas souffert qu'on inquiettât les Espagnols en Amérique; mais après la mort de Louis XIV. le plan, qui sut proposé au Conseil de Regence d'établir une forte Colonie dans la Louisiane, donna lieu à quelques Aventuriers de prositer des brouilleries, qui survinrent entre les Cours de France & d'Espagne, pour reprendre le projet du Sieur de la Sale. Sur la soi de quelques Relations apocryphes, on se flatta de faire bientôt couler dans le Royaume des trésors, qui n'existerent jamais, que dans l'imagination échaussée de certaines Gens; & ce nouvel enchantement produisit des effets encore plus surestes, que ceux, que nous venons de voir. Nous aurons occasion d'en parler dans la suite de cette Histoire, dont il est tems de reprendre le fil.



en Améı, qui fut rte Coloituriers de Cours de Sieur de es, on se s trésors, nauffée de usit des efrenons de te de cette



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

## NOUVELLE FRANCE.

むるこうもつもつもつことうちゅうしゅんかんからんことっとっとっとゅうかんしゅことのとっことっこん

## LIVRE QUATORZIE ME.



OUS avons vû à la fin du XII. Livre 1690. combien, dans la fituation, où le Comte de Frontenac trouva les affaires de la Nouvelle France, lorsqu'il en vint reprendre le Gouvernement Général, il importoit de donner aux Anglois de l'occupation chez eux, & de rétablir la reputation des

armes Françoises dans l'esprit des Sauvages. C'étoit l'unique moyen de rabattre l'insolence des Iroquois & de les rendre plus traitables, en leur faifant comprendre qu'ils ne devoient plus tant compter sur le secours du Gouverneur de la Nouvelle York. Par-là nos Alliés, nous voyant changer une défensive, que nous soûtenions mal, en une vigoureuse attaque, ne pouvoient manquer de reprendre leurs premiers sentimens d'estime pour notre Nation, ou du moins d'appréhender que leur nouvelle alliance avec nos Ennemis ne leur attirât de notre part les mêmes malheurs, qu'ils avoient voulu éviter en se détachant de nos intérêts, & de s'unir plus étroitement que jamais avec nous.

Fij

HISTOIRE GENERALE

1600.

Le Comte de Frontenac ayant dressé son plan sur ce prin-Projet & pré- cipe, commença par faire avertir M. de la Durantave, qui commandoit toujours à Michillimakinac, qu'il pouvoit affûrer les Hurons & les Outaouais que dans peu ils verrroient bien du changement dans les affaires. Il préparoit en même tems un grand Convoi pour renforcer ce même Poste, & il prenoit ses mesures pour lever trois Partis de guerre, qui devoient entrer par trois différens endroits dans le Pays Anglois. Le Premier se formoit à Montreal, & devoit être composé de cent dix Hommes, François & Sauvages, commandes par MM. d'Aillebout de Mantet & le Moyne de Sainte Helene, tous deux Lieurenans, sous lesquels MM. de Repentigny, d'Iberville, de BONREPOS, de LA BROSSE & de Montigni voulurent bien servir en qualité de Volontaires.

> Ce Parti fut bientôt prêt, & se mit en Campagne, avant que d'avoir déliberé de quel côté il tourneroit ses armes. Il étoit destiné en général pour la Nouvelle York, mais le Comte de Frontenac avoit saissé aux deux Commandans le choix du Poste, qu'ils devoient attaquer, & ceux-ci ne jugerent pas à propos de se déclarer, avant qu'on fût près d'entrer dans le Pays Ennemi. Ce ne fut donc qu'après cinq ou fix jours de marche, qu'ils tinrent conseil sur ce qu'ils devoient faire : les François furent d'avis d'aller droit à Orange; mais les Sauvages rejetterent bien loin cette proposition, & l'un d'eux leur demanda depuis quand ils étoient si hardis.

> On lui répondit que, si par le passé on avoit montré quelque foiblesse, on vouloit la réparer, en prenant Orange, ou mourir à la peine; mais qu'il avoit tort, s'il attribuoit à lâcheté la conduite, que les François avoient tenuë depuis quelques années; que le feul defir de la paix les avoit engagés à demeurer dans cette inaction, dont nos Alliés n'avoient pris occasion de nous insulter, que faute d'en avoir pénétré les motifs; & que, s'ils avoient reçu quelques échecs, c'est qu'ils avoient trop compté fur la bonne foy des Anglois & des Iroquois; mais qu'ils feroient bientôt voir que le courage. ne leur avoit jamais manqué.

Expédition de Corlar.

Les Sauvages, qui connoissoient toute la difficulté de l'Entreprise d'Orange, persisterent à s'y opposer, & l'on sortit du Conseil, sans rien conclurre. On continua de marcher jusqu'à ce qu'on fut arrivé en un endroit, où aboutissoient deux

ce prinaye, qui uvoit alerrroient n même łe,&il , qui deays Antre comommane Sainte sse & de ontaires. e, avant armes. Il s le Comle choix jugerent

ntré quel-Orange, ribuoit à ië depuis oit engan'avoient. r pénétré ecs, c'est nglois & e courage.

trer dans

fix jours

nt faire;

mais les

'un d'eux

é de l'Enı fortit du rcher jufient deux chemins, dont l'un conduisoit à Orange, & l'autre à Corlar : alors Mantet, qui désesperoit de faire changer de sentiment à ses Alliés, leur proposa l'attaque de Corlar, & ils l'agréerent. On prit aussitôt le chemin de ce Bourg, & pendant neuf jours l'Armée eut beaucoup à souffrir. Tout le Monde étoit à pied, on avoit quelquefois de l'eau jusqu'aux genoux, fouvent même il falloit rompre la glace pour trouver où mettre le pied : d'ailleurs le froid étoit intolerable.

Nos Braves arriverent un soir sur les quatre heures à deux lieuës de Corlar, & le grand Agnier, Chef des Iroquois du Sault S. Louis, (a) voulut les haranguer. Il le fit avec beaucoup d'éloquence, & parla avec une autorité, que lui donnoient, non-seulement sur les Sauvages, mais sur les François mêmes, de grands fervices rendus à la Colonie, des actions d'une conduite admirable, & d'une valeur héroique, une vertu éminente, & un zéle toujours actif pour la Religion. Il exhorta tout le Monde à oublier les fatigues passées, dans l'esperance de venger les maux, qu'on avoit soufferts depuis quelques années, fur les perfides Anglois, qui en étoient les principaux Auteurs. Il ajoûta qu'on ne pouvoit pas douter de l'affistance du Ciel contre les Ennemis de Dieu, & dans une cause si juste.

A peine s'étoit-on remis en marche, qu'on rencontra quatre Femmes Sauvages, qui donnerent toutes les lumieres, dont on avoit besoin pour faire en sûreté les approches de la Place. Un Canadien, nommé GIGUIERE, fut détaché aufsitôt avec neuf Sauvages pour aller à la découverte, & il s'acquitta parfaitement bien de sa Commission. Il reconnut Corlar tout à son aise, sans être aperçu, & alla rejoindre l'Armée, qui n'en étoit qu'à une lieuë. On avoit d'abord projetté de remettre l'attaque au lendemain; mais l'excès du froid fit changer de dessein. Il fut résolu de marcher à l'heure même, & d'attaquer en arrivant.

Corlar avoit alors presque la figure d'un carré long, & l'on y entroit par deux portes; l'une conduisoit à Orange, qui n'en est éloigné que de six lieuës; l'autre donnoit sur le

(4) Les Iroquois de ce Village étoient re- | que que tems. Enfin un peu avant le départ de ce Parti ils s'établirent vis-à-vis le Sault S. Louis.

stés à la Prairie de la Magdeleine jusqu'au massacre de la Chine. Après cet échec ils se retirerent à Montreal, où ils demeurerent

1690.

grand chemin, où étoient nos Gens. L'ordre des attaques fut reglé en cette maniere. Mantet & Sainte Helene se chargerent de celle de la seconde porte; les Femmes Sauvages, dont je viens de parler, avoient assûré qu'elle ne se fermoit jamais, & on la trouva effectivement ouverte. D'Iberville & Repentigny prirent sur la gauche, pour s'aller rendre Maîtres de la premiere; mais ils ne la purent trouver, & revinrent joindre Mantet, de sorte qu'il n'y eut qu'une attaque.

Cette Place est surprise & forcée.

Non-seulement la porte, où elle devoit se faire, étoit ouverte, elle n'étoit pas même gardée, & comme il étoit nuit, tout le Parti y entra, sans qu'aucun des Habitans s'en aperçût. Les deux Commandans se séparerent d'abord, afin d'en reconnoître tous les Quartiers en même tems, & comme ils avoient ordonné un grand filence, ils se retrouverent à l'autre extrêmité du Bourg, fans qu'il y parût aucun mouvement. Alors on fit le cri à la maniere des Sauvages, & dans l'instant chacun donna de son côté. Mantet s'attacha à une espéce de Fort, dont il trouva la Garnison sous les armes. La résistance y sut très-vive; mais enfin la porte sut enfoncée, tous les Anglois passés au fil de l'épée, & le Fort réduit en cendres. Dans le Bourg peu de maisons furent défendues : il n'y eut que Montigni, qui fut arrêté dans une , & comme il s'opiniâtroit à y vouloir entrer, il reçut dans le corps & au bras deux coups de pertuisanne, qui le mirent hors de combat; mais Sainte Helene étant furvenu, la maison fut forcée, & les bleffures de Montigni vengées par la mort de tous ceux, qui s'y étoient renfermées.

Bientôt ce ne fut que massacre & pillage, mass au bout de deux heures les Chess crurent devoir poser des Corps de garde à toutes les avenuës, pour éviter la surprise, & le reste de la nuit sur employé à se rafraschir. Mantet avoit donné ordre qu'on épargnât le Ministre, dont il vouloit faire son Prisonnier; mais il sut tué, sans être reconnu, & tous ses papiers surent brûlés. Le Sr. Coudre, Major de la Place, s'étoit sauvé au-delà de la Riviere, & paroissoit vouloir s'y rétrancher avec ses Domestiques, quelques Soldats, & des Sauvages, qui l'avoient suivi. Le Commandant l'envoya sommer au point du jour, & comme on ne vouloit lui saire aucun tort, parce qu'en plusieurs rencontres il en avoit très-bien usé avec les François, d'Iberville & le grand Agnier se chargerent de

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 47

la sommation. Non-seulement ils lui promirent bon quartier; mais ils l'affûrerent encore qu'on ne toucheroit à rien de ce qui lui appartenoit. Sur cette parole, il mit bas les armes, suivit les Députés à Corlar, après les avoir bien regalés, & on lui tint exactement tout ce qu'on lui avoit promis.

Une des premieres attentions des Chefs, quand ils fe virent les Maîtres de tout, sut de briser les barriques d'eaude-vie, de peur que les Sauvages ne s'enyvrassent: on mit ensuite le feu aux maisons, dont on n'épargna que celle du Major, & celle d'une Veuve, chez qui l'on avoit transporté Montigni; il y en avoit environ quarante, toutes bien bâties & bien meublées, & on ne pilla que ce qui pouvoit être facilement emporté. On accorda la vie à soixante Personnes, la plûpart, Femmes, Enfans & Vieillards, qui avoient échapé à la premiere furie des Assaillans, & à trente Iroquois, que l'on reconnut, afin de faire voir aux Cantons que nous n'en voulions qu'aux Anglois, dont la perte fut estimée quatre-cent mille livres.

On étoit trop près d'Orange, pour rester lontems dans des masures, l'Armée décampa vers le midi; le butin, Monti-François plus gni, qu'il falloit porter, les Prisonniers, qui étoient au grande dans la guire le désent des rierraite, qu'à nombre de quarante, & dans la suite le défaut des vivres, la prisede Cordont on avoit négligé de se pourvoir suffisamment, retarde- lar. rent beaucoup la retraite; plusie, 's mêmes seroient morts de faim, fi on n'avoit pas eu cinquante Chevaux, dont il ne restoit plus que six, lorsque les Vainqueurs arriverent à Montreal, le vintsept de Mars. Cette grande disette les avoit même obligés de se séparer. Quelques-uns furent attaqués, trois Sauvages & seize François furent tués, ou pris, de sorte que le défaut de prévoyance coûta beaucoup plus à ce Parti, que l'attaque de Corlar, où ils n'avoient perdu qu'un François & un Sauvage.

Cette Expédition releva beaucoup dans l'esprit des Barbares la reputation des armes Françoises; mais la joye, qu'elle produisit cette avoit causée dans la Colonie, fut bientôt troublée par un de ces accidens, qu'on ne sçauroit prévoir, qui nous fit perdre l'Homme du Monde, qu'il nous importoit plus de conserver dans les circonstances, où nous nous trouvions, & qui nous mit en danger de voir nos plus fidéles Alliés tourner leurs armes les uns contre les autres dans le tems, où nous avions

Effet, que

s fut rgeges, moit le &

Maîevine. ou-

uit , iperd'en ne ils l'au-

uvedans une s. La

cée, it en ės : il me il

& au comcée . eux,

it de s de reste é or-Pripiers

auvé cher ges, au

ort. avec t de

#### HISTOIRE GENERALE

plus de besoin de les réunir tous contre nos Ennemis. Voici 1690. comme la chose arriva.

Nor Alliés se reconnoître.

TILLY DE BEAUVAIS, Lieutenant, & la Brosse, Lieutebattent les uns nant Reformé, celui-là même, qui s'étoit trouvé à la prise tres, fans fe de Corlar, s'aviserent, avec quatre autres François, de lever un Parti d'Iroquois Chrétiens, à la tête desquels se mit le grand Agnier. Ils s'embarquerent à Montreal, & descendirent le Fleuve jusqu'à la Riviere de Sorel. Le vintsix de May leurs Découvreurs entendirent tirer quelques coups de fusil, & peu de tems après ils apercurent deux Cabannes de Campagne, où il y avoit quatorze Iroquois: ils les attaquerent, & les firent tous Prisonniers. Ils apprirent d'eux que, sur la route, qu'ils tenoient, & qui conduisoit à un Fort Anglois, qu'ils avoient dessein d'attaquer, ils rencontreroient une Troupe, dont ils s'étoient séparés depuis peu, & où il y avoit encore trente Hommes, sans compter les Femmes & les Enfans.

Cet avis leur fit beaucoup de plaisir; mais lorsqu'ils y pensoient le moins, ils tomberent dans une embuscade; ils s'en tirerent néanmoins en braves Gens, tuerent quatre Hommes & deux Femmes, & firent quarante-deux Prisonniers, parmi lesquels il y avoit huit Anglois. Alors ayant eu avis que sept cent Mahingans les attendoient à une journée de-là, ils jugerent à propos de faire retraite, n'étant pas affez forts, & la garde de leurs Prisonniers les embarrassant trop, pour s'exposer aux risques d'un combat si inégal. Je ne sçai ce qui les engagea à prendre, pour s'en retourner chez eux, une autre route que celle, qu'ils avoient suivie en venant; mais ce détour leur coûta cher.

fio.

CO

pai il li

vif

del

qua

qua

ce

& i

fit,

ils f

ren

Mort un Grand Agnier.

Le quatriéme de Juin, ils se trouverent sur le midi au bord de la Riviere aux Saulmons, laquelle se décharge dans le Lac Champlain. Comme ils avoient laissé leurs Canots affez loin de-là, ils crurent que le plus court étoit d'en fabriquer d'autres, & ils mirent, sans differer, la main à l'œuvre. Le foir, dans le tems, qu'ils faisoient leurs Prieres en commun, ils furent decouverts par un Parti d'Algonquins & d'Abénaquis, lesquels alloient aussi en guerre contre les Anglois, & qui les prirent pour des Ennemis, & les chargerent le lendemain avant le jour. Le grand Agnier fut tué d'abord avec un de ses Gens; six autres Iroquois, deux François, & deux Esclaves

## DE LA NOUVEL LE FRANCE. LIV. XIV. 49

Esclaves Anglois furent blessés, & on sit de part & d'autre 1690.

quelques Prisonniers.

Ce fut alors, qu'on se reconnut. Le regret fut extrême Embarras, où des deux côtés; mais les Iroquois ne pouvant se consoler de M. de Frontela perte de leur Chef, refuserent de rendre la liberté aux à cette occa-Prisonniers, qu'ils avoient faits. Ce refus picqua les autres, sion, & comon s'aigrit, & il y avoit tout à craindre de ce ressentiment te. mutuel. Le Comte de Frontenac eut besoin de toute sa prudence & de toute fon habileté pour calmer ce commencement d'orage, & il n'en vint à bout qu'après bien des négociations. Il fut reglé que les Aggresseurs enverroient des Députés avec un Collier au Sault S. Louis, pour protester qu'il n'y avoit eu que de la méprise dans tout ce qui s'étoit passé, & pour redemander leurs Freres; que leur protestation seroit bien reçuë, & que tous les Prisonniers seroient échangés. L'Orateur Abénaqui, qui porta la parole, dit les choses du monde les plus sensées, & les plus touchantes. Il conclut qu'il falloit donner des larmes aux Morts, sans alterer une amitié, qui étoit fondée sur la Religion.

Le grand Agnier ne fut guéres moins pleuré des François, que de ses Compatriotes, & les Missionnaires surent grand Agnier. ceux de tous, qui ressentirent cette perte plus vivement. Ce conversion, Néophyte étoit lui-même un zélé Missionnaire, & de la maniere, dont il s'y prenoit, s'il eût vêcu encore quelques années, il eût peut-être converti tout son Canton. Sa converfion au Christianisme avoit été l'ouvrage de Dieu seul. Il ne connoissoit encore aucun Jesuite, & il avoit à peine entendu parler de notre Religion, lorsque par un mouvement, dont il lui sembla qu'il n'étoit point le Maître, il se sentit porté à viliter les Freres, qui étoient établis à la Prairie de la Magdeleine. Il ne voulut pourtant pas y aller seul; il communiqua son dessein à plusieurs Agniers, & il y en eut jusqu'à cin-

quante, qui souhaiterent de l'accompagner.

Ils furent extrêmement furpris de voir leurs Compatriotes transformés, pour ainsi dire, en d'autres Hommes: tout ce ce qu'ils remarquerent dans cette Bourgade, les charma, & ils déclarerent qu'ils n'en sortiroient point. On les instruisit, la parole de Dieu trouva en eux des cœurs dociles, & ils furent baptisés. Leur exemple & leurs discours en attirerent quantité d'autres, & le grand Agnier surtout fut telle-Tome II.

Eloge du

7 oici

euteprife lever nit le lirent leurs

il, & ımpant, & a rou-

glois, t une

ùily nes &

u'ils y de; ils e Homnniers, eu avis e de-là, z forts, , pour

ce qui x, une mais ce

au bord dans le ots affez abriquer vre. Le mmun, 'Abéna-Anglois, ht le lenbrd avec & deux

Esclaves

1690.

ment pénétré de ce feu facré, qui fait les Apôtres, que jusqu'à sa mort il ne cessa de travailler à procurer des Adorateurs au vrai Dieu. Le Ciel benit ses travaux au delà même de ses esperances. Il soûtint avec cela toujours la haute reputation, qu'il s'étoit faite à la guerre, & ce sut par estime pour son mérite personnel, & plus encore pour sa vertu, que les François s'accorderent à lui donner le nom, sous lequel seul il est connu dans les Mémoires de ce tems-là.

Expédition du Sieur Herrel.

Les Abénaquis & les Algonquins, dont la méprife avoit eu des suites si funestes, étoient tout récemment arrivés de l'Acadie, où ils s'étoient fort distingués dans une Expédition, qui n'avoit pas eu moins de succès, & n'avoit pas fait moins d'honneur aux François, que celle de Corlar. J'ai dit que M. de Frontenac avoit formé pendant l'hyver trois Partis, pour entrer en même tems par trois différens endroits dans le Pays Anglois. Celui, qui devoit agir dans la Nouvelle York, & qui prit en effet Corlar, avoit été levé à Montreal, les deux autres le furent dans le Gouvernement des Trois Rivieres & dans celui de Quebec; le Général ayant voulu par ce partage mettre entre ces Partis une sorte d'émulation, qui ne manque guéres de produire un bon effet, quand on y évite le mêlange, & tout ce qui a coûtume de faire dégénerer une louable émulation en une pernicieuse jalousie.

Prise de Sementels für les Anglois. Le Gouvernement des Trois Rivieres étoit alors très-peu peuplé, & on n'en put tirer que cinquante-deux Hommes, y compris cinq Algonquins & vint Sokokis; mais ils avoient à leur tête un des Officiers de la Colonie, à qui on pouvoit plus aifément confier l'exécution d'une Entreprise de la nature de celle-ci; c'est le témoignage, que le Comte de Frontenac lui rend dans une Lettre, qu'il écrivit alors à M. de Seignelay. Cet Officier étoit le Sieur Hertel, dont j'ai rapporté plus haut la captivité & les vertus. Dans la petite Troupe, qu'il commandoit, il avoit trois de ses Fils, & deux de ses Neveux, à sçavoir, le Sieur Crevier, Seigneur de S. François, & le Sieur Gatineau.

fe

m

ob

ce

va

CO

ſes

pit

Il partit des Trois Rivieres le vinthuitiéme de Janvier, tira droit au Sud dans les Terres, laissant le Lac Champlain à fa gauche, rabatit ensuite à l'Est, & après une longue & rude marche, il arriva le vintseptiéme de Mars près prise avoit arrivés de ie Expédioit pas fait lar. J'ai dit r trois Par ns endroits ns la Nouété levé à vernement néral ayant e sorte d'ébon effet, oûtume de pernicieuse

brs très-peu Hommes . ils avoient on pouvoit se de la nate de Fronrs à M. de ont j'ai raps la petite ils, & deux gneur de S.

le Janvier Lac Chamès une lon-Mars près DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 51

d'une Bourgade Angloise, appellée Sementels,, qu'il avoit 1690. fait reconnoître par ses Coureurs. Alors il partagea sa Trouen trois Bardes; la Premiere, composée de quinze Hommes, eut ordre d'attaquer une grande Maison fortifiée. Il commanda à la Seconde, qui n'étoit que d'onze, de se saisir d'un Fort de pieux à quatre Bastions; la Troisième, qu'il commandoit en Personne, fut destinée à l'attaque d'un autre Fort plus grand, & où il y avoit du Canon.

Tout cela fut exécuté avec une conduite & une bravoure, qui donnerent de l'étonnement aux Anglois : ils firent d'abord affez bonne contenance, mais ils ne soutinrent pas le premier feu des Affaillans; les plus Braves i nt taillés en pièces, & les autres, au nombre de cinquante-quatre, furent Prisonniers de guerre. Il n'en coûta aux Victorieux qu'un François, qui eut la cuisse cassée, & qui mourut le lendemain: vintsept Maisons furent reduites en cendres, & deux mille pièces de Bétail périrent dans les Etables, où l'on avoit

mis le feu.

Sementels n'étoit qu'à fix lieuës d'une assez grosse Bour- Le Sieur Hergade de la Nouvelle Angleterre, nommée Pescadouët, d'où tel force les il pouvoit sortir assez de Monde pour enveloper Hertel, & Pont. lui couper la retraite. En effet dès le soir du même jour deux Sauvages vinrent l'avertir que deux-cent Hommes s'avançoient pour l'attaquer. Il s'y étoit attendu, & il avoit pris ses mesures pour rompre celles de l'Ennemi. Il se mit en bataille sur le bord d'une Riviere, sur laquelle il y avoit un Pont fort étroit, il avoit fait occuper la tête de ce Pont, & il étoit impossible aux Anglois de venir à lui par aucun autre endroit.

Ils se présenterent pour passer le Pont, & méprisant le petit nombre des François, ils s'y engagerent avec beaucoup de confiance. Hertel les y laissa avancer, sans tirer un seul coup, puis tout d'un coup il fondit sur eux l'épée à la main; du premier choc il en tua huit, en blessa dix, & obligea le reste à lui céder le Champ de bataille. Il perdit en cette rencontre le brave Crevier, son Neveu, & un Sauvage Sokoki. La Fresniere, fon Fils Aîné, y reçut un coup de feu dans le genouil, dont il portera les glorieuses marques jusqu'à sa mort. Il est encore aujourd'hui Capitaine en Canada: il s'est distingué depuis en plusieurs oc-

1690. Il se joint à M. de Portneuf. casions, & a partagé en Aîné la pieté de son Pere.

Après une si belle action Hertel ne songea plus qu'à la retraite, & il la sit avec beaucoup d'intelligence & de bonheur; mais après quelques jours de marche il sut obligé de laisser entre les mains des Sauvages son Fils, qui ne pouvoit plus supporter la fatigue du voyage. Il apprit au même endroit que le Parti du Gouvernement de Quebec n'étoit qu'à deux journées de-là, & qu'il n'avoit pu encore entrer en action. Sur cet avis il dépêcha Gatineau, son Neveu, au Gouverneur Général, pour lui apprendre le succès de son Entreprise: il permit en même tems au Sieur MAUGRAS, qui lui avoit amené les cinq Algonquins, de s'en retourner avec eux à S. François, & se disposa avec le reste de sa Troupe à aller joindre le Parti de Quebec à Kaskebé.

Ce Parti avoit pour Commandant M. de PORTNEUF, le troisième des Fils du Baron de Bekancourt, & Lieutenant de la Compagnie de MANNEVAL. M. de Frontenac lui avoit donné ordre de prendre toute cette Compagnie, qui étoit en Acadie, parce que M. de Manneval, son Capitaine & son Frere, étoit Gouverneur de cette Province. Il y avoit joint quelques Canadiens, & soixante Abénaquis du Sault de la Chaudiere, avec lesquels il étoit parti de Quebec le même jour, que M. Hertel étoit parti des Trois Rivieres. Tilli de

Courtemanche lui servoit de Lieutenant.

On n'avoit pu leur donner que très-peu de vivres, parce que la difette en étoit grande cette année dans tout le Canada, & cela les obligea de chasser pendant la route: aussi n'arriverent-ils que vers la mi-May dans un Village d'Abénaquis, où Portneuf avoit apparemment compté de grossif sa Troupe; mais il n'y trouva Personne. Il poussa plus loin jusqu'à un second Village de la même Nation, situé sur les bords du Kinibequi, il y apprit que des Guerriers y étoient depuis peu de retour d'une excursion sur les Terres des Anglois, où ils avoient tué six Hommes, & il engagea ces Braves à le suivre: il se sit joindre encore par quelques autres Sauvages des environs, & le vintcinquiéme il alla camper à quatre lieuës de Kaskebé, qu'il étoit resolu d'attaquer.

Kaskebé étoit une Bourgade située au bord de la Mer, avec un Fort très-bien bâti : il avoit huit piéces de Canon en batterie, & ne manquoit, ni de munitions, ni de vivres.

Siège de Kaskebé & de plufieurs autres Forts. retourner

este de sa skebė. NEUF, le lieutenant

c lui avoit qui étoit ine & fon voit joint ault de la

c le même . Tilli de

es, parce t le Canaite : austi ge d'Abéde groffir plus loin ué fur les y étoient des Anes Braves es Sauva-

la Mer, lanon en e vivres.

r à quatre

Dès la nuit suivante quatre Sauvages & deux François allerent se mettre en embuscade assez près du Fort, & un Anglois y étant tombé au point du jour, fut tué. Les quatre Sauvages firent aussi-tôt leur cri, & vers le midi cinquante Hommes de la Garnison s'avancerent en bon ordre vers l'endroit, d'où il leur avoit paru que venoient les cris. Ils étoient presque dessus, qu'ils n'avoient encore rien aperçu; mais les Nôtres, qui les voyoient venir, firent leur décharge de dix pas, puis, sans leur donner le tems de se reconnoître, fondirent sur eux, l'épée & la hache à la main, & profiterent si bien du désordre, où deux attaques si brusques les avoient mis', qu'il n'en rentra que quatre dans le fort, encore étoientils bleffés.

Il y avoit auprès de Kaskebé quatre autres Forts plus pe- Les Angiois tits, d'où on commença à tirer sur les Assaillans, ce qui les abandonnent obligea de s'éloigner un peu, après avoir eu un Sauvage tué, & un François blessé. Sur le soir M. de Portneuf envoya fommer le Gouverneur de Kaskebé, lequel répondit qu'il étoit resolu de se défendre jusqu'à la mort. Portneuf se trouva alors un peu embarrassé. Il étoit trop avancé pour reculer avec honneur; cependant il avoit défense de M. de Frontenac de s'arrêter à l'attaque d'aucune Place, & sa Commisfion ne l'autorisoit qu'à faire dégât dans les Campagnes; mais il les avoit trouvé dégarnies, & les Habitans sur leurs gardes.

D'ailleurs il avoit été instruit de la prise de Corlar; M. Hertel, qui venoit de le joindre, lui avoit fait part de ses succès à Sementels, & il lui fâchoit fort de s'en retourner avec moins de gloire que ses Collegues: outre que depuis l'arrivée de M. Hertel, toute sa Troupe demandoit avec instance qu'il les menât à l'assaut. Tout bien consideré, il crut que, dans la situation, où il se trouvoit, il pouvoit interprêter la volonté de son Général, & la resolution fut prise de continuer l'attaque de Kaskebé; les Anglois de leur côté ne jugerent pas qu'il leur fût possible de conserver tant de Forts en même tems, & pour être plus en état de défendre celui de Kaskebé, ils en renforcerent la Garnison de celles des quatre autres, qu'ils évacuerent.

La nuit du vintsix au vintsept les Assiégeans se logerent sur le bord de la Mer à cinquante pas de la Place, & se couvrirent d'une espèce de morne fort escarpé, où ils n'avoient

1690.

rien à craindre du Canon. La nuit suivante ils ouvrirent la tranchée; les Canadiens, non plus que les Sauvages n'avoient nulle expérience de cette maniere d'attaque; mais le courage & le desir de vaincre suppléerent à ce défaut d'habileté. Tous travaillerent avec une ardeur extrême, & comme ils avoient heureusement trouvé dans les Forts abandonnés tous les outils, dont ils avoient besoin pour remuer la Terre, l'ouvrage avança avec tant de vîtesse, que dès le soir du vinthuit les Assiegés demanderent à parlementer.

Kaskebé fe rend, & la Garnifon eft faite Prifonniere. On leur déclara qu'on vouloit avoir le Fort avec tout ce qui s'y trouvoit de vivres & de munitions. Ils demanderent fix jours pour déliberer, esperant que dans cet intervalle ils seroient secourus; mais on ne leur accorda que la nuit, & on continua de pousser la tranchée. Le lendemain ils jetterent quantité de grenades, qui ne firent presque aucun esset; on approchoit de la Palissade, & on devoit, dès qu'on y seroit arrivé, mettre le seu à une barrique pleine de godron, & d'autres matieres aisées à s'enslammer, qu'on avoit toute prête.

Les Affiegés voyant cette machine, qui avançoit toujours, & n'imaginant aucun moyen d'en empêcher l'effet, parce que ceux, qui la faisoient marcher, étoient à couvert dans la tranchée, arborerent un Pavillon blanc. Alors M. de Portneus sit dire au Gouverneur qu'il n'y avoit plus d'autres conditions à esperer pour lui, que de se rendre Prisonnier de guerre avec toute sa Garnison. Cet Officier vit bien qu'il falloit s'y resoudre, & sortit en esset sur le champ avec tout son Monde, qui montoit à soixante & dix Hommes, sans

compter les Femmes & les Enfans.

Les Anglois arrivent trop tard pour le secourir. A peine la Place étoit évacuée, qu'on découvrit quatre Voiles Angloises, & l'on sçut depuis qu'elles venoient avec des Troupes pour secourir Kaskebé; mais ceux, qui les commandoient, ne voyant point de Pavillon à aucun des Forts, comprirent qu'ils étoient venus trop tard; que, s'ils avoient assez de Forces pour aider une Garnison à défendre une Place, ils n'en avoient pas suffisamment pour faire un siège, & après avoir attendu quelque tems pour voir si on ne leur feroit point de signaux, ils prirent le parti de revirer de bord. M. de Portneuf de son côté commença par se saisir de tout ce qui étoit à sa bienseance dans les Forts, puis il y

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 55

fit mettre le feu, & enlever les Canons, ensuite il fit reduire en cendres toutes les maisons à deux lieues à la ronde.

1690.

La plûpart des Prisonniers resterent entre les mains des Sauvages; le Gouverneur, qui se nommoit le Capitaine DENYS, les deux Filles de son Lieutenant, lequel avoit été tué pendant le siège, & quelques-uns des principaux Officiers, furent conduits à Quebec, où M. de Portneuf arriva le vint-trois de Juin, après vint-trois jours de marche. Un de fes François avoit eu le bras cassé dans la tranchée, & un Sauvage le bras percé d'un coup de fusil; c'est tout ce que lui coûta une si belle conquête; mais il ne lui en resta aussi que la gloire d'y avoir montré beaucoup de valeur & de conduite: MM. Hertel, de Courtemanche, & tous les Volontaires s'y distinguerent aussi, & les Sauvages y servirent parfaitement bien.

Ce n'étoit pas affez de rétablir la reputation des armes Grand Con-Françoises pour rassûrer nos Allies : il falloit encore les met- voi envoye à Michillimatre en état de se passer du commerce des Anglois, & de ne kinac. point craindre les efforts des Iroquois. M. de Frontenac penfoit à tout en même tems, & lorsque M. de Portneuf arriva à Quebec, il y avoit un mois, qu'il étoit parti de Montreal un grand Convoi pour Michillimakinac, sous la conduite du Sieur de LA PORTE LOUVIGNY, Capitaine Reformé, accompagné de Nicolas Perrot. Celui-ci étoit chargé des présens du Gouverneur Général pour les Sauvages, & le premier devoit rester à Michillimakinac en qualité de Com-

mandant.

ent la

s n'a-

nais le

d'ha-

e, &

aban.

emuer

dès le

out ce

derent

alle ils

iit , 82

jette-

effet;

n v fe-

dron ,

toute

jours,

parce

t dans

M. de

autres

nier de

n qu'il

c tout

, fans

quatre

nt avec

nui les

in des

s'ils

fendre

ire un

r fi on

evirer

e faifir

is il y

ter.

Il n'y avoit rien à dire à ce choix, M. de Louvigny (a) étoit un des plus accomplis Officiers, qu'eut alors la Nouvelle France; mais on fut un peu surpris que le Général rappellat sans sujet M. de la Durantaye, qui par sa sagesse & sa fermeté avoit conservé au Roy tous les Postes avancés dans des tems très-difficiles, & y avoit vêcu avec le plus parfait défintéressement.

Quelques-uns attribuerent sa disgrace à ce qu'il s'enten- M. de la Dudoit trop bien, disoit-on, avec les Missionnaires, & il est rantage est certain que ce concert, qui avoit paru au Marquis de Dé- élo, nonville si avantageux au bien du Service, & qui l'étoit

<sup>(</sup>a) Il périt dans le naufrage du Chameau en 1725, étant nommé Gouverneur des Trois Rivieres.

1.690.

sans doute infiniment au progrès de la Religion, n'étoit pas du goût de M. de Frontenac. D'ailleurs un mérite trop généralement applaudi, & la vertu la plus pure font ombrage à bien des Gens, & attirent toujours des Envieux, qui ne manquent guéres l'occasion de perdre ceux, qui les offusquent, & qui la trouvent aisément, lorsqu'ils ont à faire à des Supérieurs susceptibles de prévention. C'est de quoi M. de la Durantaye a fait une trifte expérience. Avec tous les genres de mérite, qui peuvent faire parvenir un Gentilhomme aux honneurs de la guerre, & des services essentiels rendus à la Nouvelle France, il n'y a jamais été que ce qu'il étoit, quand il y est venu (a). Obligé sur la fin de ses jours de quitter les armes, il est entré dans la Magistrature (b), & il s'y est distingué par son intégrité; mais toujours poursuivi par sa mauvaise fortune; il est mort dans l'indigence, & n'a laissé à ses Enfans que de grands exemples, & de la naissance, sans rien pour la soûtenir.

Le Convoi est attaqué par les Iroquois.

Le Convoi, que conduisoit M. de Louvigny, étoit accompagné de cent quarante-trois François, dont plusieurs étoient bien aises de profiter de l'occasion, pour aller chercher les Pelleteries, qu'ils avoient dans les Magasins de Michillimakinac, & que la crainte des Partis Iroquois ne leur avoit pas permis de retirer. Six Sauvages s'embarquerent aussi avec eux, & un Détachement de trente Hommes, collimandé par MM. d'HOSTA, Capitaine, & de LA GEMERAYE, Lieutenant, eut ordre de les escorter pendant trente lieuës.

Ils partirent le vintdeux de May, & le lendemain ils découvrirent deux Canots Iroquois en un lieu, nommé les Chats. MM. d'Hosta & de Louvigny, qui jugerent qu'ils n'étoient pas seuls, envoyerent rrente Hommes dans trois Canots, & soixante par Terre, pour enveloper l'Ennemi de toutes parts. Les premiers tomberent dans une embuscade, & essuyerent d'abord un grand seu, à bout portant; les Iroquois, qu'ils ne voyoient point, les choisssant, & tirant à coups sûrs. Aussi dans le Canot de M. de la Gemeraye, qui avoit voulu aborder le premier, il ne resta après la premiere décharge, que deux Hommes, qui ne sussent pas blessés.

(a) Il étoit Capitaine dans Carignan-Salieres.

<sup>(</sup>b) Il est mort Conseiller au Conseil Supériour de Quebec.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 57

Louvigny se désesperoit de voir ainsi massacrer ses Gens, fans pouvoir les secourir; car Perrot, à qui il avoit un ordre exprès d'obéir pendant le chemin, ne vouloit point lui per- défaits. mettre d'avancer, de peur de risquer les présens, dont il étoit Porteur, & avec eux tout le succès de la négociation, dont il étoit chargé. A la fin pourtant il se laissa gagner aux instances du Commandant, & de M. d'Hosta. Aussitôt l'un & l'autre se mit à la tête de cinquante à soixante Hommes, & coururent fur l'Ennemi; la charge fut si brusque, & faite si à propos, que trente Iroquois furent tués, plusieurs blessés, quelques-uns pris, & le reste eut bien de la peine à s'embarquer pour se sauver. Ils étoient au nombre de treize Canots, & la défaite de ce Parti produisit un bon effet.

MM. d'Hosta & de la Gemaraye étant retournés peu de Effet de cette tems après à Montreal, envoyerent de-là un de leurs Prifonniers au Comte de Frontenac, qui le remit à Oureouharé, lequel fut fort sensible à cette marque de confiance : un autre fut mené à Michillimakinac, & livré aux Outaouais, qui, pour faire voir au nouveau Commandant qu'ils ne fongeoient plus à s'accommoder avec les Iroquois, le brûlerent. Ce changement fut le fruit de nos victoires, dont le Convoi porta la nouvelle aux Sauvages dans le tems, que leurs Ambassadeurs se disposoient à partir pour mettre la derniere main à un Traité irrévocable avec la Nation Iro-

quoise.

Mais quand ils virent venir les François Victorieux de tous leurs Ennemis, chargés de marchandises, & en assez grand nombre pour les rassûrer eux-mêmes contre tout ce que pourroient entreprendre les Iroquois, alors charmés des présens, que Perrot leur délivra, & qu'il sçut admirablement bien leur faire valoir; ils s'attacherent plus étroitement, que jamais à nos intérêts, & ne tarderent pas à nous en donner des marques certaines. Cent dix Canots, portant pour cent mille écus de Pelleteries, conduits par plus de trois-cent Sauvages de toutes les Nations Septentrionnales, partirent peu de tems après pour Montreal, & ils y trouverent le Comte de Frontenac, qui s'y étoit rendu pour être plus à portée de défendre ce Gouvernement ménacé d'une invasion.

Toute esperance de paix avec les Iroquois étoit évanouie. Nous avons vû que ces Barbares avoient arrêté le Chevalier Iroquois.

Tome II.

Cenx-ci lone

vigny

oit pas

p géné-

rage à

e man-

quent,

es Su-

. de la

genres

ne aux

us à la

quand

ter les

est di-

par sa

a laissé

, fans

ccom-

toient

ier les

illima-

avoit

i avec

nandé

Lieu-

ils dé-

né *les* 

qu'ils

is Ca-

mi de

oufca-

tant:

t, &

a Ge-

après

nt pas

Nouvelles

hostilités de

leur part.

d'Eau, & tous les François de sa suite, quoique le Gouverneur Général, en députant cet Officier à Onnontagué, eût prétendu donner à ce Canton une marque de confiance, qui auroit du le flatter. Ils firent plus, ils l'envoyerent à Manhatte, pour convaincre les Anglois qu'ils étoient bien éloignés de se reconcilier avec les François. Enfin ils porterent la perfidie jusqu'à violer le droit des Gens : ils brûlerent deux des François, qui avoient accompagné cet Officier. Je ne sçai ce qui empêcha qu'on fût instruit d'abord de cette trahison; mais on soupçonna bientôt que les Cantons perfistoient à vouloir la guerre, & le Gouverneur Général ne differa point à prendre ses précautions pour n'être point surpris. Il donna de bons ordres pour la fûreté des Quartiers les plus exposés aux ravages de ces Barbares, & pour cet effet il fit deux Détachemens de ses meilleures Troupes. Le premier, destiné à veiller sur la Côte du Sud, depuis Montreal jusqu'à la Riviere de Sorel, étoit commandé par le Chevalier de CLERMONT, Capitaine Reformé; le second, qui devoit mettre en sûreté tout le reste du Pays jusqu'à la Capitale, étoit sous les ordres du Chevalier de LA MOTTE, aussi Capitaine Reformé. Le Chevalier de Clermont en arrivant à l'embouchure de la Riviere, apprit que des Enfans, qui y gardoient des Bestiaux, avoient été enlevés par des Iroquois, il les poursuivit, & délivra les Enfans, à la reserve d'un seul, que ces Barbares avoient tué d'abord, parce qu'il ne pouvoit pas les suivre.

Dans le même tems un autre l'arti d'Iroquois étant descendu par la Riviere des Prairies dans l'Isle de Montreal, sur découvert par un Habitant, lequel en donna avis au Sieur COLOMBET, Lieutenant Resormé. Cet Officier ramassa aussité vint cinq Hommes, & courut chercher l'Ennemi, qui sit la moitié du chemin pour le rencontrer. Les Iroquois étoient fort supérieurs en nombre, ils chargerent les François avec beaucoup de résolution; Colombet resta sur la place avec quelques-uns des Siens; mais les Iroquois perdirent vint-cinq des leurs. Quelques jours auparavant une autre Troupe de ces Sauvages avoit enlevé quinze, ou seize Personnes, Femmes & Enfans, près de la Riviere de Bekancourt: on les poursuivit; mais tout ce qu'on y gagna, c'est que les Barbares, pour suir plus aisément, massacrerent tous leurs

Prisonniers.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 59

verneur

orétendu

oit du le

our con-

reconci-

e julqu'à

ois, qui

empêcha

oupçon-

guerre,

fes pré-

s ordres

vages de

ns de les

· la Côte

l étoit

ine Re-

: le reste

du Che-

Cheva-

Riviere,

avoient\*

livra les

ient tué

t descen-

eal, fut

au Sieur

affa auf-

mi, qui

Iroquois

es Fran-

ır la pla-

erdirent

e autre

Person-

ncourt:

que les

us leurs

Enfin on n'étoit en sûreté nulle part, & une bonne partie des Terres ne out être ensemencée, ce qui causa l'année suivante une très-grande famine dans toute la Colonie. Ce fut grand Convoi dans le plus fort de ces allarmes, que le dixhuitième d'Août de Michillile Sieur de la Chassaigne (a), qui commandoit au Fort de makinac. la Chine, fut averti qu'il paroissoit une Flotte de Canots sur le Lac de S. Louis. On ne douta presque point que ce ne susfent des Iroquois, & M. de Frontenac, qui depuis trois semaines étoit à Montreal, donnoit déja ses ordres pour faire avertir les Habitans de la Campagne de se retirer dans les Forts, lorsque Tilly, Sieur de l'Isle, vint l'assûrer que c'étoit le grand Convoi de Michillimakinac, dont j'ai parlé.

La joye fut grande partout, & proportionnée à la frayeur, que l'on avoit euë. La petite Flotte arriva à Montreal, & fut reçue aux acclamations de toute la Ville. Le vint-deux le Général donna publiquement audience à tous les Chefs : ils parlerent fort bien, & ils parurent être dans les dispositions les plus favorables par raport à la situation présente des affaires. Le jour suivant la Traite commença; mais elle fut bientôt interrompue par un Iroquois du Sault S. Louis, nom-

mé LA PLAQUE, & Neveu du grand Agnier.

Il avoit été envoyé à la découverte du côté d'Orange, & comme il revenoit pour rendre compte de ce qu'il avoit vû, il s'arrêta à un demi-quart de lieuë de l'endroit, où les Outaouais & les autres Sauvages étoient campés, & faisoient la Traite. Il s'avisa alors de faire plusieurs cris de mort : les Sauvages, qui crurent l'Ennemi fort proche, prirent d'abord les armes; mais comme au bout de quelque tems ils ne virent

rien, ils se rassûrerent, & retournerent à leur Traite.

Cependant la Plaque entra dans la Ville, & dit à M. de M. de Fronte-Frontenac qu'il avoit aperçu sur les bords du Lac du S. Sa-nac est averti crement une Armée entiere occupée à faire des Canots ; qu'il d'une Armée s'en étoit aproché à diverses reprises, pour tâcher de faire d'Anglois & quelques Prisonniers, mais inutilement, & qu'avant que de d'Iroquois. se retirer, il avoit porté trois cassetes à une Cabanne, pour apprendre aux Ennemis qu'ils étoient découverts, & pour les défier. La Plaque étoit un Brave, assez mauvais Chrétien, mais fort attaché aux François. J'en ai parlé ailleurs, & j'ai dit qu'il avoit été Lieutenant dans nos Troupes. On ne

1690.

de l'aproche

<sup>(</sup>a) Il est mort Gouverneur de Montreal.

1690.

crut donc pas devoir douter de la fincérité de fon raport, & le Général jugea qu'il ne falloit rien négliger pour metre le Gouvernement de Montreal en état de défense.

Il fongea d'abord aux moyens de retenir auprès de lui ses Alliés: il les caressa beaucoup, il les regala avec prosusion, puis les ayant assemblés, il leur dit qu'il étoit charmé de la disposition, où il les voyoit de ne faire, ni paix, ni tréve avec les Iroquois; qu'ils ne pouvoient plus douter qu'il ne sût lui-même resolu de les poursuivre sans relache, jusqu'à ce qu'il les eût reduits à lui demander humblement la paix; qu'il les prioit de croire qu'il ne la leur accorderoit qu'à des conditions également avantageuses aux François & à leurs Alliés, puisque les uns n'étoient pas moins ses Enfans, que les autres.

Il ajoûta ensuite qu'il les croyoit trop braves Gens, & trop fincérement attachés à sa Personne, pour l'abandonner à la veille de le voir attaqué par une Armée de leurs Ennemis communs, & qu'il ne s'agissoit plus que de déliberer s'il étoit plus à propos d'aller au devant de cette A née, ou de l'attendre de pied ferme. Puis, sans leur donner le ams de répondre, il fit la cérémonie de leur mettre en mains la hache, en disant qu'il étoit fort persuadé qu'ils s'en serviroient bien. Il ne crut pas même qu'il fût contre sa dignité de commencer à chanter, le caffetête à la main, sa Chanson de guerre : il voulut leur montrer par-là que son intention étoit de combattre à leur tête. Tout fied bien à un Homme, qui sçait faire tout avec dignité & à propos. Les Sauvages furent enchantés de ces manieres du Comte de Frontenac, & ne lui répondirent que par des acclamations, qui l'affûroient de leur consentement.

Allarme à Montreal.

Le vintneuf d'Août le Chevalier de Clermont, qui avoit eu ordre de remonter la Riviere de Sorel pour observer les Ennemis, arriva à Montreal, & raporta qu'il en avoit aperçu un très-grand nombre sur le Lac Champlain, & qu'il en avoit même été poursuivi jusqu'à Chambly: sur quoi les signaux surent donnés pour assembler les Troupes & les Milices. Le trente-uniéme le Comte de Frontenac passa de grand matin à la Prairie de la Magdeleine, où il avoit assigné le rendez-vous général, & les Sauvages, qu'il y avoit invités, s'y rendirent le soir, sans laisser même un seul Homme dans leur Quartier, pour y garder leurs marchandises.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 61

1690. Grand Con-

Le lendemain il fit la revûë de son Armée, qui se trouva de douze-cent Hommes, & l'après-dîné quelques Sauvages du Sault S. Louis inviterent les Chefs des autres Nations à seil, & ce qui s'y passe. se trouver chez leur Pere Ononthio, qui avoit quelque chose d'important à leur communiquer. Ils y vinrent, & quand ils furent tous assemblés, Louis ATHERIHATA, un des plus confiderables Chefs du Sault S. Louis, fit au nom de tous les Iroquois Chrétiens un très-beau discours. Il commença par exhorter tous les Sauvages à ouvrir leur cœur à leur Pere commun, & à ne lui rien cacher de ce qui s'étoit passé de plus fecret depuis quelques années. Puis s'adressant aux Outaouais en particulier, il leur dit qu'il avoit été instruit de toutes leurs négociations avec les Cantons, qu'il n'ignoroit point qu'ils y avoient renoncé; mais qu'il lui restoit encore sur cela quelque ombre de défiance, & qu'il les prioit de vouloir bien déclarer nettement quelles raisons les avoient engagés à traiter ainsi avec l'Ennemi, sans la participation de leur Pere, & quelle étoit leur disposition présente à l'égard des

François. Il est vrai, répondit l'Orateur Outaouais, que nous avons « rendu aux Iroquois quelques Esclaves, & que nous avions « promis d'en rendre encore d'autres; mais faites attention à « la conduite, que l'on avoit tenue avec nous, & vous juge- « rez ensuite, si nous avions tort. Après nous avoir engagés « dans la guerre, on nous a obligés de cesser toute hostilité, « puis on nous a fait reprendre la hache, sans nous en dire la « raison. Nous ne compremens rien à toutes ces variations, « & nous étions encore plus furpris du peu de vigueur, avec « laquelle on faisoit la guerre. Enfin craignant que les Fran- « çois, assez embarrassés à se défendre, ne nous laissassent acca- « bler, fans pouvoir nous fecourir, nous avons cru devoir « fonger à notre sûreté. Nous avons donc porté des paroles, « & nous en avons reçu; mais cette négociation n'a point « été achevée. Le premier de nos Ambassadeurs est mort chez « les Tionnonthouans; les autres font revenus à Michillima- « kinac, fans rien conclurre. Sur ces entrefaites nous avons ap- « pris le retour de notre ancien Pere, & sitôt qu'il nous a fait « sçavoir sa volonté, nous avons rejetté toute pensée d'accommodement avec l'Iroquois, & nous fommes venus pour nous « instruire encore mieux des intentions de notre Pere.

port, & met le le lui fes ofusion, né de la ni tréve 'il ne fût à ce qu'il

qu'il les

s condi-

s Alliés .

autres. , & trop nner à la Ennemis erer s'il e, ou de ns de ré-

nt bien. nmencer : il voumbattre aire tout antés de

hache.

ondirent consenui avoit

rver les oit aperqu'il en oi les sies Mili⊢ e grand é le ren-

ités, s'y

ans leur

1000.

Dès qu'il eut cessé de parler, l'Orateur Huron se leva, & dit que pour lui, il ne s'étoit jamais départi de l'alliance des François, & de l'obéissance, qu'il devoit à son Pere, auquel il étoit resolu, quoiqu'il arrivat, de demeurer toujours sidéle. On sçavoit bien ce qu'on devoit penser de cette protestation; mais ce n'étoit pas alors le tems de faire des reproches, & on ne lui répondit rien. Tous les autres Sauvages témoignerent qu'ils étoient dans les mêmes sentimens que ceux-ci, & M. de Frontenac sçut bon gré à Louis Atherihata d'avoir donné lieu à ce petit éclaircissement. Il rompit la Conference, de peur qu'elle ne dégénérat en altercation; & dit qu'aussitôt qu'il auroit repoussé l'Ennemi de dessus ses Terres, chacun pourroit s'en retourner chez soi.

Quelques François se laissent surprendre. Le jour suivant les Découvreurs revinrent, & assurer qu'ils n'avoient rien vû, ni remarqué aucunes pistes, sur quoi l'Armée sut licenciée jusqu'à nouvel ordre, & les Habitans alloient presser leurs recoltes, pour lesquelles ils avoient beaucoup appréhendé. Deux jours après un Parti d'Iroquois tomba sur un Quartier, nommé la Souche, éloigné seulement d'un quart de lieuë de celui, où l'Armée avoit campé. Ils y trouverent des Habitans & des Soldats occupés à couper des bleds, & fort écartés les uns des autres, quoiqu'on leur eût enjoint de se tenir toujours sur leurs gardes, & à portée de se secourir mutuellement. La plûpart étoient même sans armes, & le Commandant de ce Quartier n'avoit pas eu la précaution de poser des Sentinelles, ce qui avoit été expressément ordonné.

Quelques-uns néanmoins se désendirent bien, & les Iroquois perdirent six Hommes. Il y eut du côté des François dix Soldats, onze Habitans, & quatre Femmes, pris ou tués; plusieurs Bêtes à cornes égorgées, des maisons & des amas de foin brulés. Les Ennemis se promettoient bien de ne pas demeurer en si beau chemin; mais ils aperçurent un secours considerable, qui venoit de Montreal, & ils regagnerent les Bois. Ce Partinétoit qu'un Détachement de l'Armée, qui avoit été découverte par la Plaque, & dont nous verrons en son lieu quel su le fort. Le Comte de Frontenac su très-mortissé d'avoir trop aisément ajoûté soi à ses Coureurs, & d'avoir reçu ce petit échec sous les yeux de ses Alliés. Il comprit tout le danger, qu'il auroit couru, si toute l'Armée Ennemie lui sût alors tombé sur les bras.

me de Septembre, ce Général avoit assemblé pour la derniere M. de Fronfois les Sar ages, qui demandoient avec instance leur congé: tenac congéil leur dit qu'ils devoient être contens du prix, auquel on die ses Alhés. leur avoit donné les marchandises; qu'il eût encore fait davantage en leur faveur, s'il eût été averti plûtôt de leur arrivée; qu'au reste, s'ils s'étoient plaints par le passé de la cherté de nos denrées, les François pouvoient leur faire avec justice le même reproche; qu'il aprouvoit tout ce que Perrot, son Envoyé, leur avoit dit de sa part; qu'ils devoient être convaincus que leur intérêt demandoit qu'ils fissent la guerre aux Iroquois; que pour lui, il ne poseroit point la hache, que cette Nation ne fût humiliée; qu'il les exhortoit à la harceler fans cesse, jusqu'à ce qu'on fût en état de l'aller attaquer dans son propre Pays; qu'ils sçavoient ce qu'il avoit déja fait contre les Anglois; qu'il étoit dans la resolution de ne leur pas donner un moment de relâche; qu'il avoit cru devoir commencer par eux, parce qu'ils étoient les premiers Auteurs du mal; qu'on avoit par son ordre épargné les Agniers à Corlar, dans l'esperance, qu'ils se rendroient aux sollicitations d'Oureouharé; mais que, puisqu'ils continuoient à abuser de sa bonté, il alloit les pousser à toute outrance. Il accompagna ce discours de fort beaux présens, & de ces manieres engageantes, qu'il sçavoit si bien prendre, lorsqu'il vouloit gagner quelqu'un, & les Sauvages partirent fort contens de lui & de tous les François.

Peu de jours après leur départ les Iroquois reparurent en plusieurs endroits, & surprirent encore les François, qui les échecs de la croyoient fort loin. Le Sieur DES MARAIS, Capitaine Requois. formé, qui commandoit dans le Fort de Chateaugué, au dessus du Sault S. Louis, étant forti dans la Campagne avec son Valet & un Soldat, tomba dans une embuscade, que lui avoient dressée trois de ces Barbares, qui choisirent chacun leur Homme, & les tuerent tous trois. Le vintdeux de Septembre le Chevalier de la Motte, & le Sieur MURAT, Lieutenant, furent attaqués par un Parti plus nombreux, que celui, qu'ils commandoient, ils le repousserent néanmoins; mais les Sauvages étant revenus à la charge dans le tems, que ces Messieurs les croyoient en fuite, le Chevalier de la Motte sut tué sur la place. & on n'a jamais sçu depuis ce qu'étoit devenu

le Sieur Murat.

E leva, & ance des , auquel

urs fidéorotestaroches. témoieux-ci.

d'avoir onferenqu'aufs, cha-

ûrerent ur quoi abitans nt beauois tomilement é. Ils y

per des eur eût ée de fe ins ars eu la

expref-

es Iroois dix tués; s amas pas ders cons Bois.

oit été n lieu é d'a-

eçu ce e danalors

1690.

Reproche de nac a Ourcouharé.

Dans le chagrin, que causerent à M. de Frontenac ces fâcheuses nouvelles, il appella Oureouharé, & après lui avoir M. de Fronte- exposé en peu de mots la conduite, qu'il avoit tenuë avec sa Nation, & dans le tems de son premier Commandement, & depuis fon retour de France; il lui dit qu'il avoit cru pouvoir se flatter qu'au moins la reconnoissance des bienfaits, dont il l'avoit comblé lui-même en particulier, l'auroit engagé à faire ouvrir les yeux à ses Compatriotes, & qu'il falloit, ou qu'il fût bien insensible à ses bontés, s'il avoit manqué à ce devoir, ou que sa Nation sit bien peu de cas de lui, s'il n'avoit pu la faire entrer dans des sentimens plus raisonnables, & plus conformes à ses véritables intérêts.

Réponse de C Sauvage.

L'Iroquois parut mortifié de ce discours, dont il sentit toute la force, il se contint néanmoins, & sans faire paroître la moindre alteration, il pria le Général d'observer qu'à son retour de France il avoit trouvé les Cantons engagés dans une alliance avec les Anglois, qu'il n'étoit pas aifé de rompre, & tellement envenimés contre les François, dont la trahison les avoit, pour ainsi dire, forcés à contracter cette alliance, qu'il avoit fallu attendre du tems & des conjonêtures une disposition plus favorable; que de son côté il n'avoit rien à se reprocher; que le refus, qu'il avoit fait de retourner dans son Canton, où il étoit passionnément desiré, devoit avoir écarté tout soupçon contre sa fidélité; que si, malgré une marque si peu équivoque de son attachement pour les François, on lui faisoit l'injustice d'en former quelqu'un contre lui, il ne tarderoit pas à le dissiper.

Cette réponse fit presque repentir M. de Frontenac de sa mauvaise humeur, & de la défiance, qu'elle lui avoit inspirée; il donna quelques marques d'amitié à Oureouharé, & resolut de s'appliquer plus que jamais à s'attacher un Homme si raisonnable, & dont il étoit persuadé qu'il pouvoit tirer de grands services; mais il eut bientôt d'autres affaires sur les bras. Le dixième d'Octobre, comme il se disposoit à retourner à Quebec, un Officier, parti la veille de cette Capitale, lui rendit deux Lettres de M. PREVÔT, Major de la Place, & qui y commandoit en fon absence (a). La premiere étoit dattée du cinquiéme, & portoit qu'un Abénaqui venoit de lui donner avis que trente Vaisseaux étoient partis

(a) Il n'y avoit point alors de Lieutenant de Roy en Canada.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 65

de Baston, & qu'on assuroit qu'ils étoient destinés à faire le 1690.

siège de Quebec.

Ce Sauvage, au zéle & à la diligence duquel la Nouvelle France fut en partie redevable de son salut, étoit venu en douze jours de Pescadoué, & ajoûta à M. Provôt que la Flotte le siège de Angloise étoit en Mer depuis six semaines. La seconde Let- Quebec. tre du Major étoit du sept, & marquoit que le Sieur de CA-NONVILLE l'avoit averti qu'il avoit aperçu vers Tadoussac vintquatre Bâtimens Anglois, dont huit lui avoient paru fort gros. Le Major ajoûtoit que, sur cet avis, il avoit détaché le Sieur de GRANDVILLE, son Beaufrere, avec une Biscayene, & un Canot bien armé, pour avoir des nouvelles plus certaines.

Le Gouverneur Général eut quelque peine à croire qu'une Flotte si considérable fût si proche, sans qu'il eût seulement de Frontenac eu le vent qu'on armoit à Baston. Il s'embarqua néanmoins sut surpris. fur l'heure même avec M. de Champigny dans un petit Bâtiment, où ils penserent périr, & le lendemain vers les trois heures du foir un second Courier de M. Provôt lui apprit que les Demoiselles de la Lande & Joliet avoient été prises auprès de Tadoussac par une Flotte de trente-quatre Voiles, qui pouvoit bien être dans le tems, qu'il-écrivoit, à l'Isle aux

Coudres, c'est-à-dire, à quinze lieues de Quebec.

Ce qui avoit le plus contribué à tromper M. de Frontenac, & à le tranquillser par raport à Quebec, c'est qu'il croyoit les Anglois fort occupés du côté de l'Acadie, à laquelle il avoit plus d'une raison de croire qu'ils en vouloient. Le fait étoit vrai; mais il avoit mal supposé que l'Acadie arrêteroit les Anglois plus lontems, qu'elle ne fit. D'ailleurs il ne pouvoit se persuader qu'il pût sortir de Baston assez de Forces pour attaquer en même tems toute la Nouvelle France, encore moins que l'Acadie fût conquise, & que les Conquerans lui en aportassent la premiere nouvelle.

Le mal venoit de ce qu'il ne connoissoit pas affez le mauvais état de cette Province. Nous avons vû que quatre Bâ- trouvoit alors timens fortis du Port de Baston avoient paru à la vûë de Kaskebé au moment, que cette Place venoit de se rendre à M. de Portneuf. On avoit sçu depuis à Quebec que ces Bâtimens, arrivés trop tard pour secourir Kaskebé, avoient tourné du côté de Port Royal. M. de Frontenac avoit eu au

Tome 11.

Une Flotte

Ce qui fut

de

c ces fâ-

lui avoir

e avec la

nent, &

pouvoir

s, dont

engagé à

loit, ou

ué à ce

, s'il n'a-

nables ,

il sentit

e paroî-

ver qu'à

engagés

aifé de

s, dont

er cette

jonetu-

n'avoit

retour-

ré, de-

que si,

hement

er quel-

c de sa

infpi-

ıré, &

Hom-

voit ti-

res fur

it à re-

Capi-

de la

a pre-

enaqui

partis

1690.

mois de Juillet la confirmation de cette nouvelle; mais il ne s'étoit pas trouvé en fituation de fecourir ce Poste, au cas, qu'il sût attaqué, & il ne le croyoit apparemment pas dégarni de Troupes, de vivres, & des munitions au point, où il l'étoit.

Cependant M. de Manneval, Gouverneur de l'Acadie, & qui faisoit ordinairement sa résidence au Port Royal, n'y avoit que quatrevint six Hommes de Garnison, & dixhuit piéces de canon, qui n'étoient pas même en batterie. Les dernieres sortifications, qu'on avoit faites à la Place, étoient si peu de choses, qu'elles ne pouvoient pas la garantir contre un coup de main, & l'on y manquoit absolument de tout. Les autres Postes étoient encore moins sortissés, & aussi mal pourvûs. D'ailleurs la plûpart des Habitations Françoises, encore plus écartées, que celles du Fleuve S. Laurent, étoient absolument sans aucune désense.

Elle est attaquée par les Anglois. Telle étoit la situation de l'Acadie, lorsque le vintdeux de May 1690. un Soldat & deux Habitans, qui étoient de garde à l'entrée du Bassin du Port Royal, aperçurent deux Bâtimens Anglois, qui faisoient force de voiles pour y entrer. Ils tirerent aussit une boëte, qui étoit le signal, qu'on leur avoit marqué, pour avertir le Gouverneur, & s'embarquerent au plus vîte dans un Canot. Ils arriverent au Fort vers les onze heures de nuit, & sur leur raport M. de Manneval sit sur le champ tirer un coup de canon, pour avertir les Habitans de se rendre auprès de lui.

Le vintiéme l'Escadre Angloise, composée d'une Fregate de quarante canons, d'un autre Navire de seize, d'un Troisiéme de huit, & de quatre Caiches, mouilla l'ancre à une demie-lieuë du Port Royal, & aussitôt l'Amiral Guillaume Phibs, Homme de fortune, & d'un mérite proportionné à sa premiere condition de Charpentier, envoya sa Chaloupe au Fort avec un Trompette, pour sommer le Gouverneur de lui rendre sa Place avec tout ce qui y étoit, sans aucune

capitulation.

M. de Manneval retint le Trompette, & faute d'Oniers, envoya M. PETIT, Prêtre du Seminaire de Quebec, qui lui servoit d'Aumônier, au Général Anglois, pour tâcher d'en obtenir au moins des conditions tolerables; car il comprit d'abord qu'inutilement il se mettroit en désense avec si peu

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 67

de Soldats, mal armés, découragés, sans un seul Officier, 1690. & ne pouvant compter sur les Habitans, dont trois seulement s'étoient rendus au fignal d'appel. Outre qu'il n'avoit absolument Personne pour placer, & pour servir son canon, que depuis deux mois il étoit fort tourmenté de la goutre, & qu'on affûroit que l'Ennemi avoit huit cent Hommes de dé-

barquement.

Guillaume Phibs déclara d'abord à M. Petit qu'il vouloit Le Gouveravoir le Gouverneur, sa Garnison, & tous les Habitans neur se rend à discretion. L'Ecclesiastique lui répondit résolument que M. rion. de Manneval périroit plûtôt que de commettre une pareille lâcheté: Phibs alors lui demanda s'il étoit chargé de lui faire quelques propositions, & la réponse fut, qu'il avoit ordre de lui dire qu'on lui rendroit le Port Royal aux conditions fuivantes, 1º. Que le Gouverneur & les Soldats sortiroient avec armes & bagages, & feroient conduits à Quebec dans un Vaisseau, qu'on lui fourniroit. 20. Que les Habitans seroient conservés & maintenus dans la possession paisible de leurs biens, & que l'honneur des Filles & des Femmes seroit à couvert. 3°. Que tous auroient le libre Exercice de la Religion Catholique Romaine, & qu'on ne toucheront point à l'Eglise.

Il y a bien de l'apparence que Phibs prit dès-lors la resolution de tout accorder, & de ne rien tenir. La facilité, avec laquelle il consentit aux demandes de M. Petit, & la conduite, qu'il tint dans la suite, ne laissent presque aucun lieu d'en douter. Ce qui est certain, c'est qu'il ne fit aucune difficulté sur rien, & que l'Ecclesiastique lui ayant proposé de mettre cette Capitulation par écrit, il le refusa, en disant que fa parole de Général valoit mieux que tous les écrits du monde. M. Petit eut beau insister, il n'en put rien tirer da-

vantage.

M. de Manneval ne fut pas même aussi difficile, que son Envoyé; immédiatement après le retour de celui-ci, il écrivit au Général Anglois qu'il s'en tenoit à ce qui avoit été arrêté, & que, s'il vouloit bien lui envoyer sa Chaloupe le lendemain, il iroit lui-même le trouver à fon bord, pour lui donner une preuve convainquante de la franchise, avec laquelle il traitoit. Phibs envoya sa Chaloupe, le Gouverneur s'y embarqua; la Capitulation fut confirmée de bouche

deux de de gareux Bâentrer. 'on leur barqueort vers neval fit s Habi-

nais il ne

au cas. s dégar-

t, où il

adie 🛚 &

i'y avoit

t piéces

ernieres

i peu de

un coup

s autres

ourvûs.

ore plus

absolu-

Fregate n Troie à une illaume rtionné haloupe verneur aucune

fi ers,

qui lui

her d'en

comprit

c si peu

en présence du Sieur DES GOUTTINS, Ecrivain de Roy, faifant l'Office de Commissaire Ordonnateur au Port Royal, & le Général Anglois ajoûta qu'il laissoit au choix de M. de Manneval d'être mené avec toute sa Garnison en France, ou

à Quebec.

Le Gouverneur témoigna qu'il aimeroit mieux aller en France, & Phibs lui promit de l'y faire transporter. Tout étant ainfi conclu. M. de Manneval & l'Amiral Anglois descendirent à Terre. Le Premier remit les cless du Fort au Second, & le rendit Maître de tout. A la vûe de l'état, où se trouvoit cette Place, Phibs parut fort étonné, & se repentoit d'avoir accordé des conditions si honorables à des Gens, qui étoient si peu en pouvoir de se détendre; il dissimula néanmoins jusqu'à ce qu'il eût trouvé un prétexte de violer une Capitulation, qu'il prétendoit lui avoir été extorquée par furprife.

La capitulation n'est point gardée.

Il ne le chercha point lontems; car ayant scu que, tandis que le Gouverneur étoit sur son bord, des Soldats & des Habitans, qui étoient yvres, avoient pris quelque chose dans un Magafin appartenant à M. Perrot, Prédécesseur de M. de Manneval dans le Gouvernement de l'Acadie, il déclara que ce qui avoit été détourné étant au Roy son Maître, il ne se croyoit plus obligé à rien tenir de ce qu'il avoit promis. Il commença ensuite par désarmer les Soldats, puis il les fit tous enfermer dans l'Eglise; il demanda même à MM. de Manneval & des Gouttins leurs épées, qu'il leur rendit néanmoins sur le champ; mais en leur signifiant qu'ils étoient ses Prisonniers. Il donna au Gouverneur son logis pour prison. & y mit une Sentinelle. Il lui enleva tout son argent, & jusqu'à ses hardes, il mit toutes les Habitations au pillage, parce que, dit-il, il scavoit que les Habitans avoient caché tout ce qu'ils avoient de meilleur, il n'épargna pas même la maifon des Prêtres, ni l'Eglife, où ses Gens commirent de grandes impietés.

M. Perrot est pourfuivi par les Anglois.

Quelques jours auparavant M. Perrot, qui, après avoir perdu le Gouvernement de l'Acadie, étoit demeuré dans cette Province pour ses affaires particulieres, s'étoit embarqué dans une Caiche avec le Sieur Duclos, fon Commis, dans le dessein de faire la Traite le long de la Côte. Le vintseptième de May, comme il retournoit au Port Royal, sans sçaoy , faiyal, & M. de ice, ou

aller en r. Tout Anglois Fort au it, où le e repens Gens, la néanoler une uée par

tandis & des ofe dans e M. de déclara aître , il oit prouis il les MM. de it néanpient ses prison. , & juse, parché tout la mai-

s avoir ans cetibarqué is, dans vintsepans fça-

de gran-

voir que les Anglois en étoient les Maîtres, un vent contraire l'arrêta pour son bonheur à l'entrée de la Baye. Alors ne voyant point la Sentinelle ordinaire, il se douta de quelque chose, il se mit dans un Canot avec M. DAMOUR, Gentilhomme Canadien, & un Sauvage, pour s'instruire de ce qui étoit arrivé; & paprès avoir fait trois lieues, il aperçut un Navire Anglois mouillé dans la Riviere, fur laquelle étoit bâti le Bourg, & entendit plusieurs coups de canon, & des

décharges de mousqueterie.

Il crut qu'on se battoit, cacha son Canot dans le Bois, & alla par Terre jusqu'à la premiere maison, qu'il trouva abandonnée. Il se retira promptement, se rembarqua dans son Canot, pour regagner sa Caiche, qu'il rencontra dans le Bassin. Elle avoit même été aperçue par deux Anglois, qui, instruits de son retour, l'attendoient, & s'étoient embarqués dans une Chaloupe pour l'aborder; mais comme la Marée baissoit, la Chaloupe, qui ne s'étoit pas encore affez éloignée du rivage, échoua. M. Perrot profita de cet accident, & ayant encore évité un Canot, qui le poursuivit quelque tems, il gagna sa Caiche, appareilla, & sortit du Bassin. Le Navire Anglois, qu'il avoit aperçu, l'avoit aussi découvert, & se mit à ses trousses; mais voyant qu'il ne pouvoit pas le gagner, il rentra dans le Port, & M. Perrot se jetta dans celui des Mines.

Le quatorziéme de Juin le Chevalier de Villebon, Capi- M. de Villetaine, un des Fils du Baron de Bekancourt, & dont la Com- Port Royal, & pagnie étoit en Acadie, arriva de France au Port Royal. Il n'y trouve plus y trouva MM. Perrot & des Gouttins, & il apprit d'eux que les Anglois. l'Amiral Phibs n'y étoit resté que douze jours après la reduction de la Place, qu'il en avoit emmené M. de Manneval, un Sergent & trente-huit Soldats avec M. Petit & un autre Ecclesiastique, nommé M. TROUVÉ; qu'avant son depart il avoit assemblé les Habitans, & leur avoit fait prêter serment de fidélité aux Rois d'Angleterre Guillaume & Marie; qu'il avoit établi son premier Sergent, nommé CHE-VALIER, pour Commandant du Port Royal, & six des principaux Habitans pour rendre la Justice en qualité de Conseillers.

Ces nouvelles embarrasserent fort le Chevalier de Villebon. Il avoit amené avec lui de France le Sr. SACCARDIE,

Ingénieur, & il tint Conseil avec cet Officier, MM. Perrot & des Gouttins sur ce qu'il y avoit à faire dans la conjoncture, où il se trouvoit, pour sauver le reste d'une Colonie, dont il étoit seul chargé, & pour mettre en sûreté les effets du Roy, qu'il avoit apportés de France. Ce qui l'inquiettoit le plus, c'est que les Anglois étoient encore dans le Port de la Hève, où en moins de trois jours ils pouvoient être instruits de son arrivée, & il n'étoit nullement en état de leur résister, au cas, qu'ils revinssent pour

l'attaquer dans le Port Royal.

Tout bien consideré, il fut resolu d'un consentement unanime de se retirer dans la Riviere de S. Jean, où le Chevalier de Grandfontaine avoit eu un Fort en un lieu, nommé Jemset (a), d'y transporter les effets du Roy, & ceux de la Compagnie, d'y rassembler tout ce qu'on pourroit de Soldats, dont plusieurs s'étoient tirés des mains des Anglois, ou avoient trouvé le moyen de n'y pas tomber : de mander au fieur de Montorgueil, Lieutenant de la Compagnie de Villebon, qui étoit à Chedabouctou avec un Détachement de quatorze Soldats, de venir joindre son Capitaine à Jemset, &, quand tout cela seroit exécuté, de construire un Fort de pierre au même endroit, d'envoyer de-là le plus qu'il seroit possible de secours aux Sauvages, & de les encourager à continuer la guerre, qu'ils faisoient toujours très-vivement aux Anglois. En effet ces Sauvages couroient sans cesse la Nouvelle Angleterre, & ne trouvoient presque nulle part de réfistance; on venoit même d'apprendre que quarante Abénaquis avoient depuis peu défait en pleine Campagne fix cent Anglois, sans autre perte que six des Leurs, & d'un Canadien, nommé Bellefon's, qui, après s'être fort distingué au siège de Kaskebé, s'étoit allé joindre à cette Troupe de Braves.

Belle action du Sieur de Montorgueil

En conséquence de cette Déliberation l'ordre fut envoyé à M. de Montorgueil d'évacuer Chedabouctou, qu'il ne pouvoit pas se flatter de défendre contre la Flotte Angloise, & d'enterrer tous les Canons, qu'il ne pourroit pas emporter; mais cet Officier n'étoit plus déja dans son Poste, & il en étoit forti par une plus belle porte, que celle, qu'on lui marquoit. L'Amirel Phibs, après avoir fait quelque sejour à la

(a) Ou Jembat.

rendre à discretion.

Montorgueil répondit à cette sommation qu'il s'enseveliroit plûtôt sous les ruines de son Fort, que de le livrer aux Ennemis du Roy son Maître, & sa petite Garnison lui promit de le seconder de son mieux. Phibs lui renvoya jusqu'à deux fois son Trompette pour lui representer l'inutilité de ses efforts contre une si grande puissance, il en recut toujours la même réponse. Il fit faire une attaque, qui fut assez vive, mais elle ne réussit point. Cette résistance, à laquelle il ne s'étoit pas attendu, ou lui donna de l'estime pour un si brave Homme, ou lui sit craindre de se déshonorer en échouant devant une Bicoque défendue par une poignée de Soldats. Il fit une quatrieme fommation, & l'accompagna des ménaces, qu'il crut les plus capables d'intimider Montorgueil; mais elle fut aussi inutile que les autres.

Alors il fit jetter des fusées, qui mirent le feu à un endroit couvert de paille. L'incendie, malgré tout ce que pût faire la Garnison, gagna bientôt par tout; Phibs prit ce moment pour faire encore deux fommations, & Montorgueil, qui ne pouvoit plus empêcher sa Place d'être reduite en cendres. crut pouvoir capituler; mais il le fit avec tant de hauteur, & témoigna une si grande resolution de faire payer bien cher aux Ennemis leur foible victoire, s'ils ne lui accordoient des conditions honorables, qu'il obtint tout ce qu'il voulut. Il fortit donc à la tête de sa Garnison, avec armes & bagages,

& fut conduit à Plaisance.

Il y avoit des Habitans à Chedabouctou, Montorgueil n'avoit pas oublié leurs intérêts, & les Anglois en userent bien à l'Isle Percée. avec eux; mais l'Isle Percée, où ils se transporterent ensuite, n'eut pas un fort si heureux. Phibs n'y trouva aucune résistance, toutes les maisons y furent pillées, & l'Eglise indignement profanée. D'autre part le Chevalier de Villehon s'étoit embarqué fur le Navire l'Union, qui l'avoit amené de France, pour gagner la Riviere de S. Jean; mais les vents contraires l'ayant retenu lontems à l'embouchure de cette Riviere, deux Forbans Anglois, qui le cherchoient, eurent le loifir de le joindre. Le trentième de Juin, tandis que le Chevalier remontoit en Canot jusqu'à Jemset, deux Na-

1690.

[. Pera conne Coen fûce. Ce nt enurs ils

nulle-

t pour

nt unalhevaommé a de la e Solglois. iander

ement i Jemn Fort u'il searager ement

tie de

effe la e part arante pagne ďun

distinroupe

vové poue, & orter; il en mar-

r à la

1690.

vires Anglois parurent à la vûë de l'Union, qui étoit à l'ancre à l'entrée de la Riviere.

M. Perrot est pris par les Anglois, qui le traitent indignement.

Perrot s'y étoit embarqué: dès qu'il aperçut l'Ennemi, il fit filer les cables, pour s'échouer à Terre, puis il mit sur le bord, qui étoit opposé aux Navires Anglois les huit piéces de canon, qu'il avoit sur le sien. Pendant quelque tems il sit un très-grand seu; mais comme celui des Anglois étoit supérieur, & qu'il avoit très-peu de Monde avec lui, il crut devoir songer à sa sûreté, parce que l'Ennemi lui en vouloit personnellement. Il s'embarqua donc dans sa Chaloupe avec la plûpart de ses Gens, & malgré les canonnades des Ennemis, qui ne lui blesserent qu'un seul Matelot; il gagna la Terre. L'Union, où M. de Saccardi étoit resté presque seul, sut alors obligé de se rendre, & cet Ingénieur demeura Prisonnier de guerre.

Le fort de M. Perrot fut encore plus malheureux, le Sieur des Gouttins & le Capitaine de l'Union s'étoient fauvés avec lui; mais quoiqu'ils eussent tous pris le même chemin pour se rendre à Jemset, au bout de quelque tems des Gouttins se trouva presque seul, sans sçavoir ce qu'étoient devenus les autres. Durant ce tems-là le Chevalier de Villebon, après avoir visité Jemset, retournoit à la Mer en Canot; il apprit en chemin, non-seulement la perte de l'Union, mais encore celle de deux Caiches, où l'on avoit déchargé tous les essets de ce Vaisseau. Il attendoit un rensort de Sauvages, qu'il avoit envoyé avertir de le venir trouver, & il se flattoit qu'avec leur secours il reprendroit les deux Caiches; mais ils arrive-

rent trop tard.

Il sçut en même tems que les deux Navires, qui avoient pris l'Union, n'étoient point de l'Escadre de l'Amiral Phibs; mais deux Forbans montés de quatre-vint-dix Hommes; qu'ils avoient sur leurs bords neuf Habitans de l'Isle Marigalante, qu'ils avoient pillée; qu'ils étoient entrés au Port Royal; qu'ils y avoient débarqué ces Habitans, brûlé toutes les maisons, qui conduisoient au Fort, tué quantité de Bestiaux, pendu deux Habitans, & brûlé une Femme avec ses Enfans dans sa maison; qu'après la prise de l'Union ils avoient mis du Monde à Terre, pour courir après ceux, qui s'étoient sauvés; que M. Perrot, le Capitaine du Navire, & le Pilote étoient tombés entre leurs mains; qu'ils avoient traité

le

q

r

di

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 73

le Premier de la maniere la plus indigne, apparemment pour l'obliger à leur dire, où il avoit caché son argent & ses effets; enfin qu'une partie des Matelots de l'Union, le Chirurgien & deux Soldats s'étoient donnés à eux pour faire la course, & qu'ils devoient mettre à la voile dans deux jours.

Ces triftes nouvelles, ni la crainte d'un fort pareil à celui Il est repris. de M. Perrot n'empêcherent point le Chevalier de descendre jusqu'à la Mer avec le peu de Sauvages, qui l'étoient venu joindre à Jemset. Dès qu'il y fut arrivé, il aperçut les deux Forbans, qui étoient mouillés à la Côte; il mit pied à Terre, & à la faveur des Bois il s'en approcha assez pour pouvoir tirer sur eux, ce qu'il sit sans discontinuer jusqu'au soir. La nuit suivante quarante Sauvages le joignirent encore, & il les mena à la pointe du jour à l'endroit, d'où il avoit tiré la veille sur les Corsaires. Son dessein étoit de les empêcher de lever leurs ancres, & les Sauvages lui avoient promis d'aller couper leurs cables, pour les faire échouer; mais il les trouva partis, & faifant voile à l'Ouest. On a sçu depuis que celui des deux, où étoit M. Perrot, avoit été pris par un Flibustier François; & il est certain que ce Gentilhomme trouva encore dans les débris de sa fortune de quoi établir avantageusement sa Famille (a).

Cependant le Chevalier de Villebon ne voyant plus rien zele définité. à faire du côté de la Mer, remonta à Jemset, où ayant assem- ressé & sidéliblé les Sauvages, il les exhorta à continuer de venger sur les té des Abéna-Anglois leurs propres injures & celles des François. Il leur témoigna que ce qu'il regrettoit le plus, étoit la perte des deux Caiches, où il avoit embarqué les présens, que le Roy leur envoyoit, & il les pria, s'ils faisoient quelques Prisonniers de conséquence, de s'en servir pour retirer des mains des Anglois les François, qui venoient d'être arrêtés. Il leur ajoûta qu'il s'en alloit à Quebec, dans le dessein de s'y embarquer pour retourner en France, où il rendroit compte au Roy de ce qu'ils avoient fait pour son service, & d'où il leur apporteroit de quoi les dédommager de ce qu'ils venoient de perdre; qu'ils ne manquassent point de se trouver au printems prochain au bas de la Riviere, & d'y attendre de ses nouvelles. Ils répondirent que leur Pere Ononthio leur avoit en-

Tome II.

K

mi , il nit fur

à l'an-

it piée tems

s étoit il crut

ouloit e avec

Enne-

a Terul, fut

Prison-

e Sieur s avec n pour tins le us les

, après apprit

encore s effets il avoit

u'avec arrive-

voient Phibs ; nmes;

Mari-1 Port toutes

le Berec fes

voient toient

le Pitraité

le

<sup>(</sup>a) Il a laissé deux Filles, qui sont la Comtesse de la Roche-Allard, & la Présidente

#### HISTOIRE GENERALE'

1690. voyé des balles & de la poudre, que cela leur suffisoit pour le présent, & qu'ils alloient partir au nombre de cent cinquante pour recommencer leurs courses, qu'ils lui rendroient bon compte des Anglois, & qu'ils le prioient d'être persuadé que les pertes des François les touchoient beaucoup plus. que les leurs propres. Ils le quitterent avec ces affûrances, & il partit aussitot pour Quebec, où il porta les premieres nouvelles de l'irruption des Anglois dans l'Acadie, & de la prison du Gouverneur.

Etat de l'Isle ce au comcette année.

On y avoit été instruit plûtôt du malheur arrivé à la Code Terre-Neu- lonie Françoise de Terre-Neuve. J'ai dit ailleurs que la Cour mencement de de France, après avoir lontems négligé cette lile, dont l'importance ne lui étoit pas connue, avoit enfin été instruite des avantages, qu'elle en pouvoit tirer pour le commerce des Moruës; que le Roy informé de la nécessité de fortisser le Port de Plaisance, & de mettre de ce côté-là une Barriere aux usurpations continuelles des Anglois sur les Postes occupés par ses Sujets, y avoit envoyé le Sieur de LA Poype en qualité de Gouverneur, & qu'il avoit donné ses ordres pour le mettre en état de se maintenir dans un Poste de cette con-

> féquence. Ces ordres ne furent pas trop bien exécutés; M. de la Poype servit treize ans avec tout le zele possible, mais avec tous les défagrémens, que peut causer le défaut de secours à un brave Homme, qui sent le besoin d'être aidé, & qui faute de l'être, ne peut absolument rien entreprendre, ni pour sa propre gloire, ni pour le bien de l'Etat. Il eut pour Successeur en 1685, le Sieur PARAT, qui ne fut pas mieux servi d'abord; mais deux ans après le Chevalier d'HERVAUX, & M. d'Amblimont lui porterent vintcing Soldats, commandés par le Sieur Pastour DE Costebelle, des vivres, du canon, de la poudre, & tout ce qui étoit nécessaire pour ravitailler & fortifier Plaisance. On y bâtit un Fort, & une Plateforme à l'entrée du Port, laquelle battoit dans la Rade, & dans ces deux Postes il y avoit dix-neuf pièces de canon montées. On eut foin d'armer les Habitans, fur lesquels on comptoit beaucoup plus que sur les Soldats. Enfin il ne manquoit plus à cette Colonie qu'un Chef assez vigilant, pour se garder de la furprise, ou assez Homme d'honneur, pour ne pas livrer sa Place aux Ennemis de l'Etat; mais on s'étoit trompé

souvent, que quand il étoit trop tard pour y remedier.

Le vintcinquieme de Février de cette année 1690. le Gou- Plaisance verneur, & son Lieutenant furent surpris hors de leur Fort surpris & pillé dans leur lit par quarante-cinq Flibustiers Anglois. Les Sol-glois. dats, qui étoient aussi dispersés de côté & d'autre, furent pris & désarmés. Les Habitans, qui avoient eu tout le loisir de se mettre en défense, se rendirent sur la menace, que leur sirent les Ennemis, de massacrer les Prisonniers, s'ils faisoient la moindre résistance, & les Anglois chargerent sur leur Navire tous les effets, meubles, armes, munitions, vivres, & les ustenciles de la Pêche, dont les Habitans étoient assez bien fournis. Une partie du Canon fut pareillement enlevée, une autre jettée à la Mer, le reste encloué, & après cette Expédition, la liberté ayant été rendue aux Prisonniers, la Garnison & les Habitans de Plaisance se trouverent à peu près dans le même état, que s'ils avoient été jettés par un naufrage sur une Côte déserte.

Après le départ des Ennemis le Sieur Parat voulut passer en France sur des Navires Basques, qui faisoient la Pèche à la Côte; mais tous refuserent de le recevoir. Il se transporta avec trois Matelots & trois Soldats aux Isles de S. Pierre, & y rencontra des Vaisseaux Maloins, qui lui accorderent le passage. Le Sieur de Costebelle resté Commandant à Plaifance, crut devoir travailles incessamment à s'y retrancher, & il fit avertir les Habitans de le venir trouver; mais un d'eux, nommé André Doyen, refusa d'obéir, & tua même un Caporal & deux Soldats, qui se mettoient en devoir de

l'y contraindre.

A ne juger du Gouverneur de Plaisance, que par ce qui s'étoit passé à la prise de sa Place, on ne pouvoit l'accuser que d'une négligence très-coupable; mais il y eut bien d'autres charges contre lui, & son départ précipité, sans permisfion du Roy, a donné lieu de croire qu'il n'étoit pas innocent de tout ce dont on l'accusa. De son côté il sit valoir son retour en France, comme une preuve sans replique de son innocence. Il rejetta toute la faute sur les Basques, qui, après s'être revoltés contre lui, avoient mandié des dépontions pour le perdre, ou du moins pour le mettre sur la défensive, lui ôter tout credit, & par-là se soustraire aux

fûrances, premieres , & de la ré à la Co• ie la Cour dont l'iminstruite merce des fortifier le e Barriere stes occu-

loit pour

cent cinendroient

e perfua-

oup plus 💃

Poy PE en rdres pour cette cone la Poyp**e** 

ec tous les à un braute de l'êur fa pro-Successeur fervi d'aтх, & М. mmandés es, du caour raviine Plate-Rade, & non monon compnanquoit ur se garour ne pas it trompé HISTOIRE GENERALE

châtimens, qu'ils méritoient. Je n'ai pu sçavoir quelle a été 1690. la décission de ce procès.

M. de Frontenac arrive à Quebec.

Quoiqu'il en foit, il y a tout lieu de croire que le pillage de Plaisance, ni même la perte de l'Acadie, supposé qu'on en ait été instruit en Canada, avant que de recevoir la nouvelle de l'arrivée des Anglois à Tadoussac, ne parurent point au Gouverneur Général des raisons de craindre d'être lui-même attaqué, sans en être averti assez à tems pour se préparer. Il est certain du moins que, s'il l'eût été trois jours plus tard de l'approche de l'Ennemi, il eût pu trouver l'Amiral Phibs dans la Capitale, lorsqu'il y arriva lui - même, & que, si la Flotte Angloise n'eût pas été si fort contrariée des vents, ou avoit eu de meilleurs Pilotes, Quebec eût été pris, avant qu'on sçût à Montreal qu'il étoit assiegé.

Mais il faut convenir que jamais surprise ne fit plus d'honneur à aucun Général, & ne tourna plus à la honte de celui, qui en devoit tirer avantage. La premiere chose, que sit M. de Frontenac, dès qu'il eût reçu le second Courrier de M. Provôt, fut d'envoyer M. de Ramezay, Gouverneur des Trois Rivieres au Chevalier de Callieres, pour lui ordonner de descendre à Quebec le plus promptement qu'il seroit possible, avec toutes ses Troupes, à la reserve de quelques Compagnies, qu'il devoit laisser pour garder Montreal, & de se faire suivre par tous les Habitans, qu'il pourroit rasfembler dans fa route.

Il marcha enfuite sans s'arrêter jusqu'à Quebec, où il arriva le quatorziéme d'Octobre à dix heures du soir, & où il apprit que la Flotte Angloise étoit au pied de la traverse de l'Isle d'Orleans. Il fut entierement satisfait de l'état, où le Major avoit mis cette Place: cet Officier y avoit fait entrer un grand nombre d'Habitans, qui montroient beaucoup de confiance & de resolution, & quoiqu'il n'eût eu que cinq jours pour faire travailler aux fortifications, il n'y avoit aucun endroit foible dans la Ville, où il n'eût pourvû de maniere à ne pas craindre un coup de main.

Disposition our la défen-

le de la Ville.

Le Général y fit encore ajoûter quelques retranchemens, qu'il jugea nécessaires, & confirma l'ordre, que le Major avoit fort judicieusement donné aux Capitaines des Compagnies de Milices de Beaupré, de Beauport, de l'Isle d'Orleans, & de la Côte de Lauson, qui couvroient Quebec du

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 77

côté de la Rade, de ne point quitter leurs Postes, qu'ils ne vissent l'Ennemi faire sa descente, & attaquer le corps de la Place, auquel cas ils devoient se tenir prêts à marcher, où on

les appelleroit.

M. de LONGUEIL, Fils aîné du Sieur le Moyne, étoit allé avec une Troupe de Sauvages, Hurons & Abénaquis, pour examiner les mouvemens de la Flotte; toutes les Cê es avancées dans le bas du Fleuve étoient bien garnies; les Habitans témoignoient par tout une grande envie de bien faire; les Anglois ne pouvoient pas envoyer une Chaloupe à Terre, qu'elle ne trouvât le rivage bordé de Mousquetaires, qui l'obligeoient d'abord de regagner le large. Enfin il arrivoit continuellement à la Ville des Milices de Montreal & des Trois Rivieres, aussi remplies de bonne volonté, que celles des environs de la Capitale.

Le quinzième le Chevalier de Vaudreuil, Commandant des Troupes, partit de grand matin avec cent Hommes, pour aller à la découverte, & pour charger les Ennemis. s'ils entreprenoient de faire une descente; mais le Comte de Frontenac lui avoit expressément recommandé de ne les point perdre de vûë, & de donner avis de tous les mouvemens, qu'ils feroient; Commission, dont il s'acquitta parfaitement. À cette précaution le Général en ajoûta une autre, qui n'é-

toit pas moins nécessaire.

On attendoit des Navires de France, & il étoit à craindre que ne se défiant de rien, ils ne vinssent se livrer entre les de M. de Fronmains des Anglois: M. de Frontenac, qui pensoit à tout, & avoit conservé dans l'embarras d'une surprise une présence d'esprit merveilleuse, dépêcha le même jour deux Canots bien équipés par le petit Canal de l'Isle d'Orleans, avec ordre à ceux, qu'il y fit embarquer, d'aller aussi loin qu'ils pourroient au devant de ces Navires, & de les avertir de ce qui se passoit. Il fit aussi commencer en même tems une batterie de huit piéces de canon sur la hauteur, qui est à côté du Fort, & elle fut achevée le lendemain.

Ainsi les fortifications commençoient au Palais, sur le bord Fortifications de la petite Riviere S. Charles, remontoient vers la haute de la Place, Ville, qu'elles environnoient, & venoient finir à la Montagne, vers le Cap aux Diamans. On avoit auffi continué depuis le Palais, tout le long de la Grêve, une Palissade jusqu'à

e a été

pillage é qu'on · la nount point lui-mêe prépaurs plus r l'Amimême, ntrariée c eût été

is d'hone de ce-, que fit rrier de verneur r lui orqu'il fede quelontreal, rroit raſ-

où il ar-& où il verse de , où le it entrer coup de ue cinq avoit aude ma-

iemens , e Major es Comíle d'Oriebec du

la clôture du Seminaire, où elle étoit terminée par des Rochers inaccessibles, qu'on appelle le Sault au Matelot, & là il y avoit une batterie de trois pièces. Une seconde Palissade, qu'on avoit tirée au-dessus de la premiere, aboutissoit au

même endroit, & devoit couvrir les Fusiliers.

La basse Ville avoit deux batteries, chacune de trois piéces de dix-huit livres de balles, & elles occupoient les intervalles de celles, qui étoient à la haute Ville. Les issues de la Ville, où il n'y avoit point de portes, étoient barricadées avec de bonnes poutres, & des barriques pleines de terre en guise de gabions, & les dessus étoient garnis de pierriers. Le chemin tournant de la basse Ville à la haute étoit coupé par trois différens retranchemens de barriques & des sacs pleins de terre, avec des manieres de Chevaux de frise. Dans la fuite du siège on fit saie apronde batterie au Sault au Matelot, & une troisième a la porte, qui conduit à la Riviere S. Charles. Enfin on avoit dispose quelques petites pièces de canon autour de la haute Ville, & particulierement sur la butte d'un Moulin, qui servoit de Cavalier.

La Flotte Angloife mouille devant Quebec.

Le seizième à trois heures du matin M. de Vaudreiil revint à Quebec; il rapporta qu'il avoit laissé la Flotte Anglone à trois lieues de la Ville, mouillée à un endroit appellé l'Arbre sec, & en effet dès qu'il fut jour, on l'aperçut des hauteurs; elle étoit composée de trente-quatre Voiles de différentes grandeurs, & le bruit se répandit qu'elle portoit trois mille Hommes de débarquement. A mesure qu'elle avançoit, les plus petits Bâtimens se rangeoient le long de la Côte de Beauport, entre l'Isle d'Orleans, & la petite Riviere, les autres tenoient le large; tous jetterent les ancres vers les dix heures, & dans le moment on aperçut une Chaloupe, qui

débordoit de l'Amiral, & qui venoit vers la Ville.

L'Amiral Anglois envoye fommer le Gouverneur Général.

On ne douta point qu'elle ne portât un Trompette, parce qu'elle avoit un Pavillon blanc à son avant, & M. de Frontenac envoya à sa rencontre un Officier, qui le joignit à moitié chemin, fit bander les yeux au Trompette, & le conduisit au Fort. La surprise de cet Homme sut extrême, lorsque le bandeau lui ayant été ôté, il aperçut le Gouverneur Général, l'Evêque & l'Intendant au milieu d'une grande fale, toute remplie d'Officiers; mais pour comprendre ce qui causoit son étonnement, il faut se souvenir que M. Provôt, sur velles plus certaines & plus circonstanciées.

Cet Officier s'étant peut-être avancé avec trop peu de précaution, ou, ce qui est plus vraisemblable, trompé par quelques Pavillons François, que les Navires Anglois, dont il ne voyoit qu'une partie, avoient arboré, fut pris par l'Amiral même, auquel il avoua ce qui étoit vrai, que Quebec étoit sans fortifications, sans Troupes, & sans Général. Phibs, qui n'avoit pu douter de la fincérité de ce raport, & à qui il n'étoit pas venu à l'esprit que les choses eussent si fort changé en si peu de tems, avoit compté de coucher à Quebec le jour même, qu'il mouilleroit dans la Rade, & que cette Place ne lui coûteroit pas plus, que ne lui avoit coûté le Port Royal : il s'étoit expliqué sur cela avec une confiance, qui s'étoit communiquée à toute son Armée.

Le Trompette, avant que d'arriver au Fort, en avoit déja pu perdre un peu, car on l'avoit promené exprès wut autour de la Place, où il fut fort étourdi des grands mouvemens, qu'il entendit dans tous les Quartiers, chacun se faifant un plaisir d'augmenter son embarras, & de lui donner lieu de croire que toute la Ville étoit semée de chausse - trapes & de Chevaux de frise, & que l'Ennemi ne pourroit point faire vint pas, sans être obligé de franchir un retranchement: mais la vûë du Gouverneur Général, si bien accompagné, & la contenance des Officiers acheverent de le déconcerter. Il présenta en tremblant sa sommation, qui étoit par écrit & en Anglois, & qui fut interprêtée sur le champ. La voici telle, que M. de Frontenac l'envoya au Marquis de Seignelay : je l'ai exactement transcrite sur l'original même.

## GUILLAUME PHIBS, GENERAL DE L'ARME'E Angloise, A M. DE Frontenac.

La guerre déclarée entre les Couronnes d'Angleterre & de France n'est pas le seul motif de l'Entreprise, que j'ai eu ordre de former contre votre Colonie. Les ravages & les cruautés exercées par les François & les Sauvages sans aucun sujet contre les Peuples soûmis à leurs Majestés Britanniques ont obligé leurs dites Majestés d'armer pour se rendre Maitres du Canada, afin de pourvoir à la sûreté des Provinces de leur obéissance. Mais

1690.

cadées rriers. coupé s facs Dans u Maiviere ces de fur la iil ree Anit appercut les de

ortoit

avan-

Côte

e, les

es dix

, qui

parce

Fron-

gnit à

con-

lorf-

rneur

fale,

i cau-

, fur

s Ro-

. & là

Paliffa-

Toit au

is pié-

inter-

de la

1690.

comme je serois bien aise d'épargner le sang Chrétien, & de vous faire éviter tous les malheurs de la guerre, moi Guillaume Phibs, Chevalier, par ces Présentes, & au nom de leurs Très-Excellentes Majestes, Guillaume & Marie, Roy & Reine d'Angleterre, France, Ecosse & Irlande, Défenseurs de la Foy, vous demande que vous ayez à remettre entre mes mains vos Forts & Châteaux, dans l'état, où ils sont, avec toutes les munitions & autres provisions quelconques. Je vous demande aussi que vous me rendiez tous les Prisonniers, que vous avez, & que vous livriez vos biens & vos Personnes à ma disposition; ce que faisant, vous pouvez esperer que, comme bon Chrétien, je vous pardonnerai le passe, autant qu'il sera jugé à propos pour le Service de leurs Majestés, & la sûreté de leurs Sujets. Mais si vous entreprenez de vous défendre, sçachez que je suis en état de vous forcer, bien resolu, avec l'aide de Dieu, en qui je mets toute ma confiance, à venger par les armes les torts, que vous nous avez faits, & de vous assujettir à la Couronne d'Angleterre. Votre réponse positive dans une heure par votre Trompette avec le retour du Mien.

Cet Ecrit fut lu à haute voix, & il excita l'indignation de toute l'affistance. Dès qu'on en eut achevé la lecture, le Trompette tira de sa poche une Montre, la présenta au Gouverneur Général, & lui dit qu'il étoit dix heures, & qu'il ne pouvoit attendre sa réponse que jusqu'à onze. Alors il se sit un cri général, & le Sieur de Valrenes élevant la voix, dit qu'il falloit traiter cet Insolent comme l'Envoyé d'un Corsaire, d'autant plus que Phibs étoit armé contre son legitime Souverain, & s'étoit comporté au Port Royal en vrai Pirate, ayant violé la capitulation, & retenu Prisonnier le Réponse de Sieur de Manneval, contre sa parole & le droit des Gens.

Réponse de M. de Frontenac.

M. de Frontenac, quoique piqué au vif, témoigna plus de modération: il ne fit pas même semblant d'entendre le discours de Valrenes, & adressant la parole au Trompette, il lui dit: "(a) Je ne vous ferai pas attendre si lontems ma réponse, la voici. Je ne connois point le Roy Guillaume; mais je sçai que le Prince d'Orange est un Usurpateur, qui a violé les droits les plus sacrés du sang & de la Religion, en détrônant le Roy, son Beau-Pere. Je ne connois point d'autre Souverain legitime de l'Angleterre, que le Roy Jac-

(a) Cette réponse est mot à mot dans la Lettre à M. de Seignelay, que j'ai déja citée. ques

ques II. Le Chevalier Phibs n'a pas dû être surpris des ho- " 1690. stilités faites par les François & leurs Alliés, puisqu'il a dû " s'attendre que le Roy, mon Maître, ayant reçu le Roy d'An- " gleterre sous sa protection, m'ordonneroit de porter la guerre " chez les Peuples, qui sont revoltés contre leur Prince legiti- " me. A-t-il pu croire que, quand il m'offriroit des conditions " plus tolerables, & que je serois d'humeur à les accepter, " tant de braves Gens y voulussent consentir, & me conseil- " lassent de me fier à la parole d'un Homme, qui a violé la capitulation, qu'il avoit faite avec le Gouverneur de l'Acadie; " qui a manqué à la fidélité, qu'il devoit à son Prince; qui a " oublié tous les bienfaits, dont il en a été comblé, pour suivre " le parti d'un Etranger, lequel voulant persuader qu'il n'a en " vûe, que d'être le Liberateur de l'Angleterre, & le Défen- " seur de la Foy, a détruit les Loix & les Privileges du Royaume, & renversé l'Eglise Anglicane; c'est ce que la Justice " Divine, que Phibs reclame, punira un jour severement.

Le Trompette demanda cette réponse par écrit; mais le Général resusa de la donner, & ajoûta: " Je vais répondre " à votre Maître par la bouche de mon canon: qu'il apprenne " que ce n'est pas de la sorte, qu'on fait sommer un Homme " comme moi ». Il sit signe ensuite qu'on remît le bandeau au " Trompette, qui stu reconduit jusqu'à l'endroit, où on l'étoit allé prendre. Dès qu'il sut arrivé à bord, on commença de tirer d'une des batteries de la basse Ville, ce qui surprit fort les Anglois; Phibs surtout ne revenoit point de son étonnement de se voir obligé d'assieger dans les sormes une Ville, où il s'étoit slatté qu'on n'auroit pas la hardiesse de l'attendre

autrement, que pour se soûmettre à lui.

Mais ce fut bien pis encore, quand du premier coup de canon son Pavillon ayant été abbatu, & la Marée l'ayant fait dériver, quelques Canadiens allerent le prendre à la nage, & malgré le feu, qu'on faisoit sur eux, l'emporterent à la vûë de toute la Flotte: il sut porté sur le champ à la Cathedrale, où il est encore. Le même jour 16° vers les quatre heures après midi, M. de Longueil, accompagné de Maricourt, son Frere, nouvellement arrivé de la Baye d'Hudson, passa en Canot le long de la Flotte Angloise, qu'il vouloit observer. Quelques Chaloupes se détacherent pour l'enlever; mais il gagna la Terre, & obligea par un très-grand seu de moustaine II.

Belle action le quelques Canadiens,

hibs,

xcell'An-Foy,

Forts nuniaust

& que ce que

vous e Ser-

ais si n état

e mets

Anglempette

on de e, le Gou-

i'il ne fe fit x , dit

Ćoregiti-

vrai ier le

s. plus le dif-

te, il na réime;

, qui

d'au-Jac-

ja citée.

ques

1690.

queterie, ceux, qui le poursuivoient, à regagner leurs Navires.

Le lendemain une Barque Angloise remplie de Soldats, s'approcha de la Riviere de S. Charles pour examiner si l'on pourroit faire descente entre Beauport & cette Riviere; mais elle échoua assez loin de Terre. Elle ne laissa point de faire un assez grand seu; mais on y répondit sort bien. Quelques Braves vouloient attaquer la Barque; mais on ne pouvoit l'aborder, sans avoir de l'eau jusqu'à la ceinture, & il fallut y renoncer.

Plan de M. de Frontenac pour la défenfe de la Place.

Le principal dessein du Comte de Frontenac étoit d'engager les Ennemis à traverser la Riviere S. Charles, & ils ne pouvoient effectivement attaquer la Ville, que de ce côtélà. Sa raison étoit que cette Riviere n'étant guayable que de Marée basse, quand une fois ils l'auroient passée, on pourroit, fans trop hazarder, aller à eux en bataille, & que dès qu'on les auroit culbutés, ils ne pourroient jamais se remettre, étant obligés de marcher une demi-lieuë dans la Vase jusqu'aux genoux pour regagner leurs Chaloupes. Au lieu que, si les François passoient la Riviere pour aller à eux, ils ne le pouvoient faire qu'avec le même défavantage. On auroit pu retorquer ce raisonnement, en faisant observer que, fi l'Ennemi après avoir passé la Riviere, poussoit les Nôtres avec fuccès, se trouvant vis-à-vis l'endroit foible de la Place, il y pourroit entrer avec les Fuyards; mais le Général comptoit trop sur la valeur de ses Troupes, pour appréhender cet inconvenient : d'ailleurs il étoit bien resolu de ne point dégarnir sa Place, & d'être toujours à portée de soûtenir les Gens. On vit bientôt qu'il avoit pensé juste.

Le dix-huit à midi on aperçut presque toutes les Chaloupes chargées de Soldats, tourner du même côté; mais comme on ne pouvoit pas deviner en quel endroit précisément elles tenteroient la descente, elles ne trouverent Personne pour la leur disputer. Dès que les Troupes furent débarquées, M. de Frontenac envoya un Détachement des Milices de Montreal & des Trois Rivieres pour les harceler; quelques Habitans de Beauport se joignirent à elles, mais tout cela ne faisoit qu'environ trois-cent Hommes, & les Anglois étoient au moins quinze-cent, rangés en Bataillons dans une assez

belle Ordonnance.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE, Liv. XIV. 83

D'ailleurs comme le terrein en cet endroit est fort marécageux, embarrassé de Brossailles, & coupé de Rochers, que la Marée étoit basse, & que pour aller à l'Ennemi, qui s'étoit côté de Beaubien posté, il falloit marcher dans la Vase, on ne pouvoit pott. l'attaquer, que par maniere d'escarmouche, & par pelotons. Les Anglois par la même raison ne pouvoient pas profiter de toute leur supériorité. Ainsi on ne put combattre ce jour-là

qu'à la maniere des Sauvages.

Non-seulement cette maniere déconcerta les Anglois, qui n'y étoient pas accoûtumés; mais elle leur ôta même la connoissance du petit nombre de ceux, à qui ils avoient à faire. Le combat dura environ une heure, les Canadiens voltigeoient de Rocher en Rocher tout autour des Anglois, qui n'osoient se séparer; le seu continuel, qu'ils faisoient, n'incommodoit pas beaucoup des Gens, qui ne faisoient que paroître & disparoître, & dont tous les coups portoient, parce que ces Bataillons se tenoient serrés; aussi le désordre s'y mit-il bientôt: ils prenoient les Canadiens pour des Sauvages, & on les entendit dire en se retirant qu'il y avoit des Indiens derriere tous les Arbres.

M. de Frontenac ne voulut pourtant pas leur donner le tems de s'apercevoir qu'ils n'avoient en tête qu'une poignée de Monde : il commanda un Bataillon de Troupes reglées pour affûrer la retraite, qu'il fit sonner dès que le jour commença à manguer. Nous perdîmes en cette rencontre le Chevalier de Clermont, & le Fils du Sieur de la Touche, Seigneur de Champlain, qui avoient fuivi les Milices comme Volontaires. Nous eumes aussi dix, ou douse blessés, dont le plus confiderable fut le Sieur JUCHEREAU DE S. DENYS, Seigneur de Beauport, qui commandoit ses Habitans: il avoit plus de soixante ans, & combattit avec beaucoup de valeur, jusqu'à ce qu'il eut un bras cassé d'un coup de seu. Le Roy recompensa peu de tems après son zéle & son courage, en lui accordant des Lettres de Noblesse, & il sit en même tems la même grace au Sieur Hertel, qui se distinguoit dans toutes les occasions à la tête des Milices des Trois Rivieres. Cette journée coûta cent cinquante Hommes aux Ennemis, qui s'en vengerent sur quelques maisons voisines, où ils mirent le teu.

Le même soir les quatre plus gros Navires vinrent mouil-

1600. Combat du

fallut y d'engax ils ne e côtéque de 1 pourque dès remetla Vafe Au lieu à eux , On auer que, Nôtres la Pla-

Général

appré-

u de ne oûtenir

rs Na-

oldats ,

r fi l'on ; mais

e faire

ielaues oit l'a-

Chalouis comifément erfonne rquées, lices de uelques cela ne

étoient

ne affez

1 690. Les Ennemis canonnent Quebec fans

fuccès.

ler devant la Ville; le Contre-Amiral, qui portoit Pavillon bleu, se porta un peu sur la gauche, vis-à-vis le Sault au Matelot: l'Amiral étoit à sa droite, & le Vice-Amiral un peu au dessous, tous deux vis-à-vis la basse Ville. Le quatrième, qui avoit la Flamme de Chef d'Escadre, s'avança vers le Cap aux Diamans. La Ville les salua la premiere, ensuite ils firent grand seu, & on leur répondit de même. Sainte Helene pointa presque tous les canons de la principale batterie, & aucun de ses coups ne porta à saux. Les Ennemis ne tirerent ce jour-là que contre la haute Ville, où ils tuerent un Homme, & en blesserent deux, sans faire aucun autre dommage.

Ils en vouloient furtout aux\*Jesuites, ausquels ils attribuoient tous les ravages, que faisoient les Abénaquis dans la Nouvelle Angleterre, & ils s'étoient déclarés que, quand ils auroient pris la Ville, ils leur feroient un mauvais parti; mais aucun de leurs coups ne porta sur leur College, & leurs menaces étant venuës aux oreilles de Sainte Helene, de ses Freres, & de plusieurs autres des plus considerables Canadiens, ces Braves protesterent qu'ils se feroient plûtôt tous tuer à la porte de ces Religieux, que de soussirir qu'on leur sit la moindre insulte.

Ils sont obligés de s'éloigner fort en désordre.

Vers les huit heures on cessa de tirer de part & d'autre. Le lendemain la Ville recommença encore la premiere, & les Anglois ne firent pas un aussi grand seu, que la veille. Au bout de quelque tems le Contre-Amiral se trouva si fort incommodé par les Batteries du Sault au Matelot, & par celle, qui étoit en bas sur la gauche, qu'il sut contraint de s'éloigner. L'Amiral le fuivit bientôt avec précipitation. Il étoit percé à l'eau en plusieurs endroits, il avoit plus de vint boulets dans le corps du Bâtiment, toutes ses manœuvres étoient coupées, son grand mât presque cassé, & un grand nombre de ses Matelots & de ses Soldats tués, ou blessés. Les deux autres Navires tinrent encore quelque tems; mais à midi ils cefferent de tirer, & à cinq heures du foir ils allerent se mettre à l'abri de notre canon dans l'Anse des Meres, derriere le Cap aux Diamans. Ils n'y resterent pourtant pas lontems, parce qu'ils y effuyerent un grand feu de mousqueterie, qui leur tua bien du Monde, ce qui les obligea de s'éloigner encore davantage.

Tout ce jour-là les Troupes, qui avoient débarqué près

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 85

de Beauport, resterent tranquilles dans leur Camp, & on 1690. se contenta de les observer. Le vintiéme de grand matin ils battirent la générale, & se rangerent en bataille. Ils demeu- débarquées rerent dans cette posture jusqu'à deux heures après midi, sont repouscriant sans cesse Vive le Roy Guillaume. Alors ils s'ébranle- veau. rent, & il parut à leur mouvement qu'ils vouloient marcher vers la Ville, ayant des pelottons sur les ailes, & des Sauvages à l'Avantgarde.

Ils cottoyerent quelque tems la petire Riviere en très-bon ordre; mais MM. de Longueil & de Sainte Helene à la tête de deux - cent Volontaires leur couperent chemin, & efcarmouchant de la même maniere, qu'on avoit fait le dixhuit, firent sur eux des décharges si continuelles & si à propos, qu'ils les contraignirent de gagner un petit Bois, d'où ils firent un très-grand feu. Les Nôtres les y laisserent, & fi-

rent leur retraite en bon ordre.

Nous eumes dans cette feconde action deux Hommes tués, M. de Sainte & quatre blessés, du nombre de ceux-ci furent les deux Com-Helene blessé mandans, qui combattirent toujours les premiers avec leur a mort. valeur ordinaire; mais M. de Longueil en fut quitte pour une affez groffe contufion; Sainte Helene, fon Frere, voilant avoir un Prisonnier, reçut un coup de seu à la jambe, qui ne parut pas dangereux, il en mourut néanmoins peu de jours après, au grand regret de toute sa Colonie, qui perdoit en lui un des plus aimables Cavaliers, & des plus braves Hommes, qu'elle ait jamais eus.

Pendant cette action M. de Frontenac s'étoit avancé en Personne à la tête de trois Bataillons de ses Troupes, & les avoit rangés en bataille sur le bord de la petite Riviere, résolu de la passer, si les Volontaires se trouvoient trop pressés; mais les Ennemis ne lui donnerent pas lieu de faire autre chose, que d'être Spectateur du combat. Leur perte fut ce jourlà pour le moins auffi grande, que la premiere fois; mais quand ils virent les François se retirer, ils se jetterent sur les Bestiaux, qu'on avoit négligé de mettre en fûreté: ils les tuerent tous, & en envoyerent une partie sur la Flotte, où l'on étoit dans une très-grande disette de viande fraîche.

La nuit suivante l'Amiral leur sit porter cinq pièces de six Troisième aclivres de bale, ce qui ne fut connu des Affiegés, que quand tion plus décielles commencerent à tirer. Les Anglois s'étoient mis en mar-

utre. Le , & les ille. Au fort inir celle, e s'éloi-Il étoit int bouétoient nombre es deux

Pavillon

au Ma-

i peu au

riéme,

s le Cap ils firent

Helene erie, &

tirerent 1 Hom-

mmage.

ls attri-

dans la

uand ils

s parti;

& leurs

, de ses

s Cana-

tôt tous leur fit

midi ils fe metrriere le ns, parqui leur encore

ué près

che avec cette Artillerie, dans le dessein de battre la Ville en brêche; mais on ne leur permit pas d'aller bien loin. Le Sieur de VILLIEU, Lieutenant Reformé, qui avoit obtenu du Général un petit Détachement de Soldats, tous Gens de bonne volonté, étoit parti avant qu'ils fussent fortis de leur Camp, comme s'il eût voulu en enlever quelque Quartier, & il avoit été suivi de près par quelques autres petites Troupes, qui avoient à leur tête MM. de CABANAS, DUCLOS & de BAUMANOIR.

Villieu, qui rencontra le Premier les Ennemis, leur dressa une embuscade, & les y attira en escarmouchant; il y soûtint assez lontems tous leurs essorts, & comme ils virent qu'ils ne pouvoient le faire reculer, ils se mirent en devoir de l'enveloper; mais un des Détachemens, qu'ils avoient fait pour cela, tomba dans une seconde embuscade, où les Habitans de Beauport, de Beaupré & de l'Isle d'Orleans, commandés par le Sieur CARRÉ, les attendoient: un autre sut rencontré par les trois Officiers, dont je viens de parler, & tous deux furent mis en grand désordre.

La partie étoit pourtant trop inégale de la part des Franceis, pour entretenir plus lontems le combat, & comme s'ils fe fussent concertés, ils commencerent à se retirer au petit pas, en combattant toujours, jusqu'à ce qu'ils se fussent tous réunis auprès d'une maison palissadée, & située sur une éminence. Ils y firent ferme, & se couvrant des palissades, ils firent un si grand seu, qu'ils arrêterent toute l'Armée. Ce sut alors que les Anglois commencerent à faire usage de leurs pièces de Campagne; mais on leur répondit de la batterie, qui étoit à la porte de la petite Riviere; d'ailleurs ils tiroient ti mal, qu'ils ne blesserent Personne. La mousqueterie ne sut guéres mieux servie, ne tua qu'un jeune Ecolier, & ne blessa

Ce feu dura jusqu'à la nuit, que les Anglois se retirerent en jurant contre les François, qui se battoient, disoient-ils, derrière des Hayes & des Buissons à la manière des Indiens. Ce qui les sit résoudre à la retraite, c'est qu'ils avoient un grand nombre de Morts & de Blessés. Ils la firent d'abord en assez bon ordre; mais ils la changerent bientôt en une véritable suite, parce qu'ils entendirent sonner le tocsin à la Cathédrale. Ils s'imaginerent qu'ils alloient avoir sur les bras le

qu'un Sauvage.

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 87

Gouverneur Général & toutes les Troupes, & ne songerent plus qu'à regagner au plus vîte leur Camp. Le tocfin n'étoit pourtant qu'un stratagême du Sieur Dupuys, Lieutenant Particulier de Quebec, lequel avoit été Officier, avant que de se faire Magistrat, & s'étoit bien voulu charger de faire pendant le siège les fonctions d'Aide-Major, dont

il s'acquitta fort bien.

a Ville

in. Le

btenu

ens de

e leur

rtier , Trou-

CLOS

dreffa

v foùt qu'ils

le l'en-

t pour bitans

iandés

ncon-

z tous

Fran-

ne s'ils

ı petit

it tous e émi-

es, ils

e. Ce

leurs

terie,

roient

ae fut bleffa

rerent

nt-ils,

diens.

nt un

ord en

veri-

a Ca-

ras le

Tandis que ceci se passoit auprès de la petite Riviere, les Les Ennemis deux Vaisseaux Ennemis, qui étoient au-dessus de Quebec, se rembardescendirent avec la Marée pour se remettre en ligne: en fent leur Capaffant devant la Ville ils effuyerent quelques volées de ca-non. non, ils y en envoyerent auffi quelques-unes; mais qui ne firent aucun effet. (a) La nuit du vintun au vintdeux fut trèsobscure, & il plut beaucoup: les Anglois débarqués auprès de Beauport en profiterent pour décamper; quelques Détachemens, que M. de Frontenac avoit fait filer par leurs derrieres, ayant renouvellé leur crainte d'être attaqué par toutes les Troupes de la Colonie. Ils regagnerent donc leurs Chaloupes, fans se donner même le tems d'emporter leur canon.

·On apprit cette retraite au point du jour par des Sauvages, qui battoient l'estrade, & on trouva dans leur Camp, outre les canons montés sur leurs affuts, cent livres de poudre, & quarante à cinquante boulets. Quelque tems après trois Chaloupes armées revinrent pour retirer ce qu'on avoit négligé d'emporter; mais ceux, qui s'en étoient déja emparés, firent si grand feu sur les Chaloupes, qu'elles n'oserent aborder. L'Amiral, qui s'en aperçut, en envoya trente nouvelles; mais ceux, qui les commandoient, après avoir tenu Conseil hors de la portée du mousquet, ne jugerent pas à propos de tenter la descente, & s'en retournerent.

M. de Frontenac donna de grandes louanges à tous ceux, qui avoient eu part au dernier combat. Il permit à Carré & à la Troupe d'emporter chez eux deux pièces de canon, pour être un monument éternel de la belle action, qu'ils avoient faite. On convenoit que les plus Expérimentés n'auroient pas mieux manœuvré, qu'avoit fait cet Habitant, & les Anglois mêmes lui rendirent toute la justice, qu'il méritoit. Mais rien

1690.

<sup>(4)</sup> Quelques Mémoires disent que ce fut d'après midi du vintdeux que ces Navires se

1690.

ne déconcerta davantage l'Amiral Phibs, que de voir toutes les Troupes & les Milices de la Colonie rassemblées à Quebec. Il avoit compté sur une diversion du côté de Montreal, qui devoit y en occuper une bonne partie, & voici sur quoi il fondoit cette esperance.

Une diversion manquée de côté de Montreal fauve Quebec. Les avis, qui avoient été donnés au Comte de Frontenac par l'Iroquois la Plaque, d'un grand nombre de Sauvages campés fur les bords du Lac du S. Sacrement, n'étoient que trop justes. Ce n'étoit même qu'une partie d'un Corps de trois mille Hommes, Anglois, Iroquois & Mahingans, qui devoient attaquer le Gouvernement de Montreal, tandis que là Flotte Angloise feroit le siège de Quebec. Il y avoit tout lieu de craindre que le Canada, déja affoibli par les grandes pertes, qu'il avoit faites les années précédentes, ne succombât sous deux efforts aussi puissans, s'ils avoient pu être bien concertés; mais le Ciel y pourvut par un de ces coups inesperés, où il n'est pas permis de méconnoître cette Providence, qui veille à la conservation des Etats, & qui sçait tirer le secours, qu'elle leur prépare, d'où il étoit moins naturel de l'attendre.

Les Anglois & les Mahingans en allant joindre les Iroquois furent attaqués de la petite verole, & plufieurs en portoient encore les marques, lorsqu'ils arriverent au rendezvous. Les Iroquois, que le retardement, causé par cette maladie, avoit déja mis de fort mauvaise humeur, furent saiss à cette vûë de la crainte, que le mal ne les gagnât, & reprocherent à leurs Alliés qu'ils étoient venus pour les empoisonner. En effet plusieurs furent bientôt attaqués de la même maladie, & il y en eut jusqu'à trois-cent, qui en moururent. Il n'en fallut pas davantage pour engager tous les autres à quitter un lieu si funeste, & à se séparer de ceux, qu'ils croyoient y avoir apporté la contagion. Amsi toute l'Armée se dissipa.

On ajoûte même sur des Mémoires, que je ne garantis pas, que les Anglois avoient envoyé devant eux des cassettes sermées, où il y avoit des habits empoisonnés, & que leur dessein étoit de les laisser piller aux François; mais que les cassettes ayant été ouvertes par les Sauvages, tous ceux, qui surent curieux de se vêtir de ces habits, en moururent. Ce qui sit peut-être ajoûter soi à ces bruits populaires, sur que

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 89

la blessure, dont M. de Sainte Helene étoit mort, n'ayant pas été, agée considerable, quelqu s-uns publierent que la bale, dont il avoit été frappé, étoit empoisonnée; cependant il est certain que plusieurs autres François, qui avoient été blessés dans les differentes rencontres par les Troupes Angloises débarquées à Beauport, guerirent de leurs blessures, & que le Chirurgien, qui pansa Sainte Helene, se plaignit de ce qu'il n'avoit pas voulu garder le regime, qu'il lui avoit prescrit.

On a encore dit, & ce semble avec plus de vraisemblance, que ce qui avoit achevé de brouiller les Anglois avec les Iroquois, c'est que les Premiers ne voulurent jamais s'embarquer dans les Canots des Seconds, qui sont d'écorces d'Orme, asser mal travaillés, & fort plats de bord; que sur ce resus les Iroquois les traiterent de Lâches, leur firent les plus sanglans reproches, & qu'en s'en retournant chez eux, ils ruinerent tous les grains, & tuerent tous les Bestiaux des environs d'Orange. Pour moi je suis persuadé que dans les motifs de la retraite de ces Sauvages, il y entra beaucoup de cette politique, dont nous verrons encore des esses bien marqués, & qui consiste en ce qu'ils ne veulent pas qu'aucune des deux Nations Européénes, entre lesquelles leur Pays est situé, prenne une trop grande supériorité sur l'autre, persuadés qu'ils en seroient bientôt les Victimes.

Quoiqu'il en soit de ces circonstances, qui ne sont pas également averées, on ne sut bien instruit à Montreal du danger, qu'on y avoit couru, qu'assez lontems après la dissipation de ce grand Parti; & il y a bien de l'apparence que l'Amiral Phibs l'ignoroit encore à son arrivée devant Quebec, & qu'il ne s'en douta que quand il apprit que tout étoit tranquille à Montreal. Ce soupçon, qui étoit très-bien sondé, & le mauvais succès des differentes tentatives, qu'il avoit saites pour pénétrer dans Quebec par la Riviere S. Charles, le déterminerent ensin à lever le siège. Il avoit perdu dans les trois actions, dont nous avons parlé, près de six-cent Hommes; il a même passé pour constant qu'il ne lui restoit plus un seul boulet à tirer, que dès le dernier jour ses canons n'étoient guéres chargés que de méchantes ferrailles, & que toutes ses autres munitions étoient pareillement épuisées.

Le vint-trois, sur le bruit, qui se répandit du départ prochain de la Flotte, MM. d'Orvilliers & de SUBERCASE, levé,

Tome II, M

1690.

Le fiège eft

Que-Montici fur

ntenac ivages it que rps de s, qui

lis que it tout randes ccom-

e bien s inefvidenit tirer

it tirer aturel

n porindezie mafaifis à repro-

mpoinême urent. tres à

qu'ils rmée

pas, es ferr defs caf-

s cal-, qui . Ce

que la O HISTOIRE GENERALE

1690.

Capitaines, allerent avec cent Hommes se jetter dans l'Isle d'Orleans, & le Sieur de Villieu eut ordre de descendre par le petit Canal jusqu'au Cap Tourmente, afin de s'opposer aux descentes des Anglois. Sur le soir la Flotte leva les ancres, & se laissa dériver à la Marée. Le vintquatre elle moüilla à l'Arbre sec: elle emmenoit un assez grand nombre de François, qui avoient été faits Prisonniers en dissérentes rencontres, & entr'autres le Sieur Trouvé, Prêtre, que Phibs avoit detenu depuis la prise du Port Royal, M. de Grandville, & les Demoiselles Joliet & de la Lande.

'On échange les Prifonniers. Mauvais état & nouvelles pertes de la Flotte des Anglois.

Cette Derniere voyant qu'on ne parloit, ni de rançon, ni d'échange, demanda à l'Amiral, s'il n'aimeroit pas mieux retirer les Anglois Prisonniers en Canada, que d'emmener à Baston des François, dont il seroit embarrassé, & s'offrit d'aller faire de fa part au Comte de Frontenac la proposition d'un échange, où les deux Nations trouveroient également leur avantage. Son offre fut acceptée, elle fut conduite à Quebec, & eut encore moins de peine à résoudre le Gouverneur Général à entrer en négociation sur cet article avec l'Amiral Anglois, M. de Frontenac lui envoya même fon Capitaine des Gardes, chargé d'un plein pouvoir, & comme le nombre des Prisonniers étoit à peu près égal de part & d'autre, le Traité fut conclu sans aucune difficulté, & exécuté de bonne foi. Phibs continua ensuite sa route, fort chagrin d'avoir perdu la meilleure partie de son bien dans une Expédition, dont il avoit fait presque tous les frais, dans l'esperance d'une grande fortune, & très-inquiet sur ce qu'il deviendroit dans une faison si avancée, sans Pilotes Côtiers sur un Fleuve, qu'il ne connoissoit pas bien, & avec des Vaisseaux si mal en ordre, & si dépourvûs de vivres & de munitions. Le sien pensa même périr en faisant la traverse de l'Isse d'Orleans, & avant que de fortir du Fleuve, il perdit, ou fut obligé d'abandonner jusqu'à neuf de ses Bâtimens, dont une partie des Equipages étoit morte, ou de maladie, ou par d'autres accidens.

Deux jours après son départ de devant Quebec, des Abénaquis arriverent de l'Acadie, ou des environs, & publierent que les Anglois avoient été battus sur Mer en Europe, ce qui se trouva véritable; le Comte de Tourville ayant désait dans la Manche les Flottes réunies de Hollande & d'Angleterre. Ces Sauvages apprirent encore que la petite vérole

Nouvelle preuve de la fin'Alité des Abénaquis.

avoit fait mourir quatre-cent Iroquois, & cent Mahingans de 1690. ceux, qui étoient destinés pour attaquer Montreal; que cinquante Flamands devoient bientôt partir de la Nouvelle York pour aller reprendre les négociations avec des Outaouais de Michillimakinac; mais que leur dessein étoit de tromper ces Sauvages; que depuis deux mois les Canibas avoient défait un Parti de soixante & dix Anglois, & de trente Mahingans; que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre leur avoit fait des propositions très-avantageuses, mais qu'ils lui avoient répondu que, ni eux, ni leurs Enfans, ni les Enfans de leurs Enfans ne feroient jamais ni paix, ni trève avec une Nation, qui les avoit si souvent trahis. En effet les Anglois n'avoient jamais traité de bonne foi avec ces Peuples, & ceux-ci ne pouvoient furtout digerer que quelques années auparavant, plusieurs d'entr'eux étant allés à Baston en tems de paix, & pour les affaires de leur commerce, on les avoit tous massacrés fous divers prétextes.

Cependant il restoit encore un peu d'inquiétude à M. de Les Vaisseaux Frontenac touchant les Vaisseaux de France, qu'il attendoit; de France arrimais ils avoient été avertis à tems de l'arrivée de la Flotte Angloise à Quebec, & s'étoient mis à couvert dans le Saguenay; ils y demeurerent jusqu'à ce que cette même Flotte eût repassé, & fût assez loin, pour ne pas craindre d'en être aperçus, & le douzième de Novembre ils mouillerent devant la Capitale, où ils causerent d'autant plus de joye, qu'on y étoit plus en peine pour eux, & qu'on y manquoit généralement de tout. Ils ne remedierent pourtant pas à la famine, qui devint bientôt extrême, parce que, comme je l'ai déja remarqué, les courses des Iroquois pendant le printems n'a-

voient presque pas permis aux Habitans de semer. On fut donc obligé d'envoyer les Soldats vivre chez les Habitans les plus aises, & ceux-ci non-seulement les reçurent zéledes Habifans murmurer, mais encore avec joye. Ces bonnes manieres, & le zéle, que tous avoient fait paroître dans tout le cours d'une Campagne, pendant laquelle ils n'avoient prefque point quitté les armes; l'affection, avec laquelle ils s'étoient portés à tout ce qu'on avoit souhaité d'eux pendant le siège, & le courage, dont ils venoient de donner tant de preuves; tout cela leur fit beaucoup d'honneur, & le Roy, à qui le Gouverneur Général eut grand soin d'en rendre un

M 11

de Franrenconibs avoi**t** ville, & içon, ni nieux remener à ffrit d'alion d'un ent leur à Que-Gouverivec l'A-Capitai-: le nomautre, le de bonn**e** oir perdu , dont il ine grandans une , qu'il ne n ordre, enfa mê-& avant ibandon-Equipaccidens. des Abépublie-

Europe,

LE ayant

& d'An-

e vérole

ins l'Isle

ndre pa**r** 

oppoier

a les an-

mouilla

compte fidéle, n'y parut pas moins fenfible, qu'à l'heureuse délivrance de Quebec; évenement, que Sa Majesté jugea néanmoins affez considerable, pour vouloir qu'on le transmît à la Postérité parmi les plus Glorieux de son regne, ayant

fait graver à ce sujet une Médaille. (a)

Les Abénaquis font de grands ravages dans la gleterre.

1691.

Négociations fimulées des

Iroquois.

Au mois de Mars de l'année suivante on vit arriver à la Capitale de nouveaux Députés de toutes les Nations Abénaquifes, par lesquels on apprit qu'il n'étoit encore rentré à Ba-Nouvelle An- ston au mois de Février que quatre Navires de la Flotte, qui avoit affiegé Quebec. On sçut depuis que quelques-uns s'étoient arrêtés dans le Golphe pour y croiser, & avoient enlevé plufieurs Bâtimens Pêcheurs; que M. de Manneval avoit été envoyé en Angleterre; que M. Petit étoit au Port Royal, & le Chevalier d'Eau à Baston; que l'Interprête de ce Capitaine, & deux autres François, qui l'avoient accompagné, lorsqu'il fut envoyé en Ambassade à Onnontagué, avoient été brûlés dans trois Villages différens; que les Outaouais & nos autres Alliés des Quartiers du Nord & de l'Ouest, continuoient à faire vivement la guerre aux Iroquois; que les marchandifes étoient fort rares dans la N. Angleterre; que la plus grande partie des Campagnes y étoient en friche, & qu'un grand nombre d'Habitans n'y trouvant pas de quoi subsister, s'étoient refugiés à Baston & à Manhatte. Ce dernier article étoit le fruit des courses des Canibas & des autres Abénaquis, qui pendant cet hyver ravagerent plus de 50. lieuës de Pays.

Sur ces avis, & sur quelques autres, que ces mêmes Députés donnerent au Comte de Frontenac, ce Général soupconna que les Anglois avoient quelque part à une manœuvre, que failoient alors les froquois pour l'endormir par une fausse considence, & une feinte reconciliation, dans le desfein de favorifer une nouvelle Entreprise sur le Gouvernement de Montreal. Voici ce qui y avoit donné occasion. Un Parti de cent quarante Agniers, parmi lesquels il y avoit des Hollandois, avoit fait une irruption à Chambly, & y avoit furpris des Iroquois du Sault S. Louis. Plusieurs furent tués, les autres, au nombre de dix ou douze, furent pris & liés.

Quelque tems après trois Députés de ce même Canton arriverent au Sault fans armes, avec les Prisonniers, dont je viens de parler, & déclarerent qu'ils venoient demander la

(a) Elle est en Vignette au commencement de ce Volume.

neureule té jugea

le tranf-

e, ayant

à la Ca-

Abéna-

tré à Ba-

tte, qui

-uns s'éoient en-

val avoi**t** 

Royal,

e Capi-

npagné,

avoient

ouais &

, contiles mar⊸

e la plus & qu'un

ubfifter ,

er article

énaquis,

mes Dé-

ral foup-

manœu-

par une s le def-

uverneion. Un

voit des

y avoit

nt tués, z liés.

ton arri-

dont je ander la

ePays.

paix à leur Pere; mais qu'ils vouloient auparavant sçavoir 1691. s'ils feroient bien reçus à lui proposer de leur donner un Terrein dans le voisinage du Sault, pour s'y établir auprès de leurs Freres. Ils ajoûterent qu'ils avoient fait une trèsgrande diligence, afin d'avertir les François d'ètre sur leurs gardes; parce que huit cent Guerriers Iroquois se disposoient à entrer dans la Colonie entre Montreal & les Trois Rivieres. On leur demanda s'ils sçavoient ce qu'étoit devenu le Chevalier d'Eau, & ils répondirent que c'étoit à la follicitation des Anglois, qu'on avoit brûlé les trois François de sa fuite; que lui-même avoit été fur le point de fubir le même fort; qu'il étoit déja attaché à un poteau, mais que les Anglois & les Iroquois ayant également refusé de commencer l'exécution, cette contestation lui avoit fauvé la vie.

M. de Frontenac rendant compte à M. de Pontchartrain, Lettre de M. qui venoit de succeder à M. de Seignelay dans le Ministere, de Frontenaca des divers avis, qu'il avoit reçus, & en particulier de ce qui chattrain. regardoit les Iroquois, lui manda qu'il n'avoit pas cru devoir absolument rejetter les propositions des Agniers; mais qu'il n'avoit pas non plus jugé à propos de paroître y faire beaucoup d'attention; qu'il avoit recommandé au Chevalier de Callieres de faire traîner la négociation par les Sauvages du Sault S. Louis, & qu'il avoit fait dire aux Outaouais par le Sieur de Courtemanche, qu'ils lui feroient plaisir de harceler toujours les Iroquois, contre lesquels il se tenoit lui-

même en garde, pour n'en être pas surpris.

J'ai recommandé la même chose, ajoûte-t'il, aux Chess des " Canibas, quand ils m'ont quitté, & je suis convaincu que, " si Sa Majesté prend la résolution de faire quelque Entreprise « du côté de Baston & de Manhatte, & de s'emparer de cette " derniere Place, cette conquête sera la sûreté du Pays, & " ôtera aux Iroquois toute esperance de protection. D'un autre " côté, si le Roy reprenoit l'Acadie, & se rendoit Maître ab- " folu du Grand Banc, ce qui se pourroit faire en envoyant " tous les ans trois ou quatre Fregates croiser depuis le Cap de « Sable, jusqu'au Nord de l'Isle de Terre-Neuve, il assureroit " pour son Royaume un commerce de plus de vint millions, " & plus avantageux, que ne seroit la conquête des Indes. Je " ne içai, disoit-il dans une autre Lettre, qu'il écrivit deux " mois après celle-ci, je ne fçai, fi ceux, qui vous ont précédé, 🤨

1691., ont fait attention à l'importance, qu'il y a de se rendre Maî-" tre de toutes les Pêches, & à l'avantage, qu'elles apporte-" roient au commerce de tout le Royaume; rien ne sçauroit "rendre votre Ministere plus illustre, que d'engager le Roy à entreprendre cette conquête. Je la crois plus importante, que ne feroit celle de toutes les Indes, dont les mines s'épuifent, au lieu que celles-ci font intarissables.

Nouvelles hostilités des Iroquois.

Cependant le grand Parti des Iroquois, dont les Agniers avoient donné avis, parut vers le commencement de May du côté de Montreal. Ils étoient au nombre de mille, & ayant établi leur Camp à l'entrée de la grande Riviere des Outaouais, ils firent deux Détachemens, l'un de fix-vint Hommes, qui prit sa route au Nord, l'autre de deux-cent, qui tourna au Sud. Le Premier se jetta d'abord sur un Quartier de l'Isle de Montreal, qu'on appelle la Pointe aux Trembles, où il brûla environ trente maifons, ou granges, & prit quelques Habitans, fur lesquels il exerça des cruautés inouies.

Le Second, dans lequel il y avoit vint Anglois, & quelques Mahingans, s'étoit gliffé entre Chambly & la Prairie de la Magdeleine, où il surprit douze Sauvages du Sault S. Louis, Hommes & Femmes; mais le lendemain des Agniers, qui étoient de ce Parti, les ramenerent chezeux, & déclarerent qu'ils venoient pour traiter de la paix : cependant on s'aperçut bientôt que leur véritable dessein étoit de débaucher, s'ils le pouvoient, tous les Habitans de ce Village, ce qui ne leur réuffit point. Un quatriéme Parti d'environ quatre-vint Hommes, attaqua presqu'en même tems les Iroquois Chrétiens de la Montagne, & les ayant investis de toutes parts, enleva trente-cing Femmes, ou Enfans, & les emmena en plein jour à la faveur d'une escarmouche, qui lui assûra la retraite.

Plusieurs autres Bandes moins nombreuses se répandirent aussi depuis Repentigny jusqu'aux Isles de Richelieu, & sirent par tout de grands dégâts, parce que les Troupes & les Milices ne pouvoient tenir la Campagne, faute de provisions. Enfin le Chevalier de Vaudreuil forma un Corps de cent, ou fix-vint Volontaires, Officiers, Soldats & Canadiens, qui commencerent par aller d'Habitation en Habitation, pour faire des vivres. Dès qu'ils en eurent amassé suffilamment pour quelques jours, ils joignirent le Sieur de

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 95

LA MINE, Capitaine, qui étoit parti de Montreal quelque tems avant M. de Vaudreuil, & avoit découvert un Parti d'Onneyouths, lesquels étoient sans défense à S. Sulpice dans

une maifon abandonnée.

[aî-

te-

oit

y à

e,

ui-

rs

ly

11-

11-

ui

er

l-

1-

Le Chevalier de Vaudreuil, à qui il en donna avis, ne ba- Combat de s. lança point à marcher de ce côté - là. Il avoit avec lui, entr'autres Braves, le Chevalier de CRISASY, LE MOYNE DE BIENVILLE, & Oureo haré, que l'on commençoit à soupconner d'être d'intelligence avec sa Nation, mais qui dans se reste de cette Campagne s'en purgea pour toujours. Les Nôtres en approchant de la maison aperçurent quinze Onneyouths, couchés en déhors sur l'herbe, & ne pensant pas feulement qu'il pût y avoir des François en Campagne : on donna dessus, & ils furent tous tués, avant que d'avoir pu se reconnoître. Trois autres fortirent de la maison au cri, que firent les Mourans; l'un d'eux fut aussi dans l'instant couché par Terre, les deux autres s'enfuirent dans le Bois fort bleffés.

Alors ceux, qui étoient restés dans la maison, se mirent en défense, & Bienville s'étant trop approché d'une fenêtre, fut renversé mort d'un coup de fusil (a). La perte de cet Officier, qui étoit fort connu des Iroquois, releva le courage de ces Barbares, & fans les efforts extraordinaires de MM. de la Mine, de Crifafy & d'Oureouharé, fix-vint François couroient risque d'échouer devant douze Iroquois cantonnés dans une affez méchante maison. Enfin le Chevalier de Vaudreuil s'avisa, quoiqu'un peu tard, d'y faire mettre le feu. Les Ennemis voulurent se faire passage la hache à la main; mais les deux, ou trois Premiers ayant été tués, on en prit cinq, que les Habitans firent impitoyablement brûler. perfuadés que le feul moyen de corriger ces Barbares de leurs cruautés, étoit de les traiter eux-mêmes, comme ils traitoient les autres.

Nous aurons dans la suite plus d'une occasion de parler du Marquis & du Chevalier de Crisasy, & on sera peut-être fasy, bien aise de sçavoir qui ils étoient, & ce qui les avoit amenés dans la Nouvelle France. C'étoit deux Freres d'une des plus illustres & des plus puissantes Maisons de Sicile. Ils

1691.

<sup>(4)</sup> Son nom fut donné après sa mort à un de ses Freres, alors fort jeune, & qui est présentement Gouverneur de la Louisiane,





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

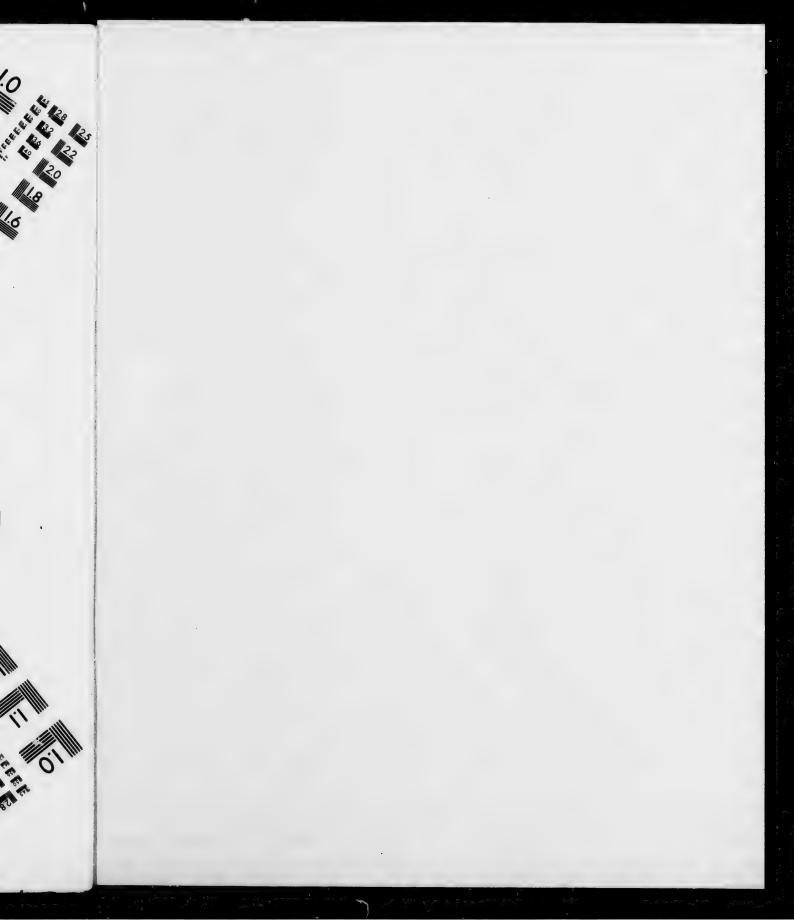

1691.

avoient été des Premiers à se déclarer pour la France dans la révolte, qui pensa enlever ce Royaume au Roy d'Espagne, & quand les troubles eurent été pacisiés, ils ne purent obtenir, ou n'oserent demander leur grace à Sa Majesté Catholique. Le Chevaller étoit Prosés de l'Ordre de S. Jean de Jerusalem, & avoit fait ses caravanes avec toute la distinction possible; aussi possedoit-il toutes les qualités, qui peuvent élever un Homme de guerre aux premiers honneurs de la Milice.

Le Marquis étoit aussi fort brave, & en portoit des marques, qui lui eussent fait beaucoup d'honneur, s'il ne les avoit pas reçuës en combattant contre son Prince legitime. Il se voyoit par la soumission de la Sicile dépouillé de tous ses biens, qui étoient considerables; il crut que le Roy Très-Chrétien s'intéresseroit à les lui faire restituer, ou l'en dédommageroit, & il se rendit avec son Frere à Versailles, ne doutant point qu'ils ne sussent bientôt employés d'une manière convenable à leur naissance, & à leurs services.

Ils furent trompés dans leur attente. Les Princes, qui ne se font point de scrupule de se fervir des Traitres, ne se croyent pas toujours obligés de recompenser la trahison, surtout, quand ils n'en ont pas tiré tout l'avantage, qu'ils en esperoient: ou plûtôt la Providence, qui veille à la conservation des Etats, permet rarement qu'ils accreditent la persidie. MM. de Crisasy, après bien des sollicitations, se virent reduits à accepter chacun une Compagnie en Canada, de peur de n'avoir rien du tout. Ils y ont servi jusqu'à la mort avec un zéle, dont ils auroient pu tout esperer, s'ils l'eussent employé l'un pour sa Patrie, & l'autre pour sa Religion, mais sans que la Cour de France ait témoigné leur en sçavoir beaucoup de gré.

Le Chevalier, après plusieurs belles actions, dans lesquelles on ne sçavoit ce qu'on devoit plus admirer, ou de son habileté dans la guerre, ou de sa pénétration dans le conseil, ou de sa conduite dans les Entreprises, dont il su chargé, ou de son intrépidité, ou de sa présence d'esprit dans l'action, a ensin succombé au chagrin de se voir négligé, & sans esperance d'avancer: le Marquis, avec un mérite moins brillant, mais avec la reputation de sage & de brave Officier, a supporté ses disgraces avec plus de patience &

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 97 de Philosophie, & il est mort Gouverneur des Trois Ri- 1691. vieres.

ns la

gne,

bte-

tho-

e Je-

tinc-

peu-

rs de

mar-

voit

ll fe

s ses

rès-

dé-

les,

ma-

i ne

e ſe

fur-

en

ier-

per-

ent

de

ort

ent

n,

oir

lef-

de

on-

ar-

ac-

8z

ite

ra-

& de

Immédiatement avant l'action, dont je viens de parler, un Parti Irole même Bienville, qui y perdit malheureusement la vie à quois échape la fleur de son âge, avoit poursuivi un Parti de soixante par la faute des Govogouins, parmi lesquels il y avoit quelques Agniers. Il Iroquois du avoit avec lui deux-cent Hommes chois, partie François, Sault S. Louis. & partie Iroquois domiciliés, & comme il surprit les Ennemis, ausquels il étoit d'ailleurs fort supérieur en nombre; il comptoit bien qu'il ne lui en échaperoit pas un seul, mais les Agniers ayant demandé à parler aux Iroquois du Sault S. Louis, ceux-ci voulurent absolument les écouter, de peur, disoient-ils, de rompre tout accommodement entre eux & ce Canton.

Les Agniers leur protesterent qu'ils ne souhaitoient rien tant que la paix, & s'offrirent à s'en retourner chezeux, avec promesse d'envoyer incessamment des Députés à Montreal pour traiter avec M. de Callieres. On les crut fur leur parole, & on les laissa aller, aussi-bien que les Goyogouins, dont ils répondirent, & comme c'étoit-là tout ce qu'ils prétendoient, ils ne se mirent nullement en peine d'exécuter ce qu'ils avoient promis. Il n'y avoit rien dans cette conduite des Iroquois Chrétiens, qui dût surprendre de la part des Sauvages, lesquels ne sçavent pas se défier de ceux-mêmes, qui leur ont le plus souvent manqué de parole; mais M. de Frontenac, de tout tems prévenu contre ceux-ci, donna en cette rencontre une libre carriere à ses soupçons, qui n'avoient pourtant aucun fondement legitime, & voici comme il s'en exprima dans une Lettre, qu'il écrivit cette même année au nouveau Ministre.

· On a fort crié contre les Sauvages du Sault, & on foup- " çonne que leur conduite n'étoit pas sincère. Il y a lontems « de M. de que je m'aperçois de beaucoup de menagemens, qui ne me " à ce sujet. plaisent pas, non plus que certaines relations & intelligen- " ces secrettes, qu'ils ont avec les Agniers, pami lesquels ils « ont beaucoup de Parens. J'en ai plusieurs fois averti les Peres, « qui les gouvernent, & que je ne voudrois pas dire y avoir « aucune part; mais il est certain que, soit envie de les mena- " ger, & de les gagner à JESUS-CHRIST par des voyes de dou- « ceur, ou par d'autres raisons, qui me sont inconnues, ils « Tome II.

1691. " ont quelquesois de trop grandes complaisances pour eux. " L'expérience de douze années de sejour dans ce Pays, m'a fait connoître que ces Missions ne devroient point être sépa-" rées, comme elles sont, des François, qu'on devroit toujours laisser avec eux pour les franciser en les christianisant, & qu'autrement elles seront plus nuisibles, qu'utiles au Service du Roy.

Faux principe de ce Général.

On sçavoit dans le Conseil de Sa Majesté à quoi s'en tenir fur la conduite des Missionnaires avec les Sauvages, & on y étoit perfuadé que leur zéle n'étoit, ni foible, ni aveugle. Les liaisons, que leurs Néophytes entretenoient avec leurs Parens, n'avoient point d'autre but que de peupler leur Village de nouveaux Proselytes, c'est-à-dire, de diminuer le nombre de nos Ennemis, & d'accroître celui de nos Alliés, comme il arrivoit tous les jours. On convenoit même que la Colonie n'avoit point de meilleurs Soldats, que ceux, qu'on enlevoit de la forte aux Cantons, & que la Bourgade du Sault étoit un de ses plus forts Boulevards.

Si ces Chrétiens en quelques occasions n'ont pas fait tout ce qu'on attendoit d'eux : si quelques Particuliers ont agi par d'autres vûes, que celles, qu'on vouloit leur inspirer, Personne avant & après M. de Frontenac ne s'est avisé d'en rendre responsable toute la Bourgade, encore moins ceux, qui la gouvernoient; & l'expérience, non pas de dix ans, mais de plus d'un siècle, nous a appris que le plus mauvais système pour bien gouverner ces Peuples, & pour les maintenir dans nos intérêts, étoit de les approcher des François, qu'ils auroient beaucoup plus estimés, s'ils les avoient moins

vûs de près.

Enfin on ne pouvoit plus douter que le meilleur moyen de les christianiser ne fût de se bien donner de garde de les francifer. En fept ou huit mois, que les Iroquois du Sault & de la Montagne avoient demeuré à Montreal après le ravage de la Chine, ils étoient devenus méconnoissables, & pour les mœurs, & pour la pieté, & il n'est Personne aujourd'hui, qui ne convienne que, si leur ferveur n'est plus, comme elle a été si lontems, l'édification & l'admiration de la Nouvelle France, c'est qu'ils nous ont trop fréquentés. L'exemple des Nations Abénaquifes, bien plus féparées des Habitations Françoises, & dont l'attachement à nos intérêts ne pouvoit

pour eux. Pays, m'a être fépavroit toustianisant, les au Ser-

oi s'en tenir s, & on y i aveugle. avec leurs r leur Vilminuer le os Alliés, me que la ux , qu'on e du Sault

is fait tout ont agi par rer, Perd'en renceux, qui ns, mais zais fyftês mainterançois, ent moins

moyen de e les franilt & de la rage de la pour les ourd'hui . mme elle Nouvelle mple des bitations pouvoit

DE LA NOUVE LLE FRANCE. Liv. XIV. 99

aller plus loin, suffisoit seul pour convaincre le Général de la fausseté de son principe : aussi ses plaintes & ses avis furent-ils peu écoutés en Cour, où l'on étoit enfin persuadé que son projet, qu'on avoit eu si fort à cœur trente ans aupara-

vant, n'étoit ni utile, ni pratiquable.

Les Chrétiens du Sault S. Louis & de la Montagne donnerent même alors une preuve de leur fidélité, bien capable intrigues des de dissiper les ombrages du Comte de Frontenac. Le Canton d'Onnontagué, qui avoit adopté la Famille du Sieur le Moyne, avoit déliberé de lui envoyer un Collier, pour pleurer la mort de Sainte Helene, son Fils. Il fit accompagner celui, qu'il nonima pour cette Cérémonie par deux Femmes du Village de la Montagne, qu'il retenoit Prisonnieres, & à qui il donna la liberté.

Comme on ne doutoit point dans ce Canton qu'une telle grace n'eût mis ces Femmes dans les intérêts de la Nation, on crut pouvoir les charger d'une Commission assez délicate; on leur remit deux Colliers, qu'elles devoient remettre en fecret, l'un à un des Principaux de leur Village, & l'autre à Louis Atherihata, Habitant du Sault S. Louis, & qui étoit Filleul du Roy. Par ces Colliers on les invitoit à revenir dans leur Pays, & à y ramener le plus qu'ils pourroient de leurs Parens & de leurs Amis, & pour rendre cette invitation plus efficace, les deux Iroquoises devoient leur ajoûter qu'il ne leur restoit plus d'autre moyen d'éviter de perir avec tous les François: nous verrons bientôt sur quoi cette menace étoit fondée.

Les deux Sauvages reçurent les Colliers; mais ils les porterent sur le champ au Gouverneur de Montreal, & lui jure- Iroquois rent une fidélité inviolable. Le Chevalier de Callieres apprit en même tems par les deux Femmes, qui avoient apporté les Colliers, qu'un gros Parti d'Iroquois s'étoit allé poster sur la Riviere des Outaouais, en un lieu appellé le long Sault, & que son dessein étoit de faire main basse sur tous ceux, qui passeroient par-là pour aller à Michillimakinac, ou pour en revenir, puis de se répandre dans les Habitations Françoises, afin d'empêcher qu'on y fit la récolte.

L'Avis étoit véritable, mais le Chevalier de Vaudreuil ayant rassemblé à Quebec un grand nombre de Soldats & de Volontaires, pour aller donner la chasse à ces Barbares, 1691.

Nouvelles

Nij

apprit en passant aux Trois Rivieres qu'ils avoient décampé, soit qu'ils eussent été instruits des préparatifs, qui se faisoient contr'eux, ou que les courses de nos Alliés dans leur Pays les y eussent rappellés pour défendre leurs Familles, & empêcher le ravage de leurs Terres.

Nos Alliés continuent de pousser les Iroquois.

En effet la guerre étoit toujours très-vive entre ces Sauvages, & il est certain que cette diversion nous fut d'une trèsgrande utilité. M. de Frontenac avoit fort bien réussi à gagner les Outaouais & les Hurons, qui firent merveille pendant tout l'hyver. On n'avoit pourtant pas encore pu leur donner avis de l'avantage, que nos Troupes avoient remporté sur la Flotte Angloise, & ce ne sut qu'à la sonte des glaces que MM. de Courtemanche & de Repentigny furent envoyés pour les en informer. Ces deux Officiers, avec dix Hommes seulement, passerent au travers de cette Multitude d'Iroquois, qui environnoient l'Isle de Montreal, & arriverent à Michillimakinac, sans avoir reçu le moindre échec. Leur voyage produisit tout l'effet, qu'on s'en étoit promis, & dès qu'ils furent de retour à Montreal, Courtemanche eut ordre d'en repartir pour aller commander chez les Miamis, qu'on jugeoit nécessaire de rassûrer contre les courses des Iroquois, & dont on étoit bien aise d'éclairer les démarches.

Secours arrivé de France.

Le premier de Juillet un petit Navire de France, commandé par le Sieur Denys de BONAVENTURE, mouilla devant Quebec, & remplit toute la Ville de joye, non pas tant à cause du secours, qu'il lui aportoit, & qui ne pouvoit pas être fort considerable, que par l'assurance, que lui donna le Commandant, qu'elle en recevroit bientôt, qui remettroient l'abondance dans le Pays. En effet douze jours après M. du TAST, Capitaine de Vaisseaux, arriva avec un Convoi de quatorze Voiles de différentes grandeurs. A la vérité tout cet Armement n'avoit pas pour objet de ravitailler la Colonie. Il étoit principalement destiné à reprendre le Port Nelson sur les Anglois, & la Compagnie du Nord en avoit fait la meil-

leure partie des frais.

Entreprise sur le Port Nelfon differée, & pourquoi.

Cette Entreprise ne se fit pourtant pas alors, & la raison, qu'on apporta pour la differer, à sçavoir, que la faison étoit trop avancée, n'en fut guéres que le prétexte, quoiqu'elle ne fût pas tout-à-fait sans fondement. La véritable étoit que tout le profit en devoit être pour la Compagnie, & que M. d'Ibert décampé, se faisoient s leur Pays s, & empê-

ces Sauvad'une trèséussi à garveille penre pu leur nt rempore des glaces nt envoyés x Hommes d'Iroquois, t à Michilur voyage dès qu'ils ordre d'en on jugeoit s, & dont

commanlla devant pas tant à uvoit pas i donna le nettroient rès M. du Convoi de té tout cet Colonie. Velfon fur la meil-

a raison, ison étoit qu'elle ne que tout 1. d'Iber-

ville en devoit partager la gloire avec le Commandant des Vaisseaux du Roy. Aussi cet Officier ne dissimula-t'il point à son arrivée à Quebec qu'une telle Expédition n'étoit nullement de son goût. Toutefois, comme les ordres du Roy étoient précis, M. de Frontenac, auquel ils étoient adressés, ne voulut pas prendre sur lui d'y rien changer de son autorité.

L'expédient, qu'il prit, fut d'assembler les Intéressés dans la Compagnie du Nord, & toutes les Personnes, qui pouvoient avoir quelque connoissance de la navigation de la Baye. M. du Tast y exposa les raisons, qui lui parurent les plus propres à persuader qu'il y avoit du risque à s'exposer sur cette Mer dans une faison si tardive. Tous furent convaincus, ou virent bien qu'inutilement ils ne le paroîtroient pas, & MM. de Frontenac & de Champigny jugerent à propos de ne pas laisser voir ce qu'ils pensoient.

D'ailleurs ils avoient des avis certains que le Golphe S. Laurent & tout le bas du Fleuve étoient infestés d'Armateurs Anglois, qui avoient déja enlevé plusieurs Navires Marchands & Pêcheurs, & le Gouverneur Général ne fut pas trop fâché que M. du Tast preferât d'aller croiser dans ce Parage au projet d'aller faire la guerre dans la Baye d'Hudson: d'autant plus que cette seconde destination étoit indiquée dans les instructions de ce Capitaine, en cas que la premiere fût jugée absolument impossible.

Le bruit commençoit depuis peu à se répandre que les An- Grands préglois songeoient sérieusement à prendre leur revanche de Ennemis. l'affront, qu'ils avoient reçu l'année précédente devant Quebec; on affûroit même que Phibs étoit allé en Angleterre, & en devoit revenir avec une Flotte beaucoup plus considerable que la Premiere, pour une nouvelle tentative. Enfin on étoit averti qu'il se faisoit de grands préparatifs du côté d'Orange pour attaquer l'Isle de Montreal. Le voyage & les projets de Phibs étoient réels; mais ses diligences furent inutiles: il y a bien de l'apparence qu'on n'eut pas affez de confiance en son habileté, pour lui confier un second Armement, d'autant plus qu'il n'étoit pas en état d'en faire encore les frais.

Celui, qui se faisoit dans la Nouvelle York, n'étoit pas assez fort pour agir seul avec succès; car il n'étoit composé

691.

que de cinq cent Hommes (a), dont cent quatrevint étoient Anglois, le reste, Agniers & Mahingans. Il ne laissa pourtant pas de donner lieu à une action très-vive; mais la Providence, qui protegeoit la Nouvelle France, parut d'une maniere bien sensible en ce que l'Armée, qui l'année précedente devoit tomber sur la tête de la Colonie, s'étant dissipée par la désunion, qui s'y mit, on sut en état d'opposer à la Flotte Angloise toutes les Forces de la Colonie, & que cette année la Flotte ayant manqué à son tour, Montreal eut de quoi résister aux efforts, que les Anglois & leurs Alliés pouvoient saire our pénétrer jusques dans cette sse.

Les Ennemis approchent de Montreal.

En effet le Chevalier de Callieres n'eut pas plûtôt appris que l'Ennemi approchoit, qu'il affembla sans peine sept à huit cent Hommes, qu'il sit camper à la Prairie de la Magdeleine. Il envoya ensuite plusieurs Partis à la découverte, & peu de jours après un des Fils du Sieur Hertel, à qui il avoit donné trois Algonquins, & un Iroquois de la Montagne pour observer la marche des Confederés, lui rapporta qu'il avoit aperçu un Canot dans la Riviere de Sorel, un peu au-dessus du Rapide de Chambly; que l'ayant approché, il avoit reconnu que c'étoit des Agniers, qui lui avoient paru être aussi des Découvreurs; qu'il avoit fait sur eux une décharge, & qu'il en avoit couché cinq par Terre.

Disposition de 11 de Callie-22 pour la dé-6 ate.

Sur ce rapport le Gouverneur de Montreal comprit que Chambly étoit en danger, & il jugea à propos d'y envoyer le Sieur de Valrenes avec deux-cent Hommes. Il lui ordonna, si les Ennemis s'attachoient à ce Poste, d'y entrer pour le défendre, & s'ils passoient outre, de ne point se faire voir à eux; mais de suivre leurs pistes, asin de les prendre en queuë, tandis que lui-même les attaqueroit de front. Deux autres Capitaines, MM. de Muys & d'Orvilliers, le Sr. Dupuys, Lieutenant de la Compagnie de Valrenes, & plusieurs Subalternes étoient dans cette Troupe, qui sui s'etoit déja posté vers Chambly.

Parmi les Sauvages domiciliés il y avoit trois Chefs d'une grande reputation; Oureouharé y commandoit les Hurons de Lorette: un Iroquois du Sault S. Louis, nommé PAUL,

(a) Quelques Mémoires le reduisent même à deux-cent quatre-vint Hommes.

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 103

conduisoit ceux de sa Bourgade, & ceux de la Montagne, & LA ROUTINE, Capitaine Temiskaming (a) étoit à la tête d'un gros Parti de sa Nation. Il y avoit déja trois jours, que ceux, qui étoient restés à la Prairie de la Magdeleine, couchoient au bivouac, lorsque la nuit du dix à l'onze d'Août. qui fut extrêmement pluvieuse & obscure, fatigués des veilles précédentes, & trempés de la pluye, ils se retirerent dans le Fort, où M. de Callieres étoit au lit malade d'une groffe fiévre, qui ne l'avoit point quitté depuis son départ de Montreal.

Ce Fort étoit à trente pas du Fleuve, sur une hauteur es- Combat de la carpée entre deux Prairies, dont une, qui regardoit un endroit appellé la Fourche, est coupée par une petite Riviere à la portée du canon du Fort, & un peuplus près par une Ravine. Entre les deux il y a un Courant, fur lequel on avoit bâti un Moulin: c'étoit de ce côté-là, à la gauche du Fort, qu'étoient campées les Milices, aufquelles s'étoient joints quelques Outaouais, qui par hazard s'étoient trouvés à Montreal, lorfqu'on y donna l'allarme. Les Troupes reglées campoient sur la droite, & les Officiers avoient fait dresser leurs tentes vis-à-vis fur une hauteur.

Une lieure avant se jour, la Sentinelle, qui étoit postée au Moulin, aperçut des Gens, qui se glissoient le long de la Hauteur, sur laquelle étoit le Fort; elle tira un coup de susil, cria aux armes, & se jetta dans le Moulin. C'étoit des Ennemis, qui se coulant entre la petite Riviere de la Fourche, & la Ravine gagnerent le bord du Fleuve, & s'y cantonnerent, puis trouvant le Quartier des Milices dégarni, en chasserent le peu, qui y restoit de Monde, & s'y logerent. Quelques Habitans & fix Outaouais furent tués dans cette surprise.

Au bruit de la Sentinelle, M. de S. CYRQUE, ancien Capitaine, qui commandoit en l'absence de M. de Callieres, marcha à la tête des Troupes, dont une partie prit le long de la Gréve, & l'autre par la Prairie, en faisant le tour du Fort. Le Bataillon, que S. Cyrque commandoit en Personne, arriva le Premier à la vûe du Quartier des Milices; quoique cet Officier ne sçût pas encore que les Ennemis en fussent les Maîtres, comme il en eut quelque soupçon, il s'arrêta pour s'en éclaircir. Dans le moment on fit sur lui une décharge de

(a) Nation Algonquine.

s, le Sr. , & pluut fuivie ent faire J CHES-

nt étoient

ffa pour-

ais la Pro-

d'une ma-

récedente

ffipée par

la Flotte

cette an-

al eut de

lliés pou-

ôt appris

ne lept i

la Mag-

ouverte,

, à qui il

a Monta-

rapporta

, un peu

roché , il

ent paru

e déchar-

iprit que

envoyer

ui ordon-

rer pour

faire voir

endre en

t. Deux

efs d'une Hurons PAUL, mes.

mousqueterie, dont il fut blessé à mort, aussi bien que le Sieur D'ESCAIRAC, & M. d'Hosta sut tué roide.

en fo.

ď

Tr

le p

vei

pui

ble

ďo

le r

80

dér

l'on

bear

duit

pay

auta

jeun

à la

autr

vage

VOIX

mor

mor

On

fage

ftere

fuiv:

fatig

arm

trois

mon

des e

S. L

avoi

roit

mais

Le second Bataillon arriva dans l'instant, conduit par M. de la Chassaigne, & on donna tête baissée sur l'Ennemi, qui après une affez vigoureuse resistance, se voyant sur le point d'avoir toute l'Armée Françoise sur les bras, sit retraite en très-bon ordre. M. de S. Cyrque perdoit tout son sang, parce qu'il avoit la veine cave coupée; mais il ne fut pas possible de l'obliger à se retirer dans le Fort, qu'il n'eut vû les Ennemis tourner le dos, & il repara ainsi par son intrépidité la faute, qu'il avoit faite de se laisser surprendre. Il tomba mort quelques momens après à la porte même du Fort, & d'Escairac mourut le lendemain.

On étoit affez surpris qu'on laissat les Ennemis achever tranquillement leur retraite, & dans une contenance, qui fentoit beaucoup moins les Vaincus, que les Victorieux. D'ailleurs on ne leur avoit tué que cinq ou fix Hommes, blefsé environ trente, & pris un seul Grenadier, dans le tems, qu'il se disposoit à jetter des grenades dans le Fort. Notre perte étoit plus confiderable, à ne compter même que les trois Officiers, que j'ai nommés. Avec cela ils emportoient les chevelures de plusieurs François, & jettoient de grands cris,

comme s'ils eussent voulu insulter à nos Troupes.

Belle action renes.

Cette inaction venoit de ce que Personne ne commandoit, de M. de Val- ou peut-être de ce que tous vouloient commander; mais elle ne dura point. L'Ennemi étant près d'entrer dans le Bois, s'aperçut qu'un petit Détachement de François, conduit par le Sieur DOMERGUE, le suivoit d'assez près, il lui dressa une embuscade, dans laquelle ces braves Gens tomberent, & furent tous tués. Les Confederés devenus plus fiers par ce nouveau fuccès, reprirent le chemin, par où ils étoient venus; mais après qu'ils eurent marché deux lieues, leurs Coureurs découvrirent M. de Valrenes, lequel au premier bruit du combat, étoit accouru avec M. le Bert, & les Sauvages. Les Coureurs n'avoient vû que la tête de ce Corps de Troupes, & les Ennemis, qui ne le croyoient pas si considerable, s'imaginerent qu'ils en auroient aussi bon marché, que de celui de Domergue. Ils ne balancerent pas un moment à l'attaquer, & le firent avec une résolution, qui auroit déconcerté un Commandant moins ferme & moins habile, que Valrenes.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIV. 105 Valrenes. Par bon'eur pour cet Officier, il se trouva en cet endroit deux grands arbres renversés. Un Homme, qui sçait

son métier, tire avantage de ce qui échaperoit à l'attention

d'un autre.

Valrenes se fit donc un retranchement de ces arbres, plaça sa Troupe derriere, & lui fit mettre ventre à terre, pour essuyer Ennemis. Perle premier feu des Ennemis. Il lui ordonna ensuite de se rele- Partis, ver, la partagea en trois Bandes, dont chacune fit sa décharge; puis avec une présence d'esprit, & une promptitude incroyables il les rangea en bataille, & chargea l'Ennemi avec tant d'ordre & de vigueur, qu'il le fit plier par tout. Les Alliés le réunirent néanmoins jusqu'à deux fois; mais après une heure & demie de combat ils furent contraints de se débander, & la déroute fut entiere. On en compta fix-vint sur la Place, & l'on scut depuis que le nombre des Blesses passoit encore de beaucoup celui des Morts. Cette action fut très-vive, & conduite avec toute l'intelligence possible. Valrenes étoit par tout, payant de sa Personne en Brave, & donnant ses ordres avec autant de sang froid, que s'il eût commandé un Exercice. Le jeune & vaillant le Bert Du Ches e se distingua extrêmement à la tête des Canadiens, & fut blessé à mort, aussi-bien qu'un autre Officier, nommé VARLET. Les trois Capitaines Sauvages s'y surpasserent, & Paul y sut tué en exhortant de la voix & par son exemple ses Iroquois à combattre jusqu'à la mort des Ennemis de la Foy. Les Anglois & les Agniers y monfrerent un courage, qui fit d'abord balancer la victoire. On se battit lontems à coups de mains, & à se brûler le vifage avec la boure du fusil. Les Drapeaux & les Bagages resterent aux Vainqueurs; mais M. de Valrenes ne put pourfuivre les Fuyards, parce que ses Gens étoient si excédés de fatigues, qu'ils ne pouvoient plus se tenir de bout. & que les armes leur tomboient des mains. Ils avoient en effet marché trois jours par des chemins affreux, sans pouvoir prendre un moment de repos, manquant de vivres, & ne trouvant que des eaux bourbeuses pour étancher leur soif.

Valrenes crut qu'une nouvelle Troupe d'Iroquois du Sault S. Louis, qui étoient accourus au bruit du combat, pour y avoir part, & qui n'arriva que quand l'action fut finie, pourroit faire ce que les Siens n'étoient pas en état d'exécuter; mais ces Sauvages ayant entendu des décharges de fusil, qui Tome II.

ar le une r funouus: eurs du vas de nsi-

hé,

ent

dé-

que

es.

Sieur

ıM.

, qui

oint

e en

paroffi-

En-

té la

mort

scai-

ever

qui

eux.

blef-

ms ,

erte

Of-

che-

cris,

oit .

elle

s'a-

#### 106 HISTOIRE GENERALE.

1691.

fe faisoient pour les obséques des Officiers morts dans le premier combat, s'imaginerent qu'on se battoit de nouveau à la Prairie de la Magdeleine, ils y volerent sur le champ, & cette erreur sut le salut des Anglois & des Agniers. Nous eumes ce jour-là soixante Hommes tués & autant de blessés, dont quelques-uns moururent, entr'autres MM. le Bert & Varlet. Un Anglois, que M. de Valrenes sit Prisonnier, lui dit qu'après le retour de ce premier Parti, il en devoit venir un Second de quatre-cent Hommes; que cinq-cent Iroquois devoient aller en même tems par Catarocouy, & que leur dessein étoit d'empêcher les François de faire leurs récoltes; mais rien ne parut, & la moisson, dont la perte eût reduit la Colonie aux dernieres extrémités, se sit assez tranquillement, & fut très-abondante.



ter les

tin de me vo

fez une le preau á la 1p, & ous eu-Bert & er , lui venir oquois ie leur coltes : duit la

ment .



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE QUINZIE'ME.



UR la nouvelle de l'aproche des Ennemis M. de Frontenac étoit parti de Quebec pour se rendre à Montreal; mais il ap- proposent la prit en y arrivant leur défaite & leur fui- neutralité. te, & il retourna aussitôt sur ses pas. Il recut peu de tems après des Lettres du Gouverneur Général de la Nouvelle Angle-

terre, qui le prioit de lui faire rendre les Prisonniers, que les Abénaquis avoient faits sur ses Terres, & lui proposoit la neutralité en Amérique, malgré la guerre, qui continuoit en Europe entre les deux Couronnes. Il étoit aisé de juger qu'une telle proposition ne se faisoit pas sincérement, puisque le Général Anglois ne parloit pas de renvoyer les François, qu'il retenoit à Baston; mais qu'elle avoit pour motif quelque embarras, où se trouvoit la Nouvelle Angleterre.

Le Baron de S. Castin, qui s'étoit fait un Etablissement as- Ce qui les # sez considerable auprès des Abénaquis, & avoit même épousé engageoit. une Fille de cette Nation, expliqua bientôt l'énigme dans un

#### 108 HISTOIRE GENERALE

1691.

Mémoire, qu'il envoya à M. de Frontenac. Il y marquoit que les Anglois & les Hollandois se faisoient la guerre dans la Nouvelle York, & que le but du Gouverneur Anglois étoit encore de nous débaucher les Nations Abénaquises, par le moyen de l'échange, qu'il proposoit, ou du moins de les engager à discontinuer leurs courses; mais qu'il répondoit bien d'empêcher l'exécution de ce projet.

Réponse de M. de Frontenac. Sur cet avis M. de Frontenac répondit au Général Anglois que, quand il lui auroit renvoyé le Chevalier d'Eau & M. de Manneval, qu'il retenoit Prisonniers, l'un par la trahison des Iroquois, & l'autre par la mauvaise soi de l'Amiral Phibs, il pourroit entrer en pourparler; mais que sans cela il n'écouteroit rien. Il écrivit ensuite à M. de Pontchartrain, pour lui représenter les facilités, que les brouilleries de la Nouvelle York donneroient pour la conquête de cette Province; mais le Ministre lui sit réponse que le Roy avoit besoin de toutes ses Forces en Europe, & que Sa Majesté bornoit toutes ses vûes par raport à la Nouvelle France, à ne s'y point laisser entamer par les Anglois.

Quoique l'on fût entièrement revenu à Montreal de la crainte, qu'on avoit eue des deux grands Partis, dont nous avons parlé dans le Livre précédent, on n'y étoit pas tout-à-fait tranquille. La petite guerre continuoit toujours; il se passoir peu de semaines, qu'on n'eût plusieurs allarmes, & sans la précaution, qu'on prit de faire escorter les Moissonneurs, on auroit perdu bien des Habitans pendant la récôlte. Oureouharé, qui s'étoit distingué en tant d'occasions pendant les deux dernieres Campagnes, & tout récemment dans le dernier combat sous M. de Valrenes, sit encore à la fin de celle-ci une action, qui acheva de le faire regarder comme celui de nos Alliés, sur lequel on pouvoit plus s'emént compter.

Beile action d'Ourcouharé.

Il étoit à peine de retour à Montreal aprés la défaite des Anglois & des Agniers, lorsqu'un Parti d'Iroquois s'étant avancé jusqu'à la Riviere des Prairies, y enleva trois François: il se mit aussitot à ses trousses, & le joignit au Rapide plat, sur le chemin de Catarocouy, tua deux Hommes, sit quatre Prisonniers, & ramena les François à Montreal. Quelque tems après il descendit à Quebec, pour y voir le Gouverneur Général, qui le combla de caresses & de présens; il

néral . Anr d'Eau & ar la trahie l'Amiral fans cela il hartrain , eries de la cette Provoit befoin té bornoit e s'y point

real-de la dont nous pas toutours; il se armes, & Moissonla récolte. s pendant nt dans le la fin de der comf` ement

éfaite des is ·s'étant ois Franu Rapide nmes, fit al. Quelle Gouréfens ; il

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 109

y fut très-sensible, & en partant pour retourner à Montreal, il dit avec une modestie, estimable dans un Sauvage, qu'il n'en avoit pas encore assez fait pour reconnoître les obligations, qu'il avoit à son Pere, & ce qui prouve qu'il parloit sincérement, c'est que plusieurs Nations lui ayant offert de le choisir pour leur Chef, il leur rénondit qu'il ne s'attacheroit

jamais qu'à la Personne d'Onomaio.

Cependant M. de Frontenac peu content d'avoir vû échouer tous les projets des Ennemis sur la Nouvelle France, voulut contre les Agniers inutile. à son tour porter la guerre chez eux, & parce que les Agniers avoient ajoûté la perfidie à leur ancienne animofité contre les François, il résolut de commencer par eux. Cinq, ou fix-cent Hommes eurent ordre d'entrer dans ce Canton, & en prirent la route; je n'ai pu sçavoir qui avoit été chargé de cette Expédition; mais il est certain qu'il n'alla point jusqu'au Pays Ennemi, les mauvais chemins, & la faison trop avancée l'ayant contraint de relâcher. On s'en consola par l'arrivée du Sieur d'Iberville de la Baye d'Hudson avec deux Navires chargés pour quatre-vint mille francs de Castors, & pour plus de fix mille fix cent livres de menues Pelleteries.

Il s'arrêta peu à Quebec, & passa en France dans le dessein Nouvelles de d'y faire revivre le projet de l'Entreprise sur le Port Nelson, qu'il scavoit que la Cour avoit extrêmement à cœur. On eut nouvelle en même tems que les Abénaquis avoient remporté de nouveaux avantages sur les Anglois; que le Chevalier de Villebon étoit arrivé au Port Royal sur un Vaisseau commandé par M. de Bonaventure, & que cet Officier y avoit mené une prise Angloise, sur laquelle étoient le Chevalier Nelson, & le Sieur Tyne, nommé Gouverneur de l'Acadie. Ces deux Prisonniers furent quelque tems après envoyés à Quebec, où M. de Frontenac les reçut très-bien. Ce Général caressa beaucoup le Chevalier Nelson, non-seulement par reconnoissance, ce Gentilhomme en ayant très-bien usé avec les François en plusieurs rencontres, mais encore parcé qu'il avoit beaucoup de crédit à Baston.

Pour revenir à l'Acadie, depuis que l'Amiral Phibs en avoit M. de Ville. fait la conquête, la Cour d'Angleterre ne paroissoit pas fort bon y est étajalouse de la conserver, & le Port Royal étoit à celui, qui s'y bli Commandant. trouvoit le plus fort, tantôt aux François, & tantôt aux Anglois; quelquefois également abandonné par les uns & par

1691.

autres. Nous avons vû que le Chevalier de Villebon s'étoit rendu à Quebec après la perte du Navire, qui l'avoit conduit dans ce Port. De-là il passa en France, représenta au Ministre qu'il étoit aussi facile qu'important d'empêcher les Anglois de s'établir en Acadie, & répondit d'en venir à bout avec les seuls Abénaquis, si on vouloit agréer qu'il se mît à leur tête.

Il fut favorablement écouté; M. de Pontchartrain lui fit donner une Commission du Roy pour commander en Acadie, & lui ordonna de s'embarquer au mois de Juin de cette année 1691, pour Quebec, où il recevroit les ordres du Comte de Frontenac. Sa Majesté manda en même tems à ce Général qu'étant informée de l'affection des Sauvages Abénaquis à son Service, de leur courage, & de tout ce qu'ils avoient fait contre les Anglois; & voulant maintenir avec le secours de ces braves Gens la possession de l'Acadie, en attendant qu'Elle jugeât à propos d'exécuter la résolution, où Elle étoit de rétablir le Port Royal: Elle vouloit qu'on leur fournit dans le lieu de leur demoure toutes les munitions, qu'ils lui avoient fait demander par le Sieur de Villebon, son intention étant qu'on ne leur donnât point la peine de les aller chercher à Quebec; que pour cet effet Elle avoit enjoint audit Sieur de Villebon d'aller se mettre à leur tête en qualité de Commandant en l'Acadie, avec le Sieur de Portneuf, son Frere & Lieutenant de sa Compagnie, & quelques autres Officiers Canadiens, qui seroient choisis par le Gouverneur Général.

Villebon mouilla devant Quebec au commencement de Juillet sur le Soleil d'Afrique, le meilleur Voilier, qui fût alors en Europe (a). Il n'en fut pourtant pas plus avancé, pour avoir fait une si grande diligence. On étoit persuadé en Canada que les Anglois se préparoient à y revenir, & le Comte de Frontenac ne crut pas devoir dans une telle conjoncture se priver du secours, qu'il pouvoit tirer du Soleil d'Afrique; il le retint jusqu'au sixième de Septembre, que ne croyant plus avoir rien à craindre des Anglois, il permit au Chevalier de Villebon de partir, après lui avoir fait remettre tout ce qu'il

avoit ordre de lui fournir.

11 prend pof-

Villebon n'arriva au Port Royal que le vintsix de Novemfession du Port bre ; dès qu'il eut mouillé les ancres, il sit armer sa Chaloupe, (4) On dit qu'il faisoit sept lieues par heure.

& s'y embarqua avec cinquante Soldats & deux Pierriers. Il 1691. alla jusqu'aux Habitations, où il aperçut le Pavillon d'Angleterre; mais où il ne trouva aucun Anglois pour le garder. Il le fit abbattre, & mit en sa place celui de France. Le lendemain il assembla les Habitans, & en leur présence il fit au nom de Sa Majesté une nouvelle prise de possession du Port

Royal & de toute l'Acadie.

toit

duit

ini-

An-

out

nît à

i fit

lca-

ette

om-

né-

iis à

fait

s de

Elle

ré-

ıs le

ient

tant

er à · de

an-8c

iers al.

de fût

cé,

en

om-

ure

ue: lus

de u'il

m-

pe,

Le Sieur des Gouttins, qui étoit venu avec lui pour exercer encore l'Office de Commissaire Ordonnateur, l'avertit alors qu'il avoit enterré une somme de treize-cent livres, qui lui restoit, lorsque Phibs se rendit Maître de la Place, & cet argent fut trouvé dans le même état, où il l'avoit laissé. Le Commissaire, qui seul en avoit connoissance, & qui auroit pu se l'approprier, s'il eût été moins honnête Homme, en employa une partie à payer à un Officier ce qui lui étoit dû de ses apointemens, & mit le reste dans la caisse du Roy. Il n'y perdit rien; quelques années après ayant été accufé de malverfation, le souvenir de cette preuve de sa fidélité & de son dé-

fintéressement le fit absoudre sans autre examen.

Les Iroquois continuoient toujours leurs hostilités; deux Les Iroquois Femmes Sauvages, qui étoient Prisonnieres parmi eux, s'é-veulent sur-prendre le tant échapées au commencement de Novembre, avertirent Saule S. Louis. le Chevalier de Callieres que deux Partis, de trois-cent cinquante Hommes chacun, étoient en marche pour surprendre le Sault S. Louis. Sur cet avis le Gouverneur envoya dans cette Bourgade une partie des Troupes, qu'il avoit à Montreal, dispersa l'autre dans les Forts des environs; & confia la garde de la Ville à ses Habitans. Peu de jours après un des deux Partis, qui étoit venu par le Lac Ontario, parut à la vûë du Sault; mais fans s'éloigner des Bois: on marcha contre ces Barbares, & pendant deux jours il y eut quelques escarmouches assez vives, où la perte fut à peu près égale de part & d'autre. Après quoi les Ennemis, qui avoient compté fur la surprise, se retirerent.

Il y avoit dans ce premier Parti des Onnontagués, des Goyogouins, & des Tionnonthouans; le second, composé d'Agniers, de Mahingans & d'Onneyouths, avoit pris sa route par le Lac Champlain; mais quelques-uns ayant déferté, & les Chefs ayant appris la retraite du premier Parti, ne jugerent pas à propos d'aller plus loin. Il y eut néanmoins

1691.

1692.

quarante, ou cinquante Hommes, qui se détacherent, parcoururent, séparés en petites Troupes, les Habitations Françoises, & enleverent quelques Habitans, qui s'étoient écar-

tés, malgré les défenses.

Vers la fin du mois trente-quatre Agniers surprirent près de la Montagne de Chambly des Sauvages du Sault S. Louis, qui y chassoient sans aucune précaution, en tuerent quatre, & en prirent huit, dont quelques-uns se sauverent, & coururent avertir le Village de ce qui venoit d'arriver. Il en partit aussit cinquante Braves, qui se mirent à la poursuite des Ennemis, & les joignirent auprès du Lac Champlain. Ceuxci les voyant venir, se jetterent derriere des Rochers, & s'y rétrancherent; mais les Chrétiens tomberent sur eux avec tant de surie, la hache à la main, qu'ils forcerent le rétranchement. Seize Agniers resterent sur la place, quinze furent pris, & les Prisonniers délivrés.

Au commencement de Février de l'année suivante M. de Callieres reçut ordre de M. de Frontenac de lever un Parti, & de l'envoyer dans cette Peninsule, qui est terminée par la rencontre du Fleuve S. Laurent & de la grande Riviere des Outaouais. Les Iroquois alloient souvent y chasser pendant l'hyver, & le Gouverneur Général étoit informé qu'ils y étoient alors en grand nombre, M. de Callieres eut bientôt assemblé trois-cent Hommes, partie François & partie Sauvages, & il les mit sous la conduite de M. d'Orvilliers, lequel s'étant échaudé la jambe après quelques jours de marche, su obligé de retourner à Montreal, & laissa son Parti sous les ordres de M. de BEAUCOURT, Capitaine Resor-

mé (a).

Cet Officier en arrivant à l'Isle Tonihata, qui est à une petite journée en deçà de Catarocouy, y rencontra cinquante Tsonnonthouans, qui s'étoient avancés jusques-là en chassant, à dessein de se jetter ensuite sur nos Habitations, pour empêcher nos Habitans de faire leurs sémences. Il les attaqua dans leurs Cabannes par un très-mauvais tems, en tua vintquatre, en prit seize, & délivra un Officier, nommé LA PLANTE, qui avoit été pris trois ans auparavant, & qui n'ayant pas été reconnu d'abord dans son habit de Sauvage, pensa être tué comme Iroquois.

(\*) Il est présentement Gouverneur de Montreal.

Čè

til

ch

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 113

ar-

an-

ar-

de

15 5

re,

ou-

ar-

des

ux-

s'y

vec

an-

ent

, dé

rti,

r la:

des

lant

s y

ntôt

au-

le-

nar-

Par-

for-

pe-

nte

naf-

our

qua

nt-

LA

qui

e,

Ce fut là, à quoi se termina cette Expédition. On sçut par les Prisonniers qu'une autre Troupe de cent Iroquois du même Canton de Tsonnonthouan, faisoit la chasse près un endroit de la Riviere des Outaouais, appellé le Sault de la Chaudiere, que leur dessein étoit de s'y cantonner, dès que les neiges seroient fondues; que deux - cent Onnontagués, commandés par un de leurs plus braves Chefs, nommé LA CHAU-DIERE NOIRE, devoient les y joindre, & qu'ils y devoient passer toute la belle saison, afin d'arrêter tous les François, qui voudroient aller à Michillimakinac, ou en revenir.

Comme on attendoit incessamment un grand Convoi de Pelleteries de tous les Pays du Nord & de l'Ouest, on comprit qu'il étoit absolument nécessaire d'envoyer au devant une bonne Escorte; mais M. de Callieres ne pouvoit pas dégarnir son Gouvernement, parce qu'il avoit besoin de toutes ses Troupes pour soûtenir ceux, qui étoient occupés aux travaux de la Campagne. Il donna donc avis au Comte de Frontenac de ce qu'il venoit d'apprendre; le Général persuadé que la défaite des cinquante Tionnonthouans à Tonihata avoit déconcerté les mesures des Iroquois, lui manda de faire partir au plûtôt S. MICHEL avec quarante Voyageurs Canadiens pour porter ses ordres à Michillimakinac, & de le faire escorter par trois Canots bien armés juiqu'au-dessus du Sault de la Chaudiere.

M. de Callieres obeit, l'Escorte conduisit les Canadiens jus- Les Iroquois qu'au lieu marqué, sans avoir rencontré un seul Iroquois; mais empêchent la navigation de peu de jours apres S. Michel ayant aperçu des pistes, & deux la grande Ri-Iroquois, qui lui parurent des Découvreurs, ne douta point viere. que la Chaudiere Noire ne fût proche avec toute sa Troupe, & retourna à Montreal. Il ne faisoit que d'y débarquer, lorsque M. de Frontenac y étant arrivé de Quebec, le fit repartir fur le champ avec trente François & trente Sauvages. Le Général le fit suivre par Tilly de S. Pierre, Lieutenant, qui eut ordre de prendre par la Riviere du Liévre, laquelie se décharge dans la Riviere des Outaouais, cinq lieues plus bas que le Sault de la Chaudiere, & à qui il donna un duplicata de l'ordre, que S. Michel portoit à M. de Louvigny.

Il fut heureux d'avoir pris cette précaution : S. Michel arrivé au même endroit (a), d'où il avoit relâché à son premier

(a) Cet endroit se nomme le Portage des Chats. Tome II.

1692. voyage, y vit encore deux Découvreurs, & aperçut en même tems un grand nombre de Canots, que l'on mettoit à l'eau. Il crut qu'il n'étoit pas de la prudence de s'exposer à un combat trop inégal, & reprit une seconde fois la route de Montreal. Trois jours aprés qu'il s'y fut rendu, soixante Sauvages des Terres, chargés de Pelleteries, & qui étoient descendus par la Riviere du Liévre, y arriverent, & dirent qu'ils avoient rencontré M. de S. Pierre au-delà de tous les dangers. Ils firent leur Traite, puis demanderent une Escorte pour passer jusqu'à l'endroit, où ils devoient reprendre les chemins détournés.

Défaite d'un Parti de François & de Sauvages.

S. Michel s'offrit à les accompagner, & fon offre fut acceptée. On lui donna une Escorte de trente Hommes, commandée par M. de la Gemeraye, Lieutenant, qui avoit sous lui la Fresniere, Fils Ainé du Sieur Hertel, & un autre de ses Freres, tous deux Enseignes. Cette Troupe étant arrivée au long Sault de la grande Riviere, où il falloit faire un portage, tandis qu'une partie des Hommes étoit occupée à monter les Canots à vuide, & que l'autre marchoit le long du rivage, pour les couvrir, une déchargé de fusils faite par des Gens, qu'on ne voyoit point, écarta tous les Sauvages, qui étoient de la seconde Bande, & fit tomber plusieurs François morts, ou blessés.

Les Iroquois sortant auffitôt de leur embuscade, se jetterent de furie sur ce qui restoit des Nôtres, & dans la confufion, qu'une attaque si brusque & si imprévûë avoit causée, ceux, qui voulurent gagner leurs Canots, les firent tourner: de sorte que l'Ennemi eut bon marché de Gens, qui avoient en même tems à se défendre contr'eux, & contre la rapidité du Courant, qui les entraînoit. La Gemeraye, les deux Hertels & S. Michel se défendirent pourtant avec une bravoure, qui les auroit sauvés, si les Sauvages ne les eussent point abandonnés; car on sçut depuis que la Chaudiere Noire n'avoit avec lui que cent quarante Hommes, & environ soixante Femmes, ou Enfans.

Mais ces Messieurs ayant bientôt perdu l'Elite de leurs Soldats, ils n'eurent plus d'autre parti à prendre, que de s'embarquer au plus vîte pour faire retraite. Par malheur le Canot, où S. Michel & les deux Hertels s'étoient jettés, tourna, & ils furent pris tous trois. La Gemeraye & quelques

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 115

Soldats furent assez heureux pour échaper, & regagnerent Montreal, où l'on venoit d'apprendre que le Chevalier d'Eau s'étoit sauvé de Manhatte, & que les brouilleries continuoient dans la Nouvelle York entre les Anglois & les Hol-

On fut ensuite quelque tems sans entendre parler des Iroquois, & le Comte de Frontenac, qui avoit demandé des Troupes à la Cour, parce que les Siennes n'avoient pas été recrutées depuis quelques années, partit de Montreal, où tout étoit tranquille, pour se trouver à Quebec à l'arrivée des Vaisseaux de France; mais le quinziéme de Juillet, lorsqu'on y pensoit le moins, la Chaudiere Noire fit descente dans l'Isle en un endroit, qu'on nomme la Chesnaye; y enleva trois petits Sauvages, qui pêchoient, & quatorze Habitans,

qui faisoient sécher du foin.

Dès que le Chevalier de Callieres en eut été averti, il envoïa contre lui cent Soldats, commandés par M. DU PLESSYS-FABER, Capitaine, & les fit suivre par le Chevalier de Vaudreuil, à la tête de deux-cent Hommes. L'Ennemi se voyant sur le point d'avoir sur les bras des Forces si supérieures aux siennes, & s'étant aperçu en même tems que le Sr. de VILLE-DONNÉ, Officier François, qui avoit été pris avec le Sieur de la Plante, s'étoit sauvé, se jetta dans le Bois, & s'enfuit avec précipitation, abandonnant ses Canots & quelque Bagage. On ne le poursuivit point; il eut le tems de faire d'autres Canots, & de regagner la grande Riviere.

Villedonné en arrivant à Montreal, dit au Gouverneur que les Iroquois avoient caché beaucoup de Pelleteries sur après, & on les bords du long Sault, sur quoi tous les Détachemens su- eux quelque rent rappellés; on en fit un seul Corps, auquel on joignit fix- avantage, vint Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne, & le Chevalier de Vaudreuil eut ordre de courir après les Iroquois avec cette petite Armée. Il fit une si grande diligence, qu'il atteignit la queuë de l'Ennemi deux lieuës au-dessus du long Sault, lui tua dix Hommes, en prit cinq & treize Femmes, délivra les tres petits Sauvages & fix François; le reste lui échapa.

Quelques jours après le Sr. de Lusignan, Capitaine Reformé, tomba dans une embuscade en passant par les Isles de Richelieu, & fut tué à la premiere décharge; I A MONCLE-RIE, son Lieutenant, soutint presque seul pendant deux heu1692.

nçois jetteontuusée. rner: voient pidité k Heroure.

aban-

avoit

xante

s Sol-

s'eme Ca-

tour-

elques

mê-

oit à

àun

e de Sau-

def-

qu'ils

dan-

corte

che-

ccep-

man-

us lui de fes

ée au por-

mondu ri-

ar des

, qui

1692.

res un feu continuel, & fit une fort belle retraite. Ces nouvelles obligerent M. de Frontenac de remonter à Montreal au commencement d'Août, & il y conduisit trois-cent Hommes de Milices, qu'il distribua dans les Habitations les plus expo-

sées, pour y faciliter la récolte.

Il trouva dans la Ville deux-cent Outaouais, qui avoient heureusement franchi tous les passages; mais ils n'avoient osé se charger de leurs Pelleteries, parce que M. de S. Pierre les avoit avertis que la Chaudiere Noire étoit sur la grande Riviere. Cet Officier les avoit même exhortés, suivant l'ordre, qu'il en avoit de son Général, de ne point partir, qu'ils n'eussent des nouvelles sûres de la retraite des Iroquois; mais la difette, où ils étoient de vivres & de munitions, ne leur avoit

pas permis de differer plus lontems leur voyage.

M. de Frontenac propose
aux Outaouais une Expédition, & ils
n'y acquiescent point.

Nouveau

Bruit d'un ar-

mement des

Anglois.

M. de Frontenac leur fit beaucoup d'amitié, & leur proposa une Expédition contre l'Ennemi commun. Il y avoit deja quelque tems, que les Iroquois, les Hurons & les Abénaquis domiciliés la souhaitoient; mais les Outaouais refuserent d'en être, soit fat te de bonne volonté, ou, ce qui est plus vraisemblable, qu'ils ne crussent pas devoir prendre aucun engagement sans la participation de leurs Anciens. Le Général s'en consola, lorsque peu de jours après il reçut une Lettre, qui lui apprenoit que les Navires de France étoient arrivés, & ne lui avoient point apporté de Recruës; car comme il avoit besoin de toutes ses Forces pour la conservation de fes Postes, la plûpart seroient demeurés dégarnis, si, comptant sur les secours de France, il eût envoyé une partie de fes Troupes avec les Sauvages, ainsi qu'il se l'étoit proposé. Il retourna à Quebec, dès que les Outaouais furent partis, & le Chevalier d'Eau y arriva presqu'en même tems que lui.

Tandis que les seuls Iroquois tenoient ainsi dans de continuelles allarmes le centre de la Colonie, Plaisance & l'Acadie n'étoient guéres moins embarrassés à se désendre contre les Anglois. Un avis, que le Comte de Frontenac avoit reçu, & communiqué à la Cour, que le Chevalier Phibs, devenu Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, songeoit sérieusément à tenter de nouveau la conquè de la Nouvelle France, avoit été consirme d'ailleurs, & tellement cir-

constancié, que le Roy & son Ministre crurent devoir prendre de bonnes mesures pour arrêter les Anglois dans le Fleuve.

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 117

Celles, qu'ils prirent, toutes justes qu'elles étoient, n'auroient pourtant pas empêché les Ennemis de passer, s'ils se

fullent présentés.

Le Chevalier DU PALAIS étoit parti de France avec une Efcadre, qui devoit d'abord combattre la Flotte Angloise, si voye une Eselle entreprenoit de forcer le passage, & prendre ensuite son se la Terrerems pour tomber sur les Postes occupés par les Anglois dans Neuve, & else l'Isle de Terre - Neuve. Cet Officier s'arrêta quelque tems manque son dans la Baye des Espagnols, d'où il envoya un Bâtiment à la découverte à l'embouchure du Fleuve, avec ordre, s'il voyoit les Ennemis, de lui en venir sur le champ donner avis. Ce Bâtiment, après avoir lontems croisé dans le Golphe, & à l'entrée du Fleuve, fans rien voir, reprit la route de la Baye. des Espagnols au tems, qui lui avoit été marqué; mais il fut pris d'un vent impétueux & si opiniâtre, qu'après bien des efforts inutiles pour aller rejoindre l'Escadre, il fut contraint de faire vent arriere, & de retourner en France.

Ce contretems déconcerta absolument les projets du Chevalier du Palais, qui perdit à attendre des nouvelles de son Navire tout le tems, qu'il auroit pu employer aux Entreprifes, dont il s'étoit chargé. Le chagrin, qu'il en conçut, redoubla sans doute; lorsqu'il apprit le danger, qu'avoit couru la Colonie de Terre-Neuve, & l'occasion, qu'il avoit manquée d'enlever une Escadre Angloise; car cette Escadre n'eût apparemment pas tenu devant lui, puisqu'elle échoua devant une Bicoque, où il y avoit tout au plus cinquante Habitans, & qu'elle attaqua envair un affez mauvais Fort, qui n'avoit que cinquante Hommes de garnison. Voici de quelle maniere

la chose arriva.

La Flotte des Marchands François, qui étoit venue faire Plaisance est la Pêche en Terre-Neuve, étant prête de mettre à la voile attaqué par les pour s'en retourner en France, M. de BROUILLAN, Gouverneur de Plaisance, fut averti le quatorze de Septembre qu'une Escadre Angloise étoit à l'ancre à cinq lieuës de ce Port, dans une Anse près du Cap de Sainte Marie. L'avis étoit véritable, & dès le lendemain l'Escadre vint mouiller à la vûë de la Rade, hors de la portée du canon. Le Gouverneur fit auflitôt un Détachement de soixante Hommes, sous la conduite du Baron de LA HONTAN, Capitaine Reformé, qui lui avoit été envoyé depuis peu de Quebec. C'est le même, dont

cadre Françoi-

10ual au imes kpo-

ient t ofé e les Ri dre,

eusa divoit

prodeénauleplus cun éné≠

Letaromn de mp-

de é. II & le

nti-Acantre redeon-

ou-CITen-

Ve.

nous avons des Mémoires du Canada, que l'on sent d'abord avoir été dictés par l'esprit d'irreligion, & par le dépit d'avoir été chassé du Service.

Ce Détachement occupa un Poste, où il y avoit tout lieu de croire que l'Ennemi tenteroit 'escente, & d'où il auroit pu gagner ensuite le sommet d'un ontagne, & rendre les batteries du Fort inutiles par le feu de sa mousqueterie. Cependant ce jour-là les Anglois ne firent point d'autre mouvementa que de fonder la Rade. Le dix-sept toutes leurs Chaloupes remplies de Soldats s'approcherent de l'Anse, où la Hontan étoit posté; elles le découvrirent avant que d'être a portée du mousquet, & elles changerent de route. Elles aborderent derriere un petit Cap, où elles jetterent à la hâte quelques Hommes, qui mirent le feu dans le Bois, & se rembarquerent avec la même précipitation. Ils esperoient sans doute examiner à la faveur de cet incendie la fituation du Fort & des autres Postes occupés par les François; mais ils ne s'en donnerent pas le tems. Durant cet intervalle, M. de Brouillan, après avoir pourvû, autant qu'il étoit en lui, à la fûreté de sa Place, sit construire une Redoute de pieux sur la Montagne, dont j'ai parlé, & le dix-huit il fit dresser une batterie de quatre pièces de canon fur la pointe du Goulet, de l'autre côté de l'entrée du Bassin, tant pour rendre le Goulet inaccessible aux Ennemis, que pour la défense des cables, dont il l'avoit fermé. D'ailleurs les Navires Marchands s'étoient mis en ligne pour leur disputer le passage, & ils n'oserent le tenter.

Ils envoyent fommer le Gouverneur.

Le même jour à midi on aperçut une Chaloupe, qui avançoit avec un Pavillon blanc; le Gouverneur envoya un Sergent à sa rencontre, & l'Officier, qui la conduisoit, ayant
dit à cet Homme qu'il vouloit parler au Commandant, celui-ci lui banda les yeux, & le mena au Fort. M. de Brouillan lui demanda quelle étoit sa Commission, & il répondit
qu'il venoit de la part de M. WILIAMS, son Général, pour
lui faire civilité, & le prier d'envoyer à son bord un Officier,
auquel il pût expliquer le sujet de son voyage. Il ajoûta qu'il y
avoit sur l'Escadre un Capitaine de Navire, & plusieurs Matelots François, Prisonniers de guerre, & qu'on pouvoit entrer en accommodement à leur sujet.

Le Gouverneur ne trouva point d'inconvénient à accorder

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 119 cette demande, MM. de la Hontan & PASTOUR, Neveu de 1692. M. de Costebelle, & Lieutenant de sa Compagnie, furent envoyés au Général Anglois, qui les reçut avec beaucoup de politesse, & les congédia sans leur rien dire. A leur retour l'Officier Anglois, dont nous avons parlé, & un autre, qui étoient restés en ôtage dans le Fort, furent aussi renvoyés; mais le Premier, avant que de s'embarquer, déclara au Gouverneur qu'il avoit ordre de lui dire qu'ils étoient envoyés pour se rendre Maîtres de Plaisance au nom du Roy de la Grande Bretagne Guillaume III. & que le Général Williams le sommoit de lui remettre cette Place, & tout ce que les François possedoient dans la Baye. M. de Brouillan répondit à cette sommation, comme il le devoit, & les Officiers se retirerent.

ord

oir

ieu

oit

les

e-

ve-

ha-

la

a

or-

el-

ar-

ite

8c

en

ıil-

ètė

n-

ie

re

C-

il

is

le

n-

nt

La Hontan & Pastour avoient raporté que le Vaisseau mon- Les attaques té par l'Amiral Anglois, & qui se nommoit l'Albans, étoit commencent. de soixante-deux piéces de canon; qu'il y en avoit deux autres, qui paroissoient à peu près de la même force, appellés le Plymonth, & la Galere; une Fregate plus petite, & une Flûte, qui portoit vint-huit piéces de canon. Mais à la manœuvre, qu'ils avoient fait la veille, on pouvoit croire qu'il y avoit peu de Troupes sur cette Escadre. Le dix-neuf les Asfiégeans, qui avoient compté de n'avoir à prendre qu'un Poste, en découvrirent trois : le Fort S. Louis, la Redoute sur la Montagne, & la batterie de la pointe du Goviet. Il parut que cette vûe les avoit étonnés; car le même jour l'Amiral Williams envoya dire à M. de Brouillan que, quand il voudroit parlementer, il n'auroit qu'à arborer un Pavillon rouge.

Le Gouverneur comprit que puisqu'il baissoit le ton, il doutoit du fuccès de son Entreprise, & commença le Premier à tirer. Les Anglois lui répondirent sur le champ, & pendant quatre heures leur feu fut très-vif. Celui de la Place étoit médiocre, parce que M. de Brouillan vouloit ménager ses munitions, dont il étoit affez mal pourvû; mais son canon fut mieux fervi, car après fix heures de combat, on vit l'Amiral faire vent arrière, & se tirer de ligne. Les François étoient presqu'à leur derniere charge de poudre, & ne se servoient plus que des boulets des Ennemis, qu'on ramassoit dans les Habitations, qui en étoient presque toutes criblées.

Les Navires Marchands, dont les Capitaines & tous les

Equipages témoignerent beaucoup de bonne volonté, n'étoient pas mieux fournis; mais fix-vint Hommes, qu'ils mirent à Terre, & que la présence & les discours des Officiers encouragèrent à bien faire, furent d'un grand secours dans les batteries. Vers le foir les quatre Navires, qui restoient en ligne, se retirerent l'un après l'autre; mais le Gouverneur ne pouvant s'imaginer qu'une aussi forte Escadre n'eût que deux mille coups à tirer, ne douta point qu'elle ne recommençat le lendemain.

Il fit donc travailler avec beaucoup de diligence à réparer les brêches, que le Canon avoit faites aux remparts & aux batteries, & comme il n'avoit que cinq, ou six Hommes hors de combat, ce travail fut achevé en six heures. Le vintième un François, qui étoit Prisonnier sur l'Amiral Anglois, se sauva, & raporta-au Gouverneur que les Ennemis paroifloient fort irréfolus sur ce qu'ils devoient faire; qu'ils n'avoient pas cru trouver Plaisance si bien fortissé, & que leurs Equipages murmuroient tout haut contre une Entreprise si mal concertée.

Le siège est levé.

En effet ils s'éloignerent bientôt, & allerent brûler les Habitations de la Pointe verte, à une lieuë du Fort S. Louis. Dès que M. de Brouillan le vit tourner de ce côté - là, il se douta de leur dessein, & envoya un gros Détachement pour leur disputer la descente; mais un orage accompagné de pluye, qui furvint, retarda la marche de ses Soldats, & quand ils arriverent à la Pointe verte, le feu en avoit déja consumé toutes les maisons, ou pour parler plus juste, toutes les cabannes : ce fut tout le fruit, que le Sieur Williams retira de son Expédition. Il fut fort heureux de n'avoir pas rencontré dans sa retraite le Chevalier du Palais, & c'est ainsi que les Anglois & les François manquerent également leur coup; ceuxci par une suite de contretems imprevûs, & peut-être aussi faute de précaution; car à quoi bon s'aller enfermer dans la Baye des Espagnols? ceux-là, pour avoir trop présumé de la foiblesse de l'Ennemi, qu'ils devoient attaquer.

Le Gouverneur de la N. Angleterre Ichon.

Les uns & les autres eurent à peu près le même sort du côté de l'Acadie, & presque par les mêmes raisons. Le nouveau veut faire en- Gouverneur de la Nouvelle Angleterre souffroit impatiemlever le Che-valier de Vil-York, ne lui 'permissent pas de tenter une seconde fois la

d

av fo

de

m

to

Fr

ſŧε

lié

tre

ce

CO

Q

ter

lui

éto

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 121

n'é-

mi-

ers

les

en

ne

eux

t le

rer

ıux

ors

me

auent

pas

paon-

Ha-

Dès

ou-

eur

e,

ar-

ou-

an-

on ans

n-

uxıffi

la

la:

ôté

au

m-

lle

la

ête

conquête de la Nouvelle France: il voulut au moins se délivrer de toute inquiétude au sujet de l'Acadie, & résolut de faire enlever le Chevalier de Villebon dans son Fort de la Riviere de S. Jean, où ce Commandant s'étoit cantonné, en attendant que les secours de France le missent en état de s'établir au Port Royal. Il y envoya un Vaisseau de quarantehuit pièces de canon, avec deux Brigantins, & fit embarquer quatre-cent Hommes fur ces trois Bâtimens.

Il s'en falloit bien que Villebon eût de quoi résister à tant de Forces, il ne voulut pourtant pas perdre son Poste, sans son coup. avoir au moins fait mine de se défendre; mais il n'eut pas befoin de se mettre beaucoup en frais pour cela. Il avoit envoyé un petit Détachement de François & de Sauvages au bas de la Riviere, afin de pouvoir être averti à tems de la descente des Ennemis, qu'il ne pouvoit point empêcher. Ceux-ci ayant aperçu ce Détachement, & le croyant plus confiderable qu'il n'étoit, craignirent de se trouver contraints de livrer un combat douteux, & se retirerent.

Ce coup manqué chagrina beaucoup le Chevalier Phibs; mais il eut bientôt de quoi s'en consoler. Les Anglois étoient retournes depuis peu à Pemkuit, & ils y avoient relevé leur Fort, d'où ils incommodoient fort les Sauvages de ce Canton. Le Chevalier de Villebon avoit representé au Comte de Frontenac la néceffité de les chasser pour toujours d'un Poste, qui nous exposoit au danger de perdre nos meilleurs Alliés, & qui du moins traversoit toutes leurs Entreprises contre la Nouvelle Angleterre. Le Général comprit l'importance de ce projet, & crut avoir trouvé une occasion favorable de l'exécuter.

M. d'Iberville étoit encore parti de France dans le dessein, Entreprise sut & avec un ordre exprès de la Cour d'aller attaquer le Port Pemkuit. Nelson. Il s'étoit embarqué sur l'Envieux, Navire du Roy commandé par M. de Bonaventure; & il devoit trouver à Ouebec le Poli, autre Navire du Roy, qu'il devoit monter lui-même, & la Compagnie du Nord s'étoit engagée à lui fournir encore deux Bâtimens. L'intention de Sa Majesté étoit qu'après avoir pris le Port Nelson, il y demeurât pour le garder, & qu'il renvoyât en France le Poli fous la conduite de son Lieutenant.

Mais l'Envieux partit si tard de la Rochelle, & eut les Tome II.

1692.

1692.

vents si contraires, qu'il ne put mouiller devant Quebec; que le dixhuitiéme d'Octobre. C'étoit beaucoup trop tard pour une Entreprise dans la Baye d'Hudson: ainsi il fallut songer à employer ailleurs un Armement, qu'il eût été dommage de laisser inutile. Le siège de Pemkuit sut proposé à MM. d'Iberville & de Bonaventure, & ils l'accepterent avec joye. Ils firent voile aussitôt pour l'Acadie, & s'étant abouchés avec le Chevalier de Villebon, il sut résolu entr'eux que les deux Navires du Roy seroient le siège par Mer, tandis que le Chevalier attaqueroit par Terre à la tête des Sauvages.

Elle est man-

Cet arrangement pris, le Poli & l'Envieux appareillerent pour Pemkuit; mais les deux Commandans y ayant trouvé un Vaisseau Anglois mouillé sous le canon du Fort, & n'ayant pas eu la précaution d'embarquer un Pilote Côtier, ou n'en ayant point trouvé, ils ne jugerent pas qu'il sût de la prudence de s'engager dans un combat sur une Côte, qu'ils ne connoissoient point. Il ê llut donc s'en retourner sans rien faire, ce qui mécontenta fort les Sauvages, lesquels étoient accourus en grand nombre, dans l'esperance d'être bientôt délivrés d'un voisinage, qui les incommodoit beauconp.

On fut étonné que d'Iberville, qu'on ne soupçonna jamais de manquer de zéle, ni de bravoure, n'eût pas fait tous ses efforts pour sortir à son honneur d'une Expédition, à laquelle il avoit paru se présenter de si bonne grace, & les Envieux de sa gloire s'en prévalurent; mais il est fort vraisemblable qu'il avoit trop compté de surprendre Pemkuit, & n'avoit pas pris assez de mesures pour l'enlever de sorce. On a sçu depuis que ce qui avoit garanti cette Place, étoit l'avis, que deux Soldats Déserteurs avoient donné au Commandant Anglois des préparatifs, qui se faisoient contre lui à Quebec, & que c'étoit le Chevalier Nelson, toujours Prisonnier dans la Capitale, qui avoit ménagé la désertion de ces deux Transsuges.

Telle étoit alors de toutes parts la fituation de la Nouvelle France. Les Anglois paroissoient peu à craindre, & ne demandoient, ce semble, que de n'être point inquiettés dans leurs Habitations & dans leur commerce. Les Iroquois semblables à ces Esseins de Mouches, qui incommodent plus qu'elles ne nuisent, troubloient fans cesse le repos de la Colonie, sans lui causer de grands dommages; ou du moins ils l'inquiettoient plus pour l'avenir, que pour le présent; car

Etat, où se trouvoit alors la Nouvelle France. DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 123

c'étoit toujours une diversion, sur laquelle les Anglois pouvoient compter, quand leurs troubles domestiques leur permettroient de réunir toutes leurs Forces contre nous.

Cette situation, bien différente de celle, où la Colonie s'étoit trouvée deux ans auparavant, étoit en bonne partie le fruit de la vigilance, de l'activité & de la fermeté du Comte de Frontenac. La maniere haute, dont il avoit repris la supériorité sur ses Ennemis, les moyens efficaces, qu'il avoit employés pour rendre ses Alliés plus dociles, & pour rétablir l'honneur des armes Françoises, le faisoient craindre des uns, & respecter des autres. En un mot il n'eût rien manqué à sa gloire, ni à la felicité des Peuples, qu'il gouvernoit, si à ses grandes qualités il avoit joint les vertus de son

Prédécesseur.

bec 🗈

tard

t fon-

mage

MM.

joye.

avec

deux

Che-

erent

trou-

rt, &

btier ,

ût de

qu'ils

s rien

oient

entôt

amais

us ses

ruelle

vieux

olable

it pas

epuis

deux

glois

z que

a Ca-

uges.

velle

e de-

dans

fem-

plus

Co-

ns ils

; car

ıp.

Mais dans le tems même, qu'on rendoit toute la justice, Plainte contre qui étoit dûe à l'éminence de ses talens, & à l'usage, qu'il en M. de Fronte. faisoit pour donner à sa Colonie de l'éclat au dehors, & la fûreté au dedans, on ne laissoit pas de trouver bien des choses à blâmer dans sa conduite. Plusieurs se plaignoient que par complaisance pour les Officiers, dont il étoit fort jaloux d'avoir l'estime & l'affection, il laissoit tomber tout le poids de la guerre sur les Habitans; qu'il ruinoit ceux-ci par des corvées, tandis que les Soldats avoient toute liberté de travailler au profit de leurs Capitaines, qui tiroient de grosses contributions de leur gain; d'où il arrivoit que la Colonie ne prenoit point de forces, & que le commerce y languissoit,

Un autre plainte plus férieuse encore, & plus universelle venoit de la faveur ouverte, qu'il continuoit de donner à la Traite de l'Eau-de-vie, ou du moins de sa tolerance en ce point, aussi condamnable que la faveur même, dans un Général, qui avoit plus que nul autre le don de se faire obéir, quand il vouloit. Ceux, qui voyoient de plus près le désordre, que produisoit ce malheureux commerce, & que le dépérissement sensible de leurs Chrétientés naissantes, tenoit dans de continuelles allarmes, étoient contraints, pour ne pas aigrir le mal, en voulant y remedier, de gémir en secret, & comptoient pour peu que leur vie même fut souvent en danger au milieu de leurs Néophytes, que l'yvresse rendoit Furieux. Mais tout le Monde ne se croyoit pas obligé de garder les mêmes ménagemens, & plusieurs chercherent à faire

parvenir jusqu'au Thrône la connoissance d'un déréglement? que la seule autorité du Souverain pouvoit arrêter désormais. Voici ce que M. l'Abbé de Brisacier en écrivit le sep-

tiéme de Janvier 1693. au Confesseur du Roy.

Il paroît absolument nécessaire que Sa Majesté soit avertie des brutalités & des meurtres, qui ont été commis tout ré-» cemment dans les ruës de Quebec par les Sauvages & les Sau-» vagesses enyvrés d'Eau-de-vie, qui en cet état se sont portés » à tout sans honte & sans crainte. M. l'Intendant (a) touché de ces excès horribles, & retenu par l'ordre, qu'il a de ne » rien écrire ici, que de concert avec M le Gouverneur, mande que, si on lui ordonne d'informer la Cour de la vérité, il le fera; mais comme le mal presse, & que la chose est constante par plusieurs Lettres des Personnes dignes de foi, dont » on vous donnera des extraits, il faudroit tout de nouveau arrêter la licence des boissons; non-seulement pour empêcher que Dieu ne soit offensé par la continuation de tant de cri-» mes, mais aussi pour retenir dans notre alliance les Sauvages, qui nous quittent, & nous abandonnent dans la conjoncture présente, & pressante de la guerre. Il n'y a que vous, » mon tres-Reverend Pere, qui soyez en état de parler; la cau-» fe du Seigneur, & le bien public de la nouvelle France sont » entre vos mains; votre zéle ne fera pas fans récompense ». On voit par ce que dit cette Lettre, & plus encore par ce qu'elle laisse à penser, pourquoi on avoit persuadé à M. de Frontenac qu'il falloit que les Sauvages fussent mêlés & confondus avec les François, & les raisons, qu'avoient les Misfionnaires de s'y opposer.

Inquiétudes de M. de Frontenac, & fur quoi elles étoient fondées.

Cependant la défertion des deux Soldats, qui avoient fait échouer l'Expédition de M. d'Iberville à Pemkuit, causoit d'autant plus d'inquiétude au Gouverneur Général, que plufieurs Hollandois Prisonniers à Montreal & à Quebec, s'étoient évadés dans le même tems; qu'on fut bientôt instruit que ces évasions étoient encore le fruit des menées du Chevalier Nelson; qu'on avoit laissé à ce Gentilhomme plus de liberté, qu'il ne convenoit d'en donner à un Prisonnier de ce caractère, & qu'il y avoit tout lieu de craindre qu'il n'eût envoyé à Baston par ces mêmes Déserteurs des Mémoires, dont les Anglois pouvoient profiter au préjudice de la N. France.

(a) M. de Champigny,

## DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 125

Ce qui augmentoit l'embarras du Comte de Frontenac, étoit que toutes ses instances réiterées, pour avoir de France des secours d'Hommes & de munitions, n'avoient rien produit, & que, si le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre s'avisoit de faire un effort pour tirer avantage de notre foiblesse; la Colonie entiere étoit en grand danger de succomber. Il fut donc jugé nécessaire de mettre tout en usage pour arrêter les Transfuges, avant qu'ils fussent arrivés à Baston; mais toutes les diligences, dont on usa, furent sans effet. Il étoit même trop tard pour y penser, puisqu'on ne pouvoit plus douter qu'ils n'eussent déja passé à Pemkuit, & par conséquent que le mal, qu'on craignoit, ne fût déja fait.

Pour comble de disgrace on eut avis qu'on avoit vû à trois journées d'Orange un Corps de huit cent Iroquois, qui étoit Iroquois vienen marche pour nous venir attaquer. On sçut ensuite que ces la Colonie, Barbares s'étoient féparés en deux Bandes à peu près égales; que l'une devoit descendre par le Lac Champlain, & l'autre par celui de S. François; que leur dessein étoit de se réunir auprès du Sault S. Louis, de s'y rétrancher, d'y attirer par de feintes négociations le plus qu'ils pourroient des Habitans de cette Bourgade, & de massacrer tous ceux, qui

tomberoient entre leurs mains.

nent;

léfor-

e iep-

vertie

t ré-

s Sau-

ortés

uché

de ne

man-

té , il

con~

dont.

u arecher

Cri-

uva-

con-

ous ,

cau-

font

le "

r ce

. de

con-

Miſ-

fait

iloit

plus'é-

ruit

hele li-

ce

en-

ont

e.

On crut d'abord qu'il n'y avoit rien de mieux à faire, que d'aller au devant de ces deux Corps d'Armée; mais il falloit pour cela plus de Troupes, qu'on n'étoit en état de leur en oppofer : car il n'auroit pas été de la prudence de dégarnir le Pays de toutes ses Forces, dans l'incertitude, où l'on étoit, si, tandis qu'on marcheroit à l'Ennemi par les deux routes, qu'on disoit qu'il avoit prises, il ne se détourneroit point pour tomber fur les Quartiers, où on ne les attendroit pas. Il fut donc jugé que le plus expédient étoit de se tenir de toutes parts sur ies gardes.

Les Sauvages du Sault de leur côté promirent d'opposer une Précautions ? contre-ruse au piège, qu'on se disposoit à leur tendre, & pour de Callieres, les mettre en état de soûtenir un coup de main, s'il en étoit besoin, on envoya un renfort de Soldats & de munitions au Marquis de Crifafy, qui commandoit dans leur Bourgade. On mit aussi hors d'insulte les Forts de Chambly & de Sorel, on renouvella aux Habitans les défenses de s'éloigner trop de leurs Habitations, & tous les Officiers eurent ordra

nent attaques

1692.

de se tenir à leurs Postes. Ces précautions, qui furent principalement le fruit de la sagesse & de la vigilance du Gouverneur de Montreal, eurent tout le succès, qu'on en pouvoit esperer.

Les Iroquois se retirent, sans rien faire.

Le Parti, qui venoit par le Lac S. François, parut à la vûë du Sault S. Louis; mais comme il apprit qu'on l'y attendoit, & qu'on étoit assez fort pour ne le pas craindre, il se contenta de faire plusieurs décharges de fusil, qui sentoient plus la bravade, qu'une attaque sérieuse. On lui répondit sur le même ton, & dès le soir même il sit retraite. L'autre Parti vint après, & sit à peu près la même manœuvre; mais il en resta trois-cent Hommes dans une Isse du Lac Champlain, pour voir si on ne se lasseroit point au Sault S. Louis d'être sous les armes, & s'ils ne pourroient pas prositer de quelque heureuse conjonsture. Ensin, apprenant qu'ony faisoit toujours bonne garde, il se lassa lui-même d'attendre, & reprit la route de son Pays.

Irruption dans le Canton d'Agnier.

1693.

Alors le Comte de Frontenac songea à faire aux Agniers tout le mal, qu'ils avoient voulu nous faire; car c'étoit surtout ce Canton, qui avoit formé le dernier Parti. Outre que ses liaisons prétenduës avec les Sauvages du Sault S. Louis inquiétoient toujours le Général, & beaucoup plus qu'elles n'auroient du faire. Il envoya donc au Chevalier de Callieres deux-cent Canadiens, quelques Hurons de Lorette, des Abénaquis du Sault de la Chaudiere, des Algonquins, & des Sokokis des environs des Trois Rivieres, avec ordre d'y joindre cent autres Canadiens de son Gouvernement, cent Soldats, & des Iroquois du Sault & de la Montagne; de former de tout cela un Corps d'Armée, & de le faire marcher incessamment contre les Agniers.

Ces ordres furent exécutés avec une extrême diligence, le Parti fut composé de fix-cent Hommes; M. de Callieres en consia la conduite à MM. de Mantet, de Courtemanche & de la Nouë, tous trois Lieutenans, & le vintcinquiéme de Janvier tous s'embarquerent à Montreal. Rien n'avoit été négligé de ce qui pouvoit assurer le succès de cette Expédition, & l'on avoit tellement compté sur la destruction entiere du Canton d'Agnier, que l'on avoit recommandé aux Chess de ne faire quartier à aucun Homme capable de porter les armes, de les passer tous au sil de l'épée, sans en retenir aucun

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 127

Prisonnier, & d'emmener les Femmes & les Enfans pour peu- 1692.

pler les deux Bourgades Chrétiennes de leur Nation.

Mais plus d'une expérience devoit avoir appris à nos Gé- Succès de cernéraux que ces projets n'étoient pas aussi faciles à exécuter, qu'ils se l'imaginoient. L'Armée arriva le seizième de Février dans le Canton d'Agnier, ians avoir été découverte. Il paroît que ce Canton n'étoit alors composé que de trois Bourgades, qui avoient chacune un Fort. La Nouë attaqua le Premier, & s'en rendit Maître fans beaucoup de résistance; il brûla les palissades, les cabannes, & toutes les provisions. Mantet & Courtemanche eurent aussi bon marché du Second, qui étoit éloigné d'un quart de lieuë du Premier, & comme on fit dans l'un & dans l'autre plusieurs Prisonniers, Courtemanche fut chargé de les garder.

Le troisiéme beaucoup plus grand, coûta aussi beaucoup davantage. La Nouë & Mantet y arriverent la nuit du dixhuit, & trouverent qu'on y chantoit la guerre. C'étoit quarante Agniers, qui ne sçachant rien de ce qui se passoit dans leur voisinage, se préparoient à aller joindre un Parti de cinquante Onneyouths, lequel devoit renforcer une Troupe de deux cent Anglois, qui s'étoit proposé de faire une irruption dans la Colonie. On ne balança point à les attaquer, & quoique surpris, ils se défendirent avec beaucoup de valeur, on en tua vint & quelques Femmes dans le premier choc, & l'on fit

deux-cent cinquante Prisonniers.

J'ai dit que le Gouverneur de Montreal avoit sur toutes choses recommandé de ne faire quartier qu'aux Femmes & sont attaqués aux Enfans, & les Sauvages le lui avoient promis; mais ils te, ne tinrent pas leur parole. Ils étoient en cela d'autant plus inexcufables, qu'on les avoit avertis qu'ils seroient poursuivis dans la retraite. A cette premiere faute ils en ajoûterent une seconde, qui fut d'obliger les François à se rétrancher après deux jours de marche, pour attendre l'Ennemi, qui s'étoit d'abord mis à leurs trousses.

C'étoit surtout les Iroquois du Sault S. Louis, qui étoient les Auteurs de ce procédé bizarre; mais ils étoient presque tous sortis du Canton d'Agnier; un reste de tendresse pour Ieur Patrie, l'esperance, que quelques-uns leur avoient donnée de s'établir parmi eux, & l'impossibilité, où ils les croyoient de subsister dans leur Pays, qu'on venoit de ruiner, étoient

prin-Gou-1 pou-

tà la ittenil fe oient it fur Parti il en

lain , lous heuours rou-

niers : fure que -ouis 'elles ıllie-

, des z des ďy cent forcher

e , le es en ne & e de néon, du

s de arcun

des motifs bien capables de leur inspirer quelque compassion pour des Personnes, qui les touchoient de si près; il eût été, ce semble, de la prudence de le prévoir, & de se passer d'eux dans une Expédition contre leurs propres Freres. Quoiqu'il en soit, ils furent bientôt punis de leur indocilité.

L'Armée, quoiqu'elle eût à peine ce qu'il lui falloit de vivres pour gagner Montreal, attendit deux jours l'Ennemi: il parut enfin, & se rétrancha aussi de son côté. C'étoit ce même Parti, qui s'étoit assemblé à Onneyouth, & qui n'avoit pas eu la patience d'attendre les Anglois. Les Nôtres le chargerent jusqu'à trois fois avec beaucoup de résolution; il se défendit bien, & le rétranchement ne fut forcé qu'à la troisiéme attaque. Nous eumes huit François & huit Sauvages tués, & douze blessés, parmi lesquels fut M. de la Nouë. La perte des Onneyouths ne fut guéres plus considérable; le reste se fauva. Mais ils se rallierent bientôt, & continuerent pendant trois jours à suivre l'Armée, sans oser pourtant en approcher, tant qu'elle marcha ensemble.

Enfin les mauvais chemins & la disette des vivres l'ayant contrainte de se débander, un grand nombre de Prisonniers ment des An- se sauverent, & on n'en amena à Montreal que soixante-quatre. Ce fut le dix-septième de Mars, que les débris de cette Armée victorieuse arriverent à Montreal, & ils y débiterent, fur la foi de quelques-uns de leurs Prisonniers, que les Anglois devoient venir au printems au nombre de trois mille fondre sur ce Gouvernement, tandis qu'une Flotte de la même Nation, fur laquelle il y avoit aussi trois mille Hommes

de débarquement, feroit le siège de Quebec.

C'étoit pour la troisiéme fois, depuis deux ans, qu'on faifoit de pareilles ménaces; mais il y avoit bien de l'apparence que celle-ci pourroit s'effectuer. M. d'Iberville avoit mandé la même chose de l'Acadie; il ajoûtoit que les deux Soldats. qui l'année précédente avoient déserté de Quebec, & que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit envoyés chez le Baron de S. Castin pour l'assassiner, venoient d'être arrêtés, & qu'on avoit sçu par leurs dépositions que le Chevalier Nelson avoir envoyé au Général Phibs un Mémoire instructif fur l'état, où se trouvoit la Capitale.

Ces avis firent croire à M. de Frontenac qu'il ne devoit pas differer d'un moment à fortifier cette Place, & à réparer les

Forts

F N retad P tr belie

ni

re &

an

les

en

CO

en

ter

ma

C

CO

de

un

qu

ter fal

dr

**fer** 

ret

qu

Nouveaux Avis d'un grand armeglois contre le Canada.

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 129

paf-

e fe

eres.

ité.

V1-

i:il

mê₊

voit

har→

e dé₊

oifié+

ués,

erte

te fe

pen-

t en

yant

niers

qua-

cette

rent.

An-

mille

mê-

nmes

fai-

ence

ındé

ats.

ie le

chez

rrê-

ılier

uctif

pas

les

orts

Forts de Chambly & de Sorel. Il envoya même un ordre à 1693. Montreal pour y faire quelques rétranchemens. M. de Callieres de son côté mit plusieurs petits Partis en Campagne, pour tâcher d'avoir des Prisonniers, afin d'être mieux instruit du dessein des Anglois. La Plaque, qui commandoit un de ces Partis, lui amena un François pris sur Mer, il y avoit quatre ans, qui lui confirma tout ce que les Agniers & M. d'Iberville avoient dit. Il ajoûta que les Gouverneurs particuliers des Places Angloises, qui sont entre Baston & sa Virginie, s'étoient assemblés au mois de Mars de cette année, pour regler ce que chacun d'eux devoit fournir d'Hommes, & qu'a-Etuellement on levoit des Soldats à Orange; que le rendezvous général étoit indiqué à Baston pour le vintième d'Avril; que l'armement devoit être de dix mille Hommes, dont six mille étoient destinés pour le débarquement.

Une autre chose causoit encore beaucoup d'embarras au Embarras de Comte de Frontenac. Il y avoit à Michillimakinac de grands M. de Fronteamas de Pelleteries, & les Sauvages n'osoient se hazarder à les apporter à Montreal sans une Escorte, qu'on n'étoit pas en état de leur envoyer. Il étoit néanmoins d'une grande conséquence d'avoir ces marchandises, & d'une plus grande encore de faire sçavoir au Sieur de Louvigny la nouvelle, qu'on venoit d'apprendre, & de lui marquer la maniere, dont il devoit se comporter dans une conjoncture si délicate.

Enfin le Général proposa au Sieur D'ARGENTEUIL, Lieutenant Reformé, & Frere de Mantet, de monter à Michillimakinac, & cet Officier accepta avec joye une si dangereuse Commission; mais ce ne sut qu'avec de grandes promesses, que M. de Frontenac put engager dix-huit Canadiens à l'accompagner. M. de la Valtrie eut ordre de les escorter audelà de tous les passages dangereux avec vint François, & quelques Iroquois Chrétiens, & il fallut encore donner aux uns & aux autres une grosse paye par jour. Les instructions, qui furent envoyées à M. de Louvigny, portoient de ne retenir dans tous les lieux, où il commandoit, que ce qu'il falloit de François pour garder les Postes, & de faire descendre tous les autres avec le Convoi. D'Argenteuil fit heureusement son voyage; mais M. de la Valtrie sut attaqué au retour assez près de l'Isse de Montreal par un Parti d'Iroquois, qui le défirent. Il y fut tué lui-même avec trois Fran-Tome II.

çois, un Iroquois de la Montagne fut pris ; tous les autres le fauverent.

Propositions de paix par un neyouth.

Au milieu de ces hostilités il parut quelques lueurs de paix. Capitaine On- Le dixién e de Juin TAREHA, Capitaine Onneyouth arriva à Montreal avec un Habitant de cette Ville, nommé ST. AMOUR, qui étoit depuis quatre ans Prisonnier des Iroquois. Il proposa au Chevalier de Callieres l'échange de cet Homme avec un de ses Neveux, & lui présenta une Lettre du P. Milet, qui étoit toujours Captif à Onneyouth. Ce Religieux mandoit que Tareha étoit très-bien intentionné, & qu'on pouvoit ajoûter foi à tout ce qu'il diroit.

Le Chevalier de Callieres l'envoya fur le champ à Quebec, où le Gouverneur Général lui accorda de bonne grace l'échange de son Neveu avec St. Amour. Ce bon accueil enhardit Tareha, il présenta au Comte de Frontenac des Colliers de la part des principales Cabannes, ou Familles d'Onneyouth, & en particulier de la sienne, dans laquelle il dit que le P. Milet étoit adopté. Enfin pour achever de convaincre le Général de la droiture de sa conduite, il lui donna avis de se tenir sur ses gardes, surtout au tems de la moisson.

tr

 $\mathbf{m}$ 

le

fu

ét

bâ

110

qι

**v**C

ce

ço

to

po

de

av

reí

vo

alc

rita

cei

S. J

le v

 $\mathbf{V}$ a

cer

de

blé

Il affûra néanmoins que les Cantons n'étoient pas éloignés de la paix, que les Familles, qui l'avoient député, la fouhaitoient avec ardeur depuis lontems; que si elles avoient differé à la demander, c'étoit uniquement par la crainte de paroître devant leur Pere justement irrité; qu'il s'étoit enfin risqué pour le bien public; qu'il avoit esperé que sa franchise feroit sa sûreté; qu'il voyoit bien qu'il ne s'étoit pas trompé, & que s'il étoit affez heureux pour réconcilier sa Nation avec les François, fon dessein étoit de venir chez eux passer le reste de ses jours avec ses Freres du Sault S. Louis.

Réponse du Général.

Le Général étoit trop accoûtumé à ces sortes de protestations, pour s'y laisser tromper, & le témoignage d'un Misfionnaire, qui n'étoit pas en liberté, ne lui paroissoit pas une preuve suffisante de la sincérité de celle-ci. Il ne voulut pourtant point ôter toute esperance à Tareha; il lui répondit qu'encore que l'horrible perfidie des Onnontagués à l'égard du Chevalier d'Eau, & des autres François, qui étoient allés chez eux sous la sauvegarde du droit des Gens, & pour leur ramener les Iroquois revenus de France; & les cruautés inouies journellement exercées dans tous les Cantons sur les DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 131

Prisonniers François, l'autorisassent à user de represailles sur 1693. lui-même, il vouloit bien écouter encore un reste de tendresse pour des Enfans, qui ne méritoient plus ce nom; qu'il n'avoit donc rien à craindre, ni pour sa vie, ni même pour sa liberté; mais que, si tous les Cantons vouloient sincérement entrer en négociation avec lui, ils se pressassent de lui envoyer des Députés; qu'il vouloit bien encore avoir patience jusqu'à la fin de Septembre; mais que ce terme expiré, il n'écouteroit plus que sa juste indignation. Tareha promit d'être de retour dans ce tems-là, quelque chose, qui pût arriver, & reprit

fort content le chemin d'Onneyouth.

Peu de jours après le Comte de Frontenac reçut une Lettre du P. BINNETEAU, Missionnaire des Abenaquis, lequel mandoit que la Flotte Angloise étoit partie de Baston, & le lendemain S. Michel, qui l'année précédente avoit été pris fur le chemin de Michillimakinac, arriva à Quebec. Il s'étoit sauvé de prison, sur l'avis, qu'on lui avoit donné qu'il étoit condamné au feu, & il raporta que les Anglois avoient bâti un Fort à huit bastions dans la principale Bourgade d'Onnontagué; que ce Fort avoit trois enceintes de palissades, & que l'intention des Sauvages étoit que tout ce qui ne pouvoit pas porter les armes dans ce Canton, se refugiât dans ces enceintes sous le canon du Fort, au cas, que les François fussent tentés d'y faire ce qu'ils avoient fait dans le Canton d'Agnier. Il ajoûta que huit cent Iroquois étoient sur le point d'entrer en Campagne, pour empêcher nos Habitans de faire leur récolte; que Tareha, qui avoit déja donné cet avis, pouvoit bien avoir encore parlé sincérement sur tout le reste; mais qu'assûrement la Nation Iroquoise en général n'avoit jamais été plus éloignée de faire la paix, qu'elle l'étoit alors, quoique plusieurs Familles Onneyouthes parussent véritablement fort lasses de la guerre.

Dans le tems même que S. Michel parloit ainsi, les huit cent Iroquois étoient déja aux Cascades à l'extrémité du Lac Iroquois s'ap S. Louis. Le Gouverneur Général, sur l'avis, qu'il en reçut Montreal. le vintunième de Juillet, fit partir en diligence le Chevalier de Vaudreuil avec cinq Compagnies des Troupes du Roy, & cent cinquante Soldats de recruë, qui venoient de lui arriver de France. Le Chevalier de Callieres de son côté avoit assemblé un Corps de sept à huit cent Hommes, & marcha en Per-

paix.

arriva

attres

né ST.

es Iro-

de cet

Lettre

Ce René, &

Que-

e grace ueil en-

es Cold'On-

e il dit

onvaindonna

oiflon.

eloignés

la fouient dif-

de pa-

enfin rif-

ranchise rompe,

on avec

r le reste

protestaun Mispas une

ut pourit qu'engard · du

ent allés our leur

cruautés ns fur les

Rij

HISTOIRE GENERALE

1693.

sonne à leur tête jusqu'aux Cascades; mais ni lui, ni M. de Vaudreuil ne trouverent plus l'Ennemi, que plusieurs avis reçus coup sur coup avoient obligés de décamper.

Ils se retirent

Les Chefs de ce Parti furent d'abord informés de l'arrivée sans rien saire. de trois Navires de France avec des Troupes. Ils sçurent ensuite que le Gouverneur de Montreal faisoit de grands préparatifs pour les venir attaquer, & ils étoient déja instruits. ou ils le furent bientôt que les Anglois ne songeoient point à faire le siège de Quebec. Ainsi ils craignirent d'avoir sur les bras toutes les Forces des François, & comprirent que, s'ils ne vouloient pas être coupés dans leur retraite, il ne falloit pas la differer d'un moment. En effet on n'appréhendoit déja plus rien à Quebec de la part des Anglois, & huit-cent Iroquois n'avoient pas alors de quoi effrayer la Colonie.

Ce que devint la Flotte Angloise, qui ménaçoit le Canada.

Les avis, qu'on avoit reçus du puissant armement, qui se faisoit à Baston, étoient néanmoins tres bien fondés; mais le bruit, qui avoit couru que ces préparatifs regardoient la Nouvelle France, n'avoit été répandu de la part des Anglois, que pour tenir cette Colonie en échec, pour ôter au Comte de Frontenac jusqu'à l'envie de les aller inquietter chez eux. & pour mieux cacher leur véritable dessein. Les trois Navires, qui venoient d'arriver à Quebec, avoient rencontré sur leur route un petit Bâtiment dépêché en France par le Comte de BLENAC, Gouverneur Général des Isles de l'Amerique, qui leur avoit appris que la Martinique étoit attaquée par cinquante Vaisseaux, partie de l'Ancienne, & partie de la Nouvelle Angleterre: les trois mille Hommes, qui devoient faire irruption du côté de Montreal, ne parurent pas non plus. Ainsi la recolte se fit avec beaucoup de tranquillité, la moisson fut abondante, & la famine, qui commençoit à se faire fentir vivement, cessa tout à coup.

Arrivée d'un grand Convoi de Pelleterie à Montreal.

Pour comble de bonheur, le quatriéme d'Août on vit arriver à Montreal deux-cent Canots chargés de Pelleteries fous la conduite du Sieur d'Argenteuil. Ce grand Convoi portoit pour quatrevint mille francs de Castor, & les principaux Chefs des Nations du Nord & de l'Ouest y étoient en Personne. Dès que M. de Frontenac en eut reçu la nouvelle. il se rendit à Montreal, & y arriva escorté de ces mêmes Chefs, qui étoient allés au devant de lui jusqu'aux Trois Rivieres. Dès le lendemain il se tint un grand Conseil, où tout

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 123

fe passa à la satisfaction d'un chacun. L'Orateur Huron parla lontems, & fit un grand recit de toutes les Expéditions, que sa Nation avoit faites contre les Iroquois. Les autres se contenterent de dire qu'ils étoient venus pour entendre la voix de leur Pere, pour recevoir ses ordres, & pour le prier de leur faire donner à un prix moderé les marchandises, dont ils avoient besoin.

Il n'étoit venu Personne de la part des Miamis, & le Gou- M. de Fronverneur Général fut même informé qu'ils avoient reçu des tenacempêche présens des Anglois par l'entremise des Mahingans, & qu'ils les Miamis de trassquer avec leur avoient permis de venir traiter dans la Riviere S. Joseph. les Anglois. Il étoit d'une dangereuse conséquence de souffrir qu'on ouvrît cette porte au commerce des Anglois; aussi M. de Frontenac prit - il toutes les mesures, que sa grande expérience lui put fournir, pour empêcher les suites de cette négociation.

Il n'épargna rien non plus pour achever de s'attacher toutes les Nations, dont les Députés se trouvoient à Montreal; c'étoit-là son principal talent. Tous ces Sauvages partirent charmés de ses manieres, & comblés de ses présens. Il les fit fuivre de près par un bon nombre de François fous la conduite du Chevalier de Tonti, qui commandoit toujours aux Illinois, & que ses affaires avoient obligé de descendre à Quebec. MM. de Courtemanche & de Mantet furent aussi de ce voyage, aussi-bien que Nicolas Perrot, à qui le Général recommanda d'empêcher de gré, ou de force les Miamis de traiter avec les Anglois; M. d'Argenteuil, qui fut nommé Lieutenant de M. de Louvigny, & M. LE SUEUR, qui fut charge de faire un Etablissement à Chagouamigon, & de renouveller l'alliance avec les Saulteurs & les Sioux.

M. de Frontenac, après avoir fait ces arrangemens, se disposoit à partir de Montreal, lorsqu'un Exprès du Sieur Pro-reprennent le Fort Sainte vôt, Lieutenant de Roy à Quebec, lui apporta des nouvel- Anne dans la les de la Baye d'Hudson & de l'Acadie. Les premieres por-Baye d'Hudtoient que le Fort de Sainte Anne dans le fond de la Baye ion. d'Hudson avoit été pris par les Anglois au commencement de Juillet. Trois Navires de cette Nation avoient hyverné à soixante-dix lieues de ce Fort, dont il s'étoient approchés, dès que la navigation avoit été libre.

Ils se doutoient bien que la garnison en étoit soible; mais

1693.

vis rerrivée urent ls préruits, point

M. de

fur les e, s'ils falloit it déja nt Iro-

qui se mais le a Nouglois, Comte z eux, Navintré fur Comte

que, qui ar cina Nount faire n plus. a moilse faire

vit arleteries Convoi es prinoient en uvelle, mêmes rois Rioù tout HISTOIRE GENERALE

ils n'auroient jamais pu s'imaginer qu'il n'y restât que quatr. Hommes, dont l'un étoit aux fers. Ce Malheureux dans un, accès de phrénésie avoit tué le Chirurgien du Fort : revenu à son bon sens, & fort troublé de l'action, qu'il avoit faite, il craignit que le P. DALMAS, Jesuite, qui seul en avoit été le témoin, ne le décelât, & la crainte d'être puni pour un crime involontaire, l'engagea à en commettre un, qui le rendoit coupable, il tua le Missionnaire. Il auroit peut-être pousle plus loin ses fureurs, si on ne s'étoit assûré de lui en l'enchaînant.

Belle retraite de trois François.

Les Anglois avoient débarqué quarante Hommes pour attaquer ce Fort. Les trois François en tuerent d'abord deux, & obligerent les autres à s'éloigner; mais ceux-ci ayant appris de quelques Sauvages l'état de la Place, & le nombre de ceux, qui le défendoient, eurent honte d'avoir reculé devant trois Hommes, toutefois ils leur firent l'honneur de leur en opposer jusqu'à cent. Nos Braves comprirent bien que leurs efforts seroient inutiles contre tant de Monde; mais ils ne voulurent pas se rendre. Ils laisserent leur Prisonnier dans le Fort avec quarante, ou cinquante milliers de Pelleteries, s'embarquerent, fans être aperçus, dans un Canot, & furent afsez heureux pour gagner Quebec, où ils trouverent M. de Frontenac fort chagrin'de ce que le retardement des Vaisseaux de France avoit fait encore une fois manquer l'Expédition si souvent projettée sur le Port Nelson.

Les Anglois obligés de le nique en mauvais ordre.

Les nouvelles de l'Acadie étoient plus consolantes. On reiter de de- mandoit au Général qu'il étoit arrivé à Baston quinze Navivant la Marti- res de guerre de la Flotte, qui avoit attaqué la Martinique; qu'ils paroissoient en fort mauvais état; que la peste y avoit fait de grands ravages, & qu'on leur faisoit faire quarantaine; que le bruit étoit que les Anglois avoient perdu six mille Hommes dans cette malheureuse Expédition, outre un trèsgrand nombre de Déserteurs, & que deux de leurs plus gros Navires avoient été coulés à fond par le canon du Comte de Blenac, qui en effet s'acquit beaucoup de gloire dans cette occasion.

Le Chevalier de Villebon, qui mandoit ceci au Comte de Frontenac, ajoûtoit que le Général Phibs avoit dit que, si sa Flotte n'étoit pas revenue si délabrée, il auroit encore eu le tems de prendre Quebec, & qu'après que les Equipages se

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 135

seroient un peu remis, il enverroit plusieurs Vaisseaux croiser à l'entrée du Fleuve S. Laurent ; que deux François échapés des prisons de Baston l'avoient assûré que ce même Général se disposoit à le venir attaquer dans son Fort de la Riviere de S. Jean à la tête de huit-cent Hommes; mais qu'il ne le craignoit point. Il fut néanmoins fort heureux que cet avis se fût trouve faux, ou que Phibs eût changé de sentiment; car il n'étoit nullement en état de se défendre.

Vers la fin de Septembre Tareha revint à Quebec, suivant une Iroquoi. la parole, qu'il en avoit donnée, & il y amena une Femme se vient à Onneyouthe, que le seul désir de voir le Comte de Fronte- y voir le Comnac, dont elle avoit oui dire de si grandes choses, avoit en- je de Frontegagé à faire ce voyage. Ce n'étoit pas tout-à-fait la Reine de nac. Conver-Saba; mais l'Iroquoise étoit animée du même motif, que cette de cette Fem-Princesse, & le Général François en fut tellement flatté, qu'il me.

parut envifager dans cette Femme quelque chose de plus qu'une Sauvagesse. D'ailleurs cette Femme avoit rendu de grands fervices aux François Prisonniers dans son Canton, & c'étoit à elle, que le P. Millet devoit la vie : ainsi le Comte de Frontenac avoit plus d'une raison de lui faire un favorable accueil. Elle méritoit encore quelque chose de plus, & Dieu donna à fa charité la même récompense, qu'en reçut autrefois celle du Centenier Corneille. Il l'éclaira comme lui des lumieres de l'Evangile. Elle fut baptisée sous le nom de Susanne, & je l'ai vûë en 1708. au Sault S. Louis, où elle est morte dans une

heureuse vieillesse, après avoir lontems édifié cette Bourga-

de par la constante pratique de toutes les vertus Chrétiennes. Ce fut sans doute à sa consideration que le Comte de Frontenac reçut assez bien Tareha, quoiqu'il fût extrêmement choqué des propositions, que lui fit ce Sauvage. Après d'affez mauvailes excules de ce que son Canton n'avoit pas envoyé au Général des Députés pour traiter de la paix, rejettant la faute sur les Anglois, qui avoient, dit-il, empêché les Onneyouths de suivre les sentimens de leur cœur, il osa bien le prier d'envoyer lui-même ses Ambassadeurs à Orange, où ces mêmes Anglois vouloient absolument que cette grande affaire

se négociat.

ır

rs

u-

1-

ſ-

le

fi

n

į.

it

e

e

On peut juger de l'indignation, qu'une telle conduite excita dans le cœur du Gouverneur, qui se voyoit joué par une Comte de Nation, dont il s'étoit toujours flatté d'être estimé & craint.

Propositions

Réponse du

Il ne la fit pourtant pas éclater toute entiere : il parut même persuadé que Tareha pensoit en son particulier beaucoup mieux, qu'il ne parloit au nom de ceux, qui le députoient: Il lui fit des présens, & le congédia en lui disant, qu'il vou-Loit bien prendre en bonne part les excuses des Onneyouths; mais qu'il ne tarderoit pas à faire repentir les Cantons de n'avoir pas profité des favorables dispositions, où il étoit à leur égard à son arrivée de France, & d'avoir ajoûté l'insolence à la perfidie.

Pourquoi il différe de pousser les Iroquois à bout.

Tareha comprit pourtant bien que cette menace n'étoit encore que conditionnelle, & ce fut moins la conduite, que le Général avoit tenuë à fon égard, qui le fit juger ainfi, que quelques expressions radoucies, dont il avoit entremêlé ses reproches. Il y avoit cependant quelque lieu de croire que ces menaces ne seroient point sans effet, parce que les Illinois & les Miamis, animés par le Chevalier de Tonti & le Sieur de la Forêt, faifoient alors une rude guerre aux Iroquois, & leur avoient déja tué plus de quatre-cent Hommes depuis deux, ou trois ans.

Zéle & bons offices de trois Sauvages.

Mais ce qui engageoit principalement le Gouverneur Général à ne pas rompre encore toute négociation avec ces Sauvages, c'est qu'il entretenoit parmi eux des correspondances fecrettes, dont il étoit bien aise de voir quel seroit le succès, avant que de prendre un dernier parti. Son fidéle Oureouharé, qui s'étoit retiré depuis peu parmi les Iroquois Chrétiens de la Montagne, faisoit de fréquens voyages dans son Canton, & n'omettoit rien de ce qu'il jugeoit plus propre à disposer les esprits à se raprocher des François; d'ailleurs Garakonthié vivoit encore, & quolque fervent Chrétien, il étoit resté à Onnontagué, où l'on estimoit sa présence nécessaire pour profiter des occasions, qui se présentoient de rétablir la bonne intelligence entre nous & fes Compatriotes. Ce vénérable Vieillard dénué de tout secours spirituel au milieu de cette Babylone, ne laissa jamais ralentir sa pieté, ni son zéle, & par le soin, qu'il prit toujours de ménager son credit, comme un autre Daniel, il trouva plus d'une fois le secret de faire échouer les intrigues des Anglois, qui fans cela nous auroient fouvent reduits à de fâcheuses extrémités.

Je n'ai pu sçavoir si Teganissorens étoit dès-lors Chrétien; car il est certain qu'il l'a été, & qu'il est mort au Sault S. Louis.

cl

de

tai

pa

an

fine

mo

gno

eux

bier

à la

gag

de g

con

rece

renc

paff:

les t

paux

faifo

néra

avan

nous

vé le

chez

trevo

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 137

Mais il étoit encore au tems, dont je parle, à Onnontagué; 1693. où il secondoit parfaitement les bons desseins de Garakonthié, & l'on peut assûrer que la Nouvelle France fut en partie redevable aux bons offices de ces trois Sauvages de ce que ses Campagnes & ses Habitations ne furent pas continuellement inondées de Partis Ennemis.

A cela près les Cantons continuerent à suivre pendant Conduite des quelques années le plan de conduite, dont ils ne s'étoient Anglois & des

point écartés depuis le commencement de la guerre, & qui treégard. consistoit à négocier de tems en tems, sans jamais rien conclurre, & à nous harceler sans cesse; mais à s'arrêter, lorsqu'ils étoient le plus en état de nous faire de mal. Les Anglois de leur côté ne discontinuoient point de leur dire que tôt ou tard ils détruiroient la Colonie Françoise, & c'étoit principalement pour les entretenir dans cette pensée, que chaque

année ils faisoient courir le bruit d'un grand armement pour affieger Quebec.

S'ils aprenoient que quelques-uns de ceux, qui nous étoient sincérement affectionnés dans les Cantons, se donnoient des mouvemens pour porter la Nation à faire la paix, ils n'épargnoient rien pour inspirer aux autres de la défiance contre eux, ou bien ils offroient leur médiation, qu'ils sçavoient bien que nous n'accepterions pas, & cela pour faire accroire à la Multitude que nous n'agissions pas de bonne soi. Ils engageoient ensuite quelque Chef de reputation à lever un Parti de guerre, qui ôtoit aux plus Pacifiques toute envie de s'ac-

u-

es

ns

**1**-

e-

ur

nle

8c

n-

re

nt

1;

commoder. La raison pourquoi nous ne voulions point entendre à les recevoir comme Arbitres, est qu'ils vouloient toujours se rendre les Maîtres des conditions, & ils faisoient aisément paffer notre refus pour une preuve que nous ne songions qu'à les tromper. Ainsi affûrés du plus grand nombre des principaux Chefs, ils s'embarrassoient assez peu des avances, que faisoient quelquesois nos plus zélés Partisans auprès du Général François, & ils en tiroient même cet avantage que ces avances se trouvant sans effet, ceux, qui les avoient faites, nous devenoient quelquefois suspects. Enfin ils avoient trouvé le secret de faire naître à toute la Nation le désir d'attirer chez eux tout le commerce des Pelleteries, en lui faisant entrevoir le grand profit, qui lui en reviendroit. De-là naif-Tome II.

foient toutes les intrigues des uns & des autres pour nous débaucher nos Alliés, dont il y avoit toujours quelques-uns, qui

fe laisloient gagner, ou surprendre.

J'ai déja observé néanmoins, & il ne faut point perdre ceci de vûë pour comprendre toute la suite des manœuvres des Iroquois, si opposées en apparence les unes aux autres, que ces Sauvages n'auroient pas vû tranquillement les Anglois seuls Maîtres de tout le Canada. Ils n'ignoroient point ce qu'ils auroient à craindre de leur part, s'ils n'avoient plus de Concurrens, & ils ne prétendoient dans le fond que tenir la balance dans une espèce d'équilibre entre deux Nations, dont la jalousie mutuelle les faisoit rechercher de toutes les deux, & produisoit leur sûreté.

Les Anglois eux-mêmes étoient fort heureux d'avoir cette barriere à nous opposer; car ils ne pouvoient assûrer la tranquillité de leurs Colonies, toutes puissantes qu'elles étoient, qu'en nous donnant de l'occupation de ce côté-là, tandis que les Sauvages voisins de l'Acadie, étroitement unis avec nous par le lien de la Religion, troubloient sans cesse le repos de la Nouvelle Angleterre, & que les dissensions domestiques de la Nouvelle York exposoient cette Province au danger de passer

fous la domination Françoise.

Comment M. de Frontenac en profitoit.

Cette politique de deux Nations trop fieres pour s'estimer mutuellement, & crop remuantes pour demeurer en bonne intelligence plus lontems, que ne le demandoient leurs intérêts, n'étoit plus un mystère pour ceux, qui avoient quelque part aux affaires de la Nouvelle France. M. de Frontenac la connoissoit mieux que Personne, & si d'une part elle l'obligeoit à se tenir continuellement sur ses gardes, elle le raffûroit de l'autre, & l'engageoit à prêter l'oreille aux propositions des Iroquois, toutes les sois, qu'ils lui envoyoient des Députés, avec qui il pût traiter, sans exposer la dignité de son caractère. Outre que par-là il retiroit toujours quelques Prisonniers: il gagnoit ordinairement quelques mois de tréve, dont il profitoit pour donner aux Habitans le moyen de respirer, d'ensemencer leurs Terres, & de faire leurs récoltes. Enfin les Députés des Iroquois sortoient rarement de chez lui sans concevoir de l'estime, & se sentir même de l'attachement pour sa Personne.

ď

C

m

fu

ce

mi

fer

eu

Ainsi au commencement de l'année 1694. deux Onnonta-

ous déns, qui

re ceci res des s, que Inglois int ce plus de tenir la s, dont deux',

ir cette la trantoient, idis que ec nous os de la ies de la le paffer

'estimer n bonne irs intént quel-Frontebart elle , elle le ux prooyoient ignité de ruelques s de tréoyen de s récolde chez

nnonta-

'attache-

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 139

gués étant venus à Montreal pour demander à M. de Callie- 1694. res si les Députés des cinq Cantons, qui, ajoûterent - ils, Les Iroquois étoient déja en chemin, seroient bien reçus à prier leur Pere sont de nou-Ononthio de leur accorder la paix; ce Gouverneur, qui étoit veau mine de instruit des intentions de son Général, leur répondit qu'ils se-vouloir la roient écoutés, s'ils se presentoient; mais qu'il doutoir son roient écoutés, s'ils se presentoient; mais qu'il doutoit fort qu'ils se présentassent. Ils se retirerent avec cette réponse, & il se passa ensuite près de deux mois, sans qu'on entendît parler de rien. M. de Callieres n'en fut nullement surpris, toutefois, pour ne manquer à rien de ce qui dépendoit de lui, il jugea à propos d'envoyer quelques Partis du côté de la Nouvelle York, afin de voir si, par le moyen des Prisonniers, qu'on feroit sur les Iroquois, il ne découvriroit point les véritables causes de l'envoi de leurs premiers Députés, ou du retardement des Seconds.

Le vint-troisième de Mars deux Agniers vinrent à Mont- On est avent real faire les excuses de Teganissorens, qui devoit être le Chef de se désier de la Députation, & dirent qu'il falloit s'en prendre aux Anglois, si les Cantons avoient manqué à leur parole. Ils furent d'autant plus mal reçus, que des Sauvages de l'Acadie avoient averti M. de Frontenac de se désier des Iroquois, qui ne vouloient que gagner du tems & l'endormir; que leur dessein étoit même de le poignarder lui & le Chevalier de Callieres dans un Conseil, où ils se trouveroient en grand nombre; d'avoir dans le voifinage de Montreal de nombreux Partis tout prêts à fondre sur la Colonie étonnée, & destituée de Chefs: de porter par tout le fer & la désolation; & d'intro-

duire ensuite les Anglois dans le Pays.

Il y avoit sans doute à rabattre de ce projet; mais la pru- Députés des dence exigeoit qu'on se tînt sur ses gardes, & le manque de Iroquois à parole des Iroquois donnoit à penser. Cependant au mois de Quebec. May Teganissorens arriva à Quebec, avec huit Députés. C'étoit le tems des sémences, & cette circonstance fit dissimuler au Gouverneur Général le peu de fond, qu'il faisoit fur cette Députation. Il donna aux Ambassadeurs une audience publique avec beaucoup d'appareil, & jamais on ne parla mieux de part ni d'autre. Le bon cœur de Teganissorens parut, non-seulement dans la Harangue, qu'il fit dans cette Assemblée, mais encore dans les entretiens particuliers, qu'il eut avec M. de Frontenac, à qui il présenta des Colliers de la part de Garakonthié.

HISTOIRE GENERALE

Le Général le caressa beaucoup, le pria d'assûrer Garakonthié de sa reconnoissance & de son estime, & joignit à toutes ces amitiés de fort beaux présens pour tous les deux; mais persuadé que, ni l'un, ni l'autre n'entroient dans les Confeils de la Nation, où se trouvoient les Anglois, il ne compta que sur leur affection sincère, sans se flatter que leur crédit fût affez grand pour amener la Nation entière à une reconciliation parfaite. Il prolongea ensuite le sejour des Députés autant qu'il étoit nécessaire pour donner aux Habitans le loisir d'ensemencer leurs Terres, & ce délai eutencore un autre effet, qui ne fut pas moins avantageux à la Colonie.

Effet de cette Députation.

M. de Louvigny avoit sujet de craindre une rupture avec nos Alliés des Contrées du Nord & de l'Ouest, à qui les Iroquois ne cessoient d'infinuer que les François vouloient conclure un accommodement avec les Cantons, sans se mettre en peine de ménager leurs intérêts. Tout ce qu'il avoit pu gagner sur leur esprit, avoit été d'engager les principaux Chess de ces Nations à s'éclaireir par eux-mêmes de la vérité; ces Chefs étoient partis pour Quebec, & ils y arriverent deux jours après le départ des Députés Iroquois. M. de Frontenac ayant içu d'eux-mêmes le sujet de leur voyage, envoya un Exprès à Teganissorens pour le prier de revenir à Quebec; il y accourut fur le champ, il vit les Chefs de nos Alliés, & ceuxci, après l'avoir entendu parler, comprirent que les Iroquois n'avoient en vûë, que de leur faire prendre le change, d'empêcher leurs Partis de courir sur l'Ennemi commun, & de les brouiller avec les François, pour avoir meilleur marché des uns & des autres.

M. de Frontenac tente inutabliffement de Catarocouy.

Il ne tint pas au Gouverneur Général, qu'il ne tirât encore tilement le ré- de la Députation de Teganissorens un autre avantage, qui ne lui paroissoit pas moins essentiel, quoique tout le Monde ne fût pas de son avis : c'étoit le rétablissement du Fort de Catarocouy. Teganissorens lui en avoit fait la premiere proposition, & peut-être le Général la lui avoit-il suggerée lui-même. Ce qui est certain, c'est qu'il saisst cette ouverture avec toute l'ardeur, dont il étoit capable, & qu'il ne différa pas d'un moment les préparatifs d'une Entreprise si désirée depuis lontems. Il fit travailler avec une extrême diligence à un grand Convoi, qui devoit conduire dans ce Poste une Garnison. des Ouvriers, des munitions, & tout ce qui étoit nécessaire

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 141

à un Etablissement, dont il prétendoit faire le boulevard de 1694. la Colonie. Il en donna le Commandement au Chevalier de Crisasy; mais cet Officier étant sur le point de s'embarquer,

reçut un ordre de défarmer.

Gara-

gnit à

deux; Con-

ompta

crédit

conci-

tés au-

loifir

tre ef-

avec

es Iro-

it con-

ttre en

gagner ets de

Chefs

jours

ayant Exprès

l y ac-

ceux-

oquois d'em-

de les

hé des

encore

qui ne

hde ne

de Ca-

propo-

ui-mêe avec

ra pas

depuis

grand

nison . effaire

La cause de ce changement sut l'arrivée de M. de Serigny à Montreal, où étoit le Gouverneur Général, avec une échouer ce Commission du Roy pour la levée d'un Détachement considérable déstiné à une Entreprise sur le Port Nelson. La Cour avoit toujours fort à cœur cette Expédition, & en avoit chargé Serigny lui-même, & d'Iberville, son Frere. Il n'y avoit pas un moment à perdre, si on ne vouloit pas faire manquer pour la troisséme fois ce projet, & il fallut pour cela prendre une partie des Hommes, qui devoient accompagner le Chevalier de Crifafy. On donna fix-vint Canadiens & quelques Sauvages du Sault S. Louis à Serigny, le reste fut congédié jusqu'à nouvel ordre.

Peu de tems après deux François, qui s'étoient sauvés d'Onnontagué, où ils étoient Prisonniers, afsûrerent M. de Fron- négociations tenac, qu'il ne falloit plus compter d'avoir la paix avec la Na-quois. tion Iroquoise; le Général crut qu'ils étoient mal informés, & les Chefs des Nations de l'Ouest & du Nordétant arrivés à la fin du mois d'Août avec un grand Convoi de Pelleteries, conduit par M. de Louvigny, il se donna bien de garde de

leur faire part de l'avis, qu'il veneit de recevoir.

Au bout de quinze jours Oureouharé, qui avoit accompagné Teganissorens à son retour, revint avec treize Prisonniers François, qu'il avoit délivrés, & parmi lesquels étoient les deux Hertels, pris deux ans auparavant dans la déroute de M. de la Gemeraye, & qu'on croyoit morts; mais il n'amenoit point d'autres Députés, que ceux de son Canton de Goyogouin, & de celui de Tsonnonthouan. La seule considération, que le Comte de Frontenac avoit pour leur Condu-Eteur, les fit écouter favorablement, & le Général voulut que les Chefs de nos Alliés fussent présens à l'audience, qu'il leur

Oureouharé, qui portoit la parole, commença par présenter un Collier, dont le sens étoit qu'il avoit brisé les sers de treize François: il en présenta ensuite d'autres pour marquer que les Cantons, dont on voyoit les Députés, s'apercevant que la négociation de Teganissorens tiroit trop en longueur,

Ce qui fait

HISTOIRE GENERALE

& scachant qu'elle étoit traversée par les Anglois, avoient pris les devants, & chargé leurs Envoyés de prier leur Pere de ne pas s'impatienter, de l'assurer qu'ils vouloient, à quelque prix que ce fût, rentrer dans ses bonnes graces, & le conjuroient de suspendre encore pour quelque tems sa hache.

Derniere réponse de M.

Le Général leur demanda s'ils ne comptoient point de comde Frontenac, prendre toutes les Nations dans le Traité, dont il s'agissoit, & cette demande les embarrassa. Ils confererent quelque tems entr'eux, & répondirent ensuite d'une maniere assez ambiguë. Le P. Bruyas Supérieur des Missions, qui leur servoit d'Interprête, les pria de s'expliquer plus nettement, & leur trouble augmenta. Alors le Comte de Frontenac leur dit qu'il acceptoit le premier Collier, & qu'il revoyoit avec plaisir ses Enfans, qu'il avoit pleurés, comme morts; qu'il sçavoit bon gré aux Députes des deux Cantons de leur empressement à lui protester de leur fidélité; mais qu'il ne recevoit point les autres Colliers, par lesquels on prétendoit arrêter son bras, & qu'il alloit incessamment frapper, si on ne se hâtoit point de lui rendre une réponse précise sur tout ce qu'il avoit déclaré à Teganissorens.

Il renvoye les Députés fort contens.

Il les regala ensuite magnifiquement, & pendant le festin, reprenant ces manieres noblement affables, qui lui réuffiffoient presque toujours, il s'étudia à bien convaincre les Goyogouins & les Tsonnonthouans qu'il souhaitoit la paix; mais plûtôt pour eux-mêmes, que pour lui, & en Pere, qui ne châtie ses Enfans qu'à regret. Il rassembla au bout de quelques jours tous les Sauvages, & fit paroître beaucoup de refsentiment de ce que Teganissorens n'étoit pas revenu au tems, qu'il lui avoit marqué, & plus encore de ce que l'on avoit confulté les Anglois, qui ne regardant que leur intérêt propre, ne pouvoient que déconseiller la paix. Il ajoûta qu'il ne seroit pas lontems la dupe de l'irrésolution & de l'inconstance des Cantons; que lui & ses Alliés alloient tout de bon recommencer la guerre, & qu'ils la feroient plus vivement que jamais.

Les Députés, qui ne s'étoient pas attendu à cette ménace, voulurent lui inspirer de la défiance de ses Alliés, mais il prit leur défense, & protesta qu'il ne sépareroit jamais leurs intérêts des siens. Il ne laissa point d'écouter assez tranquillemens quelques reproches, que les Hurons & les Iroquois se

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 143

ris

ne

rix

ent

m-

&

ms bi-

oit

eur

u'il

ifir

oit

ent

int

as,

int

aré

in,

Aif-

les

IX;

qui

uel-

ref-

ns, voit

ro-

ne nce

re-

que

te,

orit

in-

lle-

s fe

firent mutuellement, voulant voir fans doute, s'il ne pourroit pas en tirer quelques lumieres sur la conduite des Premiers, ausquels il ne s'étoit jamais fié que médiocrement; mais après une assez vive altercation, qui ne lui apprit que ce qu'il sçavoit déja, il imposa filence aux deux Parties. Il dit ensuite aux Iroquois qu'il feroit lentement ses préparatifs, afin de leur donner le tems de se ranger à leur devoir; mais que s'ils continuoient d'abuser de sa patience, il leur feroit sentir qu'autant il étoit bon Pere, & Assié fidéle, autant ils le trouveroient Ennemi redoutable, s'ils poussoient sa patience à bout. Il parla sur le même ton aux autres Sauvages en particulier, & il les congédia tous chargés de présens, & pleins d'estime pour sa Personne.

Sur la fin d'Octobre le P. Milet arriva à Montreal, après Retour du P. cinq ans d'un esclavage, dont il avoit passé une bonne par-Milet & de tie dans l'attente continuelle du fuplice destiné aux Prisonniers de guerre, & il donna avis au Gouverneur Général que Tareha le suivoit de près, avec les Députés du Canton d'Onneyouth. Ils débarquerent en effet peu de jours après, & ils furent très-mal reçus, peu s'en fallut qu'on ne les traitât comme des Espions. M. de Frontenac se radoucit néanmoins un peu sur le témoignage du Missionnaire, auquel Tareha avoit effectivement rendu de bons services durant sa captivité, & quoiqu'il commençat à croire ce que les Abénaquis lui avoient mandé, que toutes ces négociations ne tendoient qu'à l'amufer, il fit réfléxion qu'elles ne lui avoient pas été inutiles, en ce qu'elles avoient procuré quelque repos aux Habitans de la Colonie.

D'ailleurs c'étoit une nécessité pour lui, de faire au moins Raisons, qui semblant de s'y prêter, ou d'aller attaquer les Iroquois avec engageoient le des Forces capables de les détruire, & il s'en falloit bien qu'il Général a trai-ter avec les en eût de suffisantes pour une pareille Expédition. J'ai déja dit Iroquois. que les Anglois avoient construit un Fort à Onnontagué, & cette Place étoit en très-bon état. Les Iroquois pouvoient dans un besoin mettre sur pied trois mille Hommes, & le Gouverneur de la Nouvelle York n'avoit garde de les voir périr faute d'être secourus.

M. de Frontenac ne pouvoit compter que sur deux mille Hommes au plus, y compris les Troupes, les Milices, & les Sauvages domiciliés; la prudence ne permettant pas de dé-

1694

garnir les Postes les plus exposés, qui étoient en assez grand nombre. Ainsi tout bien consideré on avoit beaucoup fait en détournant les grands Partis, qui auroient pu au moins ravager les Campagnes; malheur, dont la suite inévitable auroit été une disette générale. Or la cessation des grandes hostilités étoit le fruit des négociations, dont nous venons de parler, & les petits Partis, qui avoient paru en Campagne de part & d'autre pendant ce tems-là, n'avoient servi qu'à nous tenir continuellement sur nos gardes.

Quelques Abénaquis traitent avec les Anglois. Les Anglois de Baston ne jouissoient pas à beaucoup près d'une aussi grande tranquillité de la part des Nations Abénaquises. Le Chevalier Phibs avoit fondé de grandes esperances sur le Fort de Pemkuit, situé au milieu de ces Sauvages, & d'abord à force de les intimider, il en avoit engagé quelques-uns à entrer en quelque sorte d'accommodement avec lui. Il y avoit d'autant moins lieu de s'en étonner, que ces Sauvages se voyoient souvent assez abandonnés des François, qui comptoient un peu trop sur leur assection, & sur le crédit de ceux, qui avoient gagné leur consiance; de plus quelques-uns de leurs Parens étoient Prisonniers à Baston, & il n'y avoit rien, à quoi ils ne sussent disposés pour les retizer des mains des Anglois.

Les choses étoient même allées si loin, que deux de leurs Chess s'étoient engagés dès le mois de May à conclurre avec le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre un Traité de paix, & ce Général, après avoir reçu des ôtages, s'étoit rendu en Personne à Pemkuit, pour accélérer la conclusion d'une asfaire, qu'il regardoit avec raison, comme un coup de Parti. Il y auroit apparemment réussi sans la diligence du Sieur de Villieu, qui s'étoit si fort distingué au siège de Quebec, & qui commandoit alors une Compagnie dans ces Quartiers-là.

Le Sieur de Villieu rompt la négociation.

Dans le tems, que le Chevalier Phibs se tenoit le plus assuré de mettre ensin son Gouvernement hors de toute inquiétude de la part de si dangereux Voisins, Villieu, secondé de M. Thury, Missionnaire à Pentagoër, trouva le secret de regagner un Chef Malecite, nommé MATAOUANDO, qui s'étoit déja déclaré pour la paix, leva un Parti de deux-cent cinquante Sauvages des environs de Pentagoët & de la Riviere de S. Jean, se sit joindre par les Abénaquis de la Mission du P, BIGOT l'Aîné, se mit à la tête de tous ces Braves,

n'ayant

ſé

pe n'

pr

reg

CO

n'e

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 145

n'ayant avec lui qu'un seul François, & les mena sur la Riviere de Pescadoué au milieu des Habitations Angloises, & à

douze lieuës neulement de Baston.

Il y avoit en cet endroit-là deux Forts un peu éloignés l'un de l'autre; les Abénaquis se chargerent d'en attaquer un, hardie & heu Villieu avec les Malecites & les Micmacs marcha contre l'au-Officier. tre, & ils furent emportés en très-peu de tems. Deux-cent trente Anglois y périrent, cinquante, ou soixante maisons furent brûlées, & un si heureux succès ne coûta pas un Homme aux Vainqueurs, un seul y fut blessé. Mataouando combattit toujoure aux côtés du Commandant François, & se di-

itingua beaucoup.

Les Abénaquis avoient pour Chef un nommé Taxous, déja célébre par plusieurs belles actions, & recommandable d'un Abénapour son attachement à nos intérêts. Ce brave Homme non qui. content de ce qu'il venoit d'exécuter avec tant de valeur. choisit quarante des plus lestes de sa Troupe, & après trois jours de marche, en faifant un affez long détour, arriva au pied d'un Fort près de Baston, & l'attaqua en plein jour. Les Anglois s'y défendirent beaucoup mieux, qu'ils n'avoient fait à Pescadoué, Taxous y eut deux de ses Neveux tués à ses côtés, & reçut lui-même jusqu'à douze bales de mousquer dans ses habits; mais enfin il força la Place, & alla ensuite faire le dégât jusqu'aux portes de la Capitale.

Ces hostilités irriterent d'autant plus le Chevalier Phibs, soulevement que sur les assûrances, qu'il avoit données d'un accommode- à Balton. ment prochain avec les Sauvages, tout le Pays étoit dans une sécurité parfaite, & qu'après des irruptions si brusques & si peu attendues, le Peuple de Baston se souleva contre lui. Il n'avoit pas une fort grande autorité dans son Gouvernement, & autant pour se soustraire à la fureur d'une Populace mutinée, qui le méprisoit, que pour chercher les moyens de se venger de l'affront, qu'il venoit de recevoir des Sauvages, il

prit le parti de passer à Pemkuit.

Dès qu'il y fut arrivé, il envoya dire à ceux, avec qui il Cequisepasse avoit traité, qu'ils eussent à lui remettre deux des leurs, qui entre le Ches'étoient trouvés à l'attaque du premier Fort, sinon, qu'il les les Sauvages, regarderoit tous comme étant Complices d'une hostilité faite Alliés des contre le droit des Gens, & après les paroles données de François. n'en faire aucune, ajoûtant qu'il étoit à l'emkuit en état de se

Tome II.

en oit

tés r, nir

rès naa11-

es, ıelvec ces

Dis, cré-

uelk il des

eurs avec aix, ı en

e afarti. r de , &c

s-là. ruié-

lé de t de qui

cent Ri-Miſ→

ves . vant

venger de cette perfidie. Ces menaces n'embarrasserent pas peu les Sauvages, ils avoient donné des ôtages au Général Anglois, leurs Parens étoient Prisonniers à Baston, & ces considerations n'étoient que trop capables de les porter à tout pour appaiser le Chevalier Philos, qui de son côté leur auroit fait un pont d'or pour les regagner, fauf à les trahir enfuite.

Ceux-ci sonr ébranlés.

Il y avoit plus, depuis lontems on leur promettoit de grands secours de France, & ces secours ne paroissoient point : ils ne pouvoient pas même esperer de les recevoir sitôt, parce que les Navires François, qui étoient arrivés aux Côtes de l'Acadie, après s'être avancés jusqu'à la Riviere de S. Jean, avoient reviré de bord avec une précipitation, qui marquoit une grande supériorité de Forces de la part des Anglois. Tout cela fit faire aux Sauvages de férieuses reflexions, & ils balancerent affez lontems sur le parti, qu'ils devoient prendre. A la fin le plus grand nombre fut d'avis d'envoyer faire au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre des excuses pour le passé, & l'affûrer qu'à l'avenir il n'auroit plus aucun fujet de se plaindre d'eux.

Un de leurs : !iffionnaires le empêche de Anglois.

Cette démarche les auroit infailliblement perdus, & nous avec eux. Rien n'étoit plus capable de faire connoître leur traiter avec les foiblesse & la nôtre aux Anglois, qui n'auroient pas manqué de s'en prévaloir pour engager ces Peuples de maniere à ne pouvoir plus reculer. Mais M. de Thuri, qui fut averti à propos de ce qui se tramoit, fut assez heureux pour rassûrer les plus timides, & pour faire comprendre à tous l'abyme, où ils alloient se précipiter, en se jettant ainsi entre les bras d'une Nation, dont ils avoient si souvent éprouvé la mauvaise foi, à laquelle ils avoient fait trop de mal, pour être en droit de s'attendre à en être bien traités, & qui les craignoit assez pour se faire un point de politique de les exterminer entierement, dès qu'ils ne les verroient plus appuyés par les François.

> Il leur confeilla enfuite d'employer le tems, qu'on leur avoit donné pour se résoudre à recueillir le peu de grains, qu'ils avoient semés, & de se retirer après cela dans des lieux, où ilspouvoient bien s'affûrer que les Anglois ne les iroient point chercher. M. de Villieu engagea en même tems les Chefs de le suivre à Quebec, où ils présenterent à M. de Frontenac les

déh&dudte

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 147

chevelures des Anglois, qu'ils avoient tués à Pescadoué: les Abénaquis du P. Bigot, qui n'avoient eu aucune part à ce qui s'étoit passé entre les Malecites & le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, suivirent de près M. de Villieu, & tous renouvellerent au Général François les protestations d'une

fidélité inviolable.

Tandis que les Anglois étoient si mal menés dans la Nouvelle Angleterre par une poignée de Sauvages, ils reçurent du Port Neldans la Baye d'Hudson un échec, qui leur sut encore plus son. sensible. MM. d'Iberville & de Serigny arriverent à l'entrée de la Riviere de Sainte Therese le vintquatriéme de Septembre, après avoir couru de grands risques dans les glaces, dont ils trouverent la Baye toute couverte. Ils firent seur débarquement le jour même, & la nuit suivante quarante Canadiens investirent par Terre le Fort, dont la prise étoit l'objet de cette Expédition. J'ai remarqué ailleurs que ce qu'on appelle proprement le Port Nelson, est une maniere de Baye, qui reçoit les eaux de la Riviere de Sainté Therese, & de celle de Bourbon, & que le Fort, auquel les Anglois ont donné le même nom, est situé sur le bord de la premiere de ces deux Rivieres, à une demie-lieuë de son embouchure.

Le vintsept, après qu'on eut déchargé du Poli, que commandoit M. de Serigny, dans la Salamandre, que montoit M. d'Iberville, tout ce qui étoit nécessaire pour le siège, les deux Freres voulurent s'approcher du Fort; mais les glaces les arrêterent un mois entier, & peu s'en fallut qu'elles ne brisafsent la Salamandre. Enfin le vinthuit d'Octobre ce Navire mouilla à un mille au-dessus du Fort, & M. d'Iberville sit camper tout son Monde à Terre. Ce Fort étoit une maison quarrée, à laquelle on avoit attaché quatre Bastions, & le

tout étoit construit de bois.

En ligne de la palissade il y avoit deux autres Bastions, dont l'un servoit de logement aux Officiers; entre les deux étoit une espéce de demie-lune, où il y avoit une batterie de huit piéces de canon de huit, qui battoient sur la Riviere, & en bas une platte forme à rès de chaussée, avec six pièces de gros canons. Du côté du Bois, qui étoit un Taillis dans un fond marécageux, il n'y avoit aucune défense. Le corps de la Place étoit fortifié d'une double palissade, & avoit trente-fixcanons & Lx pierriers. La Garnison étoit de cinquante

& nous re leur nanqué re à ne verti à raffûrer byme, es bras a mauêtre en aignoit ner enpar les

ır avoit

, qu'ils

, où ils

it point

hefs de

enac les

t pas

néral

& ces

tout

ır au-

iir en-

rands

ils ne

e que

l'Aca-

voient

it une

ut cela

lance-

e. A la

Gou-

passé,

e plain-

1694.

trois Hommes commandés par un bon Marchand, qui n'a-voit jamais vû le feu: aussi se défendit-il très-mal.

MM. d'Iberville & de Serigny en font le siège.

Le siège commença néanmoins d'une maniere fort triste pour les deux Commandans. Chateaugué leur Frere, encore jeune, & qui servoit sur le Poli en qualité d'Enseigne, s'étant avancé le quatrième de Novembre, pour empêcher les Assiégés de faire une sortie, sut tué d'un coup de mousquet. Ce sut le troisième de cette Famille, qui mourut en combattant pour son Prince (a). Depuis e jour-là jusqu'au neuvième, on ne sut occupé qu'à se loger. Le neuvième on commença de travailler aux batteries de canon, & à placer les mortiers, qui surent en état le treizième à midi; mais avant que de les saire servir, M. d'Iberville envoya sommer le Gouverneur de se rendre.

Le Gouverneur se rend par capitulation. Cet Officier se voyant sur le point d'être bombardé, manquant de bois, & n'ayant aucune esperance d'en pouvoir saire, si les François s'obstinoient à passer l'hyver dans leur Camp; mais surtout n'ayant aucune expérience dans la guerre, répondit qu'il consentoit à livrer son Fort, & que le lendemain il enverroit son Lieutenant pour regler la capitulation. Il tint parole. Le Lieutenant demanda que tous les Officiers sussent logés dans le Fort pendant l'hyver; qu'on ne touchât, ni à leurs hardes, ni à leurs papiers, & qu'aussitôt que la navigation seroit libre, on les transportât en France, d'où ils auroient la liberté de passer en Angleterre. Tout cela sut accordé: la capitulation sut signée le quatorze, & observée de bonne soi. Le lendemain M. d'Iberville prit possession de la Place, & lui donna le nom de Fort Bourbon.

Le butin, qu'on y fit, ne fut pas considerable; mais on y trouva quantité de provisions de bouche, dont les deux Navires François n'étoient pas bien pourvûs; elles leur aiderent à passer plus agréablement l'hyver, qui sut très-rude, & plus long qu'à l'ordinaire. Les Anglois avoient été informés du dessein des François; ils avoient envoyé dans la Baye deux Fregates, qui avoient ravitaillé au mois d'Août le Fort Nelfon, & le Fort Sainte Anne, en avoient rensorcé les Garnisons, & embarqué tout le Castor, qui s'y étoit trouvé. Avec

<sup>(4)</sup> Les deux autres étoient MM. de leurs Freres, qui est aujourd'hui Gouver-Sainte Helene & de Bienville. Le nom de Chateaugué fut donné au plus jeune de

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 149

un peu de diligence on auroit paré ce coup; mais tandis que 1694. Louis XIV. surprenoit ses Ennemis par sa diligence à entrer en Campagne, les Vaisseaux, qu'on envoyoit par ses ordres en Amerique, partoient toujours deux, ou trois mois trop tard de nos Ports. Et on pourra voir dans le cours de cette Histoire que cette lenteur a été presque la seule cause de toutes nos pertes, & du peu de succès de nos Entreprises dans

cette partie du Nouveau Monde.

Pour surcroît de disgraces le scorbut se mit parmi les Nô- Suite tres, la plûpart en furent attaqués; M. de Tilly, Lieutenant conque du Poli, neuf autres Canadiens, & dix Matelots en mouru- 1695. rent. Cent cinquante Canots, chargés de plusieurs Pelleteries du Nord, qui arriverent dans tout le mois de Juin au Fort Bourbon, dédommagerent les Intéressés du Castor, dont les Anglois les avoient frustrés. Mais la fin de Juillet approchoit, que les glaces ne permettoient pas encore de navig ier, & ce ne fut que le vinthuit que l'on fut en état de lever les ancres. Il ne reftoit plus fur les deux Navires François que cent quinze Hommes, dont plusieurs ne pouvoient pas fervir; ce qui fit prendre à M. d'Iberville la résolution d'attendre les Navires Anglois pour les enlever, puis de renvoyer en France le Poli, & d'aller avec la Salamandre hyverner dans le fond de la Baye, pour y prendre le Fort Sainte Anne.

Mais les Anglois n'ayant point paru jusqu'au septième de Septembre, il changea de système, & prit le parti de faire voile pour Quebec avec les deux Navires. Il nomma le Sieur de la Forêt Gouverneur du Fort Bourbon, & lui donna pour Lieutenant M. de MARIGNI. Il leur laissa soixante-quatre Canadiens, & fix Iroquois du Sault S. Louis, avec des munitions & des vivres pour une année. Il prit ensuite la route du Canada, mais les vents contraires l'ayant arrêté fort lontems à la Côte de Labrador, & ses Equipages s'affoiblissant tous les jours par le scorbut, il tourna du côté de France,

& arriva le neuviéme d'Octobre à la Rochelle.

Les affaires étoient toujours sur le même pied dans le centre de la Colonie: les Iroquois continuoient à faire de gran- d'amuter les des promesses, & n'en tenoient aucune. On a sçu depuis que François. ce n'étoit plus de la Nouvelle York, que venoient les plus grands obstacles à une reconciliation parfaite des Cantons

n'a-

triste core étant s Aſ-

t. Ce ittant

éme, iença

iers, de les ur de

manuvoir leur

guere lenitula-

Offietout que

d'où ela fut bler-

offefon y k Naerent

r plus és du deux

Nelarni-Avec

Gouver-

avec nous, les Hollandois, qui avoient un puissant Parti dans cette Province, ne s'opposant point à la paix; mais de la Nouvelle Angleterre. Cependant de quelque part, qu'ils vinssent, il n'étoit Personne dans la Nouvelle France, qui ne tût convaincu de la nécessité pressante d'exécuter les menaces, qu'on avoit si souvent faites à ces perfides Sauvages. Il y avoit même lontems, qu'on pentoit de même dans le Confeil du Roy; car voici ce que M. de Pontchartrain en écrivit à M. de Frontenac le 16°. d'Avril de cette année 1695.

Le Roy est d'avis qu'on les poulle à bout.

Je suis bien aise, Monsieur, de vous informer à l'avance » de ce que Sa'Majesté a pensé au sujet de la guerre, & de la » négociation, que vous avez entretenuë avec les Iroquois de-» puis l'autonne de l'année 1693. jusqu'au depart des Vaisseaux, " & de vous dire que cette négociation paroît avoir été traitée » par eux de concert avec les Anglois. Il semble que les uns & les autres ont eu en vûë plus particulierement de suspendre & » d'éloigner les Entreprises, que vous deviez faire contr'eux, » pour se mettre en état de faire la chasse & le commerce, & » pouvoir ensuite résister plus fortement à vos desseins, même " de porter la gue. re jusques dans le Canada. Vous ne pouvez » pas avoir de preuves plus certaines de leur peu de fincérité, » qu'en ce que vous avez découvert, que dans le même tems, » qu'ils vous envoyoient des Ambassadeurs les uns ar les au-» tres, ils faisoient pratiquer les Nations d'en haut, nos Al-» liées, pour faire la paix avec elles indépendemment de vous. Vous avez du moins tiré de cette supercherie l'avantage de les en avoir convaincus en présence des Députés de ces Nations, » & en faisant connoître à ces Derniers, par les Iroquois mêmes, » que ceux-ci n'avoient pas dessein de les comprendre dans ce prétendu Traité, & vous êtes plus fortement affûré de leur » fidélité, & de la confiance, qu'ils doivent avoir que le Roy » ne les abandonnera point. Cela étant, il faut mettre tout en " usage pour faire aux Iroquois la guerre la plus vive; Sa » Majesté veut faire un effort pour vous mettre en état de cela.

Ils recomhostilités.

Il s'en falloit bien que tout le Monde pensât aussi favoramencent leurs blement, qu'on faisoit à la Cour de la patience du Gouverneur Général. La plûpart de ceux, qui voyoient les choses de plus près, ne trouvoient pas bon qu'on laissat les Iroquois fe flatter que nous étions les Dupes de leur mauvaise foi, & l'on fut encore confirmé dans ce sentiment, lorsque ces BarDE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 151

bares, après plusieurs intrigues pour nous débaucher leurs Compatriotes du Sault S. Louis & de la Montagne, qui furent sur le point de se laisser gagner, voyant toutes leurs ruses découvertes, recommencerent à se montrer tout autour de nos Habitations, & à y exercer leurs cruautés & leurs bri-

gandages ordinaires.

Il est vrai que la vigilance & l'activité du Gouverneur de Montreal rompirent la plûpart de leurs mesures. Un des Chefs du Sault S. Louis, qui étoit entré secretement en négociation avec eux, fut chassé du Village: le Sieur de LA MOTTE CADILLAC, qui avoit succédé à M. de Louvigny à Michillimakinac, trouva le moyen d'engager les Sauvages de son District à courir sur l'Ennemi commun, qui se donnoit de grands mouvemens pour les détacher de notre alliance; mais tout cela n'empêcha point nos Habitans d'être dans de continuelles allarmes, les Iroquois leur dressant par tout des embuscades, & venant les massacrer à la vûe, & presque sous le canon de leurs Forts.

Ces hostilités avoient été précédées de propositions fort infolentes de la part des Cantons, lesquels, au même moment, de ces Batbaqu'ils avoient cessé de faire semblant de vouloir la paix, res. avoient repris leurs anciens airs de hauteur. Ils commencerent par vouloir que le Gouverneur Général leur envoyât à fon tour des Députés pour traiter chez eux, & pour premier préliminaire ils exigerent que l'on cessat absolument de notre part & de celle de nos Allies de faire aucune hostilité, tant sur

eux, que sur les Anglois.

Tant de fierté dans un Ennemi, qu'on ne croyoit pas impossible d'humilier; la nécessité de le faire, si on ne vouloit pas perdre tout ce que nous avions regagné de credit dans l'esprit des Sauvages, & le chagrin de revoir la tête & le centre même de la Colonie redevenir le théatre d'une guerre, où l'on risquoit tout, sans esperance de rien gagner, faisoient fouhaiter à ceux, que l'expérience du passé inquiettoit pour l'avenir, qu'on rassemblat toutes les Forces du Canada, pour aller faire repentir les Cantons de n'avoir pas profité des difpositions, où l'on avoit été de leur accorder une paix avantageuse; mais le Comte de Frontenac ne fut point de cet avis.

Il se mit fortement dans la tête que le remede le plus efficace contre les maux, qu'on craignoit, étoit de rétablir le tablir le Fort

1695.

M. de Fron-

Parti is de u'ils ii ne

enas. II Conécri~

5 . ance ie la

s deaux, aitée ns &

e &z eux, ·, &

iême uvez rité, ems,

au-Alous. e les

ons, mes, s ce leur

Roy it en Sa la.

oraverofes

uois 8c Bar≠ 152 HISTOIRE GENERALE

de Cataro-

Fort de Catarocouy, & resolut d'exécuter ce dessein, qu'il n'avoit pas perdu un seul moment de vûë depuis son retour de France, quelque obstacle, qu'il fallût surmonter, pour en venir à bout. Il n'eut pas plûtôt déclaré cette résolution, que M. de Champigny, & tout ce qu'il y avoit de Personnes en place, lui representerent vivement les dangereuses suites, que pouvoit avoir une Entreprise, où lui seul voyoit des avantages, dont Personne n'étoit persuadé, ajoûtant que les Troupes & les Milices, qu'il y faudroit occuper, seroient beaucoup mieux employées à reprimer l'insolence des Iroquois. On lui sit observer que les Cantons ayant plus d'une sois demandé le rétablissement de ce Poste, c'étoit non-seulement leur accorder une grace, dont ils s'étoient rendus indignes; mais encore recevoir la Loi, qu'ils sembloient vouloir nous imposer les armes à la main.

Contre l'avis de tout le Monde,

Ces representations ne toucherent point le Général, il répondit qu'encore qu'il fût seul de son avis, il le suivroit, il partit aussitôt pour Montreal, où il arriva le huitième de Juillet, escorté par cent dix Habitans du Gouvernement de Quebec & de celui des Trois Rivieres. Il leva encore cinquante Hommes de Milices de celui de Montreal, deux-cent Soldats, & deux-cent Sauvages avec trente-six Officiers, ce qui faisoit près de sept-cent Hommes, tous Gens d'élite, qui, sous la conduite du Chevalier de Crisasy, que le Général chargea de cette Entreprise, auroient sussi pour mettre les Iroquois à la raison. Les préparatifs se firent avec une diligence incroyable, & dès que le Convoi sut prêt on se mit en chemin.

Et du Roy

Dès le lendemain M. de Frontenac reçut une Lettre de M. de Pontchartrain, par laquelle ce Ministre lui mandoit que le Roy n'aprouvoit pas son dessein; car lui-même, ou peut-être quelqu'un de ceux, qui l'avoient dissuadé, en avoit écrit en Cour. Mais il prit sur lui de n'avoir aucun égard à cet avis. "Je croyois, dit M. de Champigny, dans une Lettre à M. de Pontchartrain, dattée de l'onziéme d'Août, qu'il changeroit de dessein, ce qui lui étoit très-facile. Je lui representai pour cela une infinité de raisons, le tout inutilement, si ce n'est qu'il envoya ordre de diminuer la Garnison de vint "Hommes". Dans une autre du dix-sept, il ajoute: "Le Dément de Catarocouy est de retour; le Fort est rétabli, il y est resté quarante-huit Hommes, quoique M. de Frontenac

d

lè

aſ

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 153

m'eût dit qu'il n'y en resteroit que trente. On auroit plus uti- " 1695. lement employé cette dépense à faire un coup considera- « ble sur les Iroquois, qui n'étoient point sur leurs gardes, & « croyoient nous avoir endormis par leurs négociations feintes. « Nos Alliés ne songeoient plus à s'accommoder, comme on « nous mande qu'ils font avec eux, voyant qu'on ne fait rien « contr'eux. Les Hurons y ont déja envoyé trois Canots, les « Renards & les Mascoutins sont Gens aussi à s'unir avec les " Cantons contre les Sioux : les Premiers parlent même de s'al- " ler établir dans leur Pays ; en un mot la Motte Cadillac " mande que nous allons les perdre tous, si nous n'y aportons " remede, en faisant un grand Parti contre les Iroquois, & en " persuadant bien nos Alliés que nous voulons tout de bon dé- " truire cette Nation.

Le Comte de Frontenac pensoit bien différemment, & fur les desseins, qu'il venoit d'exécuter, & sur l'Expédition, dans laquelle il n'avoit pas jugé à propos de s'engager; & l'on peut dire qu'en mettant à part le succès de la résolution, qu'il prit, contre le sentiment unanime de tout ce qu'il y avoit dans la Colonie de Personnes éclairées, & qui ne répondit pas tout-à-fait à son attente, il paroissoit raisonner assez juste. L'équité, dont un Historien ne doit jamais s'écartar, m'oblige de raporter ses raisons : voici comment il s'exprime dans le compte, qu'il rendit au Ministre de la condui-

te, qu'il avoit tenue en cette occasion.

qu'il

tour

ir en

que

s en

, que

ınta-

upes

coup

n lui

dé le

ccor-

core

er les

il ré-

it, il

e Juil-

Que-

uante

r Sol-

ce qui

, fous

argea

uois à

roya-

le M.

t que

peut-

écrit

à cet

ttre à

chan-

elen-

nt, fi

vint

Dé-

oli, il

tenac

m'eût

Le Détachement pour le Fort de Frontenac étoit parti « quelques jours avant la réception de votre Lettre, & le dé- « sistement de cette Entreprise, dont les principaux Chefs des « Outaouais, avoient été témoins oculaires, auroit tellement « décrié les François dans leur esprit, par les fortes idées, qu'ils " auroient conçues de notre foiblesse, ou de l'envie, que nous " aurions de renouer la négociation avec l'Ennemi, que cela " auroit été capable de les aliener entierement de nous, ou de « les faire longer à faire leur paix lans notre participation, lurtout après la joye, qu'ils avoient témoignée publiquement de « pouvoir par ce rétablissement esperer de trouver une retraite « assurée dans toutes les Entreprises, qu'ils pourroient former « contre les Iroquois. Cette Expédition s'est faite heureusement « à très-peu de frais, & en peu de tems. Nous n'y avons pas « perdu un Homme, & quoique je n'eusse prétendu pour le pré-· Tome 11.

HISTOIRE-GENERALE

1695.

fent faire rétablir que de pieux les brêches, qui se trouveroient au Fort, on a trouvé le moyen de les refaire de ierres en huit jours, sans qu'il en ait coûté un sou au Roy.....

On vouloit que j'allasse cette année avec toutes nos Troupes, nos Habitans & nos Alliés, Tambour battant enlever Onnontagué; je ne l'ai pas jugé à propos, premierement parce que je n'avois pas des Forces suffisantes pour cela. En second lieu, pour ne pas laisser le Pays dégarni, exposé aux courses des Anglois, qui pouvoient fondre sur Montreal par Chambly. Troissémement, par l'inutilité d'une Entreprise, qui n'aboutissoit qu'à brûler des Cabannes; les Sauvages, s'ils n'avoient pas eu le tems d'appeller les Anglois, ne pouvant manquer de se retirer dans le Bois avec leurs Familles. L'exemple de ce qui est arrivé après l'Expédition de M. de Dénonville chez les Tsonnonthouans, justisse assec que je dis, & fait connoître que la destruction d'un Village Iroquois n'est pas ce qui nous délivrera de leurs incursions.

Le moyen le plus facile & de moindre dépe. Le pour en venir à bout, est de continuer à les tourmenter, & inquieter si fort par de continuels Partis, qu'ils n'osent sortir de chez eux, ce que le rétablissement du Fort de Frontenac nous mettra en état d'exécuter. Si Sa Majesté prend la résolution de faire attaquer l'année prochaine le Fort de Pemkuit, cela augmentera bien la hardiesse des Sauvages de ces Quartiers.... Il seroit même à souhaiter qu'Elle voulût étendre cette Expédition jusqu'à faire bombarder Baston & Manhatte, ce qui n'est pas à mon avis sort difficile, & donneroit moyen par un

seul coup de finir la guerre de ce Pays.

Il n'eût pas été impossible de repliquer du moins à une partie de ce que le Comte de Frontenac alleguoit pour justifier son Entreprise: il est pourtant vrai qu'il n'étoit pas bien aisé de décider qui l'emportoit des inconvéniens, & des avantages de ce dessein, qu'on exaggeroit peut-être un peu de part & d'autre; car s'il y avoit de l'entêtement, ou si l'on veut quelque intérêt particulier dans les motifs, qui faisoient agir le Gouverneur Général, il paroissoit que le zéle de quelquesuns de ses Contradicteurs n'étoit pas exempt d'humeur & de préjugés; son malheur fut que trop de Gens prenoient part à ce mécontentement.

Au reste on ne peut refuser au Chevalier de Crisasy la justi-

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 155

ce dedire qu'il montra dans l'exécution des ordres, qu'il avoit 1695. reçus de son Général, une conduite, qui lui attira les éloges Conduite adde ceux-mêmes, qui désaprouvoient le plus l'Entreprise, dont mirable du il étoit chargé. En quinze jours il fit fix-vint lieues dans des Crifafy. Rapides presque continuels, & il rebâtit le Fort de Catarocouy. Mais son zéle & sa vigilance ne se bornerent point là : avant que de retourner à Montreal il envoya à la découverte quatre-vint Sauvages divisés en petites Troupes, & l'on peut dire que la Colonie dut à cette précaution, autant qu'à la valeur de quelques-uns de nos Officiers, dont nous parlerons bientôt, le bonheur, qu'elle eut de faire tranquillement ses

En effet quarante de ses Découvreurs étant allés du côté On est averti d'Onnontagué, quelques-uns d'entr'eux, qui s'étoient avan- fort à propos cés jusqu'à la Riviere de Chouguen, y virent descendre trenque les Iroquois sont en te-quatre Canots d'Iroquois, & ils entendirent même quel- campagne. ques-uns de es Sauvages, qui se dissient les uns aux autres que bientôt ils rendroient aux François, & à leurs Freres du Sault S. Louis, une visite, à laquelle ils ne s'attendoient pas. Les autres Partis confirmerent qu'un grand nombre d'Iroquois étoient en Campagne; tous firent affez de diligence, pour donner au Gouverneur de Montreal le loisir de mettre ses Postes hors d'insulte, & à M. de Frontenac de former un Corps de huit cent Hommes dans l'Isle Perrot.

Les Ennemis ne laisserent pas de s'avancer jusqu'à Montreal, & déharquerent même par petits pelotons dans cette sont défaits Isle, où ils casserent la tête à quelques Habitans. Sur l'avis, par M. de la Durantaye, qu'en eut le Gouverneur Général, il jugea à propos de diviser sa petite Armée, & de la repartir dans les Paroisses, pour y couvrir les Moissonneurs: cette disposition déconcerta toutes les mesures des Iroquois, dont un Corps considerable sut battu derriere Boucherville par M. de la Durantaye. Il y eut encore quelques surprises de la part de ces Barbares; mais sans beaucoup d'effet. Ainsi finit la Campagne dans le centre de la Colonie. Les commencemens en avoient été encore plus funestes pour les Iroquois dans les Quartiers de l'Ouest.

J'ai dit que M. de la Motte Cadillac avoit enfin déterminé les Sauvages Voifins de son Poste à faire des courses sur Courtemanl'Ennemi commun: ils les firent avec succès, & amenerent à che. Michillimakinac un grand nombre de Prisonniers. Les Iro-

Les Ennemis

rouveierres.

Trounlever nt parecond ourses Cham-

ui n'als n'auvant exeménonis , &

en veuieter chez s meton de

s n'est

a auge Exce qui oar un

e parıstifier n aifé vantae part veut it agir

iques-& de part à

justi-

quois voulurent s'en venger sur les François, & marcherent en grand nombre pour contraindre les Miamis à se déclarer contr'eux; résolus, s'ils le resusoient, de les chasser eux-mêmes de la Riviere S. Joseph, où il y avoit une nombreuse Bourgade de ces Sauvages. Par bonheur M. de Courtemanche se rencontra dans cette Bourgade, avec quelques Canadiens, lorsque les Iroquois y parurent: il se joignit aux Miamis, & tomba si brusquement sur ces Barbares, qui ne s'attendoient à rien moins, & qui ne les sçavoient point là, qu'après en avoir tué & blessé un grand nombre, il obligea le reste à prendre la fuite fort en désordre.

Trahison d'un Chef Huron. Cet échec leur fut très-sensible; mais ils en furent bien dédommagés par la persidie d'un Capitaine Huron, que nos Canadiens avoient nommé LE BARON. C'étoit un esprit dangereux, & les François, dont il étoit naturellement Ennemi, re se désioient pas assez de lui. Il avoit empêché les Hurons de Michillimakinac d'aller en guerre comme les autres, & il négocioit depuis quelque tems avec les Iroquois. Il cacha néanmoins son jeu avec une habileté & un secret, dont il n'y a guéres que les Sauvages, & surtout les Hurons, qui soient bien capables, & tandis qu'il alloit lui-même avec les Députés de nos Alliés, pour faire au Gouverneur Général de grandes protestations d'un éternel attachement, il avoit envoyé son Fils avec trente Guerriers, qui lui étoient entiérement dévoués, chez les Tsonnonthouans.

Ils y conclurent avec ce Canton un Traité, dans lequel ils comprirent les Outaouais, & lorsque toute cette intrigue éclata, la partie étoit si bien liée, qu'il su impossible au Sieur de la Motte Cadillac de la rompre. Ce Commandant sut néanmoins assez heureux, pour suspendre l'exécution du Traité, du moins de la part des Outaouais; mais le Baron, qui avoit levé le masque, ne garda plus de mesures, & on s'en consola dans la pensée qu'un Ennemi démasqué est beaucoup moins à craindre, qu'un Allié perside, surtout du caractere de celuici, & qui d'ailleurs n'étoit ni avoué, ni suivi de tout son Village.

Politique du

Sieur de la Motte Cadillac. Une autre chose inquiétoit le Sieur de la Motte Cadillac & l'avoit engagé à ménager la Députation, dont je viens de parler. Les Sauvages de son District se plaignoient de tout tems de la cherté de nos marchandises, qui véritablement étoitexDE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 157

cessive. Il est certain que rien ne nous a fait plus de tort en 1695. Canada, surtout dans ces tems critiques, que le peu d'attention, qu'on a euë à une conduite, qui nous a mis plus d'une fois en danger de voir passer les Peuples, dont le commerce nous étoit plus nécessaire, de notre alliance à celle de

nos Ennemis.

erent

clarer

x-mê-

reule

eman-Cana-

Mia-

atten-

qu'a-

reste

n dé-

os Ca-

ange-

emi,

ns de il né-

néan-

n'y a

oient

)épu-

gran-

vové

nt dé-

ıel ils

rigue Sieur

néan-

aité,

avoit

níola oins à

celui-

ı Vil-

ac &z

par-

tems

oitex-

Le Commandant de Michillimakinac ne pouvant pas luimême remedier à ce désordre, dont il étoit plus à portée qu'aucun autre de voir les suites funestes, vouloit frapper sur cet article essentiel le Gouverneur Général & l'Intendant, afin de les obliger à le faire cesser. Il suggera aux Députés, qu'il envoyoit à Montreal sous un autre prétexte, de présenter un Collier pour demander la diminution du prix des marchandifes, & d'infister sur ce point, comme sur une chose, dont ils étoient bien resolus de ne se point départir. Ils le firent, & allerent même un peu plus loin, que ne l'avoit prétendu la Motte Cadillac; ils parurent devant le Comte de Frontenac comme des Gens, qui proposent la paix ou la guerre; & en lui présentant leur Collier, ils ne lui dissimulerent point que, s'il ne leur accordoit leur demande, ils prendroient leur parti.

Une telle proposition, faite avec un air de menace, ne Ce qui se paspouvoit pas être favorablement écoutée, & le Collier fut re- seentre les jetté avec hauteur. Le Général fit aux Députés les reproches, nos Alliés & le que méritoit leur insolence; mais il sçut, ainsi que l'avoit pré- Comte de vû celui, qui faisoit jouer ce ressort, mêler à propos, parmi Frontenac les marques de son ressentiment, des termes & des manieres, qui laissoient entrevoir plus de bonté, que de colere; de sorte qu'il fut aisé aux Sauvages de comprendre qu'ils seroient satisfaits fur le prix des marchandises. Mais comme dans leurs Difcours ils s'étoient expliqués de maniere à faire juger qu'ils n'étoient pas trop disposés, indépendamment même de cet article, à continuer la guerre, le Général leur témoigna une grande compassion de leur aveuglement, qui leur ôtoit la connoissance de leurs véritables intérêts.

Il ajoûta que pour lui il étoit bien réfolu à faire la guerre : qu'il eût été charmé de voir tous ses Enfans se joindre à lui pour venger le sang d'un grand nombre de leurs Freres; mais qu'il n'avoit pas besoin d'eux; qu'il ne pouvoit mieux les punir de leur indocilité, qu'en leur laissant la liberté de faire ce qu'ils voudroienc; qu'ils se souvinssent seulement de l'avis, qu'il

#### 158 HISTOIRE GENERALE

1695.

leur avoit donné, que les Iroquois n'auroient jamais d'autre vûë par raport à eux, que de les détruire, & que l'expérience devoit leur avoir appris qu'ils ne cherchoient à les détacher de son alliance, qu'afin de pouvoir venir plus aisément à bout de leur dessein.

Une fermeté si bien assaisonnée étonna les Députés, & donna surtout à penser au Capitaine Huron; mais elle ne lui sit pas rompre le silence, qu'il avoit gardé jusques-là: il se contenta de dire qu'il n'étoit chargé d'aucune parole de la part de sa Nation; qu'il avoit seulement ordre d'entendre ce que son Pere Ononthio voudroit bien lui dire, asin d'en faire le raport à ses Freres. Cependant le Général, qui avoit été instruit de toutes ses menées, lui dit qu'il avoit beau dissimuler, qu'il le connoissoit, & qu'il ne le craignoit point. Alors les Outaouais & les Nipissings prierent M. de Frontenac d'être bien persuadé qu'ils n'avoient point de part à tout ce que cet Homme pouvoit faire, qui dût lui déplaire, & les Derniers ajoûterent qu'ils ne vouloient point retourner dans leur Pays; mais qu'ils étoient résolus de rester auprès de leur Pere, pour être témoins de l'Entreprise, qu'il alloit exécuter.

Un Siou demande à ce Général sa protection.

Quelque tems auparavant M. le Sueur avoit conduit à Montreal un affez grand Convoi de l'extrémité Occidentale du Lac Supérieur; tandis que M. de Frontenac donnoit audience aux Sauvages, qui l'avoient accompagné, un Capitaine Siou s'aprocha de lui d'un air fort trifte, lui apuya ses deux mains fur les genoux, lui dit les larmes aux yeux qu'il le conjuroit d'avoir pitié de lui ; que toutes les autres Nations avoient leur Pere, & que lui seul étoit comme un Enfant abandonné. Il étendit ensuite une robe de Castor, sur laquelle ayant rangé vintdeux flêches, il les prit les unes après les autres, nomma à chacune un Village de sa Nation, & demanda au Général de vouloir, bien les prendre tous fous fa protection. Le Comte de Frontenac le lui promit; mais on n'a pris aucune mesure depuis ce tems-là pour maintenir ce Peuple dans notre alliance. On en pouvoit néanmoins tirer beaucoup de cuirs & de laines, les vastes plaines, qu'ils habitent, étant couvertes de ces Bœufs, dont j'ai déja parlé plus d'une

Trahifon faite par les Anglois aux Cependant les Anglois affurés des Iroquois, & ne craignant plus rien du côté de la Nouvelle York, avoient de nouveau

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XV. 150

tourné toutes leurs pensées à nous débaucher les Peuples Voisins de l'Acadie. Sept Abénaquis étant allés à Pemkuit avec un Drapeau parlementaire, y furent arrêtés; trois fu- Abénaquis. rent menés Prisonniers à Baston, & les quatre autres furent massacrés en chemin. Le Chevalier Phibs étoit mort depuis peu en Angleterre, & on ne lui avoit pas encore donné de Successeur. Un nommé STOUGTON commandoit dans la Nouvelle Angleterre sur une simple Commission. Les Abénaquis lui firent demander leurs Freres arrêtés contre le droit des Gens, & le Drapeau, qui auroit dû leur servir de Sauvegarde; il ne leur répondit que par de sanglans reproches sur leurs dernieres hostilités, & y ajoûta les plus terrib les menaces, s'ils ne lui en livroient pas les Auteurs.

Ils repliquerent sur le même ton : toutefois on se radoucit de part & d'autre; Stougton ne voulant pas achever d'aigrir des Gens, qui avoient sçu se faire craindre, & ceux-ci voulant, à quelque prix que ce fût, retirer leurs Parens des mains des Anglois, bien résolus, après qu'ils en seroient venus à bout, de venger le sang de ceux, qui avoient été égorgés. Mais ayant sçu que, tandis qu'ils négocioient, les Anglois prenoient des mesures pour les surprendre, ils coururent aux

armes.

utre

enher

out

8z

lui

l fe

e la

ce

aire

in-

er,

les

être

cet

iers

ys;

our

it à

tale

au-

api-

**fes** 

u'il

ons

ant

el-

les

de-

: fa

n'a

eu-

au-

nt,

ine

ant

eau

Ils étoient néanmoins toujours persuadés que leurs Enne- Ils prennent mis étoient les Maîtres de la Mer, & que les François n'o- la résolution soient y paroître devant eux. Cette consideration les arrê- de s'en ventoit; mais l'arrivée d'un Vaisseau du Roy, commandé par M. de Bonaventure, lequel fit plusieurs prises sur les Côtes voifines, & les présens, que cet Officier leur remit de la part de Sa Majesté, les désabuserent, & leur firent prendre la résolution de faire aux Anglois tout le mal, qu'ils pourroient. Nous verrons dans le Livre suivant comment ils l'exécuterent.

Sur la fin de l'année on eut tout lieu de croire qu'un armement confiderable, qui se préparoit en Angleterre & à Baston, regardoit l'Isle de Terre-Neuve. Plaisance étoit en très-mauvais état, & M. de Frontenac conjointement avec M. de Champigny representerent au Ministre que, si nous perdions cette Place, cette perte causeroit un grand embarras dans les négociations de la paix, qu'on préjugeoit devoir bientôt com-

mencer.

Ces Messieurs proposerent ensuite de faire partir au prin-

1695.

1695. MM. de Frontenac & de Champigny

taquer Balton.

tems dix, ou douze Vaisseaux de guerre des Ports de France pour combattre l'Escadre Angloise, qui vers le même tems devoit se mettre en Mer, & pour aller ensuite prendre Baston. Ils representerent que cette Ville faisoit un grand comproposent d'atmerce, & que, si nous en étions une fois les Maîtres, nous le serions absolument de toutes les Pêches. Ce projet étoit fort beau, & de plus facile exécution, qu'on ne le croyoit en France; mais le Roy avoit d'autres vues, & l'on n'étoit pas aussi instruit en France, qu'on l'étoit en Canada, de quelle importance il étoit d'affoiblir la puissance des Anglois dans le Continent de l'Amérique Septentrionnale.

Projet de la Campagne pour l'année ¥696.

Le Conseil de Sa Majesté borna donc ses projets pour la Campagne suivante à les chasser des Postes, qu'ils occupoient n Terre - Neuve; du Fort de Pemkuit, d'où ils tenoient toute l'Acadie en échec; & de ce qui leur restoit dans la Baye d'Hudson. Il paroît que l'Expedition de Pemkuit devoit se faire aux dépens du Roy, & les deux autres aux frais de la Compagnie du Nord. Ce qui est certain, c'est que Sa Majesté chargea MM. d'Iberville & de Bonaventure de la premiere.

Les ordres furent envoyés à M. Begon, Intendant de la Rochelle dès le mois de Février, pour armer à Rochefort l'Envieux & le Profond, & les instructions, qui furent données aux deux Commandans, portoient qu'après qu'ils auroient pris le Fort de Pemkuit, ils le démoliroient jusqu'aux fondemens, & iroient ensuite rétablir celui du bas de la Riviere S. Jean; que de-là ils enverroient M, de Serigny avec le Dragon, qu'il commandoit, dans le fond de la Baye d'Hudion; que pour eux ils passeroient en Terre-Neuve, qu'ils le joindroient à plufieurs Navires Maloins, qui les y attendroient, & que tous, de concert avec M. de Brouillan, Gouverneur de Plaisance, attaqueroient les Anglois par Terre & par Mer. Nous verrons en son lieu quel fut le succès de ces diverses Entreprises,

re

ti

co n'

to

tre

crou

Ce que le Roy pense de la quois,

Quant à la guerre des Iroquois, voici ce que M. de Pontguerre des Ito- chartrain en écrivit au Gouverneur Général & à l'Inte- 'ant au mois de May 1696. "Il paroît à Sa Majesté que la guerre 1696. » des Iroquois n'a point eu d'autre cause, particulierement dans » ces derniers tems, que la jalousie du commerce avec les Na-" tions d'en haut, & avec la Nouvelle York; leur situation leur " donnant un grand avantage pour l'un & pour l'autre. Elle DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 161

croit auffi que l'aliénation des Outaouais, & des autres Peu- " 1696. ples de ces Quartiers éloignés, provient de ce que les Francois, par leurs courses dans la profondeur des Terres, en ont " usurpé le commerce, que ces Nations faisoient avec les autres, qui sont plus avancées vers le Nord, & qu'enfin la course dans les Bois, plus effrenée que jamais, nonobstant les " défenses, est la source de tous les désordres de la Colonie, & " a donné occasion à des Etablissemens, qui en la divisant .... " la dissipent, & renversent les vûes, que Sa Majesté avoit de la " réunir, & d'appliquer les Habitans à la culture des Terres.

Le Ministre ajoûte que le Roy, après avoir consideré ce que MM. de Frontenac & de Champigny avoient mandé des mauvaises dispositions de nos Alliés, & les disticultés d'une excessive dépense pour la communication avec eux au sujet de la guerre, avoit résolu, de l'avis des Personnes les plus expémentées, de faire abandonner Michillimakinac, & les autres Postes avancés, à la reserve du Fort de S. Louis des Illinois. qu'elle vouloit bien maintenir, à condition, que les Srs de la Forêt & de Tonti, à qui Elle en avoit conservé la concession, n'aporteroient, ni ne feroient aporter aucun Castor dans la Colonie.

Je n'ai pu sçavoir sur les avis de qui le Conseil du Roy avoit pris cette résolution; il est certain que les courses des Canadiens dans les Pays Sauvages ruinoient le commerce de la Nouvelle France, y introduisoient un libertinage affreux. rendoient la Nation méprifable parmi toutes celles de ce Continent, & aportoient un obstacle insurmontable au progrès de la Religion; mais les remedes, que Sa Majesté vouloit y apporter, n'étoient nullement pratiquables dans les circonstances, où se trouvoit la Colonie, puisqu'il est certain que nous n'aurions pas plûtôt évacué les Postes avancés, que les Anglois s'en seroient saiss, & que nous aurions eu aussitôt pour Ennemis tous les Peuples, qui s'y étoient établis à notre occasion. Or si ces Peuples s'étoient une sois joints aux Iroquois & aux Anglois, une seule Campagne auroit suffi pour obliger tous les François à sortir du Canada.

D'autre pair M. de Frontenac s'étoit enfin-convaincu de la nécessité indispensable de faire un effort pour subjuguer les Iro-dispositions quois. Il l'avoit furtout compris par les dispositions, où il avoit notre égard. trouvé les Iroquois dans la derniere audience, qu'il leur avoit

Tome 11.

nle

rt

en

as

m-

le

la

nt

nt

ye ſſe

la

ſłé

la

ort

n-

ıu-

ux

Ri−

rec

ud-

ils

n-

n,

er.

de

nt-

int

re

ns

la-

ur lle

OIL

donnée; mais ce qui acheva de le déterminer à se montrer dans les Cantons avec toutes ses Forces, ce furent les avis. qui lui vinrent de toutes parts, du mauvais effet, que produisoit par tout l'inaction des François, malgré les esperances. dont il avoit si lontems flatté ses Alliés d'une grande Expédition contre l'Ennemi commun.

Cette résolution prise, il en sit avertir le Commandant de Michillimakinac par un François, qu'il fit partir avec les Députés des Outaouais, lorsqu'ils s'en retournerent chez eux. Cet Envoyé trouva le Sieur de la Motte Cadillac fort embarraffé. Des Ambassadeurs Iroquois avoient été reçus par les Sauvages de son Poste, & en avoient obtenu tout ce qu'ils fouhaitoient; c'étoit le fruit des intrigues du Baron. Non-seu lement ils avoient conclu un Traité de paix avec les Hurons & les Outaouais; mais ils les avoient encore fait résoudre à s'unir avec nos Ennemis, pour nous faire la guerre.

M. de la Motte Cadillacengage les Oula guerre aux Iroquois.

La Motte Cadillac s'étoit inutilement donné bien des mouvemens pour obtenir d'être présent à leurs Conferences; mais taovais à faire ONASKÉ, Chef des Outaouais Kiskakons, l'avoit instruit de tout ce qui s'y étoit passé. Il ne restoit plus qu'à déconcerter ces intrigues, & la chose devint encore plus difficile après le retour des Députés, qui avoient été à Montreal, & pendant l'absence desquels tout ceci s'étoit tramé. Ces Députés publierent en arrivant que tous les François étoient morts; c'est une expression ordinaire aux Sauvages, pour marquer que tout est désesperé. Ils assûrerent en particulier que nous n'osions paroître fur Mer, que nous n'avions, ni vin, ni eau-de-vie, & qu'ils revenoient avec les mêmes chemises, qu'il avoient portées à Montreal, Ononthio ne s'étant pas trouvé en étar de leur en donner d'autres.

Dans cette extrémité la Motte Cadillac ne se déconcerta point; le François, qui étoit venu avec les Députés, lui ayant remis les Lettres du Gouverneur Général, par lesquelles il apprit plusieurs avantages remportés depuis peu par les Nôtres fur les Iroquois, il les fit extrêmement valoir, furtout l'action de M. de la Durantaye auprès de Boucherville. Il déclara enfuite que, malgré la difette des marchandifes, caufée par le retardement des Vaisseaux de France, que les vents contraires, & non la crainte des Anglois, avoient empêché d'arriver. aussitôt que de coûtume, il donneroit tout ce qui lui en restoit or control or control

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XV. 162

dans ses Magasins, au même prix, où elles avoient toujours

été, & qu'il les donneroit même à credit.

Cette proposition eut un très-bon effet ; Onaské & quelques autres Émissaires du Commandant en profiterent pour faire ouvrir les yeux aux plus échauffés sur les conséquences des démarches, qu'ils venoient de faire, & lorsque le Sieur de la Motte Cadillac les vit ébranlés, il les affembla. Il leur dit que pour peu qu'ils voulussent résléchir sur tout ce qui s'étoit passé depuis qu'il étoit avec eux, ils reconnoîtroient que ce n'étoit point lui, qui les avoit trompés, ainsi qu'ils s'en étoient plaints, en termes même affez peu mesurés; mais qu'ils s'étoient laissé feduire par de mauvais esprits, dont ils auroient dû se défier.

Comme il s'aperçut que ce reproche les avoit touchés, il jugea qu'il feroit inutile de leur faire un plus grand discours. & fans leur donner le tems de se consulter, il leur proposa d'envoyer plusieurs Partis contre les Iroquois, qui étoient actuellement en chasse avec les Hurons, & quelques Outaouais. Telle est la déplorable condition de ceux, qui ont à gouverner des Barbares fans foi & fans principes d'honneur, de ne pouvoir jamais compter sur leur parole, & de ne trouver souvent d'autre moyen d'éviter d'être les Victimes de leur perfidie, que dans leur facilité même à trahir leur ferment, sans autre motif que leur legereté naturelle. Les Outaouais venoient de violer la foi, qu'ils nous avoient si souvent jurée; de nouveaux sermens les avoient attachés aux Iroquois, & ils redeviennent sur le champ leurs Ennemis.

A peine la Motte Cadillac eut cessé de parler, qu'Onaské, Les Iroquois OUILAMEK, Chef Pouteouatami, & un Algonquin, nommé MIKINAC s'étant déclarés Chefs de l'Entreprise, ils eurent bientôt assemblé un nombre considerable de Guerriers. Quelques Hurons coururent fur le champ avertir les Iroquois, qui prirent d'abord la fuite, mais nos Braves firent tant de diligence, qu'ils les atteignirent. On se battit avec acharnement sur le bord d'une Riviere; mais les Iroquois furent enfin obligés de se jetter à la nage pour se sauver. Les Victorieux raporterent à Michillimakinac trente chevelures, & y amenerent trente-deux Prisonniers, avec un butin d'environ cinq-cent robes de Castor. Plusieurs Hurons étoient du nombre des Prisonniers; on les remit entre les mains de

ntrer IVIS . duices, pédi-

nt de Déeux. barr les qu'ils -feu

irons

dre à

moumais uit de erter rès le ndant abliest une ut eft ns pae, &

t por-

tat de

icerta avant il apôtres action ra enoar le ntrairriver. estoit

#### 164 HISTOIRE GENERALE.

Suite de cette défaite.

1696. leur Nation, qui parut fort sensible à cette desérence.

Après un coup de cet éclat, il n'y avoit pas à craindre que les Outaouais s'accommodassent, au moins sitôt, avec les Iroquois, ni avec les Anglois, sur qui tomboit toute la perte du butin, parce qu'ils avoient avancé leurs marchandises aux Iroquois, lesquels devoient leur abandonner le produit de leur chasse. Quelque tems après M. d'Argenteuil arriva de Montreal à Michillimakinac, & y publia les grands préparatifs. que faisoit M. de Frontenac pour aller attaquer les Iroquois dans leur Pays. M. de la Motte Cadillac invita les Sauvages à se joindre à leur Pere; mais il les avertit qu'il leur faisoit cette invitation de lui-même, n'en ayant aucun ordre de son Général. Onaské déclara d'abord qu'il iroit combattre sous la Banniere d'Ononthio, & le Commandant se flatta pendant quelque tems qu'une Troupe de quatre-cent Guerriers iroit grossir l'Armée Françoise; mais divers incidens rompirent toutes ses mesures, & on eut tout sujet de croire que les Hurons avoient détourné ce coup, pour se venger de l'affront, qu'ils avoient reçu dans la défaite des Iroquois.





# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

## NOUVELLE FRANCE.

むっこうとうとうとうこうとうとうとうとうとうとうにうこうとうとうとうとうとうとう

### LIVRE SEIZIE'ME.



e que

perte s aux

Iontatifs . quois vages cette

Géné-

quelrossis

es fes oient oient

> ONSIEUR de Frontenac ayant déclaré 1696. la résolution, où il étoit de pénétrer avec toutes ses Forces jusques dans le centre du Pays Iroquois, il y eut plusieurs avis sur la maniere, dont il falloit s'y prendre pour assûrer le succès d'une Expédition si désirée, & dont on n'esperoit pas moins que

la fin d'une guerre, qui avoit mis plusieurs fois la Colonie Françoise sur le penchant de sa ruine, qui en empêchoit les progrès, & à la faveur de laquelle les Anglois augmentoient considerablement leur commerce, & s'établissoient puissamment dans le Continent de l'Amérique Septentrionnale.

On ne s'accordoit pas même sur le tems, qu'on devoit choisir pour la faire. Plusieurs vouloient qu'on allât fondre touchant l'Expendant l'hyver sur le Canton d'Onnontagué avec toutes les pédition con-Forces de la Colonie, afin d'avoir tout le loisir d'achever quois. dans une seule Campagne de détruire tous les autres Cantons; mais le Chevalier de Callieres ne fut pas de ce sentiment. Il manda au Général qu'il ne trouveroit pas assez de Mondo

pour marcher en raquette, porter & traîner des vivres & des munitions si loin, & enlever une Bourgade située au milieu du Pays Ennemi, où il étoit facile aux Iroquois de rassembler en peu de tems tout ce qu'ils avoient de Guerriers, & de se fortifier de manière à arrêter lontems l'Armée Françoise.

Il ajoûta que, quand bien même on les forceroit dans leur retranchement, ils pourroient dresser par tout des embuscades à des Troupes chargées de Bagages, & les harceler jusqu'aux portes de Montreal; qu'il étoit plus à propos d'attendre la belle saison, & qu'alors rien n'empêcheroit de faire marcher toutes les Troupes, les Milices, & les Sauvages domiciliés; qu'on en composeroit un Corps capable de faire face de tous côtés, & d'exécuter tout ce qu'on voudroit; qu'il feroit bon néanmoins d'aller par avance fur les glaces attaquer les Agniers, qui étoient plus proches, & qui ne se doutant de rien, seroient aisément surpris.

Expédition du Sieur de Louglaces.

Le Général goûta d'autant mieux cet avis, qu'il avoit penvigny sur les sé de même, & que d'ailleurs la saison sut si mauvaise jusqu'au mois de Janvier, que du côté de Quebec on ne pouvoit voyager sur le Fleuve S. Laurent, ni à pied, ni en voiture, ni en Canot. Il ordonna donc au Gouverneur de Montreal d'envoyer cinq, ou fix-cent Hommes de son Gouvernement & de celui des Trois Rivieres contre le Canton d'Agnier. Ce Partifut bientôt prêt, & il étoit sur le point de se mettre en marche, lorsqu'on eut des avis certains que la mine étoit éventée, & que les Agniers prenoient des mesures pour être secourus, non-seulement par les autres Cantons, mais encore par les Anglois de la Nouvelle York.

> M. de Callieres le fit sçavoir au Comte de Frontenac, qui lui manda d'envoyer seulement trois-cent Hommes choisis pour tomber sur les Chasseurs Iroquois, qui devoient être en grand nombre, & fans aucune défiance entre le Fleuve S. Laurent & la grande Riviere, où ils avoient accoûtumé de chasser pendant l'hyver. Ce Détachement partit en effet à la fin de Janvier sous les ordres de M. de Louvigny; mais il fut arrêté treize jours assez près de Montreal par les neiges, qui tomberent cette année en beaucoup plus grande abondance. qu'à l'ordinaire. Il continua ensuite sa route jusqu'à cinq lieuës de Catarocouy avec des fatigues incroyables, trouvant par tout une neige molle de la hauteur de sept, ou huit pieds. Il

#### DE LA-NOUVEL'LE FRANCE. LIV. XVI. 167

envoya de-là des Sauvages à la découverte; ceux-cimarcherent sept, ou huit jours, & rencontrerent enfin dix Iroquois & une Femme; ils en tuerent trois & prirent le reste. Ces Prisonniers furent menés à Montreal, où on en brûla un, ou deux, & on fit grace aux autres, parce que les François, qui avoient été Esclaves dans leur Pays, les reconnurent, & rendirent témoignage qu'ils leur avoient obligation de la vie; mais on les distribua dans les Villages du Sault S. Louis, de la Montagne & de Lorette.

Ouelques autres Prisonniers, qu'on fit au printems, rapor- Les Iroquois terent que les Iroquois s'étoient tenus tout l'hyver enfermés paroissent dans leurs Forts, & qu'ils devoient bientôt venir en grandes nie. Troupes pour empêcher les François de faire leurs femences. Il y eut en effet plusieurs Partis de ces Barbares, qui se répandirent dans nos Habitations; mais par la fage prévoyance du Gouverneur de Montreal les travaux de la Campagne n'en furent point interrompus. Il n'y eut que quelques Habitans, qui furent surpris, pour n'avoir pas exécuté les ordres, qu'on leur avoit donnés.

Le vintième de Mars M. de Louvigny relâcha faute de vi- Mort du Chevres, & peu de jours après la Colonie fit une perte, à laquelle valier de Cita tout le Monde parut très-sensible. Le Chevalier de Crisasy s'étoit flatté qu'après les dernieres preuves, qu'il avoit données de son zéle & de son habileté, la Cour feroit quelque chose en sa faveur; d'autant plus que le Gouverneur Général & l'Intendant n'avoient rien négligé pour lui faire obtenir les récompenses, que sembloient mériter ses services. Leurs sollicitations ne furent pourtant suivies d'aucun effet, & le Chevalier succomba au chagrin, qu'il en conçut. Il eut du moins en mourant la consolation de voir les Grands & les Petits prendre également pair à sa douleur, & regretter qu'un aussi grand mérite que le fien fut demeuré dans l'obscurité.

Au mois de May le Chevalier de Callieres descendit à Quebec, pour régler avec le Comte de Frontenac les opé-pour la Camrations de la Campagne, dont les préparatifs étoient déja fort pagne proavancés; & quand tous les arrangemens eurent été pris, il retourna à Montreal pour tenir la main à l'exécution de ce qui avoit été conclu. Le vint-deux de Juin le Gouverneur Général l'y joignit, accompagné de M. de Champigny, du Chevalier de Vaudreuil, de M, de RAMEZAY, Gouverneur des

x des nilieu nbler de fe

s leur uſca-: juſittenfaire s dore fa-

qu'il quer ntde

penjuipou-VOIlonterne-'Ag-

le fe nine our mais

qui oifis e en e S. de àla fut qui

ce, ues par . Ц

#### 168 HISTOIRE GENERALE

1696.

Trois Pivieres, des Troupes & des Milices du Gouvernement de Quebec, & de celui des Trois Rivieres. Celles du Gouvernement de Montreal étoient déja assemblées, & il ne restoit plus rien à faire, que de se mettre en marche.

Disposition de l'Armée.

Le quatriéme de Juillet dix Outaouais arriverent à Montreal des environs d'Onnontagué, où ils avoient lontems rodé, sans avoir pu faire un seul Prisonnier. A la fin ayant eu avis qu'on avoit détaché contr'eux un Parti considerable, ils s'étoient retirés à Catarocouy, où le Sieur DES JORDIS, qui y commandoit, leur ayant appris que tous les François étoient sur le point de se mettre en Campagne, & que le Comte de Frontenac seroit à leur tête, ils témoignerent qu'ils seroient ravis de l'accompagner. Ils venoient donc lui offrir leurs services, & ils surent acceptés d'autant plus volontiers, qu'on se flatta qu'ils attireroient plusieurs de leurs Compatriotes.

Ils avoient rencontré le Général à la Chine, où l'Armée se rendit le même jour, & où arriverent aussi cinq cent Sauvages, dont on sit deux Troupes. M. de Maricourt, Capitaine, eut la conduite de la premiere, composée d'Iroquois du Sault S. Louis, & d'Abénaquis domiciliés. La seconde, où étoient les Hurons de Lorette, & les Iroquois de la Montagne, eut pour Commandans MM. de Beauvais & LE GARDEURS, Freres, tous deux Lieutenans. Les dix Qutaouais, ausquels se joignirent quelques Algonquins, des Sokokis & des Nipissings, firent une Bande séparée, que le Baron de

Bekancourt se chargea de conduire.

Les Troupes furent partagées en quatre Bataillons, de deuxcent Hommes chacun, sous les ordres de quatre anciens
Capitaines, qui furent MM. de la Duran aye, de MUYS,
DU MESNIL, & le Chevalier de GRAIS. On fit aussi quatre
Bataillons des Milices Canadiennes; eclui de Quebec étoit
commandé par M. de ST MARTIN, Capitaine Reformé; celui de Beaupré, par M. de Grandville, Lieutenant; celui
des Trois Rivieres, par M. de GRANDPRÉ, Major de la Place; & celui de Montreal, par M. DES CHAMBAUTS, Procureur du Roy de cette Ville. M. de SUBERCASE, Capitaine, faisoit les sonctions de Major Général, & chaque Bataillon, tant des Troupes, que des Milices, avoit son AideMajor.

d E G R

v q d le F

Elle part de la

Le sixième l'Armée alla camper dans l'Isle Perrot, & le lendemain

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 169

l'Avantgarde, composée de la premiere Bande des Sauvages, & de deux Bataillons des Troupes: elle étoit précédée de deux grands Batteaux, où étoit le Commissaire d'Artillerie, avec deux piéces de Campagne, des mortiers pour jetter des grenades, des Artisses, & autres munitions semblables. Quelques Canots conduits par des Canadiens les accompagnoient, avec toutes sortes de provisions de bouche.

Le Comte de Frontenac suivoit, environné de Canots, qui portoient sa Maison & son Bagage, & d'un bon nombre de Volontaires, ayant avec lui M. LE VASSEUR, Ingénieur en Chef. Les quatre Bataillons de Milices, plus sorts que ceux des Troupes du Roy, faisoient le Corps de bataille, que commandoit M. de Ramezai sous le Général, & les deux autres Bataillons des Troupes, avec la seconde Bande des Sauvages, sormoient l'Arrieregarde, qui étoit sous les ordres du

Chevalier de Vaudreuil.

L'Armée partit en cet ordre, qui ne fut point interrompu pendant la marche, si ce n'est que le Corps, qui avoit sait un jour l'Avantgarde, saisoit le lendemain l'Arrieregarde. Le dix-neuf elle arriva à Catarocouy, où elle sejourna jusqu'au vint-six pour attendre quatre-cent Outaouais, que M. de la Motte Cadillac avoit promis, & qui ne parurent point. Quelques Voyageurs Frat sois devoient les accompagner, & ne vinrent point non plus; ils n'oserent apparemment se hazarder seuls dans des chemins, qu'ils croyoient infestés de Partis Ennemis. D'ailleurs on sut obligé de laisser à Catarocouy vintsix Malades, dont la plûpart s'étoient blessés en montant les Rapides.

Le vint-huit l'Armée se trouva à l'entrée de la Riviere de Chouguen. Comme cette Riviere est étroite & rapide, le Général, avant que de s'y engager, envoya cinquante Découvreurs par Terre de chaque côté. Ce jour - là il ne put faire qu'une lieuë & demie. Le lendemain l'Armée sur séparée en deux Corps pour faire plus de diligence, & pour occuper les deux bords de la Riviere par Terre & par Eau. M. de Frontenac prit la gauche avec M. de Vaudreuil, les quatre Bataillons des Troupes, & un de Milices. MM. de Callieres & de Ramezai avec tout le reste, tinrent la droite. Sur le soir on se réunit après avoir fait trois lieuës, & on s'arrêta au pied

Tome II. Y

1696.

Sa marche

1

du ne

ntroeu

qui cois e le sfe-

urs

e se ivaitai-

où nta-AR-

ais, 82 de

euxiens rs, atre

toit ce, elui Pla-

roapi-Baide-

k le nain 1696.

d'une chute, qui a dix, ou douze pieds de haut, & occupe toute la largeur de la Riviere.

Elle court un grand rifque, & elle est sau-

La plus grande partie de l'Armée s'étoit mal-à-propos engagée dans le courant de cette chute, & il eût été dangereux vée par l'habi. de la faire reculer en arriere. Le Gouverneur de Montreal se leté de M. de chargea de remedier à ce désordre. Il fit mettre tout son Monde à l'Eau, fit porter les canons par Terre, & traîner tous les Batteaux fur des rouleaux jusqu'au-dessus de la chute, & cette opération, qui dura jusqu'à dix heures du soir, se fit aux flambeaux d'écorce avec un ordre merveilleux. Ce Rapide passé, on commença à marcher avec plus de précaution, nonfeulement parce qu'on aprochoit de l'Ennemi; mais parce que les chemins, pour ceux, qui étoient par Terre, étoient très-mauvais; le Chevalier de Vaudreuil ayant fait avec toute sa Troupe cinq lieuës dans l'eau jusqu'aux genoux.

Elle artive à Onnontaguć.

Enfin l'Armée entra dans le Lac de Gannentaha par un endroit, qu'on nomme le Rigolet, & qu'il n'eût pas été facile de forcer, si les Ennemis eussent eu la précaution de s'en saisir. On y trouva deux pacquets de joncs pendus à un Arbre, qui fuivant la coûtume des Sauvages, marquoient que quatorzecent trente-quatre Guerriers, car il y avoit autant de joncs dans les deux pacquets, attendoient les François pour les combattre, & les défioient. L'Armée traversa ensuite le Lac en ordre de bataille. M. de Callieres, qui avoit la gauche, feignit de faire la descente de ce côté-là, où étoient les Ennemis, & dans le même tems le Chevalier de Vaudreuil la fix fur la droite, avec fept, ou huit-cent Hommes, puis tournant autour du Lac, alla joindre M. de Callieres: alors tout le reste de l'Armée débarqua.

ét

le

fu

tei

eu

ta.

qui po loi dit

ge

Les Onnonété avertis par

M. le Vasseur traça aussitôt un Fort, qui fut achevé le lentagués avoient demain. On y enferma le Magasin des vivres, les Canots, les un Transfuge, Batteaux, & la garde en fut confiée au Marquis de Crifasy & à M. DES BERGERES, tous deux Capitaines, aufquels on donna cent cinquante Hommes choisis. Je ne sçai au reste comment les préparatifs de cette Expédition n'ayant été couverts d'aucun prétexte, on avoit pu se flatter de surprendre les Iroquois. Il est vrai que l'incertitude, où étoit le Public, de l'endroit, où devoit tomber l'orage, tint lontems les Cantons en suspens; mais un malheureux Transsuge du Village de la Montagne, qui avoit été détaché avec plusieurs autres du

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 171

même Village, pour faire des Prisonniers, les instruisit du vé-

pe

n-

ux

ſe

on-

les

et-

ux

ide

on-

rce

ent ou-

ene de

ifir.

ui,

rze-

ncs les

Lac

fei-

ne-

a fit our-

tout

len-, les

faf**y** 

s on efte

oundre

lic,

lan-

e d**e** s du

ritable dessein des François. Un autre avis, que ce Traître alla ensuite donner au Can-Ruse du Cheton de Tsonnonthouan, qui étoit le sien, produisit un effet valier de Caltout contraire à celui, qu'il prétendoit : le Chevalier de Cal-qu'elle prolieres, qui connoissoit assez les Sauvages, pour s'a tendre duit. que quelques-uns déserteroient, s'étoit avisé, en partant de Catarocouy, de dire affez haut qu'il ne falloit point être surpris de ce que les Outaouais n'arrivoient point, puisque M. de Frontenac les avoit fait prier d'attaquer le Canton de Tsonnonthouan, tandis qu'il marcheroit à Onnontague : le Déferteur ne manqua pas de porter cette nouvelle à ses Compatriotes, ce qui fut cause que tous les Guerriers y resterent

pour le défendre. Ce même soir on aperçut une grande lueur du côté du Les Onnorta. grand Village d'Onnontagué, & on jugea, comme il étoit leur grand vrai, que les Sauvages y avoient mis le feu: la nuit suivante village. un autre Tsonnonthouan déserta. Ces deux Hommes avoient été pris en guerre l'année précédente; on leur avoit accordé la vie, & ils témoignoient beaucoup d'affection pour les Francois; mais la prudence vouloit qu'on ne comptat point sitôt sur leur fidélité. On avoit déja découvert beaucoup de pistes le Gens, qui alloient à Goyogouin & à Onneyouth, & qui venoient de ces deux Cantons; on ne douta point que les Onnontagués n'y eussent envoyé toutes les bouches inutiles du leur, & qu'à leur place on n'en eût fait venir tous ceux, qui

étoient en état de porter les armes. Le troisième l'Armée alla camper à une demie-lieue du dé- Onn'y trouve barquement, auprès des Fontaines salées, dont j'ai parlé ail. Personne. leurs. Le jour suivant M. de Subercase la rangea en bataille fur deux lignes, & fit les Détachemens nécessaires pour porter l'Artillerie. M. de Callieres commandoit la ligne de la gauche, & comme il étoit incommodé des jambes, il avoit eu la précaution de faire embarquer un Cheval, qu'il monta. Le Chevalier de Vaudreuil conduisoit celle de la droite, qui étoit la moins exposée : le Général étoit entre les deux. porté dans un fauteuil, environné de sa Maison, & des Vo-Iontaires, ayant devant lui le canon. Le chemin étoit trèsdifficile, & l'on ne put arriver que le soir fort tard au Village, que l'on trouva presque tout en cendres, & deux Fran-

1696.

çois, qui y étoient Prisonniers depuis lontems, tout récemment massacrés.

Négligence des Ennemis.

Ce qui surprit davantage, c'est que les Ennemis avoient ruiné leur Fort, où ils auroient pu se désendre lontems, ce qu'on reconnut aux vestiges, qui en restoient. Onne comprenoit pas même que les Anglois, qui l'avoient bâti, l'eussent ainsi abandonné, & n'eussent fait aucun mouvement pour secourir leurs Alliés. Ce Fort étoit un quarré long à quatre Bastions, environné d'une double palissade slanquée de redoutes, avec une enceinte fermée de perches de quarante, ou cinquante pieds de haut. Quinze-cent Iroquois, autant d'Anglois, quelques pièces d'Artillerie, qu'on pouvoit aissement sais a en buscades, & la facilité de désendre le Rigolet, auroient sussi mettre le Comte de Frontenac en danger de recevoir un échec, ou dans la nécessité de s'en retourner sans rien faire.

Les Onneyouths demandent la paix. Le cinquiéme au matin deux Femmes & un Enfant du Village de la Montagne, qui étoient depuis six ans Captiss à Onnontagué, s'échaperent, & vinrent au Camp, où ils confirmerent que depuis six jours tout ce qui n'étoit pas en état de porter les armes, s'étoit refugié à une lieuë de-là. L'après-dîné du même jour un Soldat François, qui avoit été pris avec le P. Milet, arriva d'Onneyouth, chargé d'un Collier de la part des Chess de ce Canton, pour demander la paix. Le Général le renvoya sur le champ avec ordre de dire à ceux, qui l'avoient député, qu'il vouloit bien recevoir leurs soûmissions, mais à condition qu'us viendroient s'établir dans la Colonie; qu'au reste ils ne comptassent point de l'amuser par de feintes négociations, & qu'il alloit faire marcher des Troupes pour sçavoir leur derniere réponse.

M. de Vaudreuil marche à Onneyouth.

En effet le lendemain le Chevalier de Vaudreuil partit pour ce Canton à la tête de six, ou sept-cent Hommes. Il avoit ordre de couper les bleds, de brûler les Villages, de recevoir six Chess en qualité d'ôtage, & au cas, qu'on voulût lui faire la moindre résistance, de passer au si de l'épée tous ceux, qu'il pourroit joindre. Le sixième un jeune François, Prisonnier depuis sept ans à Onnontagué, s'échapa, & donna connoissance de plusieurs caches de bled & de hardes, que les Ennemis n'avoient pas eu le tems d'emporter. On s'en saissi, on

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIV. 173

commença de couper les bleds & de ruiner le Pays, ce que 1696.

l'on continua les deux jours suivans.

Le huitième un Onnontagué, âgé, dit-on, de près de cent Constance ans, fut pris dans le Bois, n'ayant pu fuir avec les autres, d'un Vieillard ou ne l'ayant pas voulu; car il paroît qu'il y attendoit la mort sauvages. avec la même intrépidité, que ces anciens Senateurs Romains dans le tems de la prise de Rome par les Gaulois. On l'abandonna aux Sauvages, qui, sans égard pour son grand âge, déchargerent sur lui le dépit, que leur avoit causé la fuite des autres. Jamais peut-être Homme n'a été traité avec plus de barbarie, & n'a témoigné plus de fermeté & de grandeur

Ce fut sans doute un spectacle bien singulier que de voir plus de quatre-cent Hommes acharnés autour d'un Vieillard décrépite, duquel, à force de tortures, ils ne purent arracher un foupir, & qui ne cessa, tant qu'il vécut, de leur reprocher de s'être rendu les Esclaves des François, Joi il affecta de parler avec le dernier mépris. La seule p'ainte, qui fortit de sa bouche, fut, lorsque par compassion, ou peutêtre de rage, quelqu'un lui donna deux, ou trois coups de couteau pour l'achever. " Tu aurois bien dû, lui dit-if, ne « pas abreger ma vie, tu aurois eu plus de tems pour aprendre « à mourir en Homme. Quant à moi, je meurs content, parce « que je n'ai aucune bassesse à me reprocher.

Le neuf M. de Vaudreuil, après avoir brûlé le Fort & les Ce que fair Villages du Canton d'Onneyouth, revint au Camp avec en- M. de Vauviron trente-cinq Hommes, la plûpart Prisonniers François, neyouth, dont il avoit rompu les chaînes; ils étoient accompagnés des principaux Chefs du Canton, qui venoient se mettre à la discretion de M. de Frontenac. Ce Général leur fit un accueil très-favorable, dans l'esperance d'attirer les autres; mais son attente fut vaine. Il se rencontra dans cette Troupe un jeune Agnier, qui étoit venu à Onneyouth pour voir ce qui s'y passoit : il fut reconnu pour avoir déserté l'hyver précédent du Village de la Montagne, & il fut brûlé. Il avoit raporté au Chevalier de Vaudreuil que des Agniers & des Anglois s'étoient assemblés à Orange au nombre de trois-cent. pour aller au secours d'Onneyouth, qu'ils prévoyoient bien devoir être attaqué; mais qu'ils étoient d'abord retourné sur leurs pas, & que la consternation étoit grande par tout.

em-

ient , ce omeufnent

ng à quée qua-OIS . oou-

mité ndre nteé de

Vilifs à ù ils s en - làt été

Coler læ dire leurs dans

uler

des oour t orvoir re la

qu'il mer noifnne-

on

1696.

On délibere fur le parti, qu'on doit prendre.

Sur cet avis le Conseil de guerre fut assemblé, & l'on y délibera de ce qu'il y avoit à faire pour mettre la derniere mainà une Expédition si bien commencée. Le Comte de Frontenac fut d'abord d'avis qu'il falloit aller traiter le Canton de Goyogouin, comme on venoit de faire ceux d'Onnontagué & d'Onneyouth, & non-seulement cette proposition fut généralement aplaudie; mais on ajoûta qu'après avoir ruiné ces trois Cantons, il falloit y construire des Forts, pour empêcher les Sauvages de s'y rétablir.

Cela fut encore aprouvé; le Chevalier de Callieres s'offrit à demeurer pendant l'hyver dans le Pays pour exécuter ce projet, & son offre fut aussi d'abord acceptée. M. de Maricourt & quelques autres Officiers, la plûpart Canadiens, comme plus accoûtumés que les autres à vivre dans les Bois, & à y suivre les Sauvages, furent nommés pour y rester sous fes ordres; mais on fut bien furpris, lorsque dès le soir même le Général déclara qu'il avoit changé de pensée, & qu'il

d

fa D

de

fa

il

m

m

ge tit di vi da en Fr

falloit se disposer à reprendre la route de Montreal.

Le Comte de

Le Chevalier de Callieres eut beau lui representer qu'il contre le fen- falloit du moins, avant que de sortir du Pays, reduire les timent de tout Goyogouins, les plus fiers de tous les Iroquois, & les plus le Monde, laif-fe fon Expé-aifés à dompter ; qu'il n'y auroit pour cela qu'à descendre une dition impar- belle Riviere, qui conduisoit dans ce Canton, & qu'il n'étoit besoin pour cette Expédition, que d'une partie de l'Armée; il ne put rien obtenir, & l'on affûre qu'il échapa au Comte de Frontenac de dire que le Gouverneur de Montreal étoit jaloux de sa gloire, & que c'étoit pour l'effacer, qu'il vouloit l'engager dans une nouvelle Entreprise, dont le fuccès étoit incertain. Quoiqu'il en foit, le mécontentement devint presque général, & ceux, qui le cacherent le moins, furent les Canadiens, & les Iroquois du Sault S. Louis.

Soupçons contre lui,

Mais malgré les inflances réitérées de ces Derniers, que M. de Frontenac n'aimoit point, il fit sonner la retraite, en difant affez haut: " On veut obscurcir ma gloire, & il est tems que je prenne un peu de repos. ". La Tradition, que j'ai trouvé assez constante au bout de neuf ans dans le Canada, est que quelques Personnes, qui ne vouloient pas voir finir la guerre sitôt, avoient représenté au Gouverneur Général au fortir du Conseil que, si la Nation Iroquoise étoit une tois détruite, ou entiérement hors d'état de nous causer

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XVI. 175

de l'inquiétude, le Roy ne manqueroit pas de faire une reforme considérable dans les Troupes, que Sa Majesté entre-

tenoit dans la Colonie.

ere

on-

on

n-

oli-

oir

ts ,

frit

ce

arı

ıs ,

IS ,

ous

nê-

u'il

u'il les

olus

une

n'é-

Ar-

au

nt-

er,

nt le

nent

ns,

que

en

eft

que

Ca-

voir

Gé-

toit

uler

C'étoit-là le prendre par son foible; il aimoit à dominer, il avoit la nomination de la plûpart des Emplois militaires. qui rendoit toutes les bonnes Familles absolument dépendantes de lui, & lui concilioit une autorité, dont la diminution l'auroit mortifié. D'ailleurs il avoit assez d'esprit pour comprendre que la Cour, où l'on recevoit de tems en tems des Mémoires contre sa conduite, le ménageroit moins, quand elle le jugeroit moins nécessaire. Il crut donc, à ce que ses Ennemis ont prétendu, devoir conserver un Ennemi, dont il avoit besoin pour se maintenir dans le point d'élévation, où il se trouvoit.

Mais pour estimer un Homme de ce rang capable d'avoir ainsi facrifié la tranquillité d'une Colonie à son ambition; slétri des Lauriers, qu'il étoit venu cueillir si loin, & avec tant de fatigues à l'âge de 74. ans ; & terni toute la gloire, qu'il avoit acquise depuis son retour en Canada, il faut, ce semble, une évidence, que les plus fortes conjectures ne donnent point; & ce n'est pas affez qu'on n'ait pu concevoir le motif, qui le faisoit agir, pour lui en attribuer un, qui le déshonoreroit. D'ailleurs s'il avoit dans la Nouvelle France un gran ! nombre de Partifans, que son mérite personnel avoit prévenus en sa faveur, ou que l'intérêt & la reconnoissance lui attachoient, il y avoit encore plus de Personnes, qui croyoient avoir sujet de se plaindre de lui. Or on sçait assez que le ressentiment laisse des impressions beaucoup plus durables, que l'estime & la reconnoissance, qui souvent sont ensevelies dans le tombeau avec celui, qui en étoit l'objet.

Le Comte de Frontenac laissa donc murmurer les Sauvages & tous ceux, qui n'aprouvoient pas sa résolution. Il par- tourne à tit le neuf, & alla camper à deux lieues de son Fort. Il s'y ren- Montreal. dit le dix, & le fit raser. Il s'embarqua le lendemain, & le vint il arriva à Montreal, n'ayant perdu que six Hommes dans son Expédition, à sçavoir deux Sauvages, qui s'étant enyvrés d'eau-de-vie, furent massacrés par les Iroquois; un François, dont le Canot fut attaqué dans la retraite; & trois autres, qui se noyerent dans les Rapides, pour n'avoir pas

luivi la route, qu'on leur avoit marquée,

1696.

#### 176 HISTOIRE GENERALE

1696.

Pourquoi nos Alliés ne futent pas de cette Expédition.

M. de Frontenac trouva à Montreal le Sieur d'Argenteuil; qui étoit venu de Michillimakinac avec cinquante François, pour l'accompagner à Onnontagué, mais qui étoit arrivé trop tard. Ce fut par cet Officier, qu'on apprit la véritable raifon, qui avoit empêché nos Alliés d'aller joindre le Général, comme ils l'avoient promis. Cette raifon n'étoit qu'une mauvaise volonté de leur part, colorée de prétextes, qui ne valoient pas mieux, & dont le plus spécieux sut la persuasion, où ils étoient, qu'il en seroit de cette Entreprise, comme de plusieurs autres projets tout semblables, qu'on avoit formés les années précédentes, & qui n'avoient point eu d'exécution.

M. de Frontenac veur obliger les Iroquois à lui demander la paix.

Cependant le Gouverneur Général, non-seulement croyoit avoir beaucoup sait en humiliant les Iroquois; mais comme il étoit instruit que la disette des vivres n'étoit guéres moins grande dans les Cantons, où il n'avoit pas pénétré, que dans ceux, qu'il avoit ravagés, & que la Nouvelle York n'étoit nullement en état de leur en fournir, il se slatta que cette Nation, pour éviter sa ruine entiere, accepteroit la paix aux conditions, qu'il lui plairoit de lui imposer. Pour achever de l'y contraindre, il résolut de continuer la guerre, & après avoir donné à ses Troupes & aux Milices le tems de se refaire de leurs travaux, il en sit plusieurs Détachemens, qui harcelerent l'Ennemi jusqu'à la sin de l'automne.

C

d

tr

ď

110

fo

lu

ils

m

qu

cr

les

fer

On

ce vil

do

fix

Préparatifs pour l'attaque de Pemkuit.

Il descendit lui-même à Quebec, dès qu'il eut donné ses ordres, & le vintcinquiéme d'Août le Wesp, Navire du Roy, y arriva avec un commandement exprés du Roy d'y embarquer des Troupes & des Canadiens sous la conduite de M. de Muys, Capitaine, Officier de mérite, & des plus capables, qu'il y eut alors dans la Colonie. Le Wesp devoit porter ce rensort droit à Plaisance, & y attendre M. d'Iberville, lequel ne devoit s'y rendre, qu'après avoir enlevé aux Anglois le Fort de Pemkuit, suivant le plan, dont nous avons parlé au Livre précédent.

La Cour avoit extrêmement à cœur cette Entreprise; une Place fortifiée au milieu des Nations Abénaquises donnant lieu de craindre qu'à la fin ces Sauvages, si nécessaires à la Nouvelle France, ou ne sussent accablés par toutes les Forces de la Nouvelle Angleterre, ce qui seroit infailliblement arrivé, si les Anglois avoient eu des Gouverneurs plus habiles; ou détachés pour toujours de notre alliance par le désaut

de secours de notre part; mais nos Ennemis prenoient pour arriver à ce but des moyens, qui n'étoient propres qu'à les en

éloigner.

Ouelques mois auparavant des Abénaquis s'étoient encore Nouvelle tralaisses attirer à Pemkuit par l'esperance, qu'on leur avoit don-hison faite aux née de leur remettre des Prisonniers de leur Nation : ils y les Anglois. avoient été affez bien reçus d'abord; mais lorsqu'ils se croioient plus en sûreté, deux furent tués à coups de pistolet. On voulut ensuite se saisir des autres, & quoiqu'ils eussent été surpris, ils se défendirent lontems avec leur valeur ordinaire. Deux furent tués; il en coûta aussi la vie à deux Anglois. Il paroit que les autres Sauvages, dont je n'ai pu sçavoir le nombre, demeurerent Prisonniers; car je trouve que Taxous, qui étoit un de ces derniers, tua en chemin deux de ses Conducteurs,

& se sauva : quelques autres s'évaderent après lui.

On ne comprenoit pas comment les Anglois ne voyoient point qu'en prenant une autre conduite ils auroient pu réussir avec le tems à gagner un Peuple naturellement doux & facile; mais les Nations, non plus que les Particuliers, ne se défont jamais de leur caractère, & sont presque toujours les Victimes de leur défaut dominant. Par la même raison ces trahisons si fréquentes ne corrigeoient point les Abénaquis d'une confiance, dont ils avoient été si souvent les Dupes, non plus que de leur manque de prévoyance, qui les reduisoit presque toujours à manquer du nécessaire. La moindre lueur d'esperance de délivrer leurs Freres d'un esclavage, dont ils connoissoient la dureté, suffisoit pour effacer de leur mémoire les piéges, qu'on leur avoit tant de fois tendus sous cet appas, & l'on apréhendoit avec raison qu'à la fin ils ne s'accommodassent avec un Ennemi, dont ils oublioient toujours qu'ils n'avoient rien à esperer, & qu'ils ne devoient cesser de craindre.

C'est ce qui fit prendre au Conseil du Roi la résolution de MM. d'Iberles délivrer d'un voisinage, qui ne pouvoit manquer de cau- ville & de Bofer avec le tems leur perte, quelque parti qu'ils prissent, & naventure arrivent en Acaon étoit bien persuadé que de leur conservation dépendoit die. celle de l'Acadie, & de toutes ses dépendances. MM. d'Iberville & ce Bonaventure, à qui j'ai dit que Sa Majesté avoit donné la Commission d'attaquer Pemkuit, arriverent le vintsix de Juin à la Baye des Espagnols : ils y trouverent des Let-

Tome II.

1696.

rop raial . auvaon,

iil ; is,

de les n. voit me

oins lans toit Na-

aux er de près e requi

é ses loy, bar-. M.

capaporille, An-

vons

une nant àla Forment

habiéfaut de 1696.

tres du Chevalier de Villebon, par lesquelles ils aprirent que trois Navires Anglois les attendoient à l'entrée de la Riviere S. Jean, & ils se remirent en Mer le quatriéme de Juillet, pour les aller chercher.

Ils prennent un Vaisseau Anglois.

Attaque du Fort de Pem-

kuit.

Ils les rencontrerent le quatorze, & d'Iberville ayant dématé le Niewport de vint-quatre pièces de canon, s'en rendit Maître, sans avoir perdu un seul Homme. Les deux autres se sauverent à la faveur d'une brume fortépaisse, qui s'éleva tout à coup. Cinquante Micmaks, que d'Iberville avoit embarqués sur son bord à la Baye des Espagnols, contribuerent beaucoup à sa victoire. Le lendemain les deux Navires François s'aprocherent de la Riviere S. Jean, où le Chevalier de Villebon les attendoit avec cinquante Sauvages; ils y resterent jusqu'au deuxiéme d'Août, & y débarquerent les munitions, dont on les avoit chargés pour le Fort de Naxoat, qu'on avoit substitué à celui de Jemset. Les cinquante Sauvages, qui accompagnoient Villebon, & qui étoient de la même Nation, que ceux, qui avoient suivi M. d'Iberville, s'embarquerent sur le Profond, que commandoit M. de Bonaventure.

Le septiéme ils mouillerent à Pentagoët. Ils y trouverent le Baron de Saint Castin avec deux-cent Sauvages, Canibas & Malecites, & M. d'Iberville leur distribua les présens du Roy, tant pour eux, que pour ceux des leurs, qui étoient allés en guerre d'un autre côté. Saint Castin & sa Troupe s'embarquerent ensuite dans leurs Canots, avec M. de Villieu, Capitaine, M. de Montigny, & vint-cinq Soldats de la Compagnie

de Villieu. Ils arriverent le treize à la vûe de Pemkuit, & ils

l'investirent le quatorze.

Le même jour MM. d'Iberville & de Bonaventure mouillerent à une lieuë de la Place, & ayant appris que S<sup>t</sup>. Castin avoit déja dressé deux mortiers & un canon, ils envoyerent sur les cinq heures du soir sommer le Commandant, qui se nommoit Chubd. Cet Officier reçut la sommation avec beaucoup de sierté, & répondit que quand la Mer seroit toute couverte de Vaisseaux François, & la Terre d'Indiens, il ne se rendroit pas, qu'il n'y sût forcé.

Sur cette réponse les Sauvages commencerent à tirer: le Fort fit aussi un assez grand seu de mousqueterie, & tira quelques coups de canon. Sur les deux heures après minuit M. d'Iberville descendit à Terre, & fit travailler avec tant de di-

ligence aux batteries, qu'à trois heures après midi elles étoient toutes dressées, & qu'on tira cinq bombes, qui mirent l'allarme dans le Fort. St. Castin, qui s'en aperçut, sit avertir les Asséés que, s'ils attendoient l'assaut, ils auroient à faire aux Sauvages, dont ils sçavoient bien qu'ils n'avoient aucun quartier à esperer.

Cette ménace eut son effet: la Garnison, qui étoit de quatre-vint douze Hommes, obligea le Commandant de capitu-ler. Les conditions, qu'il demanda, furent qu'on ne dépouilleroit Personne; que le Commandant & tous les Siens seroient envoyés à Baston, & échanges contre les François & les Sauvages, qu'on y retenoit, & qu'on les garantiroit contre la sureur des Indiens. Tout cela sut accordé, Chubd & sa Garnison sortirent le soir même de la Place, & M. de Villieu y entra avec soixante François. Les Prisonniers surent ensuite menés dans une Isle sous le canon des Vaisseaux de Roy, où il n'y avoit pas à craindre qu'ils sussentient insultés par les Sauvages, & cette précaution étoit encore plus nécessaire, qu'on ne l'avoit cru d'abord.

Villieu en entrant dans le Fort, y trouva un Canibas aux fers; & parmi des papiers, que le Commandant avoit négligé d'emporter, ou de brûler, un ordre venu depuis peu de Baston de faire pendre ce Prisonnier. Villieu étoit trop sage pour instruire alors les autres Sauvages de cet ordre; mais le Prifonnier étoit dans l'état du Monde le plus déplorable, ayant les jambes roides comme un bâton, & paroissant prêt à expirer, ce qui mit ses Compatriotes dans une rage, dont on eut bien de la peine à empêcher les effets. Le Fort de Pemkuit n'étoit pas une aussi bonne Place, qu'il le paroissoit; toutefois il est certain que, s'il eût été défendu par de braves Gens, le succès du siège eût pu être douteux, ou du moins il en eût coûté bien du fang pour s'en rendre Maître. On n'y manquoit de rien pour une longue défense, le magasin à poudre n'avoit à craindre que les bombes, encore n'étoit-ce que par un petit endroit, parce qu'un gros Rocher, contre lequel il étoit apuyé, faisoit une partie de sa voute & de ses murailles. Enfin il y avoit dans le Fort quinze pièces d'Artille ie montées, & rien n'étoit mieux ménagé, ni plus propre, que les logemens des Officiers & des Soldats.

Le dix-sept & le dix-huit furent employés à le ruiner. En-

1696.

Il capitule.

, ij

t déendit res fe tout rqués beaunçois

t que

ions, avoit ai action, erent

≥Vil-

erent

ent le pas & Roy, lés en rque-pitai-pagnie & ils

nouil-Castin verent qui se beaue coune se

er: le quelit M. de di1696.

à Baston une partie des Pri-

fuite M. d'Iberville envoya une partie de la Garnison au Com-On renvoye mandant de la Nouvelle Angleterre, & lui fit dire que, s'il vouloit retirer le reste, & l'Equipage du Niewport, il falloit lui remettre incessamment tous les François & leurs Alliés, qu'il retenoit dans ses prisons. Il partit en même tems pour Pentagoët, où il attendit quelque tems la réponse du Commandant; mais comme elle tarda beaucoup, & qu'il n'avoit pas assez de vivres pour nourrir tant de Monde, il renvoya encore cent Hommes à Baston, & ne retint que les Officiers, dont il confia la garde à M. de Villieu.

Les deux Navires François évitent une Escadre Angloife.

Le troisième de Septembre il fit voile avec M. de Bonaventure & sa prise. Ils avoient à peine doublé les Isles, qui sont à l'entrée de la Riviere de Pentagoet, qu'ils aperçurent au vent sept Voiles, qui venoient à eux, & qui les tenoient entr'elles & la Terre. D'Iberville cria aussitôt au Sieur de Lauson, qui commandoit le Niewport, où étoient les cent Micmaks, qu'il avoit embarqués à la Baye des Espagnols & à la Riviere S. Jean, de se tenir le plus près de lui qu'il seroit.

possible.

Les Sauvages de leur côté, qui ne douterent point qu'il ne fallût se battre, prident cet Officier que plutôt que de se rendre, il abordat le plus grand des Vaisseaux Ennemis, parce qu'ils aimoient mieux mourir les armes à la main, & après avoir vengé par avance leur mort, que de pourrir dans les cachots de Baston. Lauson le leur promit; mais sur le soir l'Escadre Angloife étant déja fort proche, d'Iberville fit revirer de bord & porter à Terre; puis après avoir fait une lieuë, il alongea la Côte en tirant vers les Monts déserts. Alors les Anglois défesperant de le joindre, ou n'ofant s'aprocher d'une Côte, qu'ils ne connoissoient peut-être pas assez, changerent aussi de route, & prirent celle de la Riviere S. Jean.

Ils arrivent à Plailance.

Le lendemain matin d'Iberville ne les voyant plus, s'éléva. au large, & courut ainsi jusqu'à l'Isle Royale, ou de Cap Breton; ce qui l'empêcha d'embarquer un affez grand nombre de Sauvages, qui l'attendoient dans le Port de la Héve. & qui devoient l'accompagner en Terre-Neuve. Il débarqua même dans l'Isle Royale ceux, qui étoient sur le Niewport, à la réserve de trois, qui ne voulurent point le quitter, & le douzième d'Août il mouilla dans la Rade de Plaisance n'ayant perdu dans son Expédition que le jeune du Tast

Garde-Marine, & qui servoit d'Enseigne sur son bord. Cet Officier s'étoit donné de si grands mouvemens pour le siège de Pemkuit, qu'il fut attaqué d'une pleuresie, dont il mou-

Cependant l'Escadre Angloise, qui avoit manqué les trois M. de Ville-Navires François, rencontra le Chevalier de Villebon, qui bon est pris s'en retournoit à fon Fort de Naxoat avec une Troupe de Sau-glois. vages, & le fit Prisonnier. De-là elle continua sa route vers l'Acadie, & mouilla l'ancre vis-à-vis de Beaubassin, où elle débarqua quatre-cent Hommes, parmi lesquels il y avoit cent cinquante Sauvages. Alors un nommé Bourgeois, qui avoit une Habitation dans ces Quartiers-là, se mit dans une Chaloupe, & alla trouver le Commandant à son bord; il lui présenta un Ecrit, par lequel tous les Habitans de Beaubassin s'étoient engagés au tems de la conquête de l'Acadie par le Chevalier Phibs à demeurer fidéles au Roy Guillaume, &

Le Commandant ayant lu cet Ecrit, assura Bourgeois qu'il Ceux-ci execne seroit fait aucun tort à Personne, & défendit même à ses hostilités e Soldats de rien prendre dans les Habitations, ni de tuer plus Acadie contre de Bestiaux, qu'il ne leur en faudroit pour vivre. Il se rendit le droit des Gens. ensuite avec ses principaux Officiers chez Bourgeois, où plufieurs autres Habitans vinrent le faluer; mais tandis qu'il étoit dans cette maison, dont le Maître le regaloit de son mieux, ses Soldats se disperserent dans toutes les autres, & s'y com-

porterent comme dans un Pays de conquête.

avoient été reçus fous sa protection.

Plusieurs Habitans s'étoient bien douté que cela arriveroit & s'étoient mis en sûreté dans des lieux, où ils sçavoient bien qu'on n'iroit pas les chercher : ils n'en voulurent pas même fortir, quoi qu'on pût leur dire pour les raffûrer de la part du Général Anglois, & bien leur en prit; car bientôt ce Général ne garda pas plus de mesures que ses Soldats; ceux, qui firent paroître plus d'humanité, furent les Sauvages. Au bout de neuf jours il ne restoit plus à Beaubassin aucun édifice sur pied, que quelques maisons & quelques granges, dont on avoit tout enlevé, & l'Eglise, à laquelle on n'avoit point encore touché; mais des Anglois y ayant ensuite aperçu une Affiche fignée de M. de Frontenac, & qui contenoit que ue Reglement pour la Traite, le Commandant, qui en fut averzi, éclata en reproches contre les Habitans, ménaça de les

Coms'il alloit liés, pour

Jomavoit a eniers,

venfont it au t en-Lau-Mic-

z à la eroit.

'il ne renarce iprès s les l'Efvirer

i, il Anune rent

léva Cap omve, qua t, à c le

ce , aít "

traiter comme des Sujets rebelles, acheva de les ruiner, & sit

réduire l'Eglise en cendres.

Il leur présenta ensuite un Ecrit en Anglois à signer, disant qu'il me contenoit qu'une nouvelle Déclaration, par laquelle ins se reconnoissoient Sujets du Roy Guillaume, & ajoûta qu'elle leur serviroit de sauvegarde contre les Anglois, qui pourroient débarquer sur leur Côte. Cela fait, il se rembarqua, & le vintneus de Septembre il appareilla pour la Riviere S. Jean, où il arriva le même jour. Un Enseigne de la Garnison de Naxoat, nommé CHEVALIER, étoit en vedette à l'entrée de cette Riviere, avec un petit Détachement de trois, ou quatre Soldats: il aperçut d'abord un Brigantin d'environ soixante tonneaux, & le lendemain il su attaqué par des Anglois, qui avoient mis pied à Terre, sans qu'il s'en sût aperçu.

Il se jetta dans le Bois, & alla avertir son Commandant de l'arrivée des Ennemis, dont il n'avoit pu sçavoir, ni le nombre, ni les Forces. Ce Commandant étoit le Chevalier de Villebon, qui avoit apparemment été relâché, ayant fait voir qu'il n'étoit pas Prisonnier de bonne guerre, parce qu'il avoit été arrêté avec un Passeport en bonne forme. Deux jours après Chevalier retourna à la Mer lui troisième; mais il tomba dans une embuscade, que lui avoient dressée quelques Sau-

vages; il y fut tué, & ses deux Soldats pris.

Ils font le siége de Naxoat. Ceux-ci, je ne sçai par quels motifs, découvrirent aux Anglois plusieurs caches, qu'on avoit faites assez près de-là de munitions & de marchandises, & le tout sut embarqué dans les Navires, qui reprirent aussitôt la route de Baston. Ils n'avoient pas encore fait beaucoup de chemin, qu'ils rencontrerent une Fregate de trente-deux piéces de canon, & deux autres petits Batimens, commandés par un Capitaine Anglois, nommé SIKIK, lequel en vertu d'un ordre, dont il étoit Porteur, obligea l'Escadre de retourner à la Riviere S. Jean pour attaquer le Fort de Naxoat. Ainsi l'Armée Ennemie, augmentée de trois Vaisseaux, & fortissée de deux-cent Hommes, reparut à l'entrée de la Riviere S. Jean, lorsqu'on la croyoit bien proche de Baston.

Le Chevalier de Villebon en reçut la nouvelle le douziéme d'Octobre par M. de NEUVILLETTE son Frere, le plus same des Fils du Baron de Bekancourt, & qui avoit été en-

fit

ant

lle

îta

qui

ar-

ere

ar-

e à

IS , vi-

les

fût

de

m-

de

oir

oit

urs

m-

u-

11-

de

1115

'a-

11-

ux

n-

il

S.

ie-

nt

nc

é-

us

n-

vové pour sçavoir ce qu'étoit devenu le Sieur Chevalier. Il avoit écrit la veille au P Simon, Recollet, qui gouvernoit affez près de-là une Miss on de Sauvages, pour le prier d'engager le plus qu'il pourroit de ses Néophytes à le venir joindre, & ce Religieux lui amena le quatorze trente-six Guerriers. Il renvoya le lendemain Neuvillette à la Mer, & cet Officier retourna le seize à Maxoat; ayant rencontré les Ennemis en affez grand nombre à une demie-lieuë au-dessous de Jemset, c'est-à-dire, environ à moitié chemin de l'embouchure de la Riviere à Naxoat.

. M. de Villebon avoit deja mis son Fort en assez bon état, Diligences de il fit encore travailler le reste du jour à de nouveaux retranchemens, en quoi il fut parfaitement secondé par son Frere, défente. par M. de GANNES, un de ses Officiers, par le Sr de LA Côte, Ecrivain du Roy, & par le Sr Tibierge, Agent de la Compagnie de l'Acadie. Le dixseptiéme au soir il fit battre la Générale, & toute sa Garnison étant sous les armes, il lui fit une Harangue militaire fort pathétique : il l'exhorta à méprifer un Ennemi, lequel malgré la supériorité du nombre, ne tenoit pas ordinairement contre les François, & il finit en promettant sur son honneur que, si quelqu'un avoit le malheur d'être estropié en combattant pour son Roy, & pour sa Patrie, Sa Majesté pourvoyeroit à sa subsistance le reste de ses jours.

On ne répondit à ce discours, que par de grands cris de Résolution de Vive le Roy, & dans le même tems les Srs de CLIGNANCOURT la Garnison. & Baptiste arriverent au Fort avec dix François, qui avoient leurs Habitations au-dessous de Naxoat. M. de Villebon leur commanda de se mettre à la tête des Sauvages, pour disputer la descente aux Anglois, & de lui envoyer tous les jours quelqu'un pour recevoir ses ordres. Tout étant ainsi disposé, chacun se rendit à son Poste, dans la résolution de ne le quitter qu'avec la vie, & comme l'aboyement des Chiens fit connoître que l'Ennemi approchoit, tout le Monde passa la nuit fous les armes.

Le dix-huit entre huit & neuf heures du matin, tandis que le Commandant assistoit à la Messe, on l'avertit qu'il paroisfoit une Chaloupe pleine de Gens armés. Il fit auffitôt tirer l'allarme, & dans l'instant chacun reprit son Poste. Deux autres Chaloupes, armées comme la premiere, la suivoient de près: on les lailla aprocher jusqu'à la demi portée du ca-

1696.

non, & alors on tira fur elles, ce qui les obligea de se mettre à l'abri derriere une pointe, où elles firent leur descente, sans qu'il fût possible de les en empêcher, quoiqu'elles ne fussent gueres qu'à la portée du mousquet, parce que la Riviere étoit entre deux. On attendit aussitôt les Anglois crier Vive le Roy, & la Garnison en fit autant de son côté.

Un moment après on les vit s'avancer en bon ordre jusques vis-à-vis du Fort, où la Riviere a une bonne portée de pistolet de large. Ils camperent en cet endroit, & commencerent aussitôt à travailler à un épaulement, pour se mettre à couvert du feu de la Place. Ils dresserent ensuite une batterie de deux piéces de Campagne, quifurent en état de tirer au bout de trois heures. Ils arborerent alors le Pavillon Royal d'Angleterre, & le soir ils placerent un troisième canon plus gros que les deux autres, & plus près du Fort, mais comme il étoit

à découvert, il tira peu.

Les deux premiers furent bien servis; mais ceux du Fort le furent encore mieux. La mousqueterie fit aussi de part & d'autre un très-grand feu, & les Sauvages des deux Partis s'étant un peu avancés sur le bord de la Riviere, se battirent en Braves. La nuit, qui survint, mit fin au combat, & le Chevalier de Villebon apercevant les Ennemis, qui le préparoient à allumer des feux, parce que le froid étoit fort picquant, fit donner plusieurs allarmes pour les en empêcher; mais comme elles ne produisoient pas l'effet, qu'il en avoit esperé, il fit charger un canon à mitrailles, dont le premier coup les obligea d'éteindre tous leurs feux.

Ils passerent ainsi une nuit très-rude, & dès le point du jour la mousqueterie du Fort recommença à tirer sur eux. Ils n'y répondirent que vers les huit, ou neuf heures, & ne le firent qu'avec les deux piéces de leur batterie. La Côte, qui s'étoit déja fort distingué la veille, en tirant beaucoup & fort juste, démonta bientôt une de ces deux pièces, & on continua de faire un st terrible feu sur l'Escadre, qu'elle sut aussi abandonnée peu de tems après. Sur le midi le Sieur de FALAI-SE arriva de Quebec, ayant fait une diligence extrême pour avoir part à la défense de Naxoat, dont il avoit apris le siège en chemin. On lui affigna fur le champ son Poste, & le reste du jour le feu de la Place fut très-vif.

I e flège eft 1: %.

Le soir les Ennemis allumerent un feu, qui occupoit un

grand terrein, & l'on ne douta presque point qu'ils ne songeassent à décamper. Quelque tems après on les aperçut, qui chargeoient leurs Chaloupes, & M. de Villebon voulut engager les Sauvages, que commandoient MM. de Clignancourt & Baptiste, à passer la Riviere au-desse du Fort, pour tomber ensuite sur eux; mais ils le resuserent, je ne sçai pourquoi : le lendemain matin le Camp des Affiégeans se trouva vuide. Neuvillette fut auflitôt détaché pour les suivre; mais après qu'il eut fait trois lieuës, il les trouva embarqués dans quatre Bâtimens d'environ soixante tonneaux, & descen-

dant la Riviere à la faveur d'un bon vent.

ttre

ans

ent

toit

oy,

ues

to-

ent

ou-

e de

out

An-

ros

toit

du

de

eux

, se

bat,

ni se

pic-

ier;

t eſ-

nier

du

. Ils

e le

qui

fort

inti-

auffi

AI-

our

iége

reste

un

rand

Il tira beaucoup sur eux, pour leur faire croire que les Sauvages étoient à leurs trousses, après quoi il retourna au Fort. Nous n'eumes à ce siège qu'un Soldat tué, un autre eut les deux jambes emportées d'un de nos canons, & un troisiéme fut estropié par son fusil, qui sui creva entre les mains. La précipitation, avec laquelle les Anglois se retirerent, fit juger qu'ils n'en avoient pas été quittes à fi bon marché. Ils brûlerent, avant que de s'embarquer, deux, ou trois maisons, & laisserent au bas de la Riviere deux Habitans, qu'ils avoient amenés de Beaubassin, avec leurs Femmes & leurs Enfans; mais on n'en put tirer aucune lumiere sur la perte, qu'avoient faite les Ennemis.

Tandis que les Anglois étoient si mal menés du côté de l'A- Etat des Ans cadie, on se preparoit à les chasser de Terre-Neuve, où ils glois & des François en occupoient un grand nombre de Postes, presque tous sur la Terre-Neuver Côte Orientale de cette Isle. Ils y avoient même des Etablissemens fort considerables, entre lesquels ils avoient pratiqué une communication facile par des chemins coupés dans le Bois. On y voyoit plusieurs Habitans très-riches, & de leur propre aveu leur commerce y montait à dix-fept millions par an. En un mot ils se formoient en Terre-Neuve une puissance, qui les pouvoit rendre Maîtres absolus du commerce le plus riche, le plus aisé, le plus étendu de l'Univers, & qui demande le moins de dépense; c'est celui des Moruës.

Il s'en falloit bien que nous eussions pris d'aussi bonnes metures pour le partager avec eux. La Colonie de Plaisance, quoique placée dans un des plus beaux, & des plus commodes Ports de l'Amérique, ne valoit pas le plus médiocre de leurs Etablissemens. Un Auteur contemporain, & Témoin

Tome II.

oculaire de ce qu'il avance, assûre que le plus aisé de nos Habitans n'étoit pas logé plus au large, qu'on ne l'est dans un Navire; que tous y étoient réduits à une ration par jour, c'est-à-dire, à la portion d'un Matelot; que Personne n'étoit en état de soulager les Pauvres, ni les Malades, & que l'on n'avoit pas même eu soin d'y bâtir un Hôpital.

Le Fort de Plaisance n'étoit pas une trop bonne Place, sa principale désense étoit la dissiculté d'en aprocher, & le Gouverneur n'y avoit pour toute Garnison que dix-huit Soldats, ausquels il pouvoit joindre dans un besoin environ quatrevint Pêcheurs, les uns & les autres fort peu aguerris, & sur lesquels on ne pouvoit pas compter pour un coup de main.

Caractère du Gouverneur de Plaisance. Ce Gouverneur étoit encore M. de Brouillan, que nous avons déja vû repousser les Anglois de devant sa Place. C'étoit un brave Homme, un Officier intelligent & expérimenté; mais il n'avoit le don de se faire aimer, ni de ceux, qui étoient sous ses ordres, ni de ceux, que la Pêche de la Moruë attiroit dans son Gouvernement. Le désir d'accumuler ne manque guéres de produire ce fâcheux effet: il sert au moins de prétexte, & sournit des occasions pour accuser de violence & de vexation ceux, qui n'ont pas sçu réprimer cette passion, ou la dissimuler. M. de Brouillan pour son malheur avoit au moins la reputation d'être avide & intéressé, & le Service du Roy en soussir autant que sa gloire.

Quant à la Religion, on ne sçavoit trop si les Anglois de Terre-Neuve en avoient une, puisque dans un si grand nombre de Postes assez peuplés, on ne voyoit pas un seul Ministre; d'cù s'ensuivoit un si grand déréglement de mœurs, que les plus Sages reconnurent dans les disgraces, dont nous allons les voir accablés, la main de Dieu, qui s'apésantissoit sur eux. L'abondance & le luxe n'avoient pu enfanter les mêmes désordres parmi les François, qui le plus souvent manquoient du nécessaire; mais pour l'ordinaire ils n'étoient guéres moins dénués des secours spirituels, que des temporels, & pour sçavoir recourir à Dieu dans ses besoins, & soussirir sa misere avec patience, comme il convient à des Chrétiens, il faut dumoins être instruit des grands principes du Christianisme.

Telle étoit la fituation des deux Colonies Européennes, qui partageoient l'Isle de Terre Neuve, lorsque M. d'Iberville proposa à la Cour de la mettre toute entiere sous l'obéissance

Il part pour atraquer S. Jean.

du Roy. Comme son Expédition de Pemkuit l'avoit retenu du 1696. côté de l'Acadie plus lontems, qu'il n'avoit compte d'y être, il ne put arriver à Plassance, que le douzième de Septembre. M. de Brouillan, qui, suivant leurs conventions, devoit l'y attendre jusqu'à la fin du mois d'Août, en étoit parti trois jours auparavant avec le Vaisseau du Roy le Pelican, & huit Bâtimens Maloins, le Comte de Thoulouse, le Philippeaux, le Diamant, trois Corvettes & deux Brulots, pour aller attaquer S. Jean. C'étoit le Quartier général des Anglois, & le Port, où abordoient ordinairement les Vaisseaux du Roy d'Angleterre.

Quoiqu'il eût des avis certains qu'on étoit instruit de son projet, il ne crut pas devoir se presser d'attaquer les Côtes, où les Ennemis étoient moins sur leurs gardes, & il aima mieux attendre que les vents fussent favorables, pour aller droit à S. Jean. Mais comme il se tenoit à dix, ou douze lieues au large par le travers de ce Port, le tems devint si mauvais, & la Mer si orageuse, que les Bâtimens, qui l'accompagnoient, furent lontems séparés de lui. Ils se rallierent enfin à sept, ou huit lieuës de Terre, & il résolut de ne plus differer

à entrer dans le Port.

Ha-

un

ur.

toit

l'on

, fa

ou-

ats,

tre-

fur

ous

C'é-

oéri-

ux,

e la

mu-

t au

V10-

ette

heur

& le

is de

om-

Aini-

que

is al-

it fur

êmes

oient

oins

pour

ifere

t du-

nes,

ville

ance

in.

Il n'en étoit plus qu'à la portée du canon, lorsqu'il se saisit d'une Chaloupe, laquelle alloit apparemment à la découverte, & où se trouva le Sieur ITES, Commandant d'un Navire du Roy d'Angleterre, nommé le Soldat de Prise. Il sçut de cet Officier qu'il y avoit à S. Jean quarante Navires, dont quelques-uns avoient depuis dix-huit jusqu'à trente-deux pièces de canon montées. Cet avis ne lui fit pas changer de dessein, & il le prépara à faire la descente à l'entrée du Port, dès que la nuit seroit venue; mais le Courant l'ayant fait dériver six lieuës au Sud, malgré tous les efforts, qu'il fit pour se soûtenir, son projet échoua.

D'autres Courans l'entraînerent ensuite, sans qu'il s'en aperçut, vis-à-vis d'une Baye, qu'on appelle Baboul, par corruption de Bayeboul, où deux jours auparavant il avoit envoyé le Philippeaux & le Comte de Thoulouse, pour s'emparer de ce Poste, & se rendre Maître d'un Navire du Roy d'Angleterre, appellé le Zephir, & de deux Vaisseaux Marchands, qui y étoient mouillés. Mais ces deux Vaisseaux n'ayant pu aprocher la Terre, revinrent joindre M. de Brouillan. Ce

Il n'y peut

1696.

Gouverneur voulut essayer s'il seroit plus heureux, & il entra en esset dans la Baye à la faveur d'un petit vent, qui tomba tout-à-fait dans le tems, qu'il manœuvroit pour aborder le Zéphir.

Il se saisit de plusieurs Postes. Îl essuya alors le seu de cinq petits Forts, ce qui ne l'empêcha point de commander deux descentes, l'une à gauche par M. de ST OVIDE, son Neveu, & l'autre à droite sous les ordres du Sieur L'HERMITE, Major de Plaisance. Toutes deux réussirent; l'Hermite chassa les Anglois de deux batteries, qui incommodoient beaucoup les Navires François; St. Ovide leur enleva deux Forts, où le Capitaine du Zéphir s'étoit retiré avec la meilleure partie de son Equipage, & un assez grand nombre d'Habitans, qui se resugierent dans les Bois.

M. de Brouillan voulut ensuite retourner à S. Jean, qu'il défiroit passionnément de prendre sans le secours de M. d'Iberville; mais la méfintelligence s'étant mise entre lui & les Maloins, il fut obligé de tourner vers le Forillon, qu'il emporta l'épée à la main, malgré la vigoureuse résistance du Sieur CLASBY, Capitaine du Zephir, qui resta Prisonnier de guerre avec tous ses Gens. Aiguefort, Fremouse, & Rognouse ne lui coûterent que la peine du voyage, qu'il fit par Terre, parce qu'il trouva tous ces Postes abandonnés. Il prétendit que, si les Maloins avoient exécuté ses ordres, ils auroient enlevé un très-grand nombre de Navires Marchands, qui étoient dans tous ces Ports. Il ne laissa pas d'en prendre environ trente dans le cours de cette Expédition, après laquelle il retourna à Plaisance, moins flatté de ces petits succès, que mortisié de n'avoir pu prendre S. Jean, & fort picqué contre les Maloins, qui de leur côté se plaignoient beaucoup de lui.

d

d

Il fe bronille avec M. d'Iberville.

Il arriva dans sa Place le dix-sept d'Octobre, & y trouva M. d'Iberville, qui faute de vivres n'avoit pu aller le joindre. Il n'avoit pourtant pas perdu son tems; car après diverses excursions pour reconnoître le Pays, ayant reçu par le Wesp & le Postillon les secours d'Hommes & les provisions, qu'il attendoit de Quebec, il fit ses préparatifs pour aller attaquer Carbonniere, le Poste Anglois le plus reculé vers le Nord. Il étoit sur le point de partir pour cette Entreprise, lorsque M. de Brouillan débarqua à Plaisance, il lui communiqua son dessen; mais le Gouverneur lui déclara nettement que ce projet n'étoit

point de son goût, qu'il n'y consentiroit jamais, & que, s'il s'obstinoit à le suivre, il empêcheroit les Canadiens de l'accompagner.

tra

nba le

mche

les

ites

tte-Sr.

hir

un les

u'il

oer-

Ма-

orta

eur

ier-

ne

rce

, ն

un

ans

ans lai-

n'a-

ns ,

uva ire.

ex-

esp

u'il

uer I. II

. de

in:

toit

1696.

D'Iberville le connoissoit affez pour craindre que, s'il en-Les Canadiens treprenoit de lui tenir tête, il ne poussat les choses à quelque fe soulevent en faveur de extrêmité fâcheuse. Il crut donc qu'il valoit mieux quiner la celui-ci. partie; il résolut mêrie de repasser en France, & de laisser le Gouverneur de Plaisance chargé d'une Expédition, dans laquelle il désesperoit de pouvoir agir de concert avec lui; mais les Canadiens n'eurent pas plûtôt apris cette réfolution, qu'ils déclarerent tous unanimement qu'ils s'étoient engagés à lui seul; qu'ils avoient ordre de M. de Frontenac de le reconnoître pour leur Chef, & qu'ils retourneroient plûtôt à Quebec, que d'en accepter un autre.

D'Iberville étoit Canadien, & Personne n'a fait plus d'honneur à sa Patrie; aussi étoit-il l'Idole de ses Compatriotes. En un mot ces braves Canadiens étoient la dixième Légion, qui ne combattoit que sous la conduite de César, & à la tête de laquelle César étoit invincible. De plus les Maloins faisoient de très-grandes plaintes du Gouverneur de Plaisance, qui d'ailleurs avoit la reputation d'être dur & haut dans le Commandement, & il n'y eut jamais de Troupes, avec lesquels on réussit moins par la hauteur & la dureté, que les Milices Canadiennes, très-aifées cependant à conduire, lorsqu'on sçait s'y prendre d'une maniere toute oposée, & qu'on a sçu gagner leur estime.

M. de Brouillan, qui connoissoit ces Gens-là capables d'éxécuter leurs ménaces, & qui ne pouvoit disconvenir que le Commandans fe réconci-Roy avoit chargé M. d'Iberville de toutes les Entreprises, lient. quise feroient pendant l'hyver, lui fit dire par M. de Muys, qu'il ne prétendoit rien au pillage de S. Jean, & que toute son ambition étoit de partager avec lui l'honneur d'une si belle conquête. D'Iberville répondit que son sentiment étoit de commencer par le Nord, par la raison, que les Anglois n'y étoient point sur leurs gardes, comme on ne pouvoit douter qu'ils ne fussent à S. Jean. Néanmoins voyant que le Gouverneur s'opiniatroit sur cet article, & craignant quelque éclat de la part des Canadiens, il se relâcha pour le bien de la paix.

Il se sit donc un Traité entr'eux, par lequel il sut reglé que





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

190 HISTOIRE GENERALE

1696.

l'un & l'autre se rendroient séparément à S. Jean, M. d'Iberville avec ses Canadiens, & M. de Brouillan avec les Troupes & ses propres Milices; que quand ils se seroient réunis, le Gouverneur de Plaisance auroit tous les honneurs du Commandement; mais que le pillage seroit partagé de telle sorte entre les deux Troupes, que d'Iberville, qui faisoit la plus grande partie des frais de cette Expédition, auroit aussi la meilleure part du butin.

Ils partent pour S. Jean. La bonne intelligence étant ainsi rétablie entre les François, M. de Brouillan s'embarqua sur le Prosond, que commandoit toujours M. de Bonaventure, lequel, quoique Canadien, & Ami de d'Iberville, ne parut prendre aucune part à ses démêlés avec le Gouverneur de Plaisance. M. de Muys s'embarqua aussi avec celui-ci, lequel avoit trouvé le secret de s'attacher cet Officier, en lui faisant esperer de le mettre à la tête des Canadiens, qui dans toute autre occasion n'auroient

d

d

P la

n

N

à per fç

le qu no

fait aucune difficulté de marcher sous ses ordres.

M. d'Iberville partit le premier de Novembre par Terre avec tous les Canadiens, plusieurs Gentilshommes, & quelques Sauvages. Après neuf jours de la plus rude marche, qu'il soit possible d'imaginer, il arriva au Forillon; le Chevalier de Rancogne, Gentilhomme Angoumois, l'y joignit le lendemain, venant de S. Jean, où M. de Brouillan l'avoit envoyé avec quelques Soldats, pour examiner en quel état se trouvoit ce Poste. Chemin faisant il avoit pris un Anglois, qui s'étoit échapé, & avoit donné l'allarme à S. Jean. Le Gouverneur Anglois avoit fait un Détachement pour courir après M. de Rancogne, & ce Détachement ayant joint cet Officier, lui avoit tué un Homme, blessé un autre, & fait quatre Prisonniers. Rancogne s'étoit sauvé presque seul, avoit marché vintquatre jours par des chemins asserux, & en avoit passé plusieurs sans manger.

Ils se brouillent de nouveau. Le douze M. d'Iberville alla seul en Chaloupe à Rognouse, où étoit le rendez-vous général, pour s'y aboucher avec M. de Brouillan; mais il sut bien étonné, lorsque lui ayant demandé ce qu'il jugeoit à propos qu'il sit, le Gouverneur lui répondit qu'il falloit que ses Gens l'attendissent au Forillon, où il se rendroit incessamment; que de-là ils iroient ensemble à S. Jean en Chaloupe, tandis que le Prosond seroit voile, pour se trouver à l'entrée de ce Port, quand ils y arriveroient;

qu'au reste il prétendoit à la moitié du butin, qui se seroit à S. Jean. D'Iberville luirepliqua que ce n'étoit point là ce dont ils étoient convenus; Brouillan nia d'avoir traité avec lui sur un autre pied, & lui fit entendre qu'il ne se relâcheroit point de

cette prétention.

D'Iberville se contint, & résolut de se séparer sans rien dire. Ils se récon. Il le manda à M. de Pontchartrain, dès qu'il fut de retour au cilient encore. Forillon, ajoûtant que c'étoit pour lui un parti forcé, que d'en user ainsi, parce qu'il avoit à faire à un Homme, à qui il ne pouvoit plus parler, sans être exposé à se battre avec lui, & auquel il ne croyoit pas devoir livrer ses Canadiens, qui n'étoient pas Gens à endurer qu'on les traitât, comme on avoit fait les Maloins. M. de Brouillan se douta apparemment de son dessein, & lui fit dire qu'il se désistoit. D'Iberville ne se montroit jamais difficile à regagner, & la reconciliation parut fincére des deux côtés : les deux Commandans partirent ensemble pour aller à la Baye de Toulle, qui est sur le chemin

de Rognouse à S. Jean.

Ils rencontrerent sur leur route le Sieur de Plaine, Gentilhomme Canadien, que M. d'Iberville avoit envoyé à la découverte avec douze Hommes, & qui lui amenoit douze Prisonniers. On apprit d'eux qu'il y avoit cent dix Anglois à la Baye de Toulle, & que tous ceux, qui avoient abandonnés les Postes conquis par le Gouverneur de Plaisance & les Maloins, n'y avoient perdu que leur maison; qu'ils comptoient bien de la rébâtir au printems, & de faire leur Pêche à l'ordinaire. Ces avis confirmerent M. d'Iberville dans la pensée que c'étoit par le Bois, qu'il falloit attaquer les Anglois de cette lsle, par la raison que de cette maniere on leur enlevoit généralement tout ce qu'ils possedoient, & qu'ils ne sçavoient plus, où se refugier. C'est ce qui l'engagea à renvoyer en France le Profond, qui fit voile le vintdeux, après qu'on y eut embarqué tous les Prisonniers, dont M. d'Iberville croyoit pouvoir disposer.

Le Gouverneur de Plaisance n'attendoit que ce départ pour Mauvaise soi lever le masque. Il commença par déclarer qu'il prétendoit & nouvelle que tous les Canadiens fussent à ses ordres; qu'il leur don- M. de Brouilnoit M. de Muys pour Commandant, & qu'il casseroit la tête lan. au Premier, qui refuseroit de lui obéir. Il dit ensuite à M. d'Iberville qu'il pouvoit aller, où bon lui sembleroit avec ses

erou-, le morte

olus i la ran-

om-Capart uys cret

re à ient

erre uelqu'il alier lent enit se

Ois . . Le urir cet fait

voit voit

use, M. der lui lon, nble

bile, ent;

#### 192 HISTOIRE GENERALE

1696.

Volontaires. Celui-ci s'aperçut alors, mais un peu tard, du piége, que lui avoit tendu M. de Brouillan, pour l'engager à renvoyer le Profond, & l'obliger par-là à rester en Terre-Neuve, où il n'auroit pas été fâché que de dépit il se sût tenu les bras croisés, tandis que lui auroit tout l'honneur & le profit de la conquête de S. Jean.

On s'apaise encore réciproquement.

Le Gouverneur n'étoit pourtant pas sans inquiétude de la part des Canadiens; il comprenoit qu'il alloit allumer une guerre civile, où il ne seroit peut-être pas le plus fort : il n'étoit pas même affûré d'avoir pour lui tous ceux de son Gouvernement, & il avoit trop d'esprit, pour ne pas prévoir que les suites de cette affaire, de quelque maniere qu'elle tournât. ne pouvoient manquer d'être funestes, & qu'elles seroient fur son compte. D'autre part d'Iberville, naturellement moderé, ne fit rien pour attiser le feu, & prit le parti de laisser le Gouverneur de Plaisance dans tout son tort. Il n'étoit pourtant pas peu embarrassé lui-même, par l'impuissance, où on le reduisoit, de remplir ses engagemens avec les Canadiens, & il apréhendoit de n'avoir pas affez d'autorité sur eux, pour les détourner de se faire justice par la voye des armes. Ces réstéxions faites de sang-froid de part & d'autre, produisirent une troisième reconciliation : on se promit réciproquement de ne plus parler de rien.

L'Armée marche à S. Jean.

L'Armée partit aussitôt pour la Baye de Toulle, qui est à six lieuës du Forillon, y arriva le même jour, & y trouva un Navire Anglois de cent tonneaux, que l'Equipage avoit abandonné, pour se sauver dans le Bois avec tous les Habitans du lieu. Le vintquatre M. d'Iberville envoya à la découverte plusieurs Détachemens de Canadiens, qui tous firent des Prisonniers, & le vintsix, qui avoit été fixé pour le départ de la Baye de Toulle, il prit lui-même les devants avec sept Canadiens, pour s'emparer d'une hauteur, d'où les Anglois auroient pu reconnoître l'Armée, & l'incommoder dans sa marche.

p P

Action de vigueur de M. d'Iberville. Après qu'il eut fait environ trois lieuës, il rencontra un de ses Partis, qui étoit allé jusqu'à S. Jean, & le retint avec lui. Un peu plus loin il aperçut trente Anglois, qui avoient découvert l'Armée; il se mit à leurs trousses, & entra avec eux dans un petit Havre, d'où ils étoient sortis, passa une Riviere trèsrapide, ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, força les Anglois dans une espéce de rétranchement, qu'ils défendirent assez bien,

bien . & demeura Maître du Havre. Les Ennemis y perdirent 1696. trente-six Hommes, tués sur la place, on en prit quelques-

uns; le reste se sauva à S. Jean.

Le soir l'Armée joignit d'Iberville dans ce même lieu, où Belles actions elle fut obligée de sejourner tout le lendemain, à cause d'une de M. de neige si épaisse, qu'elle obscurcissoit l'air, & qui dura jusqu'à la nuit. Montigny, qui ne pouvoit demeurer en repos, & qui étoit le plus incommode Voisin, que pussent avoir les Anglois, ne laissa pas de faire une course dans le Bois, & en ramena plusieurs Prisonniers. C'est le même, qui avoit été bleffé à l'attaque de Corlar, & qui s'étoit fort distingué au siége de Pemkuit.

Le vinthuit au matin toute l'Armée marcha en ordre, Montigny faifant l'Avantgarde avec trente autres Canadiens, & devançant le Gros de cinq cent pas. MM. de Brouillan & d'Iberville suivoient à la tête des Troupes, ayant avec eux NESCAMBIOUIT, Chef Abénaqui, brave Homme, & qu'on a vû à Verfailles en 1706. caressé & comblé de présens par le feu Roy. La Garnison de Plaisance avoit la tête; mais on étoit convenu que les Canadiens commenceroient l'attaque.

Après deux heures & demie de marche, Montigny découvrit à la portée du pistolet un Corps d'Anglois de quatre-vint huit Hommes, avantageusement postés derriere des rochers. Il ne balança point à faire feu sur eux, & ceux-ci ne voyant que trente Hommes, se contenterent de leur répondre d'une décharge de leur mousqueterie, & les attendirent dans leur Poste avec beaucoup de résolution. Montigny sit ferme de fon côté, tirar. Dujours sur les Anglois en attendant l'Armée. Elle le joignit bientôt. M. de Brouillan attaqua les Ennemis de front; d'Iberville tourna sur la gauche, pour les prendre en flanc, du côté, où le rocher ne les couvroit point.

Ils se battirent bien, mais au bout d'une demie-heure de réfistance ils plierent de toutes parts. D'Iberville suivi d'un petit d'Ennemi dénombre de Canadiens des plus alertes, poursuivit les Fuyards l'épée dans les reins, & les mena battant jusqu'à S. Jean, dont on n'étoit qu'à trois quarts de lieuës, & où il arriva un quart d'heure avant l'Armée. Il s'étoit même déja saiss dans ce peu de tems de deux Forts, & avoit fait trente-trois Prisonniers. Les Habitans de S. Jean avoient beaucoup compté sur

Tome II.

du er à rreenu proe la une l n'é∗

Jou-

r que rnât. oient moaisser pouron le 1s, & ur les réflént une

: de ne

ai est à uva un t abantans du rte plu-Prisona Baye diens, ent pu

un de vec lui. découx dans re trèsnglois it affez bien,

les quatrevint huit Hommes, qui venoient d'être défaits, & quand ils virent les François entrés avec le reste dans la Ville, ils furent faiss d'une telle épouvante, que, si d'Iberville avoit eu cent Hommes avec lui, il auroit encore pris d'emblée un troi-

sième Fort, où il y en avoit deux-cent.

Dans le combat, dont je viens de parler, les Ennemis perdirent cinquante-cinq Hommes. M. de Brouillan y fit merveille, & eut son Trompette tué à côté de lui : trois autres de ses Gens furent blessés, & deux Canadiens tués. Les Soldats de la Garnison de Plaisance firent très-bien leur devoir; mais on remarqua qu'ils auroient eu besoin d'avoir fait quelques Campagnes contre les Sauvages du Canada, pour aprendre à se couvrir en découvrant l'Ennemi. C'est la résléxion de M. d'Iberville dans le compte, qu'il rendit de cette Campagne à M. de Pontchartrain.

Siége du Fort de S. Jean,

L'Armée en entrant dans le Bourg S. Jean, aperçut un Bâtiment, où s'étoient refugiés plusieurs Anglois, lequel faisoit force de voiles, pour fortir du Port, & l'on scut depuis qu'on y avoit embarqué tout ce qu'il y avoit de plus précieux dans les Maisons des Particuliers. Le Fort, qui restoit à prendre, étoit revêtu d'une paliffade de la hauteur de huit pieds ; du reste il étoit en assez mauvais état. L'Armée campa dans les maifons du Bourg, & d'abord on envoya fommer le Gouverneur par une Femme, qui étoit du nombre des Prisonniers. Le Gouverneur la retint, & ne fit point de réponse.

P

no

uı

ta di

La

el

le

ter m

tes

0

bli

Cela fit juger qu'il étoit résolu de se désendre, & sur le champ on envoya chercher à la Baye de Toulle les mortiers. les canons, & les munitions de guerre, qu'on y avoit laissés. La nuit du vint-neuf au trente MM. de Muys & de Montigny furent commandés avec soixante Canadiens pour brûler les maisons les plus proches du Fort, & celles, qui étoient audelà. M. d'Iberville & Nescambiouit s'avancerent avec trente Hommes choisis pour les soûtenir, & le Gouverneur de Plaifance se mit en bataille avec tous ses Gens, pour marcher, s'il en étoit besoin, à leur secours. Les maisons furent brûlées. & le trentième un Anglois sortit du Fort avec un Pavillon

Le Gouverneur veut amuser les François dans

Sur les propositions, qu'il sit, on convint d'une entrevûë hors de la Place, dont le Gouverneur Anglois ne vouloit pas que les François vissent le mauyais état. En effet toute la

Force de S. Jean étoit du côté de la Mer, parce qu'il n'étoit 1696. pas venu dans l'espit des Anglois qu'on vînt les attaquer par l'esperance Terre. Le Gouverneur se trouva au rendez-vous avec qua- d'un prompt tre des principaux Habitans du Bourg. M. de Brouillan lui fecours. fit ses propositions, & il demanda terme jusqu'au lendemain pour y répondre. Il ne vouloit que gagner du tems, parce qu'il avoit découvert deux gros Navires, qui depuis deux jours louvoyoient pour tâcher d'entrer dans le Port; mais on se douta de son dessein, & on lui déclara qu'il falloit prendre son parti à l'instant même, ou qu'on alloit donner l'assaut.

Il n'étoit nullement en état de le soûtenir, & il convint de fe rendre le jour même aux conditions suivantes. 1°. Qu'on lui fourniroit deux Bâtimens pour le conduire avec tout son Monde en Angleterre : 2°. Que Personne ne seroit fouillé : 3°. Que ceux des Anglois, qui voudroient aller à Bonneviste, le pourroient en toute fûreté. Cette capitulation fut fignée de la part des François par le seul Gouverneur de Plaisance, qui ne fit pas seulement à M. d'Iberville la politesse de la lui présenter. Cet Officier n'y fut pas insensible; mais il dissimula sagement, comme il avoit deja fait sur d'autres choses, qui étoient d'une plus grande conséquence.

Le Gouverneur Anglois, après avoir signé, rentra dans sa Place, & en sortit un moment après avec deux-cent cinquante Hommes, fans les Femmes & les Enfans. Il n'avoit eu qu'un Soldat blesse dans une escarmouche, lorsqu'on alloit reconnoître le Fort; mais toute cette Garnison n'étoit guéres composée que de miserables Pêcheurs, qui sçavoient à peine tirer un coup de fusil, & leur Commandant étoit un simple Habitant choisi par les Capitaines de Vaisseaux, sans Commission du Prince. Le Fort étoit affez bon, mais dépourvû de tout. La Garnison n'y avoit pas même de vivres pour vint-quatre heures, ni un morceau de bois pour se chauffer; aussi n'y étoitelle entrée, qu'au moment que M. d'Iberville avoit paru dans le Bourg.

Cependant S. Jean est un très-beau Havre, qui peut con- Situation de tenir plus de deux-cent Vaisseaux : son entrée n'a qu'une de- S. Jean. mie-portée de fusil de largeur entre deux Montagnes très-hautes, & elle étoit défendue par une batterie de huit canons. On y comptoit alors plus de soixante Habitans très-bien établis sur la Côte du Nord, & le long de la Gréve dans l'espace

trevûë ouloit bute la

le, ils

it eu troi-

per-

meres de

oldats

mais

lques

endre

de M.

gne à

n Bâ-

aifoit

qu'on

dans

ndre , du re-

s maiuver-

niers.

fur le

rtiers,

aissés.

Ionti-

brûler

nt au-

trente

e Plaicher,

ûlées ,

villon

Bb ij

#### HISTOIRE GENERALE

d'une demie-lieuë. Le Fort, dont nous venons de parler, n'é toit qu'à une portée de canon de l'entrée du Port.

> Les deux Navires, qui n'avoient pu arriver affez à tems pour secourir cette Place, la voyant prise, n'eurent point d'autre parti à prendre que de s'en retourner en Angleterre; ce qu'ils firent sur le champ. Le second de Décembre Montigny fut envoyé avec douze Hommes à Portugalcouë dans la Baye de la Conception, éloignée de trois lieues de S. Jean, pour y arrêter un grand nombre de Fuyards, qui vouloient se refugier à Carbonniere, & il en prit trente. Dugué DE Boisbriand, Gentilhomme Canadien, fit encore un plus grand nombre de Prisonniers en un lieu nommé Kirividi, à trois quarts de lieuës de S. Jean, & en peu de jours le nombre s'en trouva de plus de cent.

S. Jean est brûlé & abandonné.

Jusques-là les deux Chefs avoient paru agir de concert : mais quand il fut question de mettre le butin à part, leur animosité mutuelle se reveilla, & peu s'en fallut qu'elle n'allât à une rupture éclatante. Ce nouveau feu ayant encore été affoupi par la prudence des Médiateurs, & par la modération de M. d'Iberville, le Gouverneur de Plaisance proposa de garder S. Jean, & d'en donner le Commandement à M. de Muys. D'Iberville y consentit, mais à condition qu'il n'y resteroit aucun Canadien, n'en ayant pas, dit-il, un seul de trop pour les Expéditions, qu'il méditoit.

De Muys n'avoit garde d'accepter à cette condition le Commandement, dont on vouloit le charger, & la résolution sut prise, & exécutée sur le champ d'abandonner cette conquête, après avoir brûlé les Forts, & généralement tous les Bâtimens, qui étoient encore sur pied. Cela fait MM. de Brouillar. & de Muys se disposerent à retourner à Plaisance, & M. d'Iberville ne fongea plus qu'à continuer la guerre avec les

Braves, qui s'étoient attachés à sa fortune.

Conquêtes des Canadiens en

Il y employa près de deux mois, au bout desquels il ne re-Terre-Neuve, sta plus aux Anglois en Terre-Neuve que Bonneviste & l'Isle de Carbonnière. Le premier de ces deux Postes étoit trop bien fortifié, pour pouvoir être insulté par une aussi petite Troupe de Gens, qui marchant sur la neige, & presque toujours dans des chemins impratiquables à tout autre qu'à des Canadiens & des Sauvages, ne pouvoient porter tout au plus que leurs fusils & leurs épées, avec ce qu'il falloit de vivres pour ne pas mourir de faim,

L'Isle de Carbonniere est inabordable pendant l'hyver, pour peu qu'elle soit défendue, & plus de trois-cent Anglois s'y étoient refugiés des autres Places, qu'on leur avoit enlevées. La Mer y est en toute saison fort orageuse, & les vagues lui faisoient alors un rempart, qu'une Armée entiere avec une bonne Artillerie n'eût jamais pu forcer. Si M. d'Iberville avoit été libre de commencer par-là ses Expéditions, il auroit trouvé cette lile presque sans défense, & beaucoup plus aisée à aborder. On fit dans ce reste de Campagne six, ou sept cent Prisonniers, qui furent envoyés à Plaisance, & dont la plûpart se sauverent, parce qu'il n'y avoit pas dans ce Port as-

sez d'endroits fermés pour s'assûrer d'eux.

n'é

tems point

erre:

onti-

ins la

ean,

oient ÉDE

n plus

idi, à

mbre

cert: r ani-

illåt à

affou-

on de arder

luys.

teroit

pour

Com-

n fut

uête, Bâti-

ouil-

ΣM.

c les

ne re-

l'Ille

bien

oupe

dans

ns &

rs fu-

e pas

Après M. d'Iberville, qui donna en cette rencontre de grandes preuves de sa capacité, & se trouvoit par tout, où il y avoit plus de risques à courir & plus de fatigues à essuyer, & Montigny, qui prenoit pour l'ordinaire les devants, & fouvent laissoit peu de choses à faire à ceux, qui le suivoient, Boucher de la Perrière, d'Amour de Plaine, Dugué de Boisbriand, trois Gentilshommes Canadiens, & Nefcambiouit, furent ceux, qui se distinguerent le plus. Il n'est point douteux que, si l'on avoit eu assez de Monde pour achever une conquête si avancée, & pour garder les Postes, dont on avoit chassé les Anglois, ils auroient perdu pour toujours l'Isle de Terre-Neuve; mais peu de Gens er France connoissoient alors de quelle importance il étoit de nous en affûrer la possession entiere.

Il faut convenir que, si les Anglois font paroître dans l'Etablissement de leurs Colonies une habileté, qu'on ne remarque Anglois & des en aucune autre Nation de l'Europe, communément ils pren-leurs Colonent assez peu de précautions pour les garantir d'une surpri- nies. se, ou d'un effort de leurs Voisins. De sorte que si les François avoient autant de constance, & prenoient aussi - bien leurs mesures pour conserver leurs conquêtes dans le Nouveau Monde, qu'ils montrent de hardielle & de promptitude à les faire, la Couronne de l'Angleterre ne possederoit peut-êtie pas aujourd'hui un pouce de terre dans le Continent de l'A-

mérique Septentrionnale.

La plus grande faute, que faisoient alors les Anglois dans leurs Colonies, c'ett que pour l'ordinaire ils choisisso ent mal ceux, à qui ils conficient le Commandement, soit des Postes

1696.

particuliers, foit des Provinces entieres. C'étoit presque toujours des Hommes de fortune, qui ne sçavoient point la guerre, qui ne l'avoient même jamais faite, & dont tout le mérite étoit d'avoir amassé du bien par des voyes, qui ne suposent point les qualités nécessaires pour soûtenir le rang, où on les élévoit, & que des Gens de cette forte n'acquerent jamais.

D'autre part les Colons Anglois mêlés avec des Etrangers de toutes fortes de Nations, s'apliquoient uniquement à la culture des Terres, & à leur commerce; ce qui les rendoit peu propres pour la guerre; delà le mépris, qu'avoient pour eux les Sauvages, dont une poignée a tenu lontems en échec les plus peuplées & les plus florissantes de leurs Colonies. Toute leur ressource étoit dans notre legereté, dans notre inconstance, dans notre négligence, & dans le peu de concert de nos Commandans; & c'est par-là qu'ils sont demeurés Maîtres de tant de Postes importans, dont nous les avions chassés autant de fois, que nous les y avions attaqués.

Pourquoi M.

Pour revenir à Terre-Neuve, tout étant foûmis dans cette n'achevapoint grande Isle, à la reserve des deux Postes, dont j'ai parlé, M. la conquête de d'Iberville retourna à Plaisance pour s'y préparer à achever sa Terre-Neuve. conquête, ce qu'il ne pouvoit pas faire sans le secours de France, qu'il avoit demandé par M. de Bonaventure. Il l'attendit lontems, & l'arrivée de M. de Serigny, son Frere, qui mouilla dans cette Baye le dixhuitième de May 1697. avec une Escadre, & des ordres de la Cour, l'obligea de renoncer à cette Entreprise, pour aller cueillir de nouveaux lauriers dans les glaces de la Baye d'Hudson. Mais avant que de raconter ce qui donna lieu à cette Expédition, & quel en fut le fuccès, l'ordre de l'Histoire demande que nous voyions ce qui se passa du côté des Iroquois après la destruction d'Onnontagué.

> M. de Frontenac s'étoit bien attendu que les Iroquois. qu'il avoit plûtôt étourdis que subjugués, ne tarderoient pas à reprendre toute leur fierté, & à se remontrer sur nos Frontieres, s'il s'en tenoit à ce qu'il venoit de faire. Aussi n'étoitce pas fon dessein; mais son malheur fut qu'aucun des projets, qu'il forma pour achever de les humilier, ne lui réuffit, & que les affaires de la Colonie, par raport à cette guerre, se trouverent bientôt dans la même situation, où elles avoient été avant qu'il se fût mis en Campagne avec des Forces

plus que suffisantes pour ruiner absolument les Cantons.

Le Chevalier de Callieres avoit reçu ordre vers la fin de Plusieurs prol'automne de lever dans son Gouvernement un grand Parti, jets contre les & de l'envoyer sur les glaces contre les Agniers; mais la di- Iroquois, sans fette des vivres le mit dans l'impossibilité d'obeir; la recolte ayant été fort mauvaise. Il le fit sçavoir au Gouverneur Général, qui lui manda de se contenter donc d'envoyer cinquante Hommes du côté, où les Iroquois avoient accoûtumé de chaffer pendant l'hyver. Il fe mit auffitôt en devoir d'exécuter cet ordre, & tout étoit prêt pour le départ de la Troupe commandée, lorsqu'on reçut quelques avis, qui firent changer de résolution.

L'onzième de Janvier un Sauvage du Sault S. Louis, originaire d'Onneyouth, & qui avoit été envoyé dans ce Canton pour en exhorter les Habitans à venir s'établir parmi nous, arriva à Montreal. On lui demanda en quelle disposition il avoit laissé ses Compatriotes, & il répondit que soixante d'entr'eux, divisés en deux Bandes, venoient en chassant dans le dessein de dégager la parole, qu'ils avoient donnée à ce sujet au Gouverneur Général. Il ajoûta que tous les autres Iroquois étoient allés en chasse vers le Pays des Andastes, & sur cette seconde nouvelle le Parti fut congédié.

Quelques Particuliers se mirent pourtant en Campagne, & Les François prirent la route de la Nouvelle York. Un nommé Dubos, reçoivent que la la Nouvelle York. Un nommé Dubos, que que se se la la Nouvelle York. qui conduisoit une de ces Troupes, après s'être lontems bat- échecs. tu avec beaucoup de valeur contre des Mahingans & des Agniers, & les avoir fort maltraités, tomba dans une embuscade auprès d'Orange. De seize qu'ils étoient, dix furent tués fur la place, Dubos & trois autres furent blesses, pris, & menés à Orange: les deux autres n'ont jamais paru depuis. Une seconde Bande de sept, ou huit François ne fut guéres plus heureuse. Elle sut rencontrée par des Sauvages de la Montagne, qui les prirent pour des Anglois, & les chargerent. Deux furent tués avant qu'on se fût reconnu; mais le grand Chef de la Montagne, nommé TOTATHIRON, y resta aussi, & ce fut une grande perte pour la Colonie.

Enfin le cinquiéme de Février trente-trois Onneyouths arriverent à Montreal; ils dirent qu'ils venoient s'acquitter de neyouths la promesse, qu'ils avoient faite à leur Pere de se ranger au s'établir dans nombre de les Lintans; que tous les autres les avoient chargés la Colonie.

1697.

ouerrite ent

les

. ers la doit our hec

ies. incert ∕Iaîffés

ette , M. er fa de tenqui vec

1011laue de fut s ce ion-

ois, pas rontoitets. , & , le

ient

rces

de lui affurer qu'ils les auroient suivis, si l'Agnier & l'Onnontagué, entre lesquels ils se trouvoient, ne les avoient pas retenus chacun par un bras; qu'ils n'avoient pourtant pas changé de penfée, & que si Ononthio vouloit bien leur députer quelqu'un, ils partiroient auffitôt pour se rendre auprès de lui; que pour eux, ils étoient très-disposés à se placer par tout, où l'on voudroit; qu'ils fouhaitoient seulement de conserver le nom d'Onneyouth; qu'on leur feroit plaifir de leur donner pour Missionnaire le P. Milet, qui les aimoit beaucoup, malgré les maux, qu'ils lui avoient fait foussir, & qu'ils prioient qu'on les aidat à fe loger.

Réception .

Ce qu'ils dissoient de l'amitié, que le P. Milet leur portoit, qu'onleur fait. n'étoit point exaggeré. Ce Missionnaire, avec qui j'ai vécu plufieurs Années, ne parloit qu'avec tendresse des Onneyouths, à qui il n'avoit pourtant point d'autre obligation, que les occasions, qu'ils lui avoient fournies de mériter beaucoup pendant cinq ans d'un rude esclavage. M. de Callieres reçut fort bien ces nouveaux Hôtes, & les affûra qu'ils ne manqueroient de rien. Il écrivit ensuite au Comte de Frontenac pour sçavoir ses intentions à leur sujet, & il en reçut ordre de renvoyer leur Chef à Onneyouth, pour rendre compte à ses Compatriotes de la bonne réception, qu'on leur avoit faite, & pour engager par-là tous les autres à suivre leur exemple.

Les autres Cantons en prennent de l'ombrage.

Cette négociation, & la démarche des premiers Onneyouths, avoient causé de grands ombrages aux autres Cantons, & les Onnontagués s'étoient donnés de grands mouvemens pour s'y opposer. Les Agniers plus impatiens que les autres de sçavoir en quelle disposition étoient les choses par raport aux Onneyouths, envoyerent deux des leurs à Quebec, sous prétexte d'y conduire deux Demoiselles, qui avoient été prises l'année précédente à Sorel. On sçut de ces deux Prisonmeres que les Iroquois commençoient à revenir de leur fraieur; que les Anglois avoient fait des présens aux Onnontagués pour les dédommager de leurs pertes, & pour les engager à rebâtir leur Village, & que ceux-ci comptoient bien d'ensemencer dès le printems de cette année ces mêmes Champs, que les François avoient ravagés.

Les deux Agniers de leur côté demanderent avec beaucoup de hauteur au Comte de Frontenac, si le chemin de leur Canton à Quebec étoit libre? & l'un d'eux lui dit qu'il prétendoit

bien

ga a T d affilo

le: C: tip

bien qu'il lui rendît son Fils, qui étoit Prisonnier dans la Colonie. Le Général leur répondit que le premier Iroquois, qui auroit l'insolence de lui parler de la sorte, en seroit puni sur le champ, qu'il leur pardonnoit néanmoins en confideration des deux Captives, qu'ils lui avoient ramenées, mais qu'ils s'accoûtumassent à baisser le ton devant lui; qu'il ne les écouteroit plus fur rien, qu'ils ne fussent parfaitement soûmis à ses volontés, & qu'ils ne lui eussent remis tous les François, qui

étoient encore Prisonniers chez eux.

Il les retint même tout le reste de l'hyver, de peur qu'ils Pourquoi n'informassent les Cantons des endroits, où nos Alliés étoient min de pro en chasse, & cependant il envoya de nouveaux ordres à Mont- aux Iroquois real pour continuer à faire harceler les Ennemis par de petits Chrétiens la permission Partis, afin d'être instruit à propos de ce qui se passoit dans d'alleren les Cantons & dans la Nouvelle York. Le quinzième de May guerre. les Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne allerent offrir leurs services au Gouverneur de Montreal, qui l'ayant fait sçavoir au Comte de Frontenac, en reçut réponse qu'il ne falloit pas que, ni les François, ni les Sauvages domiciliés s'éloignassent, & qu'il pourroit avoir bientôt besoin des uns & des autres.

Ce qui le faisoit parler ainsi, c'est que sur ces entrefaites le Avis, que ce Sieur VINCELOTTE, Canadien, Homme d'esprit & fort ac- dela Cour. tif, étoit arrivé par Terre des Monts déserts proche de Pentagoët, où M. de GABARET l'avoit débarqué, & il avoit remis au Général des Dépêches de la Cour, où on lui donnoit des avis, qui ne lui permettoient pas de dégarnir la Colonie de Troupes. Le Ministre lui mandoit qu'il y avoit dans les Ports d'Angleterre des Vaisseaux, qui devoient mettre incessamment à la voile, & aller joindre une Escadre, qu'on armoit à Baston, pour attaquer le Canada. Il ajoûtoit que le Roy vouloit qu'il tînt prêt mille, ou douze-cent Hommes pour exécuter les ordres, qu'il recevroit de Sa Majesté, au cas qu'il n'y eut rien à craindre pour Quebec. Nous verrons dans peu de quoi il s'agifloit.

Les Iroquois s'aperçurent bientôt qu'on ne songeoit plus à Les Iroquois les aller inquietter chez eux, & se mirent de toutes parts en cent leurs ho-Campagne. Cela obligea le Gouverneur de Montreal à mul-stilités. tiplier les Partis, qu'il envoyoit contr'eux, & par-là il vint à bout de rompre toutes leurs mesures. Peu de tems après

Tome II.

onreaniter de

out, ver mer nal-

ient

oit, ths, OCpen-

fort queoour renà ses

aite, nple. On-Canuve-

es aur rabec. nt été

isoneur: gués ger à

enfemps,

coup Canndoit bien

quelques Prisonniers, qu'on lui amena du voisinage de la Nouvelle York, lui aprirent qu'on débitoit dans cette Province, tantôr que les Anglois armoient en Europe pour venir assiéger Quebec, & tantôt qu'on se disposoit en France à faire le siège de Baston. On reçut en même tems dans la Capitale des affûrances que la Nouvelle Angleterre n'étoit nullement en état de rien entreprendre; que la difette des vivres y étoit extrême ; que la méfintelligence regnoit entre les Chefs de la Colonie, & qu'encore qu'on y fit quelque mine de menacer le Canada, on y craignoit fort les François, & qu'on y travailloit à se fortifier.

Les Anglois fe rendent Maîtres du

Mais on aprit en même tems que le Fort Bourbon étoit retombé l'autonne dernière sous la puissance des Anglois, & Fort Bourbon, que M. de Serigny, qui y avoit été envoyé pour y porter un fecours d'Hommes, de munitions & des vivres, n'avoit pu y aborder. En effet le second jour de Septembre 1696, quatre Vaisseaux Anglois avec une Galiote à bombes parurent à la vûë de cette Place, & il n'y avoit pas encore deux heures, qu'ils étoient mouillés dans la Rade, lorsque MM. de Serigny & de la MOTTE EGRON y arriverent aussi sur deux Bâtimens; le premier sur le Dragon, qui étoit au Roy, & le second, le

Hardi, qui apartenoit à la Compagnie du Nord. La partie étoit trop inégale pour hazarder un combat, & les François se retirerent : Serigny reprit la route de France, où il arriva heureusement; la Motte Egron sit naufrage en allant à Quebec, & se noya. Le Fort Bourbon n'étoit guéres plus en état de réfister à l'Escadre Angloise; on ne laissa pourtant pas d'y faire affez bonne contenance d'abord. Le cinquiéme la Galiotte soûtenuë de deux Navires fit un assez. grand feu. Elle continua le lendemain, & à fa faveur les Anglois voulurent tenter la descente; mais le l'eur JEREMIE. qui servoit en qualité d'Enseigne dans la Place, s'étant embusqué avec quatre-cent Fusiliers derrière des Buissons, sit sur les premieres Chaloupes, qui s'aprocherent des déchargessi fréquentes, & avec tant d'ordre, qu'il les contraignit de s'éloigner.

Ils violent la capitulation.

Alors la Galiotte recommença à jetter des bombes, & il en tomba jusqu'à vintdeux dans le Fort. Comme on n'y avoit pas un seul endroit, où la poudre fût en sûreté, le Sieur de la Forêt, qui y commandoit, n'eut point d'autre parti à prendre, que celui de capituler. Il demanda d'être conduit avec toute sa Garnison sur les Terres de France, & qu'on permît à chacun d'emporter tout ce qui étoit à lui. Ces deux articles furent accordés; mais les Anglois ne furent pas plûtôt entrés dans la Place, qu'ils se mocquerent de la capitulation, dépouillerent les François, e les menerent Prisonniers en Angleterre.

e Iæ

Pro-

enir

faire

itale

nent

étoit

de la

er le

vail-

it re-

is, &

er un

t pu y

<sub>ruatre</sub>

ità la

ures,

rigny

mens;

nd, le

at, &

ance,

age en guéres

pour-

e cin-

a affez

les An-

EMIE,

int em-

ons, fit

déchar-

traignit

s, & il

'y avoit

ur de la

à pren-

Ils furent néanmoins élargis quatre mois après leur arrivée, & ayant appris, en débarquant sur les Terres de France, qu'on armoit à la Rochelle pour aller reprendre le Fort Bourbon, ils s'y rendirent la plûpart en diligence. Ils y trouverent en effet quatre Vaisseaux, que M. de Serigny devoit commander jusqu'à Plaisance, où il devoit en remettre le Commandement à M. d'Iberville, son Frere, & ils s'y embarquerent. Nous avons vû il n'y a pas lontems que cette Escadre étoit arrivée en Terre-Neuve le dixhuitiéme de May dans le tems, que M. d'Iberville se disposoit à achever la conquête de cette Isle.

Il auroit bien souhaité que son Frere sût arrivé plûtôt, ou avoir été averti qu'il arriveroit si tard; dans le premier cas il auroit eu tout le tems nécessaire pour assûrer le succès de l'Entreprise, dont il se voyoit chargé; & dans le second, il auroit pu faire un effort pour se consoler de ce retardement par le plaisir de ne pas laisser un Anglois dans l'Isle de Terre-Neuve, ce qu'il avoit extrêmement à cœur; d'autre part il étoit évident que la Cour avoit compté que M. de Serigny seroit plus de diligence; mais j'ai déja observé que les armemens traînoient toujours en longueur dans nos Ports, ce qui déconcertoit souvent toutes les mesures de nos Officiers.

C'est ce qui parut par les instructions, qui surent remises à M. d'Iberville par son Frere. Elles portoient qu'avant que de passer à la Baye d'Hudson, il feroit un tour à la Riviere S. Jean, pour voir si le Fort de Naxoat n'avoit pas besoin de secours. L'éxécution de cet article étoit devenue impossible, & sur jugée telle par M. de Brouillan, à qui d'Iberville communiqua ses instructions; car outre que la saison étoit trop avancée pour entreprendre deux Expéditions en des lieux si éloignés l'un de l'autre, les Equipages des Navires venus de France, n'étoient pas en état de demeurer si lontems en Mer.

La résolution fut donc prise d'aller droit au Fort Bourbon,

Cc ij

#### 204 HISTOIRE GENERALE

1697. M. d'Iberville part pour la Faye d'Hudfen.

& l'Escadre, composée de quatre Navires & d'un Brigantin; mit à la voile le huitième de Juillet. Il y avoit un troisième ordre de la Cour, mais bien plus aisé à exécuter que le second; c'étoit de croiser quelque tems sur le Banc de Terre-Neuve, & M. d'Iberville comptoit bien de n'y pas manquer; mais il trouva dans ce Parage des brumes si épaisses, & les vents si favorables pour suivre sa route, qu'il crut ne devoir pas s'en écarter, & le vinthuit il arriva à l'entrée du détroit d'Hudson.

Il perd un de fes Bâtimens dans les glaces. Il l'avoit passé le troisième d'Août; mais il se trouva alors tellement serré par les glaces, qu'il sut contraint de se grapiner sur les plus grandes. Ce qui faisoit le danger de cette situation, c'est que les glaces portées avec violence par les courans, donnoient de si rudes secousses aux Navires, qu'à chaque instant elles les mettoient en danger de périr. Aussi dès le cinquiéme le Brigantin sut écrasé entr'un de ces écueils slottans, & le Palmier, que montoit M. de Serigny, & cela si subitement, qu'à peine put-on sauver les Hommes, tout le reste sur perdu.

Il est séparé des autres.

Le vinthuit M. d'Iberville, qui montoit le Pelican de cinquante pièces de canon, se trouva débarrassé des glaces; mais seul, & ne sçachant ce qu'étoient devenus ses autres Navires, que les glaces lui avoient cachés depuis l'onze. Il crut néanmoins qu'ils avoient pris les devants, parce que la veille il avoit entendu tirer des coups de canon, & il sit voile pour le Port Nelson, à la vûë duquel il arriva le quatriéme de Septembre. Le soir il mouilla l'ancre assez près du Fort Bourbon, & envoya sa Chaloupe à Terre avec le Sieur de Martigni, son Cousin Germain, pour prendre connoissance de la Place, & des Navires Anglois, qu'il avoit aperçus dans le Détroit d'Hudson.

Le lendemain, vers les six heures du matin, il découvrit à trois lieuës sous le vent trois Vaisseaux, qui louvoyoient pour entrer dans la Rade: il leur sit les signaux, dont il étoit convenu avec M. de Serigny, & comme ils n'y répondirent point, il ne douta plus que ce ne sussent les Ennemis, & se prépara à les attaquer. Il falloit être bien hardi, pour prendre une telle résolution. Il avoit à peine cent cinquante Hommes en état de combattre, & il avoit à faire à trois Navires, dont l'un étoit plus fort que lui, & les deux autres avoient chacun trente-deux piéces de canon montées.

Malgré cette inégalité, il arriva sur eux avec une intrépidité, qui les étonna. Ils l'attendirent : vers les neuf heures & demie du matin on commença à se canonner, & jusqu'à une tre trois Naheure après midi le feu fut continuel & très-vif des deux cô- vires Angloise tés. Cependant le Pelican n'eut qu'un Homme de tué, & dixsept blessés. Alors d'Iberville, qui avoit conservé le vent, arriva tout court sur les deux Fregates, & leur envoya plusieurs bordées de fort près, à dessein de les désemparer. Dans le moment il aperçut le troisième, nommé l'Hamshier, qui l'aprochoit, ayant vintsix canons en batterie sur chaque bord, & deux-cent trente Hommes d'Equipage.

Il alla auffitôt à fa rencontre, tout son canon pointé à couler bas, le rangea sous le vent vergues à voiles, & ayant fait combat. dresser son Navire, lui envoya sa bordée. Elle sut faite si à propos, que l'Hamshier, après avoir fait tout au plus sa longueur de chemin, coula bas. D'Iberville revira sur le champ de bord, & tourna sur le Hudson Baye, celui des deux autres Navires Anglois, qui étoit le plus à portée d'entrer dans la Riviere de Sainte Therese; mais comme il étoit sur le point de l'aborder, le Commandant bailla son Pavillon, & se ren-

in 🖣

or-

nd ;

ve,

ais il

si fa-

s'en

son.

alors

rapi-

e si-

r les

qu'à

Austi

ueils

cela

out le

e cin-

mais Navi-

crut

veille

pour

Sep-

Bour≁

Mar-

ce de

ans le

vrit à

pour

t con-

dirent

& se

pren-

Hom-

vires.

voient

D'Iberville chassa ensuite le troisième, apellé le Deringue, qui fuyoit au Nord-Est, & dont il n'étoit qu'à une bonne portée de canon; mais comme ce Bâtiment étoit aussi bon Voilier que lui, il cessa bientôt de le poursuivre, n'osant forcer de voiles, parce qu'il avoit eu plusieurs de ses manœuvres coupées, deux pompes crevées, ses hautbancs fort incommodés; qu'il avoit reçu sept boulets de canon dans le corps de son Navire; qu'il étoit percé à l'eau, & qu'on ne pouvoit l'étancher. Il revira donc de bord, & envoya le Sieur de la SALE avec vintcing Hommes dans fa Chaloupe, pour amariner sa prise. Il travailla ensuite à se raccommoder, ce qui ayant été fait avec une diligence extrême, il se remit à la poursuite du seul Ennemi, qui lui restât, & qui étoit déja à trois lieuës de lui.

Il commençoit à le gagner, lorsque le soir, le vent s'étant rangé au Nord, & une brume épaisse s'étant levée tout à coup, il perdit le Deringue de vûë. Ce contretems l'obligea d'aller rejoindre le Hudson Baye, & il mouilla l'ancre auprès de l'Hamshier, dont il ne paroissoit presque plus rien, & duquel

on n'avoit pas pu sauver un seul Homme. Il aprit de ses Prifonniers qu'ils avoient été vintcinq jours arrêtés dans les glaces, & y avoient perdu un Brûlot par le même accident, qui avoit fait périr le Brigantin François; qu'ils avoient ensuite rencontré une Flûte Françoise, contre laquelle ils s'étoient battus pendant six heures, & qui après s'être désendue avec une bravoure étonnante, étoit allé se rejoindre à deux autres Navires de sa Nation dans les glaces.

Combat d'une Flûte Françoise contre trois Navires Anglois.

Cette Flûte étoit le Profond, que M. d'Iberville avoit armé à Plaisance, elle étoit montée de vintsix canons, & de sixvint Hommes d'Equipage, & il en avoit donné le Commandement à M. Dugué. Elle avoit été séparée du Palmier & du Wesp le vintcinquieme d'Août, & peu de jours après elle se trouva entre les trois Navires Anglois, qui la criblerent à coups de canon, & ne purent l'aborder, ni obliger le Capitaine à se rendre. Heureusement pour lui, après six heures de combat ils aperçurent le Wesp & le Palmier, qui faisoient force de voiles pour le secourir, & ils ne jugerent pas à propos de les attendre. Le Profond étoit tout désemparé; les deux autres Navires avoient auffi beaucoup souffert des glaces: ils se raccommoderent néanmoins en diligence, & se mirent à la poursuite des Anglois, qui fuyoient devant eux, & qui ne les éviterent, que pour se faire battre par le seul Pelican, de la maniere, que je viens de raporter.

Naufrage de M.d'Iberville.

Cependant rien n'empêchant plus M. d'Iberville de s'aprocher du Fort Bourbon, il leva l'ancre le fixième au matin, & alla mouiller dans la Rade, où sa Chaloupe, qui étoit restée à Terre, depuis qu'il l'avoit envoyée pour prendre langue, lui amena des Sauvages, qui lui aprirent qu'il n'y avoit que trente-cinq Hommes dans le Fort. Sur cet avis il fit embarquer dans le Hudson Baye un mortier & cinquante bombes, pour commencer l'attaque en attendant ses trois autres Navires. Le lendemain, comme il vit la Mer grossir extraordinairement, ce qui dans la Baye est un signe certain d'une prochaine tempête, il quitta la Rade, qui n'est point sûre, & alla mouiller au large. Sa précaution fut inutile, le vent, après s'être un peu calmé, reprit avec plus de violence qu'auparavant, tous les cables des ancres casserent, & quoique pût faire d'Iberville pour se soûtenir, & qu'il n'y eût peutêtre pas en France de plus habile Manœuvrier que lui, il fut

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XVI. 207 jetté à la Côte, & alla échouer à l'entrée de la Riviere de

Sainte Therese avec sa prise.

Pri-

gla-

qui

uite

ient

vec

itres

rmé

fix-

nan-

z du

le fe

nt à

api-

s de

ient

pro-

les

gla-& fe

ux,

feul

pro-

tin,

t re-

lan-

voit

em-

om-

tres

aor-

une

, &

ent,

'au-

que

eut-

fut

Ce malheur arriva pendant la nuit, dont l'obscurité aug- Il est joint par mentant encore l'horreur, que causoit la tourmente, empê. ses trois Nacha qu'on ne prît plus de mesures pour sauver le Navire, en tâchant d'échouer dans un endroit sûr; de sorte qu'avant le jour il se trouva crevé & plein d'eau. Néanmoins le calme étant revenu, l'Equipage se sauva à Terre, & emporta tout ce qui étoit nécessaire pour l'attaque du Fort Bourbon; mais il n'avoit plus de vivres, & ne pouvoit en esperer qu'en se rendant Maître du Fort. Aussi d'Iberville fit-il tout préparer en diligence pour y donner l'affaut. Il commençoit à peine ce travail, lorsqu'il aperçut ses trois Navires, & peu de tems après ils mouillerent dans la Rade.

Ils avoient essuyé la même tempête, qui avoit brisé le Pe- Prise du Fort lican & le Hudson Baye; mais ils étoient beaucoup plus au Bourbon. large, ou plûtôt elle les y jetta, & elle cessa avant qu'ils fussent près de Terre. Le Palmier y perdit encore son Gouvernail, & quand il arriva à la vûe du Fort, il avoit deux voyes d'eau, qui l'obligeoient de faire jouer deux pompes sans discontinuer. Cette jonction assuroit à M. d'Iberville la prise du Fort, & lui procuroit des vivres: ainfi il ne fongea plus à donner l'affaut, qui n'étoit pas nécessaire, & qui pouvoit lui

coûter beaucoup de Monde.

Le lendemain dixième de Septembre il descendit à Terre avec sa Chaloupe, chargée de mortiers & de bombes, & débarqua à une demie-lieuë du Fort, où l'Equipage du Pelican étoit campé. Il fit aussitôt dresser des batteries, & le douziéme il commença de faire jetter des bombes. Le Commandant du Fort, nommé Henry BAILAY, n'attendoir apparemment que cela pour se rendre. Le jour suivant il battit la chamade, & convint de livrer fa Place aux conditions suivantes, 10. Qu'on ne toucheroit point à ses Papiers, ni à ses Livres de compte, qui apartenoient à la Compagnie de Londres : 2°. Qu'on laisseroit aux Officiers & aux Soldats leurs coffres, leurs hardes, & généralement tout ce qu'ils avoient : 3°. Qu'ils feroient traités comme les François: 4°. Qu'ils feroient inceffamment envoyés en Angleterre : 50. Que la Garnison sortiroit avec toutes les marques d'honneur, & ne seroit point défarmée.

1697.

Dès que cette capitulation eut été fignée, le Commandant fortit avec cinquante-deux Hommes, dont dix-sept étoient de l'Equipage de l'Hudson Baye; car on peut bien juger que dans la confusion du naufrage de ce Navire & du Pelican chaeun avoit été plus occupé à sauver sa vie, qu'à garder les Prisonniers; de sorte qu'il n'en étoit resté avec les François que ceux, qui craignirent de trop risquer en se sauvant dans des Pays inconnus, & pendant une nuit très-obscure. Ceux, qui s'échaperent, furent compris dans la capitulation, & recouvrerent ainsi leur liberté.

M. d'Iberville retourne en France.

M. d'Iberville ayant pris possession de sa conquête, y établit pour Commandant le Sieur de Martigny, & M. de Boisbriand, Frere de M. Dugué, en qualité de Lieutenant de Roy. Comme le Palmier étoit absolument hors d'état de tenir la Mer, on le fit entrer dans la Riviere, & mouiller près du Fort. Serigny, qui y resta pour le ramener en France, suposée qu'on pût le réparer, ne garda avec lui que cinquante Hommes, & d'Iberville s'embarqua sur le Prosond avec l'Equipage du Pelican, & quarante-quatre Prisonniers, qui lui restoient. Il sit voile le vint-quatre de Septembre avec le Wesp, & le huitiéme de Novembre il arriva à Belle-Isle, n'ayant presque pas un Homme sur ses deux Navires, qui ne sût malade du scorbut.

Importance de la conquête,

Mais la prise du Fort Bourbon, quoiqu'elle ait assuré pour lontems aux François la possession de tout le Nord du Canada, ne dédommagea point le Roy des frais, qu'il sit cette année-là pour l'Amérique Septentrionnale, comme je le dirai dans le Livre suivant. Toutesois le commerce de la Baye d'Hudson étoit un objet beaucoup plus considerable, que bien des Gens ne le croyoient; & l'on n'en a bien connu la conséquence, que par l'empressement, qu'ont fait paroître les Plenipotentiaires Anglois au Congrès d'Utrecht, pour assurer à leur Nation tous les Postes de cette Baye. Ce qui est certain, c'est que les Pelleteries y sont beaucoup plus belles, que par tout ailleurs, & que l'extrême indigence des Sauvages de ces Contrées est cause qu'on les peut avoir à très-bon marché.

\*

400 400 400 400 400 400 400 400 5 

# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

## NOUVELLE FRANCE.

### LIVRE DIX-SEPTIEME.



ONSIEUR de Frontenac ne sçavoit encore que penser des bruits, qui continuoient à courir, qu'il se faisoit des armemens en France, en Angleterre, & à Baston; & les ordres, qu'il avoit reçus de la part du Roy de tenir ses Troupes & ses Milices en état de marcher pour une Ex-

pédition, dont on lui faisoit toujours un mystere, le tenoient en suspens dans une conjoncture des plus embarrassantes, où il se fût jamais trouvé, lorsque le Chef Onneyouth, que M. de Callieres avoit renvoyé dans son Canton, arriva seul à Montreal, ce qui parut d'un assez mauvais augure.

Il parut néanmoins avec un air de confiance, dont tout au- Les Iroquois tre que le Gouverneur eût pu être la Dupe. Il lui dit qu'ayant veulent amufait à ses Freres le recit de la maniere, dont lui & sa Troupe Frontenac. avoient été reçus des François, tous avoient paru très - difposés à suivre leur exemple; que les Onnontagués les avoient même fait affûrer qu'ils étoient prêts de les accompagner; qu'ils alloient commencer par envoyer un Coilier à Ononthio pour Tome II.

RE

ant

t de ans un

011ux.

incha∙ ent

éta-

oisoy.

r Îa du

poomage ent.

huipas

cor-

our

ına-

an-

lirai

aye

que

ı la

e les

ffû-

cer-

que

s de

ché.

sçavoir de lui s'il vouloit bien les recevoir aussi, & un autre aux Jesuites, pour les prier de demander pour eux la pa x au Dieu des Chrétiens, & qu'ils conjuroient les Onneyouths de les attendre.

Il étoit aifé de voir que tout ceci étoit un jeu pour gagner du tems, & pour éloigner l'orage, qu'on apréhendoit de voir fondre de nouveau sur les Cantons, dans l'esperance, qu'il se diffiperoit tout-à-fait. Le Comte de Frontenac en douta encore moins que Personne; mais il n'avoit sur cela que deux. partis à prendre ; l'un de se remontrer une seconde fois avec toutes ses Forces dans le Pays Iroquois; l'autre de dissimuler. Le premier étoit devenu impossible par les ordres, qu'il venoit de recevoir du Roy : il lui fallut donc se résoudre à fermer les yeux sur la conduite de ces Barbares, ou du moins à ne leur faire paroître qu'une partie du ressentiment, que leur conduite inspiroit. Le Général répondit au Chef Onneyouth qu'il donnoit à ceux, qui l'avoient député, jusqu'au mois de Septembre pour se déterminer à venir tous ensemble lui demander la paix, & que ce terme expiré, ils ne trouveroient plus en lui qu'un Ennemi irréconciliable.

Ils recommencent leurs ho-

Il ne comptoit guéres plus sur l'effet de ces ménaces, que fur les promesses des froquois; mais il y a bien de l'apparence: qu'il ne s'attendoit pas à les voir peu de jours après recommencer leurs couries. Ce fut alors, qu'il comprit tout le tort, qu'il avoit eu de ménager un Peuple, qu'il avoit trop vivement poussé, pour esperer de le gagner jamais, & qu'il n'avoit pas affez affoibli, pour le mettre hors d'état de nous faire beaucoup de mal; mais il avoit un autre sujet d'inquiétude, qui le touchoit par où il étoit plus sensible, puisqu'il s'agissoit de la diminution de son autorité. Voici quelle en fut l'occasion.

Désordre ar-

Allies par la

stilités.

Un assez grand nombre de Miamis, habitués dans la Rivierivé parrii nos re Maramek, une de celles, qui se déchargent dans la partie faute des Cou. Orientale du Lac Michigan, en étoient fortis sur la fin du reurs de Bois. mois d'Août de l'année précédente, pour s'aller réunir avec leurs Freres établis dans la Riviere S. Toseph, & avoient été attaqués en chemin par des Sioux, qui en avoient tué plufieurs. Les Miamis de S. Joseph instruits de cette hostilité allerent chercher les Sioux jusques dans leur Pays, pour venger leurs Freres, & les rencontrerent, qui s'étoient retranchés

Ils ne laisserent pas de les attaquer à diverses reprises avec beaucoup de résolution; mais ils furent toujours repoussés. & contraints enfin de se retirer, après avoir perdu plusieurs de leurs Braves. Comme ils s'en retourn ient chez eux, ils rencontrerent d'autres François, qui portoient des armes & des munitions aux Sioux, & ils leur enleverent tout ce qu'ils avoient, sans néanmoins leur faire d'autre mal. Ils firent sçavoir ensuite aux Outaouais ce qui venoit de se passer, & ceuxci députerent au Comte de Frontenac pour lui representer qu'il étoit absolument nécessaire d'apailer les Miamis, dont le mécontentement pourroit bien les engager à se joindre aux Iroquois.

Le Général répondit aux Envoyés comme il convenoit de faire dans une conjoncture si délicate, & prit des mesures justes pour prévenir la suite de cette fâcheuse affaire. Elles n'empêcherent pourtant pas sitôt les Miamis de continuer à user de represailles, quand l'occasion s'en présenta; tellement que Nicolas Perrot, si accrédité parmi eux, fut sur le point d'être brûlé, & n'échapa à leur fureur, que par le moyen des Outagamis, qui le tirerent d'entre leurs mains. Enfin on trouva le secret de les calmer, en leur faisant comprendre qu'il étoit de leur intérêt, autant que du nôtre, de ne se pas brouiller avec nous, & la chose n'alla pas plus loin pour lors.

Cet évenement ne pouvoit arriver dans des circonstances plus chagrinantes pour le Comte de Frontenac. On avoit renouvellé depuis deux ans les anciennes plaintes contre la course dans les Bois, & les dernieres representations de tout ce qu'il y avoit dans la Colonie de Personnes zélées pour le bon ordre, avoient eu leur effet. Dès l'année précédente le Roy avoit expressement défendu au Gouverneur Général de permettre à aucun François de monter dans le Pays des Sauvages, pour y faire le commerce.

A la vérité MM. de Champigny & de Callieres, dont le témoignage n'étoit point suspect en cette matiere, avoient de d'avis que Sa Majesté fût supliée de restraindre cette désen-

se, & en avoient aporté des raisons, qui ne pouvoient è :: 3 plus folides. Ils avoient suggeré un milieu à prendre, qui, selon eux, remedieroit à tout, & ce milieu consistoit à ne

Dd ii

ir avec ient été ué pluilité alvenger

anchés

i autre a x au

ths de

agner

e voir

ru'il fe

ta en-

e deux

s avec

muler.

'il ve-

à fer-

noins à

ie leur

eyouth

nois de

lui de-

eroient

, que

arence

recom-

le tort,

p vive-

u'il n'a-

us faire

étude,

agissoit

at l'oc-

Rivie-

a partie

fin du

#### 212 HISTOIRE GENERALE

1697.

conserver parmi les Sauvages éloignés, que deux Postes, celui de Michillimakinac, & celui de la Riviere S. Joseph, de fixer le nombre des François, ausquels on permettroit d'y aller, & de prendre dive autres précautions, qu'ils suggeroient, pour empêcher bus, dont on se plaignoit avec raison.

Comment il

M. de Frontenac étoit bien éloigné d'aprouver ces temperamens, qui diminuoient son autorité, & comme il avoit compris qu'en obéissant à la lettre à l'Ordonnance, dont nous avons parlé, il en arriveroit des inconveniens, qui obligeroient le Conseil du Roy à remettre les choses dans leur ancien état, il avoit mandé au Ministre que, pour se conformer aux intentions de Sa Majesté, il alloit rappeller tous les François des Postes éloignés; mais la malheureuse affaire des Miamis, causée par les Coureurs des Bois, lui sit craindre qu'on n'aprouvât pas même les propositions de l'Intendant & du Gouverneur de Montreal, & que ceux, qui avoient reveillé le zéle du Prince, par raport aux courses dans les Bois, ne prositassent de ce nouvel incident pour solliciter l'entiere exécution des derniers ordres de la Cour, comme ils n'y manquerent pas en effet.

Le Gouverneur Géneral commença donc à trouver plus raisonnables les modifications proposées par MM. de Champigny & de Callieres, parce qu'elles lui conservoient au moins une partie du tout, qu'il se voyoit sur le point de perdre, & il se joignit à ces Messieurs pour representer au Conseil, 1°: Qu'il éteit d'une nécessité indispensable de ne point toucher aux Postes de Michillimakinac & de la Riviere de S. Joseph, & qu'il falloit entretenir dans chacun au moins un Officier avec douze, ou quinze Soldats, pour empêcher les Anglois d'y venir faire le commerce, ce qu'ils ne seroient pas lontems, sans s'y établir de maniere à n'en pouvoir plus être

chassés.

2°. Qu'il étoit impossible de soûtenir ces mêmes Postes, si l'on n'y envoyoit tous les ans, au moins vinteinq Canots chargés de marchandises. C'est ce qu'on apelle des Congés, dont le Gouverneur Général avoit la distribution: 3°. Qu'il étoit important de faire marcher de tems en tems des Troupes chez les Sauvages, pour la sûreté des Missionnaires: 4°. Queces Congés étoient une ressource pour soulager l'indigence de

plusieurs Familles honnêtes, à qui on en faisoit présent, & qui les négocioient avec les Voyageurs; & que, si on leur retranchoit ce secours, il faudroit pourvoir autrement à leur subsistance. Enfin que ces voyages servoient à retenir dans le Pays quantité de jeunes Gens, qui ne sçavoient point d'autre métier, & qui, s'ils ne pouvoient faire celui-ci, iroient chercher de l'occupation dans les Colonies Angloises, ce qui for-

tifieroit ces Colonies, en affoiblissant les Nôtres.

Quelques-unes de ces raisons étoient extrêmement foibles. les autres prouvoient très-bien qu'il y a des maux, ausquels il est dangereux de vouloir remedier tout-à-coup. Les Auteurs de ce Mémoire convenoient avec ceux, qui en avoient présenté de contraires, de tous les désordres occasionnés par les Congés, & que le plus grand de ces défordres étoit d'avoir arrêté le progrès de la Religion Chrétienne parmi les Sauvages; mais tout bien consideré, il fut jugé au Conseil du Roy que d'abandonner des Postes, après les avoir établis, & soûtenus avec tant de dépense, & après les avoir fait regarder à nos Alliés comme un avantage pour eux-mêmes, c'étoit exposer ces Peuples à la tentation de se donner aux Anglois.

On fut encore confirmé dans cette pensée par la nouvelle, qu'on eut que le Baron, ce fameux Chef Huron, dont j'ai déja fait connoître les pernicieux desseins, & le mauvais esprit, étoit allé s'établir près d'Orange avec trente Familles de fa Nation, & qu'il follicitoit vivement l'a autres à l'y venir joindre. Il fut donc résolu de s'en tenir au projet, qui avoit été suggeré par MM. de Champigny & de Callieres, & il en arriva ce qui avoit été prédit par les Ecclesiastiques & les Missionnaires, que les choses reprirent assez promptement le même train, qu'elles alloient auparavant. C'est qu'il en est des passions, comme de la gangrene, qui ne se guérit qu'en coupant impitoyablement tout ce qui en est infecté.

Vers la fin d'Août le Sieur de la Motte Cadillac, à qui M. de Callieres avoit fait sçavoir les bruits, qui couroient d'un secours de la armement destiné à la conquête du Canada, arriva à Mont- colonie. real avec un grand nombre de François, & trois-cent Sauvages, Sakis, Pouteouatamis, Outaouais & Hurons, qu'il avoit eu l'adresse d'engager à venir au secours de la Colonie. Le Gouverneur Général étoit alors dans cette Ville, & dans l'audience, qu'il donna à ces Guerriers, il leur témoigna beau-

1697.

, ceh, de it d'y s fugtavec empe-

avoit t nous bligeur anonforous les ire des aindre lant & ent reins les lliciter comme

er plus Chament au de perı Conpoint e de S. un Of, es Anoas lonus ôtre

stes , si s chardont le toit ims chez ueces nce de

## 214 HISTOIRE GENERALE

1697

coup de satisfaction de leur zéle, & surtout de l'ardeur, avec laquelle ils avoient poursuivi les Iroquois pendant toute cette Campagne. En effet on comptoit plus de cent Tsonnonthouans, qu'ils avoient pris, ou tués depuis le printems.

Helle action d'un Chef Huron.

Il venoit même de se passer une action très-vigoureuse & très-bien conduite, où des Sauvages de ces quatre Nations avoient eu part. Les Iroquois s'étant mis en Campagne pour aller joindre le Baron, ainsi qu'ils en étoient convenus avec lui, quatre de leurs Découvreurs rencontrerent le Rat, ce sameux Chef Huron, dont nous avons déja tant parlé. Il étoit à la tête de cent cinquante Guerriers, & avoit mis pied à Terre dans le fond du Lac. Des quatre Iroquois, qui le découvrirent, deux surent tués d'abord, les deux autres demeurerent Prisonniers, & l'on apprit d'eux que leurs Gens n'étoient pas loin, qu'ils étoient au nombre de deux-cent cinquante; mais qu'ils n'avoient de Canots, que pour soixante au plus.

Sur cet avis le Rat s'avança avec toute sa Troupe vers l'endroit, où on lui avoit dit que l'Ennemi étoit campé: lorsqu'il en sur à une portée de sussi, il sit semblant d'être surpris & estrayé de leur nombre, & seignit de suir. Aussitôt soixante Iroquois se jettent dans leurs Canots pour le poursuivre, le Rat poussa au large, & sit sorce de rames jusqu'à ce qu'il sût à deux lieues de Terre. Alors il s'arrêta, se mit en bataille, essuia, sans tirer, la premiere décharge des Iroquois, qui ne lui tuerent que deux Hommes, puis sans leur donner le tems de recharger, il sondit sur eux avec tant de surie, qu'en un moment tous leurs Canots surent percés, ou fraçassés. Trentesept furent tués, quatorze surent pris, & le reste se noya. Il y avoit parmi eux cinq des plus considerables Chess de la Nation.

Le Rat étoit alors sincérement attaché aux intérêts des François, & c'étoit lui seul, qui avoit empêché tous les Hurons de Michillimakinac de suivre le Baron dans la Nouvelle York. Il rendit dans le même tems un grand service aux Miamis, en les avertissant de se désier du Baron; car il avoit pénétré que ce Perside, sous prétexte de faire alliance avec ces Sauvages, ne songeoit qu'à les trahir. Il étoit venu à Montreal avec M. de la Motte Cadillac, & il eut la premiere part aux caresses du Gouverneur Général; mais les Sauvages ne se répaissent pas de sumée, & ceux-ci n'étoient point venus à

Montreal pour recevoir des complimens, ni même unique- 1697.

ment pour faire la guerre aux Anglois.

M. de Frontenac, qui les connoissoit, & qui scavoit à peu près tout ce qu'ils avoient dans l'ame, leur déclara que ceux. qui avoient quelque sujet de se plaindre, pouvoient s'ouvrir à lui en toute liberté, & qu'il leur feroit faire toute la fatisfa-Etion, qu'ils fouhaiteroient; mais il ajoûta qu'ils se gardassent bien de prendre le change, en s'affoibliffant mutuellement. & qu'il étoit de leur intérêt de continuer à pousser vivement les Iroquois, qu'il étoit lui-même fort réfolu de ne point épargner.

Alors ONANGUICE, Chef des Pouteouatamis, Homme Plaintes des d'esprit, & qui parloit bien, prit la parole au nom de tous, sauvages, & réponse de M. & dit qu'on leur promettoit ordinairement beaucoup plus de Frontenac. qu'on n'avoit apparemment dessein de leur tenir; qu'on les avoit souvent assurés de ne les point laisser manquer de munitions, & qu'il y avoit plus d'un an, qu'on ne leur en avoit fourni aucunes; que les Anglois n'en usoient pas de même avec les Iroquois, & que, si l'on continuoit à les abandonner de

la forte, ils ne paroîtroient plus à Montreal.

Le Général répondit qu'à la vérité on ne leur avoit point? envoyé cette année ce qu'on avoit accoûtumé de leur fournir tous les ans; mais qu'ils n'y perdroient rien; qu'il avoit eu besoin de tout son Monde pour un grand dessein de guerre, dont il ne pouvoit pas encore s'ouvrir à eux, & que dès qu'il pourroit disposer d'un certain nombre de François, il n'auroit rien de plus pressé, que de leur faire porter toutes les choses, dont ils avoient besoin. Ils parurent satisfaits de cette réponse, & on se sépara fort contens les uns des autres. Il paroît au reste qu'on étoit dès lors tout-à-fait rassûré au sujet des Entreprises des Anglois contre le Canada, puisque le Général congédia les Sauvages, fans leur en parler.

Il étoit même uniquement occupé de l'Entreprise, pour Quelle étoit laquelle il avoit eu ordre de tenir ses Troupes prêtes, & qui l'Entreprise, étoit encore un mystere pour lui, lorsque le septiéme de Sep- pour laquelle on lui avoit tembre M. DES URSINS mouilla devant Quebec. Cet Offi- mandé de se cier lui rendit une Lettre du Marquis de NESMOND, par la-tenir prêt, quelle il aprit qu'il s'agissoit de la conquête de la Nouvelle Angleterre, dont M. de Pontchartrain avoit formé le projet; mais que c'étoit une affaire manquée. Dans une Lettre, qu'il.

avec cette non-

le & ions pour avec , ce

étoit ed à cou-

eureoient nte; us.

l'en-[qu'il is & ante , le

il fût ille. ie lui is de mo-

enteoya. de la

ranirons velle Miat péc ces

part es ne nus à

lont-

16.97.

écrivit au Ministre le quinzième d'Octobre suivant, il lui mande que ses préparatifs étoient si avancés, que huit jours après avoir reçu les ordres, qu'il attendoit de lui, il auroit pu se mettre en marche.

Son avis fur

Il ajoûte que de pareilles Expéditions sont toujours fort incertaines, & demandent, pour les exécuter, beaucoup plus de tems, qu'on ne croit; qu'on ne doit jamais compter sûrement sur ces jonctions de Troupes, dont les unes viennent par Mer, & les autres par les Terres & par des Rivieres aussi difficiles à remonter & à descendre, que le sont celles du Canada, & que les difficultés de porter dans un Canot assez de vivres pour une grande Entreprise, est presque insurmontable. Puis venant à celle, dont il avoit été question, il continue ainsi.

Je prendrai encore la liberté de vous dire que la prise de Manhatte étoit beaucoup plus utile pour la sûreté de cette Colonie, & pour la délivrer des Iroquois, que celle de Ba"ston, dont elle n'est en aucune façon incommodée; que la 
"premiere seroit aussi plus facile à exécuter par les seuls Vaisseaux de Sa Majesté, & les Troupes, qu'on en pourroit dé"barquer, pendant que celles du Canada, pour faire diversion, 
"attaqueroient Orange, qui est à leur porte; mais encore il 
"faudroit être averti de si bonne heure, qu'on eût, pour s'y pré"parer, du tems au-delà de celui, qu'on pourroit juger néces"saire; les saisons étant si courtes dans ce Pays, qu'il ne faut 
"point parler de rien entreprendre dans des lieux éloignés, 
"qu'on n'ait au moins tout le mois de Septembre pour en reve"nir, parce que les petites Rivieres & les Lacs gélent dès le 
"le mois d'Octobre.

Plan d'Entreprise sur Baswp.

Cependant l'Entreprise sur Baston étoit très-bien concertée, & ne manqua, comme toutes celles de même nature, qui avoient précédé, que faute de diligence. Le Roy en avoit consié la conduite au Marquis de Nesmond, Officier de grande reputation, & lui avoit donné dix Vaisseaux de guerre, une Galiotte & deux Brûlots: aussi la prise de Baston n'étoitelle pas son unique objet. Il avoit ordre de faire en sorte qu'il pût être hors de la Rade de Brest, où s'étoit faite une partie de l'armement, le vint-cinquiéme d'Avril au plus tard, pour se rendre dans celle de la Rochelle, où il devoit trouver M. de Magnon, Chef d'Escadre, avec les Vaisseaux armés à Rochesort.

11

Il lui étoit commandé de faire ensuite toute la diligence posfible pour arriver dans la Baye de Plaisance, & prévenir les Anglois, qu'on disoit être fort résolus de reconquerir ce qu'ils avoient perdu l'année précédente dans l'Isle de Terre - Neuve, & d'en chasser même entiérement les François. Au cas, qu'il trouvât les Ennemis occupés au siège de Plaisance, il lui étoit ordonné de les attaquer, & suposé qu'ils en sussent déja partis, il avoit ordre de les aller chercher, soit qu'ils eussent réussi, ou non, & de les combattre.

Après les avoir battus, il devoit faire voile pour Pentagoët, & détacher en même tems un Vaisseau pour aller à Quebec donner avis de sa marche au Comte de Frontenac, afin que ce Général pût se rendre à tems à Pentagoët avec les quinze-cent Hommes, qu'il devoit tenir prêts. Cette jonction faite, & les Troupes embarquées, la Flotte devoit, sans perdre de tems, aller à Baston, & cette Ville prise, suivre la Côte jusqu'à Pescadoué, ruinant toutes les Habitations le plus avant qu'il se pourroit dans les Terres; & de telle manière, que les Anglois ne pussent les rétablir de lontems.

Le grand âge du Comte de Frontenac avoit fait douter au Roy que ce Général fût en état de mener lui-même ses Troupes & ses Milices à cette Expédition, & Sa Majesté lui avoit laissé sur cela une liberté entiere, ou de marcher en Personne, ou de substituer en sa place le Chevalier de Vaudreuil, lequel en ce cas seroit subordonné en tout au Marquis de Nesmond, au lieu que le Comte de Frontenac, s'il venoit, commanderoit sans dépendance les Troupes de Terre.

Si après la prise de Baston, & le ravage de la Nouvelle Angleterre, il restoit encore du tems pour faire quelqu'autre conquête, la Flotte avoit ordre d'aller à Manhatte, & après avoir reduit cette Ville sous l'obéissance du Roy, y laisser les Troupes du Canada, qui chemin faisant pour retourner dans la Colonie, ravageroient la Nouvelle York. Telles étoient les instructions, qui surent données à M. de Nesmond, & envoyées à M. de Frontenac pour une Expédition, que le Roy avoit tellement à cœur, qu'il avoit permis au Premier de fortisser sa Flotte des Navires destinés pour la Baye d'Hudson, au cas qu'il les rencontrât à Plaisance, & qu'il jugeât en avoir besoin.

Comme on n'avoit pas encore reçu à la Cour la nouvelle Tome II, E e

lui

ours

t pu

t in-

ıs de

nent

Mer,

les à

i, &

Puis

cette Ba-

ue la Vais-

it dé-

rfion,

ore il

y pré-

iéceſ-

e faut

nés,

reve-

dès le

ncer-

e, qui

avoit

gran-

terre , 'étoit-

e qu'il

partie,

er M. més à

111. 1e d**e**  1697.

du siège de Naxoat, lorsque ces instructions furent dressées, mais qu'elle y arriva peu de tems après, M. de Nesmond en mouillant dans la Rade de la Rochelle, y trouva de nouveaux ordres pour donner au Chevalier de Villebon tous les secours d'Hommes & de munitions nécessaires à la conservation, ou au rétablissement de ce Poste, & sitôt qu'il eut jetté les ancres dans la Baye de Plaisance, on lui remit une Lettre du Comte de Pontchartrain, par laquelle ce Ministre lui donnoit avis qu'il devoit partir incessamment de Portugal dixhuit Bâtimens Anglois chargés de sel sous l'escorte d'un Vaisseau de guerre pour aller faire en Terre-Neuve la pêche de la Moruë, & qu'il sît ce qu'il pourroit pour ne les pas manquer.

Ce qui fait manquer cette kutreprise

Il lui ajoûtoit encore que, s'il étoit affez heureux pour battre la Flotte Ennemie, l'intention du Roy étoit qu'il fit une excursion le long de la Côte Orientale de Terre-Neuve, pour prendre, ou brûler tous les Bâtimens des Anglois, qu'il y rencontreroit; mais M. de Nesmond étoit parti bien tard pour exécuter tant, & de si grandes Entreprises. D'ailleurs les vents contraires le retinrent plus de deux mois en Mer. De forte qu'il n'arriva à Plaisance, que le vintquatre de Juillet.

Il n'y aprit aucune nouvelle des Anglois, sur quoi il tint un grand Conseil de guerre pour déliberer s'il étoit à propos d'aller sur le champ à Baston; tous opinerent pour la négative, & leurs raisons surent qu'il n'étoit pas de la prudence de prendre aucun parti, qu'on ne sût instruit des démarches des Ennemis, & que, de quelque diligence, qu'on usat pour avertir le Comte de Frontenac, les Troupes du Canada ne pouvoient se rendre à Pentagoët avant le dixiéme de Septembre; qu'alors la Flotte, qui n'avoit plus que pour cinquante jours de vivres, seroit absolument hors d'état de rien entreprendre.

Le parti , que prend M. de Nefmond. Il n'y avoit rien à repliquer à ces raisons, & M. de Nesmond s'y rendit, bien chagrin de se voir échaper des mains une conquête, dont le succès lui avoit d'abord paru immanquable. Il dépêcha sur le champ à Quebec M. des Ursins, avec tous les Bâtimens destinés pour le Canada, & qui étoient venus jusqu'à Plaisance sous son escorte; mais il lui enjoignit expressément, s'il rencontroit la Flotte Angloise dans le Fleuve, ou dans le Golphe de S. Laurent, de venir en diligence lui en donner avis.

Il se rendit ensuite à la Baye du grand Burin, qui est à vint- 1697. deux lieues à l'Ouest de Plaisance, pour y attendre des nouvelles de quelques Navires, qu'il avoit envoyés à la découverte, & pour être plus à portée d'en recevoir de M. des Ursins, qu'il avoit averti qu'il se trouveroit là. La raison de cette démarche étoit que, s'il eût été surpris par la Flotte Angloise dans la Baye de Plaisance, il eût été obligé d'entrer dans le Port, au lieu qu'étant au grand Burin, il se trouveroit au vent des Ennemis, pour arriver fur eux.

Au commencement d'Août il eut avis par des Prisonniers que les Anglois se fortifioient à S. Jean, sur quoi il assembla de nouveau le Conseil de guerre, où il fut décidé tout d'une voix qu'il falloit y aller, avant que les fortifications fussent achevées. C'étoit pourtant beaucoup moins l'envie de prendre S. Jean, qui étoit le motif de cette résolution, que l'esperance d'y trouver un grand nombre de Vaisseaux, dont on croyoit pouvoir se rendre Maître fort aisément; car les mêmes Prisonniers, dont je viens de parler, avoient affûré qu'ils y en avoient laissé trente-quatre, parmi lesquels il y avoit plusieurs Navires de guerre.

Les uns, au nombre de vint-trois, étoient partis de Pleymouth le quatorzième d'Avril fous la conduite de l'Amiral Noris, & ils étoient arrivés à S. Jean le dix - septième de Juin. Les autres avoient aporté d'Irlande mille Hommes de Troupes reglées, commandés par le Colonel Guipson. La Flotte fit donc voile pour la Côte Orientale de Terre-Neuve; mais elle n'y trouva plus de Vaisseaux, & comme la saison étoit trop avancée pour demeurer plus lontems dans ces Mers, le Marquis de Nesmond sut contraint, à son grandregret, de retourner en France, sans avoir eu occasion de tirer un seul coup de canon, après s'être flatté de l'esperance de faire une des plus glorieuses Campagnes de toute cette guerre.

La Nouvelle France vit former cette même année un projet beaucoup moins éclatant; mais qui n'auroit peut-être pas Pêche sédentaire dans le été moins utile, & qui auroit sans doute eu un heureux suc- Fleuves. Laucès, si celui, qui en fut l'Auteur, avoit été secondé autant rent. qu'il méritoit de l'être. Il y avoit déja quelque tems que plusieurs Négocians s'étoient associés pour établir des Pêches sédentaires en Canada; mais ils n'avoient encore pu convenir d'un lieu fûr & commode pour une pareille Entreprise. L'Au-

Projet d'une

Ee ij

nd en nouous les ſerva− t jetté Lettre ii donl dix-

essées.

Vaifche d**e** manur bat-

it une , pour y renpour urs le**s** er. De illet. il tint

propos négance de res des r averpou-

mbre 🖫 e jours epren-

e Nefmains nmanriins . & qui il lui igloife

nir en

#### 220 HISTOIRE GENERALE

1697.

teur de cette Affociation étoit le Sieur Riverin, dont j'ai déja parlé: c'étoit un Homme entendu, actif, entreprenant, & que les obstacles ne rebutoient point. Il vint enfin à bout, après bien des difficultés, de faire accepter le Havre du Montlouis, situé sur la Côte Méridionnale du Fleuve S. Laurent, entre les Monts Notre Dame, & à peu près à moitié chemin de Quebec à la pleine Mer.

Description. de Montlouis.

Ce Havre est l'embouchure d'une jolie Riviere, le mouillage y est fort bon, & on n'y est exposé dans la Rade, qu'au seul vent du Nord, qui sousse rarement en Eté. La Riviere peut recevoir des Bâtimens de cent tonneaux: ils y sont à l'abri de tous les mauvais tems, & à couvert des Ennemis, parce qu'on n'y peut entrer, que quand la marée est haute, & que quand elle est basse, il n'y reste pas deux pieds d'eau, quoique dans la Riviere même ils pussent toujours être à flot. D'ailleurs cette entrée est très-facile à désendre, ayant d'un côté des Montagnes inaccessibles, & de l'autre une langue de terre, qui fait une Presqu'Isle d'une portée de mousquet de largeur au plus, & sur laquelle on peut construire une Fort.

Son willité.

Cette même langue de terre est aussi très-propre à sécher le Poisson, que j'ai observé ailleurs être très-abondant sur cette Côte depuis le Cap des Rosiers, qui est à l'entrée du Fleuve, jusqu'à la Riviere de Matane, c'est-à-dire, dans l'espace de près de quatrevint lieuës. On peut même faire la Pêche des Baleines encore quinze lieuës plus haut. Pour ce qui est du terrein de Montlouis, il est propre à produire du froment, & toutes sortes de grains, & l'on y trouve de fort bons pâturages.

Tous les Navires, qui montent à Quebec, passent à la vûë de Montlouis, & il est étonnant qu'on n'ait pas encore reconnu l'utilité, qu'on retireroit de ce Poste, en le peuplant, pour secourir les Bâtimens, qui pourroient se trouver en peime, & manquer d'eau & de vivres, dans une navigation aussi longue & aussi périlleuse, que celle du Fleuve S. Laurent. Avec cela, dès le tems, dont je parle, on y avoit découvert une carrière d'ardoise; mais ce n'est que depuis quelques années, qu'on a ouvert les yeux sur un avantage, qui rendroit les incendies & moins fréquens, & moins terribles qu'ils l'ontété jusqu'ici dans la Nouvelle France.

le mouile, qu'au . La Riils v font nnemis, haute, & ls d'eau, rs être à e, ayant e une lande mousstruire un

fecher le t fur cett**e**: Fleuve, espace de Pêche des qui est du froment, bons pâ-

affent à la as encore euplant, er en peition aufli Laurent. lécouvert elques ani rendroit u'ils l'ont

Il y a auffi beaucoup de salpêtre en ce lieu-là, & un Sauvage aporta un jour au Sieur Riverin un morceau de cuivre très-pur, qu'il affûroit avoir trouvé dans une Ravine entre deux Montagnes. Enfin quelques Particuliers s'étant avisés d'aller pêcher dans ce Havre, y firent une très - abondante Pêche, quoiqu'ils manquassent de bien des choses nécessaires pour ce travail, & ce fut sur leur raport, que les Associés du Sieur Riverin consentirent à y faire leur Etablissement.

Tout étoit dans la meilleure disposition du Monde, plusieurs Habitans étoient déja partis en Chaloupe pour s'y ren- échouer ce dre, & un Navire chargé de sel & de toutes sortes de provisions étoit dans la Rade de Quebec, n'attendant plus que le vent pour lever les ancres, lorsque vers la fin de May le Comte de Frontenac reçut l'ordre, dont j'ai parlé, de se tenir en garde contre les Anglois, & de ne permettre à aucun Bâtiment de descendre le Fleuve. Il fallut obeir, & ce contretems fâcheux dégoûta entiérement les Associés du Sieur Riverin. Il ne se rebuta pourtant pas, il sçut encourager le petit nombre d'Habitans, qui étoient déja à Montlouis, & l'année suivante la Pêche & la récolte y surent si abondantes. que tout le Monde reprit cœur. Nous verrons en son lieu ce qui a empêché que la suite n'ait répondu à de si heureux com-

Cependant une bonne partie des Troupes & des Milices Effet des avoit été sous les armes depuis le commencement de la grands prépabelle faison jusqu'à la fin de l'automne, d'abord préparée à Frontenac. bien recevoir l'Ennemi, qu'on attendoit, ensuite disposée à exécuter les ordres de la Cour, quelques qu'ils pussent être; mais si ces préparatifs ne servirent, ni à chasser une seconde fois les Anglois de devant Quebec, ni à faire des conquêtes fur eux, ils continrent du moins les Iroquois, & procurerent aux Habitans une tranquillité, dont ils avoient presque perdu jufqu'au fouvenir.

Il ne restoit plus qu'à humilier ces Barbares de maniere à les mettre entiérement, & pour toujours hors d'état de troubler la Colonie; ce qui paroissoit facile avec les Forces, qu'on avoit sur pied; mais avant que de prendre sur cela une derniere résolution, le Comte de Frontenac voulut voir ce que produiroient les propositions, qu'il avoit faites au mois de Novembre aux quatre Cantons Supérieurs. Ces Cantons lui 1697.

avoient envoyé des Députés pour lui demander la paix, & après leur avoir déclaré à quelles conditions il vouloit bien la leur accorder, il leur avoit donné, pour se résoudre, jusqu'au mois de Juin de l'année suivante, en les obligeant de lui laisser des ôtages.

Ce Général leve un Parti

Il projetta ensuite d'envoyer cinq cent Hommes contre les & le congedie. Agniers, qui seuls n'avoient fait aucune démarche pour se reconcilier avec lui; mais lorsque tout étoit prêt pour cette Expédition, il changea d'avis, sous prétexte, que les neiges n'étoient pas affez bonnes pour marcher dessus en raquettes. Peut-être n'avoit-il eu dessein que de faire peur aux Agniers, qu'il sçavoit bien n'être pas en état de lui résister, & qu'il ne croyoit pas affez imprudens pour s'expofer à voir leurs Villages ruinés: ils ne s'en émeurent pourtant pas davantage, ce qui le mortifia beaucoup. D'ailleurs les Iroquois Chrétiens. que ses préparatifs avoient empêché de faire leur chasse, & qui avoient sans doute compté de s'en dédommager aux dépens des Agniers, lui demanderent qu'il leur fournit de quoi vivre, & il fallut les contenter.

Nouvelle O:donnance du Roy contre les Coureurs de Bois.

Il avoit reçu par les derniers Vaisseaux une nouvelle Ordonnance du Roy, qui l'inquiettoit encore plus que les affaires des Iroquois: elle portoit défense à tous Officiers & Soldats, qui seroient en Détachement dans les Postes éloignés. d'y faire aucun commerce, à peine, pour les Officiers, de cassation & de dégradation des armes, & pour les Soldats, des Galeres. La même peine étoit reservée aux Voyageurs. dont Sa Majesté ne voulcit pas qu'on y souffrit aucun, enjoignant aux Commandans d'arrêter tous ceux, qui s'y rencontreroient, & de les envoyer dans la Colonie, où on leur feroit leur procès.

M. de Frontenac fait fur eela des rementrances.

M. de Frontenac ne se rendit point encore, & d'autant plus persuadé qu'il y avoit beaucoup à risquer dans l'exécution de ces nouveaux ordres, que la premiere publication, qui en avoit été faite, avoit excité quelques murmures, & quelques mouvemens, il se crut permis de faire des remontrances au Conseil. Elles furent inutiles, & voici la réponse, que lui fit M. de Pontchartrain par une Lettre dattée du vintunième de Mars de l'année suivante.

Réponfe de M. de Pontchargrain.

Sa Majesté a été fort satisfaite de l'activité, avec laquelle " vous aviez disposé toutes choses pour aller joindre M. de , &

en la

u'a**u** 

ister

e les

ır fe

ette

iges

ttes.

ers.

il ne

Vil-

,ce

ens ,

dé-

quoi

Or-

ffai+

Sol-

nés,

, de

ats,

urs,

en-

ren-

leur

plus

n de

i en

ques

au

ii fit

e de

ielle

Nesmond, si les tems lui avoient permis d'exécuter les ordres, " qu'il avoit reçus. J'ai lu avec attention ce que vous m'écri- " vez sur la suppression des Congés: vous voulez bien que je " vous dise que vous avez donné un peu trop de créance à des " Gens, qui par principe d'avidité soûtiennent le parti de la " traite dans les Bois. Si vous aviez voulu faire attention aux " inconveniens, qu'elle a produits, vous auriez condamné plus " vivement un ausli mauvais usage.

On a voulu vous faire apréhender que les Sauvages nos " Alliés ne se joignent aux Iroquois pour nous faire la guerre, " fi nous cessons d'aller traiter avec eux dans les Bois; je vous " avouë que je n'en comprends pas bien la raison, & il me pa- " roît que nous devons en attendre un effet contraire; pourvû " qu'on prenne la peine d'expliquer aux Sauvages que Sa Ma-" jesté, en faisant cette défense, a eu intention de leur faire " avoir les marchandises des François de la premiere main, de " leur permettre de vendre les leurs avec une entiere liberté, " & de leur procurer le profit de la traite avec les Sauvages, qui "

font au-delà d'eux. Vous scavez trop bien l'Histoire du Canada, pour ignorer " que la guerre, que nous soûtenons depuis tant d'années contre les Iroquois avec tant de foins & de dépense, ne vient que " de ce que feu M. de la Barre avoit voulu faire le commerce " avec les Nations plus éloignées. Ces Sauvages, qui sont à " présent dans l'alliance des Anglois, ne seroient pas lontems " à fe déclarer contr'eux, fi les Anglois vouloient passer par " leur pays, pour aller traiter directement avec les autres Sauvages.

Cette Lettre n'eut point d'autre effet, que la publication de la derniere Ordonnance du Roy, que M. de Frontenac fit faire sur le champ; mais la conservation des Postes avancés, que le Roy avoit accordée sur les representations de l'Intendant & du Gouverneur de Montreal, fit bientôt reprendre le desfus aux congés, & au commerce, qu'on vouloit abolir.

Pour revenir aux Iroquois, ce qui contribuoit le plus à entretenir M. de Frontenac dans l'esperance d'une paix prochaine & durable avec cette Nation, c'est qu'eux & les Anglois avoient été assez mal menés par nos Alliés pendant la Campagne précédente. Les Abénaquis l'avoient terminée par un coup d'une grande vigueur, s'étant rendus Maîtres, la ha-

che à la main, d'un Fort, qui n'étoit qu'à six lieuës de la Cas pitale de la Nouvelle Angleterre, & dont la Garnison avoit été toute prise, ou tuée. A peu près dans le même tems vingt Iroquois étant allés pour surprendre les Outaouais, furent dé-

couverts, & entiérement défaits par des Hurons.

Mais ce qui acheva de consterner ces fiers Ennemis, ce fut l'échec, qu'ils recurent dans le voisinage de Catarocouy. La Chaudiere Noire, ce Chef Onnontagué, dont nous avons déja parlé plusieurs fois, & celui de tous les Capitaines Iroquois, qui avoit alors le plus de crédit dans sa Nation, s'approcha de ce Fort avec environ quarante Guerriers, fous prétexte d'une chasse, & pour mieux cacher son jeu, envoya dire à M. de la Gemeraye, qui y commandoit, que les anciens des quatre Cantons supérieurs devoient partir incessamment pour aller conclurre la paix à Quebec. Il disoit vrai, & ces Députés étoient ceux, dont nous avons parlé, il n'y a pas lontems.

Belle action de trente jeunes Algonguins,

Mais comme on le connoissoit Ennemi personnel des François, & que d'ailleurs ses Envoyés, ou d'eux-mêmes, ou par son ordre, eurent l'imprudence d'ajoûter que pendant cette négociation la Jeunesse Iroquoise devoit aller attaquer les Outaouais, pour se venger des grandes pertes, que ces Sauvages avoient causées depuis un an aux Iroquois, on ne douta point qu'il n'eût quelque mauvais dessein. M. de la Gemeraye ne voulut pourtant point prendre sur lui de l'attaquer dans un tems, où il sçavoit que son Général étoit effectivement en pourparler avec les Cantons: il se contenta de se tenir sur ses gardes; & de faire sçavoir à M. de Frontenac ce qui se passoit.

Il en reçut réponse de ne rien entreprendre contre les Iroquois; mais de tâcher de se saisir sans bruit de quelques-uns des Principaux du Parti de la Chaudiere Noire, & de les lui envoyer. Sa Lettre arriva trop tard. Tandis que les Iroquois chassoient avec beaucoup de confiance derrière Catarocouy trente-quatre Algonquins, dont on affûre que le plus âgé n'avoit pas vint ans, les surprirent près d'un lieu nommé Quinté; en tuerent la moitié, parmi lesquels sut le Ches même, prirent sa Femme, firent quelques Prisonniers, & une si belle victoire ne leur coûta que six des leurs.

Oureouharé arriva à Quebec à peu près dans le même Mort d'Oureouharé. tems, qu'on y reçut cette nouvelle : il assura M, de Frontenac

que

que son Canton de Goyogouin étoit sincérement disposé à la paix, & on le crut, parce qu'on étoit persuadé qu'il ne l'eût pas dit, si la chose n'eût été vraye. Peu de jours après il tomba malade d'une pleuresse, qui l'emporta assez brusquement. Il mourut en vrai Chrétien, & fut enterré avec les mêmes honneurs, que l'on a accoûtumé de rendre aux Capitaines

des Compagnies.

la Ca

avoit

vingt

ent dé•

is , ce

couy.

avons

s Iro-

, s'ap-

us pré-

nvoya

es an-

effam-

rai, 80

n'y a

Fran-

ou par

t cette

es Ou-

Sauva-

douta

neraye

ans un

ent en

fur fes

affoit.

s Iro-

es-uns

les lui

pquois

couy 🔊

gé n'a∹

uinté :

rirent

ictoire

même

tenac

que

On dit que le Missionnaire, qui l'assista pendant sa maladie, lui parlant un jour des opprobres & des ignominies de la Passion du Sauveur des Hommes, il entra dans un si grand mouvement d'indignation contre les Juifs, qu'il s'écria: Que n'étois-je-là, je les aurois bien empêché de traiter ainsi mon Dieu. Il falloit que ce Sauvage eût dans le caractère quelque chose de fort aimable; car je trouve dans plusieurs Mémoires que toutes les fois qu'il paroissoit, soit à Quebec, soit à Montreal, le Peuple lui donnoit mille témoignages d'amitié. Le Comte de Frontenac le regretta d'autant plus, qu'il comptoit toujours fur son crédit pour la conclusion de l'accommodement avec les Iroquois, qu'il avoit tant à cœur, & dont il ne cessa jamais de se flatter.

Au mois de Février quatre Anglois arriverent d'Orange à On reçoit en Montreal, apparemment pour traiter de l'échange des Pri- Canada le pre-mier avis de fonniers, & ce fut par eux qu'on eut les premiers avis de la la paix. paix entre les Puissances de l'Europe. Ils furent confirmés au mois de May par l'arrivée du Colonel Schulller, Major d'Orange, & du Ministre Dellius, qui ramenoient dixneuf Prisonniers François. Ils présenterent aussi à M. de Frontenac une Lettre du Chevalier de Bellomont, Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, dattée de Newyork (a) du vint-deux Avril, & dont voici la traduction, telle que M.

de Pontchartrain la reçut au retour des Vaisseaux.

Le Roy m'ayant fait l'honneur de me nommer Gouver- « Lettre da neur de plusieurs de ses Provinces en Amerique, & entr'au- « Gouvertres de celle de la Nouvelle York, j'ai jugé, en même tems que « ral de la N. je vous fais mes complimens, de vous faire aussi part de la « Angletette paix, qui a été conclue entre le Roy & les Confédérés, & le « Frontenac. Roy Très-Chrétien, dont je vous envoye les articles. La « paix fut publiée à Londres au mois d'Octobre dernier, peu « de tems avant mon départ d'Angleterre; mais comme mon «

(4) Manhatte. Tome II.

1698.

voyage a été long, .... je n'ai pu arriver ici que le second du courant.

J'envoye cette Lettre par M. le Colonel Schuiller, Membre du Conseil du Roy en cette Province, accompagné de M. Dellius, tous deux Gens de condition & de mérite, pour vous marquer l'estime, que je fais d'une Personne de votre rang. Ces Messieurs vous ameneront tous les Prisonniers François, qui se sont trouvés entre les mains des Anglois de cette Province. Pour ce qui est de ceux, qui sont Prisonniers avec nos Indiens, j'envoyerai ordre qu'on les mette en liberté au plûtôt, avec une bonne Escorte, si cela est nécessaire pour... les conduire en toute fûreté à Montreal. Je ne doute pas, Monsieur, que de votre côté, vous ne donniez aussi ordre pour faire rélâcher tous les Sujets du Roy, que l'on a fait Prisonniers chez vous pendant la guerre, tant Chrétiens, qu'Indiens, afin que la bonne correspondance, & un libre commerce, qui sont les fruits ordinaires de la paix, soient renouvellés de part & d'autre, conformément à la bonne union, qu'elle a causée entre les Rois nos Maîtres.

Réponse de M. de Frontenas.

M. de Frontenac lui répondit par une Lettre dattée du huitiéme de Juin, où, après lui avoir rendu politesse pour politesse, il lui marque que bien qu'il n'eût pas encore reçu de la part du Roy, son Maître, la confirmation de la paix, il ne sera aucune dissiculté de remettre à MM. Schuillier & Dellius ceux des Anglois & des Flamands, qui sont Prisonniers dans son Gouvernement, & qui voudront bien s'en retourner; qu'il n'a jamais resusé de faire ces échanges dans le fort même de la guerre, malgré les mauvais traitemens, que M. de Villieu, Capitaine, & plusieurs autres François avoient reçus de la part des Anglois, & les capitulations plus d'une fois violées; qu'il est persuadé qu'il n'aprouvera pas ces procédés, & qu'il ne soussirie par lus lontems que le Capitaine Baptiste Flibustier soit retenu dans les chaînes, & traité avec la dernière rigueur.

Il dit ensuite qu'il ne peut comprendre qu'il ait chargé MM. Schuillier & Dellius de redemander les Iroquois Prisonniers dans la Nouvelle France, en promettant de faire rendre les François, qui sont chez eux; que ces Peuples étant depuis l'automne dernier en pourparler avec lui, & lui ayant laissé un ôtage pour sûreté de leur parole, c'est à eux, qu'il a à

1698.

faire; qu'il est inutile qu'il se donne la peine de se mêler de cette négociation, puisque ce sont des Enfans désobéissans à leur Pere, & qui ont toujours été sous la domination du Roy, avant même que les Anglois se soient rendus Maîtres de la Nouvelle York; qu'il a des ordres si précis de ne point se départir de ce principe, qu'il ne peut se dispenser d'y obéir jusqu'à ce qu'il en ait reçu de contraires; que quelques difficultés, qui se rencontrent sur cet article, elles n'altereront point la bonne intelligence, qu'il prétend entretenir avec lui; qu'il a pris de bonnes mesures pour empêcher les Sauvages domiciliés dans la Colonie Françoise de continuer leurs hostilités contre les Habitations Angloises, & cela immédiatement après avoir reçu les premieres nouvelles de la paix; qu'il a donné le même avis aux Canibas, & aux autres Sauvages établis du côté de l'Acadie; mais que comme ils sont fort éloignés de lui, & fort irrités de ce qu'on retient Prifonniers à Baston plusieurs de leurs Gens, il apréhende qu'ils ne se portent à quelque extrêmité fâcheuse, si on ne les satisfait au plûtôt fur ce point; que jusqu'à ce que cela soit fait, il ne peut les obliger à rendre les Prisonniers Anglois, qui sont parmi eux, & qu'il les croit d'autant plus autorisés à ne se point relâcher sur cet article, qu'ils ont souvent été les Dupes de leur bonne foi, ayant rendu en différentes occasions des Anglois, sans avoir pu retirer aucun des leurs.

Messieurs Schuiller & Dellius partirent avec cette réponse. fort charmés des bonnes manieres, & du gracieux accueil, que leur avoit fait le Comte de Frontenac. Environ deux mois après quelques Iroquois du Sault S. Louis vinrent trouver ce Général, & lui aprirent des nouvelles des Agniers, qui lui firent beaucoup de plaisir. Ils arrivoient de ce Canton, où ils étoient alles rendre visite à leurs Parens, ce que ces Sauvages, dans le plus fort même de la guerre, ne pouvoient s'abstenir de faire de tems en tems : nous avons vû les ombrages, qu'en prit plus d'une fois le Comte de Frontenac; mais, ni lui, ni leurs Missionnaires n'avoient jamais pu les corriger

Ils raporterent donc que pendant leur sejour dans leur Pays Conduite des le Chevalier de Bellomont y avoit tenu un grand Conseil, Agniers à l'éoù avoient affisté les Anciens des cinq Cantons; que les Ag- gard du Che-valier de Belniers avoient débuté par lui déclarer qu'ils étoient les Maî-lomont,

Memné de pour

econd

votre Frane cette s avec

rté au ur . . .

pas, ordre a fait qu'In-

comenounion,

u huipolide la ne fe-

ellius s dans rner; même:

e Vilreçus s vio-

édés, ptiste a der-

MM. miers re les

epuis laissé ilaà

tres de leurs Terres; qu'ils y étoient établis lontems avant que les Anglois y eussent paru; que pour lui faire voir que tous les lieux occupés par la Nation lui apartenoient en propre, ils alloient jetter au feu tous les papiers, qu'on leur avoit donnés, ou qu'ils avoient fignés en diverses occasions, ce qu'ils firent fur le champ.

Propositions sle ce Gouverneur aux Iroquois.

Il est vrai qu'à cette déclaration, ils ajoûterent une proposition, qui le rassura un peu, & l'engagea à dissimuler fon ressentiment, ce sut d'arrêter les Sauvages du Sault Saint Louis, qui étoient chez eux, jusqu'à ce que le Comte de Frontenac leur eût renvoyé tous les Iroquois, qu'il retenoit. Il n'ofa néanmoins confentir à cette perfidie, dont il apréhendoit que l'odieux ne retombât fur lui. Il ajoûta même que les Cantons ne devoient pas s'étonner si leurs affaires étoient dans un mauvais état, & que pour avoir la paix avec les François, ils devoient la demander par une Députation générale de toute la Nation; qu'il vouloit leur procurer cette paix si nécessaire à leur conservation; mais que pour le mettre en état de terminer cette grande affaire à leur avantage, il étoit à propos qu'ils lui remissent tous leurs Prisonniers, & qu'il se chargeoit de les faire conduire à Montreal.

Il leur dit ensuite qu'il sçavoit que de tout tems ils avoient fait la guerre aux Nations, qui se disoient Alliés des François ; qu'il leur laissoit la liberté de la continuer, ou de faire la paix; mais qu'il leur défendoit toute hostilité contre les François, & contre les Sauvages domiciliés parmi eux. Puis s'adressant aux Iroquois du Sault S. Louis, il leur dit qu'il étoit charmé de les voir sur ses Terres; qu'ils y seroient toujours les bien venus, & qu'il falloit oublier tout le passé. Il accompagna ces marques d'amitié de présens, qu'ils accepterent; mais ils lui dirent qu'ils ne pouvoient lui faire de réponfe, ni prendre avec lui aucun arrangement, parce qu'ils n'avoient pour cela aucune Commission de leurs Anciens, ni de leur Pere Ononthio.

Les Iroquois paroiffent dif-

M. de Frontenac leur demanda ce que les Anciens avoient répondu au Chevalier de Bellomont fur la proposition de lui pofés à la paix. livrer tous leurs Prisonniers: Ils dirent qu'ils l'avoient agréée; mais sans marquer le tems, auquel cela se feroit. Le Général comprit que le Gouverneur Anglois & les Iroquois se ménageoient mutuellement, & se défioient les uns des autres: que

ces Derniers étoient bien aises de s'apuyer du Premier, pour faire leurs conditions meilleures, & que le Gouverneur vouloit profiter de l'occasion, pour établir le droit de Souveraineté de la Couronne d'Angleterre sur les Cantons; mais qu'il ne feroit pas impossible de se servir de ces dispositions des uns & des autres, pour les diviser, & que pour y parvenir, le plus sûr étoit de gagner les Iroquois, en leur faisant observer que les Anglois vouloient disposer en Maîtres de leur Pays & de leurs Personnes.

1698.

Dans cette vûe, comme il eut apris sur ces entrefaites que M. de Frondes Agniers étoient venus au Sault S. Louis, pour y visiter nacentreprend aussi leurs Parens, non-seulement il envoya recommander à de les gagner. ceux-ci de les bien recevoir; mais il les fit même inviter à aller à Montreal, où par son ordre on n'oublia rien pour les bien regaler, & pour leur témoigner la joye, qu'on avoit de les voir. Ils y furent sensibles, & ils resterent dans cette Ville affez lontems, avec une confiance, dont le Peuple augura bien pour l'avenir. Les plus éclairés ne s'y fioient pourtant pas ; mais c'étoit quelque chose de bien flatteur pour ces Sauvages, de se voir ainsi recherchés de deux Puissances, dont chacune pouvoit les détruire en moins d'une Campagne, & dont ils avoient scu mettre si utilement en œuvre la jalousie mutuelle pour se faire craindre, & en quelque façon respecter de l'une & de l'autre.

Une seconde Lettre, que le Comte de Frontenac recut du Chevalier de Bellomont, & qui étoit dattée de la Nouvelle York, du treizième d'Août, confirma ce Général dans la penfée, qu'il n'y avoit rien de mieux à faire dans la conjoncture présente, que de travailler à inspirer aux Cantons de la défiance des Anglois, ou plûtôt d'augmenter de telle sorte celle, qu'ils avoient déja, qu'elle les engageat dans quelque démarche convenable à nos intérêts. J'ai cru qu'on verroit volontiers cette Lettre, & la réponse, qu'y fit le Comte de Frontenac.

Je ne fais que d'arriver des Frontieres, où ... j'ai eu une « conference avec nos cinq Nations d'Indiens, que vous apel- « Lettre du lez Iroquois. Ils m'ont prié avec grande instance de les con- « de Belletinuer fous la protection du Roy, mon Maître, ayant prote- « mont. sté en même tems une inviolable sujetion & sidélité à Sa Ma- « iesté, & s'étant plaints des outrages, que leur ont faits vos «

avant r que n proavoit s, ce

e promuler Saint nte de enoit: éhenue les toient Franiérale aix fr tre en étoit

u'il fe oient Franfaire re les Puis qu'il toussé. Il eptepon-

ni de oient le lui éée; néral ıéna∍ que

s n'a-

1 6 9 8. " François & vos Indiens du Canada, au préjudice du Traité de Paix, dans lequel ils se croyoient compris en vertu de la fidélité, qu'ils doivent au Roy, comme ses Sujets. Ils m'ont aussi remontré que vos Gens ont pris, ou enlevé quatre-vint quatorze des leurs, depuis la publication de la Paix, ce qui me furprend beaucoup, d'autant qu'on a toujours regardé les Iroquois, ou cinq Nations Indiennes, comme Sujets de la Couronne d'Angleterre, ce qui se peut faire voir à tout le Monde par des preuves autentiques & folides.

Mais à ce que je vois par votre Lettre du huitième de Juin dernier, il me seroit inutile de prouver, puisque vous me dites positivement que vous avez des ordres si précis.... que vous ne sçauriez les outrepasser, que vous n'en ayez reçu de nouveaux.... Vous sçavez fort bien que les courses & hostilités, que vos Gens faisoient sur nos Indiens avant la derniere guerre, furent la principale cause, pour laquelle le Roy déclara la guerre à la France, comme il est signifié dans la Déclaration, de forte que je m'étonne que vous vouliez la continuer . . . à nos Indiens, puisque c'est une manifeste contravention au Traité.

Le Roy, mon Maître a, Dieu merci, trop de pénétration dans les affaires, & le cœur trop grand, pour renoncer à fon droit; & pour moi, j'ai ses intérêts trop à cœur, pour l'iffer faire à vos Gens la moindre insulte à nos Indiens, & furtout pour fouffrir qu'ils les traitent en Ennemis. Pour cela e leur ai donné ordre d'être sur leurs gardes, & en cas qu'ils soient attaqués, de faire main basse sur tous, sur les Francois, comme sur les Indiens, leur ayant fourni tous les secours, dont ils avoient besoin. Vous voyez, Monsieur, que je ne fais pas difficulté de vous dire tout mon procédé..... dont je suis assûré d'être avoué du Roy, mon Maître.

Pour vous faire voir le peu d'état, que nos cinq Nations d'Indiens font de vos Jesuites & autres Missionnaires, ils m'ont fait des prieres réitérées pour m'engager à les chaffer de chez eux, me remontrant qu'ils en étoient oprimés, & ils m'ont conjuré de leur faire venir de nos Ministres Protestans. pour les instruire dans la Religion Chrétienne; ce que je leur " ai promis, & vous avez bien fait de défendre à vos Mission-" naires de s'en plus mêler, s'ils ne veulent subir la punition, qu'ordonnent les Loix d'Angleterre, & qu'affûrément je ferai

exécuter toutes les fois, qu'ils tomberont entre mes mains, "1698. & les Indiens m'ont promis de me les amener Prisonniers.

té de

la fi-

aussi

qua-

ni me

Iro-

Cou-

onde

Juin

e di-

que

u de

hof-

der-

Roy

ı Dé-

con-

con-

tion

er à

pour

, &

cela

ju'ils

ran-

s fe-

que

. . .

ions

, ils

affer

k ils

ans,

leur

lion-

ion,

ferai

Au reste, si vous ne faites cesser les actes d'hostilité de votre " côté, on s'en prendra à vous de toutes les suites, qui pourront arriver, & je laisserai à juger à tout le Monde qui aura " le plus de tort, ou de vous, ou de moi? vous, pour avoir ra- « lumé la guerre; moi, pour défendre nos Indiens contre vos « Entreprises.

Ces Sauvages vouloient bien me mettre entre les mains « tous les Prisonniers, qu'ils ont faits sur vous pendant la guerre, & dont le nombre étoit de plus de cent, à condition, que « je leur assûrasse que de votre côté vous relâcheriez tous ceux, « que vous retenez de leurs Gens; mais je n'ai pas voulu me « charger de tout cela, que je n'eusse sçu encore une fois votre « réfolution. Je vous envoye pourtant quatre Prisonniers Fran- « çois, que nos Indiens avoient amenés à Orange, avec mon « Passeport pour les conduire en Canada. Si vous consentez à « un échange de Prisonniers de part & d'autre, vous ferez bien " de m'en avertir, afin que je fasse assembler ceux des Vôtres, « qui sont entre les mains de nos Indiens.

L'on me mande de la Nouvelle Angleterre que les Vôtres « ont tué deux Anglois auprès d'un Village, nommé Alfiade, « & que cela s'est fait environ le quinzième du mois passé, « comme ces pauvres Gens faisoient leur moisson sans armes, « fe croyant en fûreté à cause de la Paix. On ne sçauroit enten- « dre parler de semblables cruautés sans horreur, & toutesois « l'on tient que la récompense, que vous donnez à vos Alliés, « & qu'on dit être de cinquante écus pour chaque chevelure, « Ies y encourage. Vous ne prendrez pas, je crois, en mauvaise « part, si je vous dis que cela semble tout-à-fait contraire au " Christianisme.

Avanthier deux Onnontagués sont venus m'avertir que « vous avez envoyé deux Révoltés de leur Nation, pour dire « aux Cantons Supérieurs, qu'au cas, qu'ils ne vinssent pas en « Canada dans quarante-cinq jours, yous marcheriez dans leur " Pays à la tête d'une Armée pour les y contraindre par la for- " ce. Et moi de mon côté j'envoye aujourd'hui mon Lieute- " nant-Gouverneur, avec des Troupes réglées du Roy, pour " s'opposer aux hostilités, que vous entreprendrez. Je veux " même, s'il est besoin, armer tout ce qu'il y a d'Hommes dans "

1698. " les Provinces de mon Gouvernement pour vous repousser. & tâcher de faire réprésaille du dommage, que vous ferez à nos Indiens....

M. de Frontenac fur cette Lettre.

C'est assez souvent une marque qu'on se sent foible, quand on parle si haut : on veut essayer de gagner par les ménaces ce qu'on sçait bien qu'on ne peut emporter par la force; & l'on a pu voir dans toute la suite de cette Histoire que les Anglois l'ont toujours pris sur ce ton, quand ils ne se sont pas trouvés en état de soûtenir par les armes leurs prétentions. M. de Frontenac ne fut point la Dupe de la maniere, dont le Général Anglois vouloit faire valoir les siennes, & il comprit même que cette batterie étoit dressée autant contre les Iroquois, que contre lui, & que le Chevalier de Bellomont ne prenoit si vivement leur défense, que pour les asservir plus fürement.

Il n'étoit pas Homme à négliger de leur faire faire cette réfléxion, & peut-être ne differa-t-il si lontems de répondre à la Lettre, qu'il venoit de recevoir, que parce qu'il voulut avoir le tems de la leur communiquer, & de s'affûrer de ce qu'ils en pensoient. Il paroît au moins certain qu'il attendit l'arrivée des Vaisseaux de France, pour voir s'ils ne lui aporteroient point d'ordre de la Cour par raport à cette affaire. Quoiqu'il en soit, la réponse qu'il sit au Chevalier de Bellomont est dat-

Réponse, » qu'il y fait.

tée du vintuniéme de Septembre. La voici. Je n'aurois pas été si lontems, sans envoyer sçavoir de vos " nouvelles par des Personnes de mérite & de distinction, & fans répondre aux honnêtétés, qu'il vous a plu me faire par MM. Schuillier & Dellius, si les Vaisseaux, que j'attendois de France, fussent plûtôt arrivés ici. Leur retardement est la seule raison, qui m'engage encore à remettre leur départ jusqu'au printems prochain, dans la crainte que la faison étant aussi avancée qu'elle l'est, ne leur permit pas de revenir avant que la navigation des Lacs & des Rivieres soit fermée.

Les Dépêches, que j'ai reçues de la Cour m'ont apris, comme de votre côté vous avez du le sçavoir, que les Rois, nos Maîtres, avoient résolu de nommer chacun de leur part des Commissaires, pour regler les limites des Pays, sur lesquels devoit s'étendre leur Domination en ces Contrées. Ainfi, Monsieur, il me semble qu'avant que de le prendre sur le ton, que vous faites, vous auriez du attendre la décission, que les Commissaires

Commissaires en auront faites, & ne pas vous ingerer de vou- "1698. loir traverser cette affaire, qui étoit déja commencée, & "qu'on peut regarder comme domestique, puisque c'est un Pe- re, qui tâche de ramener ses Enfans par toutes sortes de voyes "à leur devoir, en commençant par celles de la douceur, réso- lu d'user des plus severes, au cas, que les premieres n'ayent "point d'esset."

C'est une chose, que vous devez regarder comme entiérement séparée des Traités de paix & d'amitié, que les Rois, « nos Maîtres ont faits ensemble, & vous n'y pouvez entrer, « sans faire connoître qu'au lieu d'employer toutes sortes de « moyens pour tâcher d'entretenir la correspondance entre les « deux Nations.... vous cherchez des prétextes pour donner atteinte aux Traités, qui ont été conclus, & dont je doute « que vous sussies autorisé par Sa Majesté Britannique. Car « pour moi, en voulant obliger les Iroquois à exécuter la parole, qu'ils m'ont donnée, avant qu'on pût sçavoir que la « paix sût faite entre les deux Couronnes, & pour laquelle ils « m'ont donné des ôtages, je ne fais que suivre la route, que « j'avois prise; mais vous, Monsieur, vous vous détournez de « la vôtre, en prétextant des prétentions, qui sont nouvelles, « & qui n'ont aucun fondement. «

En effet vous voulez bien que je vous dise que je suis affez " informé des fentimens des Iroquois, pour sçavoir qu'il n'y a " pas une des cinq Nations, qui... voulût être fous la domination d'Angleterre, & que vous n'avez aucune preuve " pour les convaincre de votre droit; au lieu que celles, que nous avons, & que l'on remettra entre les mains des Commissaires, sont si incontestables, que je doute qu'on y puisse « faire la moindre réplique. Ainsi, Monsieur, je suis résolu d'aller toujours mon chemin, & je vous prie de ne point faire de « démarches pour me traverser, parce qu'elles vous seroient « inutiles, & que toute la protection & se secours, que vous " me déclarez leur avoir déja donné, & leur vouloir continuer " contre les termes du Traité, ne me feront jamais beaucoup " de peur, & ne m'obligeront point de changer mes desseins; « au contraire ils m'engageront plûtôt à les presser davantage, «. quelques fuites funestes, qu'ils puissent avoir. Ce sera vous, « Monsieur, qui en répondrez, & du côté du Roy, votre Maî- " tre, & du côté du Ciel.

Tome II.

Gg.

ler , ez à

and es ce l'on glois rou-

nt le come les nont

ervir

. M.

réè à la voir ls en

rivée oient iqu'il :dat-

vos , & e par ndois est la t jusétant

vant

comnos t des quels infi,

ton , ie les laires 1698. "

On vous a mal informé, lorsqu'on vous a dit que les François, & les Sauvages Habitans parmi nous, avoient fait des outrages aux Iroquois. Il est bien vrai que les Outaouais, & en particulier les Algonquins ont fait un coup considerable fur les Onnontagués, parce que cette Nation, auffi-bien que les autres, s'étoit déclarée ne vouloir point la paix avec eux . . . Cependant j'ai lieu de croire que, si les Iroquois ne m'ont point ramené tous les Prisonniers, qu'ils ont faits sur nous, c'est parce que vous vous y êtes formellement opposé. Lorsqu'ils se rangeront à leur devoir, & qu'ils auront effectué leur paro-

le, je leur rendrai ceux, qui sont ici.

Cela ne m'empêche pas, Monsieur, de vous remercier du bon traitement, que vous avez fait aux quatre derniers François, que vous m'avez renvoyés. Je m'étois affez expliqué au fujet des Sauvages de l'Acadie, & j'ai toujours apréhendé que, si on ne leur rendoit au plûtôt ceux de leur Nation, qui sont retenus Prisonniers à Baston de si mauvaise soi, ils ne formaffent quelque Entreprise sur votre Colonie. Je suis pourtant fâché du coup, que vous me mandez qu'ils ont fait, ce qui m'oblige de leur envoyer un second ordre pour faire cesfer tout acte d'hostilité; mais je vous prie de leur renvoyer leurs Gens, sur lesquels vous ne m'avez fait aucune réponse. Vous voyez que je vous parle avec autant de franchise & de

liberté, que vous faites.

Il est assez surprenant que M. de Frontenac n'ait rien répondu à l'article de la Lettre du Chevalier de Bellomont, qui regardoit les Missionnaires, & sur lequel il avoit cependant beau jeu pour le convaincre de mauvaise foi. Car en premier lieu il n'y avoit alors aucun Missionnaire dans ces Cantons, & depuis lontems aucun n'y avoit été. En fecond lieu les Miffionnaires n'ont jamais été à charge aux Sauvages, à qui ils ont toujours beaucoup plus donné, qu'ils n'en ont reçu : de forte qu'on ne comprend pas en quel sens les Iroquois pouvoient se plaindre d'en être opprimés. D'ailleurs on sçait que ces Peuples méprisoient fort les Ministres Protestans, & qu'ils avoient fouvent reproché aux Habitans de la Nouvelle York, qu'ils n'avoient point de religion. Ainsi il est plus que vraisemblable que, s'ils avoient voulu se faire Chrétiens, ils n'auroient pas choisi de l'être comme les Anglois, & en effet tous ceux de cette Nation, qui se sont convertis au

Property of the second

Christianisme, ont embrassé la Religion Romaine.

Mais ce n'étoit pas seulement sur le Pays Iroquois, & sur les Personnes de ces Sauvages que le Gouverneur Général tentions des de la Nouvelle Angleterre étendoit ses prétentions. On lui Anglois. avoit persuadé, & le Ministre Dellius l'avoit déclaré en termes formels au Chevalier de Callières à son passage par Montreal, que sa Nation ayant succédé à tous les droits des Hollandois, lorsqu'elle leur avoit cédé Surinam en échange de la Nouvelle York, Michillimakinac, & tout ce qui est au Midy de ce Poste, devoit lui revenir. Le Gouverneur de Montreal demanda au Ministre sur quoi il apuyoit cette prétention, & où il avoit apris que la Nouvelle Belgique, avant que d'être devenuë la Nouvelle York, s'étendît à tous les Pays, dont il parloit?

Pour nous, ajoûta-t-il, il nous sera aisé de mettre dans la " derniere évidence que nous avions découvert & possedé le « Pays des Outaouais, & celui même des Iroquois, avant « qu'aucun Hollandois y sût mis le pied, & que le droit de « possession établi par plusieurs titres en divers endroits des « Cantons, n'a été interrompu que par la guerre, que nous « avons été obligés de faire à cette Nation, à cause de leurs ré- « voltes & de leurs insultes ". Dellius vit bien qu'il avoit à faire « à un Homme instruit, & qu'on ne tiroit pas facilement de son principe: il n'insista point davantage, & le Chevalier de Bel-Iomont ne jugea pas à propos d'incidenter sur cet article dans

ses Lettres à M. de Frontenac.

Il réuffit un peu mieux d'abord du côté de l'Acadie, où il regardoit comme un coup d'Etat d'affûrer la Domination Angloife, ou du moins de se mettre l'esprit en repos de la part des Sauvages, qui pendant la guerre avoient répandu une si grande terreur dans toute la Nouvelle Angleterre. Le Chevalier de Villebon, dans une Lettre, qu'il écrivit à M. de Pontchartrain le troisième d'Octobre de cette année, mandoit à ce Ministre que les Anglois songeoient à rétablir le Fort de Pemkuit, & à peupler les deux bords du Kinibequi; qu'il ne croyoit pas qu'on dût souffrir, ni l'ane, ni l'autre Entreprise; mais que, comme il n'avoit pas affez de Forces pour s'y oposer ouvertement, il trouveroit bien le moyen de les faire échouer, en laissant faire les Sauvages.

Il ajoûtoit que les Anglois continuoient à faire la Pêche le

1698. Autres pré-

 $Gg_{IJ}$ 

ise & de rien réont, qui pendant premier antons, les Mifà qui ils reçu : de ois pouîçait que tans, & Vouvelle plus que rétiens, s, & en

vertis au

Fran

ait des

ais , & lerable

en que eux...

t point

, c'est

r fau'ils

r paro-

rcier du

s Fran-

iqué au:

éhendé

Vation,

i, ils ne

is pour-

fait, ce

aire cei-

envoyer réponse. 236 HISTOIRE GENERALE

1698.

long de nos Côtes; que les Habitans du Port Royal avoient écrit au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre pour lui demander sa protection, & qu'un nommé LE BORGNE, Fils, ou Parent de celui, qui étoit autresois entré dans tous les droits du Sieur d'Aunai de Charnisé sur cette partie de l'Acadie, se portant pour Seigneur de tout le Pays, depuis les Mines jusqu'à l'Isle Verte, se faisoit donner par les Anglois cinquante écus pour chaque Bâtiment, qui venoit trassquer dans toute l'étenduë de son prétendu Domaine.

Reglement des Limites pour les Côtes Méridionna-

les de la Nou-

velle France.

On comptoit bien à la Cour & en Canada que dans le Reglement des Limites, auquel on travailloit, on se releveroit de ces différentes prétentions; mais la paix ne dura pas affez lontems pour consommer cette affaire. D'ailleurs on ne faisoit pas affez réfléxion en France que celui, qui s'est mis en posses. fion, a un grand avantage fur fon Competiteur. En effer, quoique les Limites de la Nouvelle France sur cette Côte Méridionnale eussent été fixées à la Riviere de Kinibequi, & qu'en dernier lieu on eût chassé les Anglois de Pemkuit, qui devoit nous apartenir en vertu de ce Traité, cependant parce que les Anglois y étoient revenus, MM. DE TALLARD & D'HERBAUT, Commissaires nommés par le Roy, furent obligés de raprocher nos Frontieres en deçà de ce Poste, & de les marquer à la Riviere de S. George, située presqu'à distance égale du Kinibequi & de Pentagoët. Ce qui fut confirmé en 1700. par M. de Villieu de la part du Roy Très-Chrétien, & par M. de SOUDRIC de la part de Sa Majesté Britannique.

On ne regla rien sur ce qui concernoit le Pays des Iroquois, parce que ces Sauvages protesterent de leur indépendance, & qu'apparemment on ne voulut, ni de part, ni d'autre s'en faire des Ennemis. Pour ce qui est de la Baye d'Hudson, elle nous resta toute entiere, parce que nous en étions les Possesser actuels. Les Anglois se bornerent à demander de grands dédommagemens pour ce que nous leur avions enlevé pendant la paix dans les Forts du sond de cette Baye. On leur opposa l'invasion du Fort Nelson faite auparavant, sans qu'il y eût guerre entre les deux Couronnes, & où nous avions sousser une perterbeaucoup plus considerable.

Nous avions ravagé plûtôt que conquis la Côte Orientale de l'Isle de Terre-Neuve. Les Anglois s'y étoient bientôt ré-

tablis, & nous les avions laissé faire. Enfin l'Isle de Cap Bre- 1698. ton n'étoit pas alors un objet, & l'Etablissement, que nous y avions, n'avoit rien, qui pût exciter la jalousse des Anglois: elle nous demeura; mais la guerre, qui se ralluma bientôt après en Europe, livra tout de nouveau les prétentions réci-

proques des deux Nations au sort des armes.

Cependant il y avoit à peine deux mois, que le Comte de Mort de M. Frontenac avoit écrit au Chevalier de Bellomont la Lettre, que nous venons de raporter, lorsqu'il fut attaqué d'une maladie, dont le danger se déclara d'abord, & qui l'emporta en effet le vinthuit de Novembre. Il étoit dans sa soixante & dixhuitième année, mais dans un corps aussi sain, qu'il est posfible de l'avoir à cet âge, il conservoit toute la fermeté, & toute la vivacité d'esprit de ses plus belles années. Il mourut comme il avoit vêcu, cheri de plusieurs, estimé de tous, & avec la gloire d'avoir, fans presqu'aucun secours de France, foûtenu, & augmenté même une Colonie ouverte & attaquée de toutes parts, & qu'il avoit trouvée sur le penchant de fa ruine.

Il paroissoit avoir un grand fond de Religion, & il en donna constamment jusqu'à sa mort des marques publiques. Onne l'accusa jamais d'être intéressé; mais on avoit de la peine à concilier la pieté, dont il faifoit profession, avec la conduite, qu'il tenoit à l'égard des Personnes, contre lesquelles il s'étoit laissé prévenir. L'âcreté de son humeur un peu atrabilaire, & une jalousie basse, dont il ne se désit jamais, l'ont empêché de goûter tout le fruit de ses succès, & ont un peu démenti son caractère, où il y avoit de la fermeté, de la noblesse & de l'élévation. Après tout la Nouvelle France lui devoit tout ce qu'elle étoit à sa mort, & l'on s'aperçut bientôt du grand vui-

de, qu'il y laissoit.

En effet les Iroquois n'eurent pas plûtôt été informés qu'il Les Iroquois n'étoit plus, qu'ils crurent pouvoir rompre impunément l'efprendre le pèce de Traité, qu'ils avoient fait avec lui; mais ils voulu- Chevalier de rent prendre quelques mesures, avant que de se déclarer. Au Callieres. mois de Mars suivant ils envoyerent des Députés à Mont- 1699 real, & l'on s'aperçut aisément que leur unique dessein étoit de s'instruire de l'état, où se trouvoit la Colonie destituée de fon Chef. Ils pleurerent à leur maniere la mort de leur Pere; ils préfenterent au Gouverneur de Montreal, qui étoit chargé

idépenni d'aud'Hudn étions mander ons en-Baye.

oient

pour

GNE,

s tous

le l'A-

uis les

nglois

ıfiquer

le Re-

veroit

s affex

faifoit posses.

t, quoi-

Méri-

ui,&

it, qui

int par-

LLARD furent

sta, &

ju'à di−

confir-

s-Chré-

sté Bri÷

es Iro-

ravant . où nous

rientale ntôt ré218 HISTOIRE GENERALE

1699.

du Commandement général, trois Prisonniers François, & ils lui promirent de lui rendre tous les autres, s'il vouloit mettre en liberté tous ceux de leur Nation, qu'il retenoit encore.

Ils le prierent ensuite d'envoyer avec eux le Sieur de Maricourt, accompagné de deux Sauvages du Sault S. Louis & de la Montagne, pour aller avec eux à Orange, où se feroit l'échange, & où la paix se concluroit. Ils témoignerent qu'il leur feroit encore plaisir d'engager le P. Bruyas, un de leurs anciens Missionnaires, à être de ce voyage, & de rapeller de France le P. de Lamberville, qui sçavoit mieux, dissoient-ils, qu'aucun autre, entretenir la bonne intelligence entre les deux Nations. Enfin ils lui representerent qu'ils ne pouvoient prendre en lui aucune confiance, tandis qu'il tenoit sur le seu la chaudiere de guerre, & qu'il n'arrêtoit point la hache de ses Alliés.

Conduite de ce Gouver-

Le Chevalier de Callieres leur répondit que la chaudiere demeureroit sur le feu jusqu'à la conclusion de la paix; qu'il vouloit en traiter à Montreal, & non pas à Orange; & qu'il n'entendroit à aucune proposition de leur part, qu'ils n'eussent satisfait à toutes les conditions, que leur avoit imposées le feu Comte de Frontenac; qu'alors M. de Maricourt & le P. Bruyas iroient chez eux, & qu'il écriroit en France, pour y solliciter le retour du P. de Lamberville. Ils parurent assez satisfaits de cette réponse, à laquelle on s'aperçut pourtant bien qu'ils ne s'étoient pas attendus, & ils se bornerent à demander sûreté pour aller & venir librement.

M. de Callieres leur accorda soixante jours de tréve, & sur ce qu'ils insisterent pour obtenir quatre Prisonniers, que le Canton d'Onnontagué redemandoit avec les plus vives instances, il consentit à les échanger contre quatre François. Il eut tout lieu dans la suite de se s'avoir bon gré de ne s'être pas montré plus facile; car on reconnut bientôt que ces Barbares n'avoient point d'autre vûë que de retirer peu à peu tous nos Prisonniers en gardant les leurs, qu'ils avoient presque tous adoptés. Les Députés promirent en partant d'être de retour avant le mois de Juin; mais on compta d'autant moins sur cette promesse, qu'on étoit instruit que les Anglois vouloient être les Arbitres de la paix, & prétendoient que les Iroquois, comme leurs Sujets, sussent prisonniers dans celle,

qui avoit été concluë à Riswick entre les deux Couronnes.

L'arrivée des premiers Navires de France apprit au Che- M. de Callie. valier de Callieres que le Roy l'avoit nommé Successeur de resest nommé M. de Frontenac, & la joye, qu'en témoignerent tous les Or- Général. dres de la Colonie, le flatta bien autant, que le choix de fon Souverain. Il avoit eu un Rival dans M. de Champigny, & il n'étoir peut-être rédévable de lui avoir été préferé, que parce que son Envoyé avoit fait plus de diligence, que celui de l'Intendant, lequel à son arivée à Versailles avoit trouvé

la Place remplie.

Tous deux la méritoient, & il n'est pas aisé de dire lequel auroit été plus agreable aux Halians du Canada. M. de Champigny avoit acquis une grande expérience des affaires du Pays. Sa vertu, son zele, son désintéressement, son équité, sa douceur le rendoient très-propre à gouverner une Colonie, où il y avoit affez de bras pour exécuter ce qu'un Chef aussi sage & aussi aimé que lui, auroit résolu dans le Conseil; mais M. de Callieres avec les mêmes avantages avoit encore celui de pouvoir se montrer à la tête des Troupes, qui avoient marché plus d'une fois fous ses ordres, & qui admiroient également sa conduite & son intrépidité.

Sans avoir le brillant de son Prédécesseur, il en avoit tout son catactère. le folide, des vûës droites & défintéressées, sans préjugé & fans passion: une fermeté toujours d'accord avec la raison, une valeur, que le flegme sçavoit moderer & rendre utile : un grand sens, beaucoup de probité & d'honneur, & une pénétration d'esprit, à laquelle une grande aplication & une longue expérience avoient ajoûté tout ce que l'expérience peut donner de lumieres: il avoit pris dès les commencemens un grand empire sur les Sauvages, qui le connoissoient exact à tenir sa parole, & ferme à vouloir qu'on lui gardat celles, qu'on lui avoit données. Les François de leur côté étoient convaincus qu'il n'exigeroit jamais rien d'eux, que de raisonnable; que pour n'avoir, ni la naissance, ni les grandes alliances du Comte de Frontenac, ni le rang de Lieutenant Général des Armées du Roy, il ne sçauroit pas moins se faire obéir que lui, & qu'il n'étoit pas Homme à leur faire trop sen-

tir le poids de l'autorité. Le Gouvernement de Montreal, qui vacquoit par la pro- dreuil Goumotion de M. de Callieres, fut donné au Chevalier de Vau- verneur de Mourreal.

1699.

s , & uloit enoit

Mari-& de eroit : qu'il leurs oeller , digence ils ne

'il te-

point

ıdier**e** ; qu'il z qu'il n'euſoofées

& le , pour ent afpourrent à

re, & , que res inncois. s'être s Baru tous resque

de remoins vouie les celle,

dreuil, qui se trouva pour lors à la Cour, & que son activité; fa bonne mine, ses manieres nobles & aimables, & la confiance des Gens de guerre rendoient très-propre à occuper un Poste de cette importance. Celui de Catarocouy étoit aussi pour lors d'une très-grande conséquence, & Sa Majesté manda au nouveau Général de n'en confier le Commandement qu'à des Officiers vigilans, capables de prendre leur parti d'eux-mêmes, quand le tems & la nécessité des affaires ne leur permettroient pas d'attendre ses ordres, & sur lesquels il pût se reposer, comme sur lui-même, pour la conservation d'une telle Place.

Prétentions du Gouverneur de la N. les Canibas.

Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit alors tourné sa principale attention sur les Nations Abénaquises, & Angleterre sur sous prétexte, que le Kinibequi, où les Canibas avoient toujours eu leurs principaux Etablissemens, étoit possedé par les Anglois, il avoit sur ces Sauvages les mêmes prétentions, que sur les Iroquois. Le Roy, dans une Lettre dattée du vintcinquiéme de Mars, & adressée au Comte de Frontenac. dont Sa Majesté n'avoit pas encore apris la mort, lui donnoit ordre d'agir de concert avec le Général Anglois; mais il lui marquoit en même tems que jusqu'à ce que les limites des deux Colonies fussent reglées, il tînt exactement la main à ne fouffrir aucun changement au sujet des Alliés de l'une & l'autre Couronne, & à ce que toutes choses demeurassent à cet égard sur le pied, où elles étoient au commencement d'Août de l'année précédente.

A quelles conditions ces lent traiter avec lui.

Toutefois comme on étoit fort fûr des Canibas, & en gé-Sauvages veu- néral de toutes les Nations Abénaquises, le P. Bigot le Cadet étant venu au commencement de Janvier donner avis à M. de Callieres que les Anglois paroissoient vouloir traiter de bonne foi avec ces Sauvages, le Commandant lui répondit qu'il ne voyoit aucun inconvenient à les laisser faire. En effet les Abénaquis ayant reçu les propositions du Général Anglois, qui avoit même promis de les venir trouver au printems prochain, ils lui firent signifier les articles suivans.

> 1°. Qu'il commençat par faire retirer pour toujours les Anglois de leur Pays: 2°. Qu'ils ne voyoient pas fur quel fondement il prétendoit être leur Maître; que, ni lui, ni aucun de ses Predécesseurs ne l'avoient jamais été; qu'ils s'étoient donnés de leur plein gré, & sans y être contraints, au Roy

plu né: fer

Ro

&

res

fein

cha

te .

on-

per

uffi

an

ent

arti

leur

pût

une

our-, &

tou-

r les

que

vint-

ac ,

noit

il lui

des

à ne

ie 82

ent à

ment

n gé-

e Ca-

ivis à

raiter

pon-

. En

néral

er au

rs les

el fon-

lucun

toient

Roy

de

ans.

de France, & qu'ils ne recevroient jamais les ordres d'aucun autre que de lui & de ses Généraux : 3°. Qu'ils ne permettroient jamais aux Anglois d'avoir des Habitations sur leurs Terres, & qu'ils avoient accordé cette permission aux seuls François: 4°. Qu'ils étoient fort surpris d'entendre dire qu'il songeoit à leur donner d'autres Missionnaires que les leurs : qu'ils étoient bien aifes qu'il sçût qu'ils ne vouloient pas changer de Religion, & que jamais ils n'en auroient d'autre, que celle, qu'on leur avoit enseignée, & pour laquelle ils avoient combattu, & combattroient jusqu'à la mort.

Sur ces entrefaites M. de Callieres reçut par M. de Bello- M. de la Valmont une Lettre, par laquelle Sa Majesté lui ordonnoit de Bruyas sont faire cesser tout acte d'hostilité entre les François & les An- envoyés à Baglois. Cette Lettre avoit été adressée ouverte au Général An-stou. glois, & le Roy d'Angleterre avoit pareillement adressé à M. de Callieres celle, qu'il écrivoit en conformité au Chevalier de Bellomont. Le Chevalier de Callieres jugea à propos de l'envoyer à Baston par M. de LA VALLIERE, Major de Montreal, & de faire accompagner cet Officier par le P. Bruyas. Ces Députés étoient chargés de retirer tous les François Prisonniers dans la Nouvelle Angleterre, & il leur fut recommandé en particulier d'examiner dans quelle disposition le Gouverneur Anglois étoit au sujet des Abénaquis & des Iroquois.

Ces Derniers avoient tout récemment fait une Députation Le Chevalier au nouveau Gouverneur Général pour le complimenter sur de Bellomont sa promotion; mais les Députés n'avoient point parlé d'affai- se rendre l'Atres, & l'on eut avis quelque tems après qu'un Parti de cette bitre de la Nation avoit commis une hostilité contre les Miamis, dont paix. plusieurs avoient été tués. Il paroissoit néanmoins qu'en général les Cantons étoient assez disposés à la paix, & ne differoient de la conclure, que par la consideration des Anglois. D'autre part M. de Bellomont étoit persuadé que ces Sauvages ne demeureroient jamais Neutres, & qu'il falloit qu'ils se déclarassent pour, ou contre les François.

Dans cette pensée, comme il avoit des ordres positifs du Roy de la Grande Bretagne de les contraindre à défarmer, & qu'il ne pouvoit les dissimuler, parce que M. de Callieres les avoit vûs, & en gardoit un duplicata, il reprit le dessein de se rendre l'Arbitre souverain du Traité : ainsi sçachant les engagemens, que les Cantons avoient pris avec le

Tome II.

1699.

feu Comte de Frontenac, il leur manda de le venir trouver à Orange. Ils le refuserent, & surpris de ce refus, il leur envoya des Personnes de confiance, qui vinrent à bout de leur persuader de traîner l'affaire en longueur.

Politique de M. de Callieres pour obliger les Iroquois à la faire fans lui.

Ils ne parurent donc point à Montreal, quoique tout récemment ils eussent promis au Chevalier de Callieres de s'y trouver, & qu'ils eussent marqué le tems, qu'ils s'y trouveroient, & ce Génér. I pour n'être point surpris par ces Barbares, se mit en état de leur faire vivement la guerre, s'ils s'avisoient de recommencer leurs hostilités; mais ce qu'il sit de mieux & de plus efficace pour renverser les batteries du Chevalier de Bellomont, ce fut d'envoyer à Onnontagué une copie de la Lettre du Roy d'Angleterre à ce Gouverneur, &

d

tı

di

m

pr

en

né

bu

afl

do

av

do

co & tés tio

vo

me

for

no M

né

ils

tér

il avoit en cela plus d'une vûë.

Car en premier lieu il vouloit faire connoître aux Iroquois que les Anglois ne les regardoient plus que comme des Sujets de leur Roy, & en effet ce Prince en parloit sur ce tonlà dans sa Lettre. En second lieu il leur aprenoit qu'ils ne devoient plus attendre de secours du côté de la Nouvelle York, puisque le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre voit défense de leur en donner aucun, ni directement, ni indirectement. Enfin il leur faisoit comprendre en même tems qu'il ne lui seroit pas difficile de les réduire par la force, s'ils refusoient de faire la paix aux conditions, que son Prédécesseur leur avoit proposées.

Les Cantons b'y détermi-Ment:

Cette démarche produisit l'effet, qu'il en avoit attendu : à la vérité les Cantons ne jugerent pas à propos de se brouiller. avec les Anglois, dont ils pouvoient avoir besoin dans la fuite; ils aimerent mieux dissimuler le ressentiment, qu'ils avoient de leurs prétentions, & ils se contenterent de leur déclarer qu'ils vouloient bien être leurs Freres, mais non pas leurs Sujets. Les Anglois de leur côté prirent aussi le parti de les ménager. Enfin les Cantons, après avoir encore tergiverlé quelque tems, & tâché de se venger de leurs pertes sur ceux de nos Alliés, qu'ils en croyoient les Auteurs, voyant que rien de tout cela ne leur réuffissoit, songerent tout de bon à s'accommoder, tandis qu'ils le pouvoient encore avec avantage & avec honneur.

Ils recoivent un échec de la taouais.

En conféquence de cette résolution le vintunième de Mars part des Ou- de l'année 1700. deux Iroquois vinrent trouver le Gouver-

neur Général. Ils n'étoient revêtus d'aucuns pouvoirs; mais ils étoient chargés d'annoncer une Députation générale des Cantons pour le mois de Juillet, & firent sur ce retardement des excuses affez frivoles, dont M. de Callieres parut fort mal fatisfait. Trois mois après un bon nombre d'Outaouais débarquerent à Montreal, où le Général étoit alors, & lui dirent ce qu'il sçavoit déja, que les Iroquois étant veni chaffer fur leurs Terres, ils les avoient attaqués, & en avoient tué vinthuit, tant Hommes, que Femmes; que les autres leur ayant réprésenté qu'ils avoient cru pouvoir chasser par tout, puisque toute hostilité étoit suspendue de la part des Francois, & de leurs Alliés, ils leur avoient promis de ne point faire de mal aux Prisonniers, jusqu'à ce qu'ils fussent instruits

des volontés de leur Pere Ononthio.

uver à

ir en-

e leur

ut ré-

de s'y

ouves Bar-

, s'ils

m'il fit

ies du

ué une

ar , &

oquois

es Su-

e ton-'ils ne

uvelle

e An-

lirecte-

dre en

par la

ue ion

ndu: à

ouiller.

lans la

qu'ils

le leur

on pas

arti de

giver-

r ceux

it que bon à

avan-

Mars

ouver-

M. de Callieres après les avoir écouté tranquillement, leur ce qui se passe dit qu'ils ne lui disoient pas tout; qu'il étoit informé que, entre ceux-ci malgré ses défenses, ils étoient allés attaquer les Sioux, & qu'a-lieres. près le coup, qu'ils avoient fait sur les Iroquois, ils avoient envoyé quelques-uns de leurs Prisonniers aux Cantons, pour négocier avec eux sans sa participation; que c'étoit mas débuter avec lui, que d'agir avec cette indépendance dans une affaire aussi importante, & après les assûrances, qu'il leur avoit données, de ne rien conclure avec les Iroquois, que de concert avec eux; qu'il falloit qu'ils eussent bien oublié la maniere. dont ceux-ci les avoient si souvent traités, pour se sier encore à eux; qu'il esperoit qu'à l'avenir ils seroient plus avisés & plus circonspects; qu'il attendoit incessamment les Députés des Cantons, & que si à leur arrivée les Chess des Nations Alliées n'étoient pas encore venus, il leur feroit sçavoir par des Exprès ses intentions; qu'en attendant ils demeurassent tranquilles, & qu'ils traitassent bien leurs Prifonniers.

Le dixhuitième de Juillet deux Députés du Canton d'On- Députés Ironontagué, & quatre de celui de Monnonthouan arriverent à quois à Mont-Montreal, & furent présentés par M. de Maricourt au Général, qui voulut bien leur donner une audience publiqu ils y furent conduits en cérémonie, & marchant par les ruës pour se rendre chez M. de Callieres, ils pleurerent tous les François morts pendant la guerre, dont ils prirent les Ames à témoin de la fincérite de leur procédé.

Hhij

1700.

244 HISTOIRE GENERALE

1700.

Sitôt qu'ils eurent été introduits dans la Sale du Conseil, où le Gouverneur Général étoit avec toute sa Cour, ils déclarerent qu'ils venoient de la part des quatre Cantons Supérieurs, dont ils avoient les pouvoirs; qu'il y avoit lontems qu'ils étoient sur le pied de traiter sans les Agniers, & que, si parmi eux il n'y avoit Personne des Cantons de Goyogouin & d'Onneyouth, c'est que le Chevalier de Bellomont leur ayant envoyé Pitre Schuiller pour les dissuader de descendre à Montreal, les Députés de ces deux Cantons étoient allé sçavoir de lui quelle rasson il avoit de s'opposer à ce voyage.

Leurs propo-

Ils se plaignirent ensuite de ce qu'étant allés à la chasse sans aucune désiance, & sur ce qu'on leur avoit assuré que la guerre étoit finie entre les François & les Anglois par un Traité, dans lequel les Alliés des deux Nations étoient compris, les Outaouais d'une part, les Illinois & les Miamis de l'autre, les avoient attaqués, & leur avoient tué cent cinquante Hommes. Ensin ils demanderent que le P. Bruyas, MM. de Maricourt & Joncaire les accompagnassent à leur retour chez eux, rien n'étant plus capable, disoient-ils, de convaincre les Cantons que leur Pere vouloit sincérement la paix, que d'avoir pour eux cette condescendance. Ils ajoûterent que ces trois Ambassadeurs ne partiroient point de leur Pays, sans en avoir rétiré tous les Prisonniers François, qui y étoient encore retenus.

Réponse du Gouverneur Général. Le Chevalier de Callieres leur fit réponse, 1°. Qu'il n'avoit rien à ajoûter à ce que M. de Bellomont leur avoit dit au sujet du Traité de paix conclu entre les deux Couronnes de France & d'Angleterre, & qu'il étoit surpris de ce que les Députés d'Onneyouth & de Goyogouin étoient allé trouver ce Gouverneur, au lieu de venir avec leurs Freres, pour satisfaire aux engagemens, qu'ils avoient pris avec lui, & avec seu M. de Frontenac.

En second lieu, qu'il avoit agi auprès de tous ses Alliés pour les porter à ne faire aucune hostilité pendant qu'on traiteroit de la paix; mais que les délais affectés des Cantons, & l'irruption de quelques Iroquois sur les Miamis leur avoient attiré les malheurs, dont ils se plaignoient; qu'il en étoit pourtant sâché, & que, pour prévenir de pareils accidens, il avoit mandé des Députés de toutes les Nations; qu'eux-mêmes, si

c'étoit sincérément qu'ils voulussent la paix, ils ne manquassent point de lui envoyer dans trente jours des Ambassadeurs de tous les Cantons; qu'alors toutes les chaudieres de guerre seroient renversées, le grand arbre de la paix affermi, les Rivieres nétoyées, les chemins aplanis, & que chacun pourroit aller & venir en toute fûreté par tout, où bon lui sembleroit.

En troisième lieu, qu'il consentoit que le Missionnaire & les deux Officiers, qu'ils demandoient, allassent avec eux chercher les Prisonniers; mais à condition, qu'ils ameneroient aussi des Ambassadeurs munis de pleins pouvoirs pour établir une paix durable; qu'à leur arrivée à Montreal il rendroit la liberté à tous les Prisonniers Iroquois; mais qu'il vouloit que quelqu'un d'entr'eux restât en ôtage jusqu'au retour des trois Personnes, qu'il leur confioit. Quatre Députés s'offrirent à demeurer, & furent acceptés; le reste de l'audience se passa assez tranquillement, si ce n'est que des Iroquois Chrétiens & des Abénaquis, qu'on y avoit invités, firent de grands reproches, & parlerent avec beaucoup de hauteur aux Députés des deux Cantons.

M. de Callieres, en congédiant ceux-ci, déclara qu'il attendroit les Ambassadeurs jusqu'au mois de Septembre. Les faite à Ontrois Ambassadeurs François partirent avec eux, & furent Anthassadeurs recus à Onnontagué avec des démonstrations de joye, qu'ils François. n'avoient osé esperer. Du Lac de Gannentaha, où l'on étoit venu au devant d'eux, on les mena comme en triomphe jusqu'à la grande Bourgade de ce Canton. Teganissorens, en qualité d'Orateur, s'étoit avancé affez loin pour les complimenter, il leur dit les choses du monde les plus polies, & comme ce Sauvage n'avoit jamais varié à l'égard des François, & n'avoit eu nulle part, ni aux perfidies, ni aux résolutions violentes de sa Nation, les Ambassadeurs ne revoquerent point en doute sa sincérité; mais ils n'en tirerent aucune conséquence pour les autres.

Ils entrerent dans le Bourg au bruit de plusieurs décharges de mousqueterie; ils furent ensuite regalés avec profusion, P. Bruyas. & le dixième d'Août ils furent introduits dans la Cabanne du Conseil, où ils trouverent les Députés de tous les Cantons Supérieurs. Quand tout le Monde eut pris sa place, le P. Bruyas, qui étoit charge de porter la parole, commença son

ines de que les rouver our fak avec s pour iiteroit l'irrupt attiré urtant avoit

mes, si

eil, où

décla-

Supé-

it lon-

miers. ons de

de Bel-

diffuak Can-

e s'op-

ffe fans

a guer-

Traité,

is, les

tre , les Hom-

de Ma-

ir chez

vaincre

x, que

nt que

ys, fang

ent en-

n'avoit

t au fu-

1700.

Discours, lequel roula principalement sur trois points, qu'il apuya de trois Colliers. Par le premier il exhorta les Cantons à se souvenir qu'Ononthio étoit leur Pere, & que leur devoir & leur intérêt les engageoient également à lui demeurer obéissans & soûmis, comme il convenoit à des Enfans, soit qu'ils sussent en bonne intelligence avec le Gouverneur de la Nouvelle York, qui n'étoit que leur Frere, soit qu'ils eussent quelque chose à démêler avec lui.

Par le second il témoigna son regret de la perte, que la Nation Iroquoise avoit faite de plusieurs Chess de mérite, & il l'assura de la part des Missionnaires qu'ils n'avoient rien perdu de leurs premiers sentimens à son égard, malgré les maux, qu'elle avoit faits à plusieurs d'entr'eux, "dont nous avons, ajoûta-t-il, moins ressenti les soussfrances, que l'aveuglement de leurs Persécuteurs, & l'invincible obstination de la Nation

à rejetter la lumiere de l'Evangile.

Par le troisième il leur déclara que le nouvel Ononthio étoit sincérement porté à la paix, & qu'il la leur accorderoit, pourvû que de leur côté ils usassent avec lui de la même franchife, & il leur exposa les conditions, sous lesquelles il vouloit traiter avec eux. Il sut écouté avec une grande attention, & selon les apparences, avec plaisir. Quand il eut fini, M. de Maricourt prit la parole: il témoigna beaucoup de bonté aux Iroquois, & il n'oublia rien pour leur faire comprendre tout ce qu'ils avoient à craindre du ressentiment de leur Pere, s'ils n'acceptoient point la paix, qu'il leur offroit à des conditions aussi raisonnables, que celles, qu'on venoit de leur expliquer; & ce qu'ils pouvoient esperer de lui & de tous les François, s'ils ouvroient une bonne sois les yeux sur leurs véritables intérêts.

Le Chevalier de Bellomont tâche de traverser cette négociation.

Le lendemain, comme ils déliberoient entr'eux sur ce qu'ils répondroientaux Ambassadeurs, un jeune Anglois & un vieux Onnontagué arriverent d'Orange, & leur dirent de la part du Chevalier de Bellomont qu'ils se donnassent bien de garde d'écouter les François, & qu'il les attendoit dans dix, ou douze jours à Orange, où il leur feroit sçavoir ses volontés. Cette maniere impérieuse de parler choqua le Conseil, & rien n'a peut-être contribué davantage à raprocher de nous cette Nation, qu'une démarche saite si fort à contre-tems. » Je ne comprends pas, dit alors Teganissorens, comment mon

Frere l'entend, de ne vouloir pas que nous écoutions la voix » 1700. de notre Pere, & de chanter la guerre dans un tems, où tout

nous invite à la paix.

u'il

an-

eur eu-

oit

e la ent

Va-

k il

rdu

ıχ, ns,

ent

ion

toit

ourchi-

ou-

on, ni,

de

omde

oit à

t de

ous

eurs

u'ils

eux bart

garou

ités.

. &z

ous.

S. 35

non

Le P. Bruyas profita merveilleusement de cette disposition, pour faire observer à l'Assemblée que le Général Anglois traitoit les Cantons en Sujets, & ce qu'ils auroient à craindre d'une Domination si dure & si haute, quand une fois ils s'y feroient foûmis; ce qui ne manqueroit pas d'arriver bientôt, s'ils laissoient échaper l'occasion, qu'ils avoient entre les mains, de se reconcilier avec leur Pere. Joncaire ajoûta que les Anglois, en s'opposant à cette reconciliation, ne pouvoient avoir d'autre vûë, que de les laisser se consumer peu à peu par la guerre, ou du moins s'affoiblir de forte, qu'ils ne fussent plus en état de refuser de subir un joug, dont ils connoîtroient peut-être trop tard la pésanteur.

Cet Officier partit le jour même pour le Canton de Tson- Plusieurs Prinonthouan, où il avoit sa Cabanne, c'est-à-dire, qu'il y étoit sonniers Franadopté, comme M. de Maricourt & toute sa Famille l'étoient de revenir à Onnontagué. Il y fut reçu avec distinction, comme Am- dans la Colobassadeur, & avec amitié, comme Enfant de la Nation: on nie. lui accorda la liberté de tous les Prisonniers François, qui étoient dans ce Canton; mais la plûpart accoûtumés à la vie Sauvage, ne purent se résoudre à y renoncer. Plusieurs so cacherent, d'autres refuserent ouvertement de suivre le Sieur de Joncaire. L'appas d'une liberté affranchie de toutes fortes de Loix, & peut-être aussi un peu de libertinage, faisoient disparoître dans l'esprit de ces Gens-là tout ce que cette condition avoit de dur, & toutes les douceurs, qu'ils auroient pu retrouver dans leur Patrie.

Tandis que Joncaire négocioit avec les Tsonnonthouans, on assembla à Onnontague un Conseil général de toute la Teganissorens Nation Iroquoise; le jeune Anglois, Député du Chevalier de deurs Fran-Bellomont, y fut admis, & ce fut Teganissorens, qui parla sois. pour tous les Cantons. Il adressa d'abord son discours aux Ambassadeurs François, & commença par les assûrer que toute la Nation étoit disposée à écouter la voix de son Pere, c'està-dire en stile Sauvage, à lui obéir. Il ajoûta que chaque Canton lui envoyeroit deux Députés pour recevoir ses ordres, & qu'ils partiroient incessamment.

Puis se tournant vers l'Anglois, " Je ne fais rien en cachet-

1700., te, lui dit-il, je suis bien aise que tu sçaches la disposition " où je suis. Tu diras à mon Frere Corlar, qui t'a envoyé ici, " que je vais descendre à Quebec pour me rendre aux ordres de mon Pere Ononthio, qui y a planté l'arbre de la paix; " j'irai ensuite à Orange, pour sçavoir ce que mon Frere me " veut ". En achevant ces mots il mit aux pieds des Ambassadeurs cinq Colliers.

> Le P. Bruyas les releva, ce qui est la même chose, que les accepter; il dit ensuite qu'il ne doutoit point de la droiture des intentions de l'Orateur, qu'il connoissoit depuis lontems; mais que si ceux, qui devoient aller trouve le Gouverneur Général, vouloient se rendre auprès de lui, & ne point faire attendre les Députés des Nations d'en haut, qu'on scavoit devoir arriver bientôt à Montreal, il n'y avoit pas de tems à

perdre.

Mission d'un Ministre Anglois chez les Agniers.

Une chose inquiétoit pourtant beaucoup les Ambassadeurs, c'est que peu de tems auparavant le Classalier de Bellomont avoit fait agréer aux Iroquoîs qu'il leur envoyât des Miniftres pour Missionnaires, & que le Sieur Dellius avoit déja commencé ses fonctions chez les Agniers. Il est vrai qu'il s'acquittoit de cet Emploi d'une maniere à n'en être pas fort incommodé, quoiqu'il lui valût douze-cent livres de rente. Il demeuroit presque toujours à Orange, où il se faisoit aporter les Enfans pour les baptiser : une Femme Iroquoise, qui demeuroit chez lui, & qui l'accompagnoit dans ses courtes & rares excursions, lui servoit d'Interprête pour instruire les Adultes; mais les Proselytes étoient en fort petit nombre, & le Prédicant ne paroissoit pas fort empressé à l'augmenter.

Je ne sçai pas au juste combien dura cette Mission; mais je trouve dans mes Mémoires que quelques années après Dellius fut chassé d'Orange par M. de Bellomont. Il est certain que la Religion Protestante n'a pas fait fortune parmi les Iroquois. Ce n'est pas le premier essai en ce genre, qui a du convaincre Messieurs les Reformés que leur Secte n'a, ni cette fécondité, ni ce zéle constant & saborieux du salut des Infidéles, qui font une des plus sensibles marques pour connoître & distinguer la véritable Eglise de Jesus - Christ. Ils ont peau opposer à cela toutes les calomnies, qu'ils ont eux-mêmes imaginées pour obscurcir l'Apostolat de nos Missionnaires; ians vouloir faire l'apologie des Particuliers, qui peu-

vent

vent bien n'être pas tous irrépréhensibles, il faut vouloir s'aveugler soi-même, pour ne pas convenir que le plus grand nombre mene une vie vraiment Apostolique, & qu'ils ont établi de très-nombreuses & de très-ferventes Eglises, ce qu'aucune Secte séparée de la Communion de Rome, ne peut se vanter d'avoir fait.

ion 🛦

ici ,

rdres

aix ;

e me

oaffa-

ıe les

iture

ems:

neur

faire

it de-

ems à

eurs,

mont

1inif-

déja

ls'ac-

t in-

ite. Il

orter

ii de-

tes &

re les

bre.

mais

Del-

rtain

s Iro-

con-

cette

Infi≠

10îtr**e** 

ls ont

x-mê∗

nnai-

peu-

vent

iter.

Cependant le P. Bruyas, qui ne voyoit pas beaucoup de disposicion dans les Iroquois à écouter la parole de Dieu, ne crat pas devoir incidenter sur l'article des Ministres Anglicans, qu'ils avoient promis d'accepter, pour ne pas mettre à la conlusion d'un Traité, qu'il étoit chargé de négocier, un obstacle hors de saison. Outre qu'il jugea fort bien que la maniere, dont le Sieur Dellius s'y prenoit pour attacher les Iroquois aux Anglois par le lien de la Religion, étoit bien plus capable de produire un effet tout contraire; ce qui arriva en effet. Ces Sauvages s'aperçurent bientôt de la différence, qu'il y avo. entre la façon de vivre & d'agir de ce Ministre, & ce qu'ils avoient vû faire à leurs anciens Missionnaires, qu'ils ne tarderent pas à redemander.

Rien n'arrêtant plus les Ambassadeurs à Onnontagué, ils Les Ambassaen partirent pour retourner à Montreal avec les Députés de deurs retource Canton, & de celui de Goyogouin. Ils furent reconduits nent à Montjusqu'à Gannentaha avec les mêmes honneurs, qu'on leur avoit faits à leur arrivée, & ils s'y arrêterent quelque tems pour attendre les Députés d'Onneyouth; mais ils ne vinrent point, & ce Canton se contenta d'envoyer un Collier, en s'excusant sur ce que le Chef de la Députation étoit tombé malade. On feut dans la fuite que c'étoit un prétexte pour ne point rendre les Prisonniers. Joncaire y arriva bientôt avec six Députés du Canton de Tsonnonthouan, & trois François, qu'il avoit délivrés, & engagés à le suivre. On n'avoit pu en rassembler que dix dans tous les Cantons; mais Teganissorens se chargea de chercher les autres, & de les faire conduire à Montreal.

Les Ambassadeurs & les Députés alloient s'embarquer, lors- Nouveaux esqu'un Tionnonthouan arriva d'Orange à Gannentaha, & dit forts du Che-valier de Belque le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, irrité de ce lomont pour que, malgréses défenses, les Cantons persistoient dans la réso-traverser la lution de faire la paix avec les François, avoit fait arrêter & paix. mettre aux fers un Onneyouth, accusé d'avoir tué un An-

Tome II.

glois, saiss tout le Castor, qui s'étoit trouvé à Orange apartenant aux Iroquois, levé le Pavillon rouge, pour leur faire entendre qu'il étoit résolu à leur déclarer la guerre, ordonné aux Mahingans de la commencer, & qu'il ménaçoit les Cantons de venir l'année prochaine en Personne leur aprendre à respecter ses volontés.

Réception faite aux Dé-

Les Députés écouterent fort tranquillement ce recit, & il putés à Mont- ne parut pas qu'il eût fait d'autre impression sur eux, que d'y avoir excité un mouvement d'indignation, qu'ils ne firent pourtant que laisser entrevoir. Ils se mirent en chemin au nombre de dix-neuf, & à leur arrivée à Montreal, ils furent reçus au bruit d'une décharge de boëtes, ce qui causa un peu de jalousie dans le cœur de nos Alliés: on en entendit même quelques-uns, qui demandoient si c'étoit-là la maniere, dont les François recevoient leurs Ennemis? On les laissa dire, sans faire peut-être affez de réfléxion aux conséquences, & le jour fut pris pour écouter les propositions des Députés Iroquois. C'est de tout tems, qu'on s'expose à perdre ses Amis, en voulant regagner des Ennemis, qu'une telle conduite read encore plus fiers, & plus difficiles.

Leurs dif-Cours dans le Conseil.

L'Orateur des Cantons parla en peu de mots & avec modestie. Il fit d'abord valoir la prompte obéissance de la Nation. en ce que deux-cent de ses Guerriers étant sur le point de se mettre en Campagne pour aller tirer vengeance des dernieres. hostilités de nos Alliés, on les avoit arrêtés sur la simple défense, que leur en avoient faite le P. Bruyas & ses deux Collegues de la part de leur Pere : il fit connoître toute l'indignation, qu'avoient excitée parmi les Députés les ordres & les ménaces du Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre; & il ajoûta que, comme le peu de cas, qu'ils avoient fait de ces ordres & de ces ménaces pourroit bien leur attirer la guerre de la part des Anglois, il esperoit que les Iroquois trouveroient à Catarocouy, non-seulement les marchandises, qu'ils ne pourroient plus tirer d'Orange; mais encore les armes & les munitions, dont ils auront besoin, afin de pouvoir fe passer des Anglois, ou se défendre contr'eux, suposé qu'ils en fussent attaqués.

ti

re

de

le C e

Réponse du Chevalier de Callieres.

L'Assemblée fut plus nombreuse le jour, qui avoit été marqué pour répondre à ce discours. Le Chevalier de Callieres y repeta d'abord aux Députés ce qu'il avoit dit aux premiers

Envoyés, qu'il avoit apris avec douleur les hostilités, qui s'érient commises la Campagne derniere de part & d'autre; que les pertes des Iroquois l'avoient extrêmement touché, quoiqu'ils ne dussent les imputer qu'à eux-mêmes; & qu'il mettroit désormais si bon ordre à tout, qu'il n'arriveroit plus rien de semblable.

Il leur dit ensuite qu'ils avoient fait fort sagement d'arrêter leurs Guerriers; qu'ils ne devoient plus rien craindre de nos Alliés, dont ils voyoient les principaux Chefs, qui étoient venus pour écouter sa voix; qu'il leur sçavoit bon gré de lui avoir ramené une partie de leurs Prisonniers François, qu'il comptoit bien qu'incessamment ils lui rameneroient tous les autres, comme ils s'y étoient engagés, & qu'ils rendroient aussi à ses Alliés ceux de leurs Freres, qu'ils retenoient encore; qu'il leur donnoit terme jusqu'au mois d'Août de l'année prochaine; que les Députés de toutes les Nations se trouveroient alors à Montreal; que l'échange des Prisonniers s'y feroit de part & d'autre, & que toutes choses seroient remises au même état, où elles étoient avant la guerre.

Comme le terme, qu'il leur donnoit, étoit un peu long, pour les prévenir sur les accidens, qui pourroient survenir, il leur déclara que, s'il survenoit quelque différend, ou si de mauvais esprits donnoient lieu à quelque hostilité, il vouloit que la Partie lézée s'adressat à lui, sans entreprendre de se faire justice, & qu'il la lui feroit sans aucun égard pour qui que ce fût : que si l'Aggresseur refusoit de se soûmettre à la satisfaction, qu'il lui prescriroit, il se joindroit à ceux, qui auroient reçu le tort, pour l'y contraindre, & le feroit repentir de sa désobéissance : qu'il ne tiendroit pas à lui que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre n'en usat de même, & n'agît de concert avec lui, & que telle étoit l'intention des deux Rois leurs Maîtres : que ce qu'ils demandoient au sujet du Fort de Catarocouy, ne dépendoit pas entiérement de lui; mais qu'il en écriroit au Roy, & qu'en attendant la réponse de Sa Majesté, il envoyeroit dans ce Poste un Officier, quelques marchandifes, & un Forgeron.

Les Iroquois aplaudirent à ce discours, & avouerent qu'on Traité prone leur avoit jamais mieux parlé raison. Le Rat, qui étoit visionnel si-Député, & le Chef des Hurons Thionnontatez, prit ensuite la d'autre. parole, & dit: "J'ai toujours obéi à mon Pere, & je jette ma "

vouncore nodetion . de fe nieres. le dé-

Col-

l'indi-

res &

ingle-

roient

ittirer quois

dises,

es aruvoir

ou'ils

mar-

eres y

miers

ipar-

faire onné

Can-

dre à

& il

ie d'y

firent

nom-

reçus

de ja-

quel-

nt les

, fans

our

ruois.

## HISTOIRE GENERALE

Diligences de M. de Callie-

res pour affer-

mir la paix.

2700. " hache à ses pieds; je ne doute point que tous les Gens d'en haut ne fassent de même : Iroquois, imitez mon exemple,.. Le Député des quatre Nations Outaouaises parla à peu près fur le même ton; celui des Abénaquis dit qu'il n'avoit point d'autre hache, que celle de son Pere, & que son Pere l'ayant enterrée, il n'en avoit plus. Les Iroquois Chrétiens firent la même déclaration. Il y eut néanmoins quelque picque entre ces deux dernieres Nations, & les Deputés des Cantons: mais tout fut bientôt calmé par la sagesse du Général, & on si-

gna une espéce de Traité provisionnel.

Le Chevalier de Callieres figna le premier, ensuite l'Intendant, puis le Gouverneur de Montreal, le Commandant des Troupes, & les Supérieurs Eccléfiastiques & Reguliers, qui se trouverent à l'Assemblée. Les Sauvages signerent aussi en mettant chacun la marque de sa Nation au bas du Traité. Les Onnontagués & les Tsonmonthouans tracerent une Araignée, les Goyogouins un Calumet, les Onneyouths un morceau de bois en fourche avec une pierre au milieu, les Agniers un Ours, les Hurons un Castor, les Abénaquis un Chevreuil, & les Outaouais un Lièvre. Les Agniers & les Onneyouths n'avoient pourtant point de Députés; mais ils avoient apparemment donné à quelqu'un la Commission de signer pour eux. Au reste nous verrons bientôt que ces marques ne cont pas toujours les mêmes. La datte de ce Traité est du huitiéme de Septembre 1700.

Cette affaire ainsi terminée à la satisfaction de toutes les Parties, le Général envoya aux Nations de l'Ouest & du Nord M. de Courtemanche & le P. Anjelran, pour engager celles, dont les Députés n'avoient point paru, à consentir au Traité, & pour lui amener les Chefs de toutes, afin que l'Asfemblée indiquée au mois d'Août de l'année suivante, fût générale. Il leur recommanda furtout de ne rien négliger pour faire cesser la guerre, qui étoit toujours très-vive entre nos Alliés & les Sioux, ce qui n'étoit pas facile, parce qu'au printems précédent les Sioux avoient enlevé tout un Village de

Miamis.

Il écrivit ensuite à M. de Pontchartrain, pour lui rendre compte de ce qu'il venoit de faire, & lui manda qu'il croyoit qu'on devoit profiter de la disposition présente des Cantons; pour regler avantageusement les Limites entre les Anglois &

nous; que si par ce Reglement on ne pouvoit pas obtenir la proprieté du Pays Iroquois, il falloit au moins le déclarer Neutre, & stipuler qu'il ne seroit permis, ni aux François, ni aux Anglois d'y faire des Etablissemens. Que quant au spirituel, il jugeoit qu'on devoit laisser à ces Peuples une liberté entiere de choisir, ou des Missionnaires Catholiques, ou des Ministres Protestans, & qu'on pouvoit s'assûrer qu'ils préfereroient

toujours les Premiers aux Seconds.

Le Chevalier de Bellomont en étoit lui-même fort perfua- Le Chevaller de, quoiqu'il eût fait semblant de penser le contraire; mais il de Bellomont crut pouvoir emporter par la force ce qu'il désesperoit d'ob- les Iroquois à tenir autrement. Il commença néanmoins par faire des pré-recevoir des fens aux Cantons pour les gagner; il leur fit dire ensuite qu'il Ministres pour alloit envoyer chez eux des Ministres, & il ajoûta que, si les Jesuites paroissoient dans leurs Villages, il les feroit pendre. Ce procédé choqua les Iroquois; mais ce qui acheva de gâter tout, c'est que Bellomont leur signifia qu'il prétendoit con-Aruire des Forts dans les Cantons d'Agnier, d'Onneyouth, & d'Onnontagué, surtout à l'embouchure de la Riviere de Chouguen: ils éclaterent alors de telle forte, qu'il n'ofa passer outre.

1700.

La conjonêture de la paix avoit paru très-favorable au Sieur Riverin pour achever son Etablissement des Pêches sedentai- ment de Montaires à Montlouis; mais comme il n'étoit pas affez riche pour échoue encore foûtenir seul les frais d'une telle Entreprise, & qu'apparem- une tois, ment sa Compagnie l'avoit abandonné, il s'affocia, pour son malheur, deux Particuliers de Paris. Il passa ensuite à Quebec, où ayant assemblé quelques Familles, il les mena luimême à Montlouis au mois de Juin de cette année, & fit commencer la Pêche, en attendant le Navire, que ses Associés étoient convenus de lui envoyer, & qui devoit lui aporter des Pêcheurs & des farines.

Le Navire arriva en effet le huitième de Juillet; mais trop tard de fix femaines, pour profiter de la faison propre à la Pêche. Ce ne fut pourtant pas encore là le plus grand mal. Ses Affociés n'avoient en vûë que la traite des Pelleteries, sur laquelle on leur avoit donné de faux Mémoires, qui leur firent prendre le change. Alors ceux, qu'ils avoient chargés de leurs intérêts, voyant que ce commerce ne pouvoit pas leur procurer le grand profit, dont on les avoit flattés, décla-

rendre croyoit intons; glois &

s d'en

ple ".

u près

point

ayant

ent la

entre

itons:

e on fi-

Inten-

ant des

uliers ,

t aussi

Fraité.

e Arai-

n mor-

gniers

vreuil,

youths

appa-

r pour

ne ont uitiéme

ates les

u Nord

ger cel-

ntir au ue l'Aſ-

fût gé-

er pour

tre nos

u prin-

lage de

254 HISTOIRE GENERALE.

1700.

rerent aux Habitans de Montlouis qu'ils ne devoient plus attendre d'eux aucun secours. Ils firent plus; car ils enleverent de l'Habitation tout ce qui pouvoit leur convenir, sous prétexte, qu'ils avoient avancé le prix de toutes ces choses, & ruinerent ainsi toutes les esperances du Sieur Riverin.

Etat de l'Acadie. L'Acadie, dont les Anglois, depuis la publication de la Paix, ne nous disputoient plus la possession, n'étoit guéres en meilleur état que Montlouis. On y abandonnoit toujours la Pêche aux Habitans de la Nouvelle Angleterre, qui en fai-soient un grand commerce, & le Chevalier de Villebon se tenoit asses tranquille dans son Fort de Naxoat, parce qu'on ne lui fournissoit pas les moyens de faire mieux. Ce Fort étoit même assez inutile pour la désense du peu d'Habitations Françoises, qui étoient le long de la Riviere S. Jean, & celles de l'Acadie n'en pouvoient recevoir aucun secours: cependant plus d'une expérience nous avoit appris que les Traités de paix ne mettoient pas toujours nos Colonies à couvert des insultes de nos Voisins.

L'Etabliflement de Naxoat transferé au Port Royal.

Enfin fur les representations, qui furent faites au Conseil du Roy de la nécessité de se fortifier dans cette Province, Sa Majesté y envoya M. de Fontenu, lequel, après avoir pris une connoissance exacte du Pays, fut d'avis d'abandonner Naxoat. Ses raisons furent que les fréquens débordemens de la Riviere de S. Jean ne permettoient point d'y faire des Etablissemens fixes, que son embouchure est de très-difficile accès, à cause de la varieté des vents & de la violence des Courans, & que ce Port est si petit, que trois Navires n'y sçauroient être mouillés, sans s'incommoder. Il fut donc résolu de transferer cet Etablissement au Port Royal; mais en le changeant de place, on ne lui procura que le feul avantage de la fituation, qui auroit même été beaucoup plus grand à la Héve, ou à Camceaux. On n'eut presque aucune attention à le mettre en état de se soûtenir contre les Anglois, s'ils s'avisoient de l'attaquer.



us at. න්තම්පත්ත මහාම්පත්ය වේගන්තම්ත මහාම්පත්ත මහාම්පන්තම්ප erent න්දැන්දෙන්ස ' න්දාන්දෙන්සු ' න්දාන්සු මේ න්දාන්සු ' න්දාන්දැන්සු න්දාන්ද pré-, 8c

# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

## NOUVELLE FRANCE.

## LIVRE DIX HUITIE ME.



E toutes les parties de la Nouvelle France 1698-700. nulle n'occupoit plus alors le Ministère, que la Louisiane; j'ai déja dit que M. de la Sale avoit donné ce nom aux nouvelles découvertes, qu'il avoit faites le long du Miciffipi. Depuis sa malheureuse tentative pour reconnoître par Mer l'embouchure

de ce Fleuve, on avoit paru renoncer à ce projet. Enfin en 1607. M. d'Iberville de retour de Ton Expédition de la Baye d'Hudson, reveilla sur ce point l'attention du Ministère, & inspira au Comte de Pontchartrain le dessein de construire un Fort à l'entrée de ce grand Fleuve, que cet Officier se flattoit de découvrir.

Cette résolution prise le Ministre sit armer à Rochesort le Nouvelle En François & la Renommée, & en donna le Commandement treprise pour découvrir au Marquis de Chateaumorand & à M. d'Iberville, tous l'embouchurg deux Capitaines de Vaisseaux, & ils mirent à la voile le dix- du Micissipi. feptième d'Octobre de l'année suivante. Ils mouillerent au Cap François de S. Domingue l'onziéme de Décembre; ils

de la es en ırs la faie ten ne étoit ran-

es de dant paix ultes

nseil , Sa pris NaaRiliffes, à s, & être erer plaqui

am-

état

itta-

### HISTOIRE GENERALE

1698-700.

passerent de-là à Leogane, pour s'y aboucher avec M. Du-CASSE, Gouverneur de S. Domingue, qui connoissoit déja beaucoup d'Iberville de reputation, & qui, après l'avoir entretenu de ses projets, manda à M. de Pontchartrain que ses vûës & fon génie lui paroiffoient répondre à fa valeur & à fon habileté dans la guerre.

MM. de Châteaumorand & d'Iberville ne

Le dernier jour de l'année les deux Capitaines remirent à la voile, & le vintseptième de Janvier 1699. ils aperçurent font point re- la Terre de la Floride. Ils s'en aprocherent le plus près qu'il çus à Pensaco- fut possible, sans se risquer sur une Côte, qu'ils ne connoissoient point, & envoyerent le Sieur Lescalette pour faire de l'eau & du bois, & en même tems pour prendre langue, Cet Officier leur apprit à son retour qu'ils étoient vis-à-vis d'une Baye appellée Pensacola, où trois-cent Espagnols partis de la Vera Cruz étoient venus depuis peu s'établir; & l'on a sçu depuis que le motif de cet Etablissement étoit de prévenir les François.

Lescalette étoit entré dans le Port, & avoit demandé au Gouverneur la permission de faire de l'eau & du bois : le Gouverneur s'étant informé de la part de qui il lui faisoit cette demande, lui avoit dit qu'il feroit faire réponse à ses Commandans, & envoya en effet son Major avec lui pour complimenter MM. de Châteaumorand & d'Iberville : cet Officier leur remit une Lettre du Gouverneur, qui portoit que les deux Navires du Roy Très-Chrétien pouvoient en toute liberté faire de l'eau & du bois, & se mettre même à l'abri par tout, où ils voudroient; mais qu'il avoit de très-expresses défenses de recevoir aucun Bâtiment étranger dans le Port; que comme il pouvoit arriver néanmoins qu'un mauvais tems le contraignit d'entrer dans la Baye, il lui envoyoit son Pilote pour l'y conduire.

M. de Châteaumorand écrivit au Gouverneur par le même Major que la Mer étoit si grosse', qu'il désesperoit de trouver aucun endroit, où les Vaisseaux du Roy pussent être en sûreté; qu'ainsi il se voyoit obligé d'accepter ses offres. Dès le lendemain il envoya le Sieur Laurent DE GRAFF (a), Lieutenant de Fregate, qu'il avoit embarqué sur son bord en pasfant au Cap François, pour sonder l'entrée du Port. M. d'Iber-

ville

Pille covided trapto

<sup>(</sup>a) C'est ce Flibustier si fameux dans l'Histoire de S. Domingue, & si formidable aux Espagnols de l'Amérique sous le nom de LORENCILLO.

ville s'y rendit aussi dans sa Chaloupe avec le Chevalier de SURGERES, & y trouva vint-un, ou vint-deux pieds d'eau à l'endroit le moins profond; mais le Gouverneur, qui avoit fait ses réfléxions, & qui apréhenda qu'on ne lui sit des affaires à la Cour d'Espagne, s'étant ravisé, il fallut chercher un autre Havre.

Le trentunième M. d'Iberville, qui avoit pris les devants, Découvertes pour reconnoître la Côte, mouilla l'ancre au Sud-Sud-Est de de M. d'Iberla pointe Orientale de la Maubile, grande Riviere, parallele au Micissipi, & sameuse par la victoire sanglante, que D. Ferdinand de Soto y gagna sur les Sauvages (a). Le second de Juillet il mit pied à terre dans une Isle, qui en est proche, & qui a quatre lieues de circuit. Elle avoit alors un Port assez commode, dont l'entrée, où l'on trouvoit en tout tems cinq brasses d'eau, se ferma, il y a quelques années par des fables, que la Mer y jetta pendant une tempête. M. d'Iberville la nomma I/le Massacre, parce que vers la pointe du Sud-Quest il aperçut des têtes & des ossemens d'environ soixante Personnes, qu'il jugea qu'on y avoit massacrées, avec plusieurs ustenciles de ménage, qui étoient encore dans leur

entier. De l'Isle Massacre, qui dans la suite sut appellée l'Isle Dau- Il entre dans phine, il passa à la Terre ferme, & ayant découvert la Ri-le Micissipi. viere des Pascagoulas, où il rencontra beaucoup de Sauvages, il en partit avec le Sieur de SAUVOLE, Enseigne de Vaisfeaux, de Bienville, son Frere, Garde-Marine, un Pere Recollet, quarante-huit Hommes sur deux Biscayennes, & des vivres pour vint jours, dans le dessein de chercher le Micissipi, dont les Sauvages lui avoient parlé sous le nom de Malbouchia, & les Espagnols, sous celui de la Palissade (b). Il y entra enfin le second de Mars, qui étoit le Lundy de la Quinquagesime, & trouva que le nom, que lui donnoient les Espagnols, lui convenoit affez, parce que son embouchure étoit toute hérissée d'Arbres, que le courant y entraînoit sans ceffe.

Après avoir bien reconnu cette embouchure, si lontems Il remonte ce cherchée, il alla faire part de sa découverte à M. de Cha-Fleuve.

(4) Garcilasso de la Vega dans son His- (b) Garcilasso de la Vega la nomme toire de la Conquête de la Floride appelle Cucagua. sette Riviere Mauvilla.

Iome II.

Kk

ble aux

nt à rent qu'il

Du-

deja

enfes

fon

oifaire que,

1-V15 parlon

préau

cette om-

com-Offique oute

l'abri reffes

ort ; tems ilote

nême uver ı fûès le

Lieupal-

lber-

ville

1699-700.

teaumorand, qui le suivoit à petites voiles, & qui n'étant ves nu que pour l'accompagner jusques-là, partit avec le Francois, qu'il montoit, & reprit le vintiéme d'Avril la route de S. Domingue. Dès qu'il eut apareillé, d'Iberville rentra dans le Micissipi à dessein de remonter ce Fleuve, & il n'y avoit pas encore fait beaucoup de chemin, qu'il comprit combien peu il y avoit à compter sur la Relation attribuée au Chevalier de Tonti, & sur toutes celles du P. Hennepin, qu'il avoit déja trouvées en désaut sur le Canada, & sur la Baye d'Hudson. C'est ce qu'il manda au Ministre dans une Lettre, dont j'ai eu l'original entre les mains, & qui se garde au Dépôt de la Marine.

Temple des Bayagoulas.

A son arrivée au Village des Bayagoulas, dont j'ai marqué ailleurs la situation, le Ches de ces Sauvages le conduisit à un Temple, dont on sera peut-être bien aise de voir icida description. Le toit en étoit orné de plusieurs figures d'Animaux, parmi lesquelles on distinguoit un Cocq peint en rouge. Il y avoit à l'entrée, en guise de Portique, un Appenti de huit pieds de large sur onze de long, soûtenu de deux grospiliers par le moyen d'une poutre de traverse. Aux deux côtés de la porte on voyoit encore d'autres figures d'Animaux, comme d'Ours, de Loups, & de divers Oiseaux, & à la tête de toutes étoit celle d'un Chouchouacha, c'est un Animal, qui a la tête & la grosseur d'un Cochon de lait; son poil est de la nature de celui du Blereau, gris & blanc: il a la queuë d'un Rat, les pattes d'un Singe, & la Femelle a sous le ventre une bourse, où elle engendre ses Petits, & où elle les nourrit.

Le Chef Sauvage, qui conduisoit M. d'iberville, fit ouvrir la porte, qui n'avoit que trois pieds de haut & deux delarge; & il y entra le premier. Ce temple étoit une Cabanne, faite comme toutes les autres du Village, en forme de Dome un peu écrasé, & de trente pieds de diametre. Il y avoit au milieu deux buches de bois sec & vermoulus, potées bout à bout, qui brûloient, & faisoient beaucoup de sumée. On voyoit dans le fond une espéce d'échasaut, sur lequel étoient plusieurs pacquets de peaux de Chevreuil, d'Ours & de Beaufs, qui avoient été offertes au Chouchouacha; car cet Animal est le Dieu des Bayagoulas, & il étoit dépeint en plu-

fieurs endroits du Temple en rouge & en noir.
Il y avoit encore un autre Temple dans ce Village; mais

int ve Fran-

ute de

a dans

avoit

mbien

Cheva-

il avoit d'Hud-

, dont épôt de

marqué:

:ondui-

voir ici

s d'Ani-

en rou-Appenti

ux gros-

eux cô-

imaux,

à la tête

ial, qui

est de la

uë d'un

tre une:

fit ou-

leux de-

abanne,

e Dome avoit au

bout à

ée. On étoient

& de

car cet

en plu-

e; mais

rrit.

M. d'Iberville apparemment n'y entra point, puisqu'il n'en 1699-700. dit rien dans sa Lettre. Le Village étoit composé de sept cent Cabannes, dont chacune ne contenoit qu'une Famille, & ne tiroit de jour que par la porte, & par une ouverture de deux pieds de diametre, pratiquée au milieu du Dome.

Delà M. d'Iberville monta jusqu'aux Oumas, où il fut reçu M d'Iberville avec beaucoup de cordialité. Il doutoit pourtant encore un Lettre du Che. peu que le Fleuve, sur lequel il naviguoit, sût le Micissipi, valier de Tonparce que bien qu'il eût aperçu chez les Bayagoulas quel- ti à M. de la ques indices, qui lui donnoient lieu de juger que le Cheva-Sale. lier de Tonti y avoit passé. Il ne trouvoit pas certaines choses, dont il est parlé dans la Relation attribuée à cet Officier. Mais une Lettre, qui fut remise à M. de Bienville par un Chef Sauvage, le tira de cette inquiétude. La Lettre étoit du Chevalier de Tonti, & portoit cette inscription; A M. de la Sale, Gouverneur de la Louisiane. Elle commençoit

Du Village des Quinipissas (a) ce vintième d'Avril 1685. « Monsieur, ayant trouvé les poteaux, où vous aviez arboré « les armes du Roy, renversés par les Bois de Marée, j'en ai « fait planter un autre en deçà, environ à sept lieuës de la Mer, " où j'ai laissé une Lettre dans un Arbre, à côté..... Toutes « les Nations m'ont chanté le Calumet; ce sont des Gens, qui « nous craignent extrêmement, depuis que vous avez défait « ce Village. Je finis en vous disant que ce m'est un grand cha- « grin, que nous nous en retournions avec le malheur de ne « vous avoir pas trouvé, après que deux Canots ont côtoyé « du côté du Mexique trente lieues, & du côté de la Floride « vintcing, &c.

D'Iberville rassuré par cette Lettre, retourna dans la Baye du Biloxi, située entre le Micissipi & la Maubile, y bâtit un le Micissipi. Fort à trois lieues des Pascagoulas, y laissa M. de Sauvole pour Commandant, lui donna Bienville pour Lieutenant, & repassa en France. Il n'y resta pas lontems, & fut de retour au Biloxi le huitieme de Janvier 1700. Il v apprit en arrivant que vers la fin de Septembre de l'année précédente une Corvette Angloile de douze canons étoit entrée dans le Micissipi; que M. de Bienville, qui étoit allé sonder les em-

(a) Ceux, que le Chevalier de Tonti appelle Quinipissas, sont les Bayagoulas & les Mongoularchas.

Kkij

1699-700.

bouchures de ce Fleuve, avoit rencontré ce Bâtiment à vintcinq lieuës de la Mer (a), & avoit déclaré à celui, qui le commandoit que, s'il ne se retiroit, il étoit en état de l'y contraindre; que cette menace avoit eu son effet; mais que les Anglois, en se retirant, lui avoient dit qu'ils reviendroient bientôt avec de plus grandes Forces; qu'il y avoit plus de cinquante ans, qu'ils avoient découvert ce Pays, & qu'ils y avoient plus de droit que les François.

Nouvelle prise de possession de ce Fleuve.

M. d'Iberville apprit en même tems que d'autres Anglois, venus de la Caroline, étoient chez les Ch. achas, où ils faifoient commerce de Pelleteries & d'Esclaves, & l'on a même
sçu depuis qu'ils avoient follicité ces Sauvages à tuer un Ecclesiastique, qui sut effectivement massacré chez les Tonicas.
Ces avis déterminerent d'Iberville à renouveller la prise de
possession faite plus de vint ans auparavant par M. de la
Sale, & de construire sur le bord du Fleuve un petit Fort,
où il mit quatre piéces de canon, & dont il consia la garde à
Bienville, son Frere.

Ce Fort étoit placé presque à l'embouchure du Fleuve du côté de l'Est; mais il n'a pas subsisté lontems. Pendant qu'on y travailloit, le Chevalier de Tontiarriva avec environ vingt Canadiens établis chez les Illinois, & M. d'Iberville lui ayant parlé de la Relation, qui couroit sous son nom, il protesta qu'elle n'étoit point de lui, mais d'un Aventurier Parissen, qui l'avoit composée sur de mauvais Mémoires, & la lui avoit attribuée, pour lui donner cours, & gagner de l'argent.

Ce qui avoit attiné les Anglois dans ce Pays.

Il n'étoir pas possible que le P. Hennepin en sit autant de sa troisième Relation, puisqu'on sçavoit qu'il en étoit luimême l'Editeur. Cependant on ne peut guéres douter que ce ne sût sur ces mêmes Mémoires, que les Anglois entrerent dans » le Micissipi. "J'ai appris, mandoit M. de Callieres à M. de » Pontchartrain le deuxième de May 1699, qu'on prépare en » Angleterre & en Hollande des Vaisseaux pour aller habiter » la Louisiane sur la Relation du P. Louis Hennepin, Recol-» let, qui en a fait un Livre dédié au Roy Guillaume.

Prétentions Dans une seconde Lettre écrite un mois après la premiere, leurs dessens, le Général marquoit au même Ministre qu'on l'avoit afsûré & leurs tenta-que le Roy de la Grande Bretagne, dans l'embarras, où l'on rivre.

(a) Le Fleuve fait en cet endroit un grand circuit, que depuis ce tems-là on a nommé le Désour aux Anglois.

1700.

étoit en Angleterre pour faire subsister les Resugiés François, en avoit envoyé l'autonne précédente un grand nombre fur trois Navires, pour prendre possession du Micissipi, & que vint Anglois de la Nouvelle York étoient partis pour aller aux Illinois, prétendant que tout le Pays du côté du Sud leur apartenoit. En effet dès le mois d'Octobre 1698, trois Navires avoient fait voile de Londres pour la Louisiane: mais ils relâcherent à la Caroline, d'où quelque tems après il en repartit deux, un de vintquatre canons, & l'autre de douze.

Ils allerent au fond du Golphe Mexique chercher le Micissipi, parce que leurs Cartes y plaçoient ce grand Fleuve. Ne l'ayant point trouvé, ils reprirent leur route à l'Est, en fuivant toujours la Côte à la vûe, jusqu'à ce qu'ils découvrirent enfin ce qu'ils cherchoient. Le plus petit des deux Bâtimens entra dans le Fleuve, & c'est celui, que M. de Bienville en fit sortir. L'autre retourna à l'Ouest, & pénétra jusqu'à la Province de Panuco dans la Nouvelle Espagne. Ainsi la Colonie Françoise de la Louisiane encore au berceau se trouvoit ménacée par deux puissans Voisins également jaloux de ce nouvel Etablissement, à sçavoir les Espagnols, qui ne pouvoient souffrir qu'on les vînt troubler dans la possession du Golphe Mexique, qu'ils regardoient depuis lontems comme leur Domaine; & les Anglois, que leur proximité, leur génie entreprenant, & leurs vastes prétentions rendoient encore plus formidables.

Outre le dessein, que le Roy d'Angleterre avoit formé, de jetter sur le Micissipi un grand nombre de Resugiés François, qui se trouvoient à la Caroline, & dont cette Colonie n'auroit pas été fâchée de se defaire, après en avoir tiré de grands services, ce Prince vouloit encore par-là établir son droit fur ce grand Fleuve, qui lui donnoit une croisiere commode sur le Golphe Mexique; mais cela même devoit engager les Espagnols à ne pas tant s'opposer à notre Etablissement, qui leur devoit causer moins d'ombrage, que le voisinage & la grande puissance des Anglois, contre lesquels nous leur

fervons aujourd'hui de barriere.

D'autre part les Refugiés François, en qui les mauvais trai- Les Refugiés temens des Anglois avoient peut-être reveillé l'amour de la François of-Patrie, auroient volontiers saisi l'occasion d'assûrer à leur pler le Pays.

glois, ls faimême un Econicas. rise de de la Fort, garde à

vint-

com-

rain-

s An-

entôt

uante

t plus

uve du t qu'on n vingt ui ayant protesta arifien. lui avoit gent. utant de

toit luier que ce rent dans à M. de épare en habiter , Recol-

premiere, oit affûré s, où l'on on a nommé

Prince legitime la possession de ce beau Pays, & l'un d'eux qui étoit embarqué sur le Navire Anglois, dont nous avons parlé, ne le dissimula point à M. de Bienville. Il lui dit que tous tant qu'ils étoient, ils souhaitoient fort que Sa Majesté Très-Chrétienne voulût bien leur permettre de s'établir fous sa protection dans la Louisiane, où elle auroit toujours en eux de très-fidéles Sujets; qu'ils ne lui demandoient pour cela que la liberté de conscience; que si elle leur étoit accordée, ils viendroient bientôr en grand nombre, & qu'ils répondoient de rendre en peu d'années ce grand Pays trèsfloriffant.

Leur offre est rejettée.

Cette proposition ne fut pas du goût de Louis XIV. qui avoit pris son parti de ne souffrir, ni dans son Royaume, ni dans les Colonies, qui en dépendoient, d'autre Religion que la sienne. Après la mort de ce grand Prince les mêmes Refugiés renouvellerent leurs offres au Duc d'Orleans, Regent du Royaume, & ce Prince les rejetta par les mêmes raisons. qui les avoient fait rejetter au Roy, son Oncle, ainsi que je l'ai appris dans le tems même du feu Maréchal d'Etrées.

qui avoit fortement apuyé cet avis dans le Conseil.

Conduite des Espagnols au suiet de la Louisianc. Fautes des François.

Les Espagnols n'agissoient pas aussi ouvertement que les Anglois contre un Etablissement, dont ils avoient conçu de grands ombrages; mais il paroît qu'ils s'y prirent plus finement pour en arrêter le progrès, & pour empêcher qu'il n'eût des Etablissemens solides. Ils ont en effet réussi jusqu'à ces derniers tems à nous retenir par l'appas d'un modique & stérile commerce entre le Fleuve, qu'on négligeoit de peupler, & Pensacole, sur une Côte sablonneuse (a); dans une Isle (b). qui ne valoit pas mieux, & sur une Riviere (c), dont il n'étoit pat inutile de s'affûrer; mais dont il ne convenoit point de faire un grand objet; car il faut avouer qu'en cette occasion M. d'Iberville prit le change, ou que s'il avoit d'autres vûes, il n'eut pas le tems d'exécuter son projet, ayant été dans la suite occupé à d'autres Expéditions.

Ce qui est certain, c'est que cet Officier, après avoir achevé son Fort sur le Micissipi, & remonté ce Fleuve jusqu'aux Natchés, où il projetta de fonder une Ville sous le nom de Rosalie, ainfi que je l'ai marqué ailleurs, retourna dans la Baye du Biloxi, où il établit le Quartier général de sa nou-

(4) La Côte du Biloxi. (b) L'Isle Dauphine. (c) La Maubile.

velle Colonie. Les Espagnols ne s'y opposerent point, & les Commandans des deux Nations alloient apparemment en cela au même but ; avec cette différence, que l'un servoit utilement son Roy, en amusant les François par le commerce : & que l'autre, en attendant qu'on le mît en état de faire mieux pour les intérêts de son Prince, crut pouvoir au moins ne pas

négliger ses intérêts.

ux 🎝

ons.

que

iest**é** 

fous

s en

pour

cor-

s ré-

très-

. qua

, na

Re-

egent

ons,

que je

rées.

ie les

çu de

fine-

n'eût

s der-

ltéril**e** 

r, &

(b) ,

il n'é∙

point

e o.c.

d'au-

ayant

ache-

u'aux

m de

nº la

nou-

Quoiqu'il en soit, le Gouverneur de Pensacole déclara aus Chevalier de Surgeres, lorsque cet Officier alla lui demander la permission d'entrer dans son Port, qu'il avoit ordre d'empêcher les Anglois, & toutes Compagnies de s'établir aux environs du Micissipi; mais non pas de refuser de recevoir dans son Port les Vaisseaux du Roy de France, & il exigea de lui qu'il montrât ses Provisions, pour s'assûrer qu'il étoit au Service de Sa Majesté Très-Chrétienne, sur quoi M. d'Iberville écrivant à M. de Pontchartrain, fit observer à ce Ministre que le semiment de ceux, qui étoient le mieux instruits des affaires de l'Amérique, étoit que jamais on n'établiroit la Louisiane, si on n'y laissoit la liberté du commerce à tous les Marchands du Royaume.

On avoit alors deux objets principaux dans ce commerce, Objet du comà scavoir la laine, qu'on pouvoit tirer des Bœuss du Pays, merce de la Louisiane. & la pêche des Perles. L'un & l'autre étoient expressément marqués dans les instructions de M. d'Iberville. " Un des grands objets, disoient-elles, qu'on a donnés au Roy, lors- « qu'on l'engagea à faire découvrir l'embouchure du Miciffipi, « a été de tirer de la laine des Bœufs de ce Pays; & pour cela « il faut domestiquer ces Animaux, les enfermer dans des parcs, « & en amener des Petits en France. Quoique les perles, qui ont « été présentées à Sa Majesté, ne soient, ni d'une belle eau, ni « d'une belle figure, il ne faut pas laisser d'en rechercher avec « foin, parce qu'il s'en pourra trouver d'autres, & Sa Majesté « désire que M. d'Iberville en aporte le plus qu'il pourra; qu'il « s'assûre des endroits, où la pêche s'en peut faire; & qu'il la « fasse faire en sa présence.

On reconnut bientôt que ce second article ne valoit pas la peine qu'on s'y arrêtât; mais on ne comprend pas bien encore pourquoi on a jusqu'ici négligé le premier, non-seulement pour la laine, mais encore pour les cuirs, & ce qui a empêché qu'on n'ait multiplié ces Bœufs en France. Ce ne fut 1700.

#### HISTOIRE GENERALE 264

pas au moins la faute de M. d'Iberville, qui, avant que de retourner en France, avoit donné sur cela de bons ordres : mais ils ne furent point exécutés.

Attention du Roy pour l'instruction des Louisiane.

Le Roy avoit aussi pris de très-bonnes mesures pour faire porter la lumiere de l'Evangile aux différens Peuples, qui Sauvages de la habitoient les bords du Micissipi, & qui étoient alors en beaucoup plus grand nombre, qu'ils ne le sont présentement. M. d'Iberville y mena les PP. Dongé & Du Ru, Jesuites, & le P. de Limoges y vint du Canada; mais l'Evêque de Quebec, dont le Diocèse, déja le plus vaste de la Chrétienté. venoit d'être augmenté d'un Pays plus grand que la France, exigea d'eux des conditions, qui ne leur convenoient pas: d'ailleurs M. de Montigny & deux autres Ecclésiastiques du Seminaire des Missions Etrangeres avoient passé de Quebec à la Louisiane, munis de tous les pouvoirs du Prélat : les Jefuites crurent entrevoir que ces Messieurs n'étoient pas dispofés à agir de concert avec eux, & reçurent ordre de leurs Supérieurs de se retirer.

Caractère des Illinois.

D'autres Missionnaires de leur Compagnie cultivoient depuis quelques années une affez florissante Eglise parmi les Illinois, qui n'étoient pas encore, comme ils sont aujourd'hui, du Gouvernement de la Louisiane, & ils ont toujours continué depuis d'instruire cette Nation, en qui la Religion Chrétienne avoit déja produit un changement de mœurs & de caractère, dont elle seule est capable. Car avant ce tems-là il n'y avoit peut-être point de Sauvages dans toute l'étendue du Canada, qui eussent moins de bonnes qualités & plus de vices. Ils ont toujours eu assez de douceur & de docisité; mais ils étoient lâches, traîtres, legers, fourbes, voleurs, brutaux. fans honneur, fans foi, intéresses, adonnés à la gourmandise. & à la plus monstrueuse impudicité, presqu'inconnue aux Sauvages du Canada; aussi en étoient-ils fort méprisés. Ils n'en étoient pourtant pas moins fiers, ni moins prévenus en leur faveur.

De pareils Alliés ne pouvoient pas faire bien de l'honneur aux François, ni leur être d'un grand secours. Nous n'en avons pourtant pas eu de plus fidéles, & ils sont les seuls, si on en excepte les Nations Abénaquifes, qui n'ayent jamais cherché à se réconcilier avec leurs Ennemis à notre préjudice. Il est vrai qu'ils ont toujours compris le besoin, qu'ils avoient

avoient de nous pour se défendre contre plusieurs Nations, qui sembloient avoir conjuré leur perte, & surtout contre les Iroquois & les Outagamis, qui, à force de les harceler, les ont un peu aguerris, & dont les Premiers n'ont remporté de leurs Expéditions contr'eux, que les vices de ce Peuple corrompu.

e re-

res :

faire

qui

eau-

М.

, &

Que-

nté,

nce,

pas:

es du

1ebe**c** 

s Je-

lispo-

rs Su-

nt deles Il-

d'hui .

con-

Chré-

de ca-

is-là il

luë du

vices. ais ils

utaux.

indise,

ië aux

és. Ils

us en

nneur

s n'en

uls, fi

iamais réjudi-

qu'ils

voient

Mais ce qui a achevé d'attacher à nos intérêts la Nation Illinoise, c'est le Christianisme, qu'elle a sincérement embrassé; à quoi il faut ajoûter la fermeté du Chevalier de Tonti, & la fage conduite des Sieurs de la Forêt & DELIETTO, dont le dernier étoit Parent du Chevalier de Tonti. Ces trois Officiers ont lonteins commandé dans le Pays des Illinois, & avoient scu prendre un grand ascendant sur leur esprit.

Avant la premiere découverte du Micissipi à peine connois- Premier Etafoit-on en Canada les Illinois. Le P. Marquette & le Sieur parmi les Illi-Joliet en descendant ce Fleuve passerent par quelques-uns de moisleurs Villages; ils y furent très-bien reçus, & le premier projettoit, lorsqu'il mourut, de s'aller établir parmi eux. M. de la Sale se préparant ensuite à achever la découverte, commençée par ce Missionnaire, songea d'abord à faire des Etablissemens parmi les Miamis & les Illinois, qui lui servissent d'Entrepôt pour son commerce. Comme il menoit avec lui plusieurs Peres Recollets, son dessein étoit qu'ils formassent une Mission chez les Illinois; mais ils furent toujours trop occupés auprès des François, & trop distraits par les courses, que M. de la Sale leur faisoit entreprendre, pour faire des Proselytes parmi des Sauvages, dont ils n'avoient pas même eu le loisir d'apprendre la langue.

Après leur départ & celui de M. de la Sale, le Chevalier de Tonti étant resté seul Commandant aux Illinois, le P. Allouez, dont nous avons eu souvent occasion de parler dans cette Histoire, & qui s'étoit fixé chez les Miamis, eut plus d'une occasion de visiter cette Nation, & voulut voir s'il trouveroit en elle plus de disposition à recevoir l'Evangile, qu'il n'en avoit rencontré dans ceux, qu'il cultivoit avec afsez peu de fruit depuis quelques années; mais il s'aperçut bientôt qu'elles en avoient encore moins, ou que le commerce avec les François mettoit plus d'obstacles à sa conversion, & il retourna dans sa Mission de la Riviere S. Joseph, où il est

mort plein de jours & de mérite,

Tome II. Ll

1700. Mission parmi ces Sauvages.

Enfin divers événemens, ménagés fans doute par la Providence, & la nouvelle de la mort de M. de la Sale ayant diffipé les François établis aux Illinois, le P. Gravier jugea la circonstance favorable pour travailler au falut de cette Nation. Il alla fixer fa demeure au Rocher, à l'endroit même, où avoit été le Fort de S. Louis. Il y assembla en peu de tems un Troupeau assez nombreux, & il eut bientôt la consolation de voir renouveller parmi ces Sauvages, si justement décriés jusqueslà pour la corruption de leurs mœurs, d'aussi grands exemples de vertu, qu'on en avoit admiré dans les plus florissantes Missions du Canada, & le peu, qui reste aujourd'hui de cette Nation, autrefois une des plus nombreuses de ce Continent, fait profession du Christianisme.

Million infrules Malcou-

On a tra cadle avec moins de fuccès auprès des Mascoutins. chucuse parmi Le Sieur Ju MEREAU, Gentilhomme Canadien, avoit commencé un Etablissement à l'entrée de la Riviere Ouabache, qui se décharge dans le Micissipi, & fait la communication la plus courte & la plus commode du Canada avec la Louisiane, & un assez grand nombre de ces Sauvages s'y étoient établis. Pour les y retenir il avoit engagé le P. MERMET, un des Missionnaires des Illinois à essayer de les gagner à JESUS-CHRIST; mais ce Pere trouva un Peuple indocile, superstitieux à l'excès, & que les Jongleurs gouvernoient

despotiquement.

Il crut que, s'il pouvoit réussir à convertir, ou du moins à confondre publiquement ces Imposteurs, il viendroit aisément à bout de la Multitude, & il en entreprit un, qui adoroit le Bœuf, dont il avoit fait son Manitou. Il lui fit plusieurs questions, qui l'embarrasserent: il lui proposa des difficultés, ausquelles il ne put répondre; enfin il le força à lui dire que ce n'étoit pas le Bœuf, qui étoit son Dieu; mais l'Esprit, qui protegeoit toute l'espèce de ces Animaux, & qui résidoit sous. Terre. C'étoit déja quelque chose, que cet aveu; mais quand le Missionnaire voulut en profiter, pour conduire son Adverfaire à la connoissance d'un Esprit Eternel, Tout-Puissant, qui a créé le Monde, & que tous les Hommes, qui sont l'Ouvrage de ses mains, doivent adorer seul, il vit un Homme, qui se perdoit, & ne disoit plus que des extravagances.

Une maladie épidemique, qui survint peu de tems après dans cette Bourgade, & enleva un très-grand nombre de

Sauvages, fournit au P. Mermet une occasion de pratiquer cette charité, qui est souvent plus efficace pour la conversion des Peuples, que les discours les plus pathétiques. Il ne s'épargna en rien; mais ses bons offices ne furent payés par la plûpart que d'ingratitude : on attenta même à sa vie . & il vit tomber à ses pieds des flêches, qu'on lui avoit décochées

de trop loin, pour le blesser.

Il ne se rebuta point : il continua de visiter les Malades : il leur distribua tout ce qu'il avoit de remedes, & il y eut à la fin quelques Ames prédestinées, que sa constance, son courage, & son défintéressement toucherent. Il baptisa un petit nombre de ces Barbares, & eut la fatisfaction de les voir mourir dans les sentimens, qu'il leur avoit inspirés; tous les autres s'endurcirent de plus en plus; & comme après avoir fait quantité de facrifices à leurs Manitous, ils virent que la mortalité ne diminuoit point, ils se mirer dans la tête que c'étoit le Manitou des Chrétiens, qui les visson mourir; car ces Peuples ne craignent point d'avourt que leurs Esprits tutelaires ont bien moins de puissance que les Nôtres.

Dans cette persuasion un de leurs Chess s'avisa de faire le tour de l'Habitation Françoise, en criant merci au Manitou des Chrétiens, & au Missionnaire, qu'il regardoit lui-même comme un Manitou. Le P. Mermet alia sur le champ trouver l'Acteur de cette scene comique, & l'assûra qu'il alloit redoubler ses soins en faveur des Malades. Mais ces Endurcis continuant par leurs superstitieuses cérémonies, & par leur indocilité à attirer sur eux le courroux du Ciel, la maladie eut son cours, & emporta plus de la moitié du Village. Le reste te dispersa, & M. Juchereau comprit que fonder une Habitation fur un commerce casuel & passager, c'est bâtir sur le fable, si on n'y ajoûte la culture des Terres; mais faute d'Hommes, & de moyens il fut bientôt obligé d'abandonner ion Entreprise.

Cependant tandis que la Cour de France prenoit les mesures, dont j'ai parlé au commencement de ce Livre, pour M. de Callicfaire un Etablissement considérable sur le Golphe Mexi-générale. que, M. de Callieres s'apliquoit avec succès à pacifier son Gouvernement. Il s'agissoit de nous assûrer l'alliance de toutes les Nations, avec lesquelles nous pouvions avoir quelque chose à démêler, & pour cela il falloit prévenir tout ce qui

Mciures de

rorant a la ion. voit

rouvoir ueskem-

antes cette nent,

itins. comache 💂 ation Loui-

oient MET, ner à ocile.

ioient oins à aiféi adofieurs

ultés, e que ; , qui

t fous quand h Ad-

iffant. l'Ounme,

après re de

pouvoît empêcher qu'on n'établit entr'elles la bonne intelligence si nécessaire à leur conservation, & à la tranquillité de

la Colonie Françoise.

Le Traité, que le Général avoit fait figner aux Députés des Cantons Iroquois, & à quelques-uns de nos Alliés, n'étoit qu'un préliminaire, qui pouvoit bien écarter les plus grands obstacles à la consommation d'un si bel ouvrage; mais il étoit encore question de réunir tous les Chess des Nations intéresses, & ce projet n'étoit pas d'une exécution facile. Peu s'en fallut même que les mesures si sages & si bien concertées, que M. de Callieres avoit prises pour faire réussir le plus beau dessein, qu'eût encore formé aucun Gouverneur de la Nouvelle France, ne sussent rompuës par un de ces accidens, qu'il est plus aisé de prévoir, que de prévenir, quand on connoît le génie des Sauvages.

Nouvelles
brouilleries
entre les Iroquois & les
tombés fi

Les Députés Iroquois étoient à peine de retour chez eux, qu'on eutnouvelle dans les Cantons que des Outaouais étoient tombés sur un Parti de leurs Chasseurs, en avoient tué quelques-uns, & avoient fait Prisonnier le plus considérable de leur Troupe. Le fait étoit vrai; mais les Aggresseurs n'avoient pas si grand tort, qu'on le croyoit. Les Iroquois étoient allés en chasse sur les Terres des Outaouais, c'est-à-dire, dans un Canton, où ceux - ci avoient accoûtumé de chasser, & y avoientruiné quantité de Cabannes de Castors. Les Outaouais avoient pris cette démarche pour un acte d'hostilité, comme c'en étoit un en esset, & s'étoient crus en droit de s'en faire justice.

Les Iroquois font leurs plaintes à M. de Callieres.

Outaouais.

Les Iroquois firent pourtant beaucoup de bruit, & on ne douta presque point qu'ils ne reprissent les armes; il n'en sak loit pas davantage pour rallumer dans tout ce Continent le seu de la guerre, qui n'étoit pas encore trop bien éteint. Toutes comme leurs Députés avoient donné parole au Gouverneur Général que, quoiqu'il arrivât, ils n'useroient d'aucune voye de fait, sans lui en donner auparavant avis, ils sepicquerent pour la premiere sois de sidélité, & ils lui envoyement faire leurs plaintes de l'attentat des Outaouais.

Ceux, qu'ils en avoient chargés, arriverent à Montreal le deuxième de Mars 1701. & y trouverent le Chevalier de Callieres. Ils lui parlerent avec beaucoup de modération, & après avoir exposé le fait, auquel ils donnerent le tour le plus.

odieux, qu'ils purent, pour les Outaouais. "C'est sans doute, " 1701. ajoûterent-ils, quelque Etourdi, qui a fait ce coup; mais tan- " dis que sa Nation ne le désavoue point, elle est censée l'auto- " rifer. Cependant, comme tu nous as ordonné de nous adref- " fer à toi, s'il arrivoit quelque chose de semblable, nous ve- " nons te prier de commencer par nous faire rendre le Chef, "

qui a été mené Prisonnier à Michillimakinac.

elli-

é de

s des

étoit

ands

étoit

inté-

Peu

tées,

beau

Nou-

, qu'il

nnoît

eux,

toient

quel-

ble d**e** 

voient

t alies

ins un

& y

aouais

omme

n faire

on ne

'en fak

ent le

Tou-

Gou-

t d'au-

, ils fe-

nvoye.

treal le

de Cal-

& après

le plus

Ils voulurent ensuite justifier leurs Chasseurs, & le Gouverneur Général, qui ne jugea pas à propos d'entrer dans cette difcustion, se contenta de leur répondre que les Outaouais, lorsqu'ils avoient attaqué leurs Gens, n'étoient pas encore inftruits du Traité conclu l'Automne précédente; qu'il auroit foin de leur faire rendre leur Prisonnier, & qu'ils ne perdroient rien à lui remettre tous leurs intérêts. Cette réponse accompagnée de beaucoup de marques d'amitié les fatisfit; mais le cinquieme de May Teganissorens arriva, suivi de plufieurs Chefs Iroquois, & après avoir renouvellé les plaintes des Cantons au fujet de l'hostilité commise pendant l'Hyver, & fur ce qu'il avoit appris que les François vouloient faire un Etablissement au Détroit (a), il lui demanda s'il étoit vrai, comme on commençoit à le publier, que la guerre fût fur le point de se rallumer en Europe entre les François & les Anglois?

M. de Callieres lui fit au sujet de l'host lité des Outaouais la même réponse, qu'il avoit faite aux premiers Députés : il M. de Callielui dit que pour ce qui concernoit le Détroit, il ne voyoit pas pourquoi cet Etablissement inquiettoit les Cantons; que, ni eux, ni les Anglois n'avoient aucun droit de s'y opposer, puisque le Détroit lui apartenoit; que son dessein dans cette Entreprise étoit de conserver la paix entre toutes les Nations; qu'il avoit déja recommandé à celui, qu'il avoit choisi pour y tenir sa place, d'accommoder tous les différends, qui surviendroient entre tous les Alliés, avant qu'on se fût porté à quelque extrémité fâcheuse; mais sur toutes choses de laisser,

& de procurer même à tous la liberté de la chaffe.

Teganissorens lui avoit ajoûté que les Anglois avoient déjaeu le même dessein de s'établir au Détroit, & que les Cantons s'y étoient opposés: le Général, ou ne l'ignoroit pas, ou craignoit que cette pensée ne vînt aux Anglois, & c'étoit ce qu'il avoit voulu prévenir. Il dit à Teganissorens qu'il sçavoit bon

(4) Ce qu'on appelle le Détroit est tout l'entredeux du Lac Erié & du Lac Huron.

Nouvelles

1701.

gré aux Cantons d'avoir pensé comme il le disoit, au sujet des Anglois; qu'au reste il auroit bien sçu empêcher ceux-ci d'u-surper un Pays, qui ne leur apartenoit pas s' "Pour moi, continua-t-il, je prétens être le Maître chez moy; mais je ne veux l'être, que pour le bonheur de mes Enfans s' c'est pour eux que je travaille, en m'établissant au Détroit; il n'y a que de mauvais Esprits, qui puissent prendre de l'ombrage de ce dessein, & je suis bien persuadé que vous me remercierez un jour de l'avoir exécuté.

Teganissorens ne repliqua rien sur cet article; mais il lui dit que, comme il n'avoit rien de caché pour son Pere, il étoit bien aisé de l'avertir que, quand il auroit fait part de sa réponse aux Anciens, ceux-ci ne manqueroient pas d'en donner aussitôt avis aux Anglois; qu'il esperoit néanmoins que, si les deux Nations se brouilloient de nouveau en Europe & en Amérique, les Cantons n'entreroient point dans cette quen relle. "Je me mets fort peu en peine, repartit le Général, que » les Anglois soient informés ou non de ce que j'ai envie de » faire au Détroit; je sçai qu'ils ne l'aprouveront pas; qu'ils se ront même bien des essorts pour le traverser; tout ce que je » souhaite de vous, c'est que vous soyez simples Spectateurs de » ce qui se passer entr'eux & moi.

Les Anglois traversent de nouveau la paix.

Teganissorens le lui promit, & le pria d'envoyer à Onnontagué des François pour aider leurs Députés à ramener
les Prisonniers, qui restoient encore dans le Pays. M. de Callieres voulut bien encore avoir cette condescendance pour
lui, & le sit accompagner à son retour par les mêmes Ambassadeurs, qui avoient déja entamé l'année précédente cette négociation. Ils partirent le seiziéme de Juin, & surent un peu
surpris de trouver des Anglois parmi ceux, qui venoient au
devant d'eux. Le sait est qu'un nommé Abraham étoit allé
de la part du Gouverneur d'Orange à Onnontagué pour détourner les Anciens d'envoyer leurs Députés à Montreal, &
pour les engager à le venir trouver lui-même.

On ne lui avoit point encore fait de réponse, & cet Envoyé voyant la Jeunesse du Canton, qui se préparoit à aller au devant des François, jugea à propos d'y joindre quelques-uns de ses Gens, sous prétexte de faire politesse aux Ambassadeurs, & de leur mener des Chevaux. Il ne sur parlé de rien dans cette première entrevûë, il ne s'agissoit que de compli-

mens; mais à peine les Ambassadeurs furent-ils entrés dans la Bourgade, où on leur fit la même réception, que l'année précédente, qu'on assembla le Conseil, où ils surent introduits feuls.

1701.

Le P. Bruyas commença par déclarer qu'Ononthio ne vouloit plus souffrir de remises, & qu'il étoit bien aise de sçavoir à quoi s'en tenir avec les Cantons; que les Députés de toutes les Nations ne manqueroient pas de se rendre à Montreal au tems marqué, pour y terminer la grande affaire, qui avoit été fi heureusement commencée l'Automne derniere, & que si les Iroquois ne s'y trouvoient pas, on ne les écouteroit plus; qu'ils se souvinssent surtout de la parole, qu'ils avoient donnée à leur Pere de lui rendre tous les Prisonniers; qu'un grand événement arrivé depuis peu en Europe, pourroit bien faire recommencer la guerre entre les François & les Anglois; mais qu'il n'étoit pas de l'intérêt des Cantons d'entrer dans ce

démêlé. Ce Discours fini, on se sépara, trois jours après le Confeil se rassembla pour y répondre, & les Anglois y furent apel- ces Sauvages. lés. Teganissorens présenta d'abord un Collier au Sr Abraham pour l'exhorter à ne point traverser l'accommodement, qu'il étoit prêt de conclurre avec les François. Il ajoûta même quelques reproches contre les Anglois, aufquels il imputa tous les malheurs passés. Il mit ensuite un autre Collier aux pieds du P. Bruyas, en disant qu'il rendoit la liberté à tous les Prifonniers, qui étoient encore dans son Canton. " J'ouvre tou- « tes les portes, poursuivit-il, je n'arrête Personne; je veux vi- « vre en bonne intelligence avec Ononthio mon Pere, & avec " mon Frere Corlar: je les tiens tous deux par la main, résolu " de ne me séparer jamais, ni de l'un, ni de l'autre. Cinq Députés vont partir pour Montreal, deux autres iront à Orange; " pour moi, je demeurerai sur ma natte, pour faire connoître à " tout le Monde que je ne prens point de parti, & que je veux " demeurer dans une exacte neutralité.

Réponse de

Le P. Bruyas & M. de Maricourt, qui avoient envoyé Joncaire à Tsonnonthouan, & la Chauvignerie à On-dipolition de plusieurs, meyouth, crurent pouvoir esperer tout d'une telle déclaration, & leur confiance fut encore augmentée par l'arrivée du Sieur de Villedonné, Lieutenant d'Infanterie, avec la nouvelle que le P. Anjelran étoit à Montreal, ayant pris les de-

1,8 voyé u des-uns baffae rien

mpli-

des

11-

on-

ne

eux

de

lef-

our

lui

toit

ré-

lon-

ue,

e &

que-

que

e de

ils fe-

ue je

rs de

On-

nener

Cal-

pour

mbaſ-

te né-

n peu

nt au

t allé

r dé-

vants pour avertir le Général que les Députés de toutes les Nations se rendroient incessamment auprès de lui; mais la Chauvignerie étant revenu d'Onneyouth, raporta qu'il avoit trouvé ce Canton assez mal disposé, & qu'il n'en avoit pu retirer aucun Prisonnier.

Dans le même tems Teganissorens déclara que les François, qui étoient dans son Canton, y ayant tous été adoptés, & la plûpart s'y étant mariés, leurs Parens ne vouloient point entendre à les relâcher; qu'eux-mêmes ne pouvoient se réfoudre à cette séparation; qu'il n'étoit pas en son pouvoir de contraindre, ni les uns, ni les autres à faire ce qu'on souhaitoit d'eux, & qu'il étoit au désespoir de se trouver dans la dure nécessité de manquer de parole à son Pere. Il eût été inutile aux Ambassadeurs de repliquer, il leur fallut se contenter de cette excuse, toute mauvaise qu'elle étoit. C'est même beaucoup qu'un Sauvage descende jusqu'à en faire sur ce qu'il ne veut pas exécuter, & tout autre que Teganissorens, qui étoit sincérement attaché aux François, mais qui n'étoit pas le Maître, n'auroit peut-être pas parlé avec tant de ménagement.

M. de Maricourt & le P. Bruyas crurent donc devoir diffimuler leur mécontentement, pour ne pas rompre tout-àfait avec une Nation, qui affûrée d'être foûtenuë des Anglois, dont les intrigues faifoient vraisemblablement naître tous ces incidens, étoit encore en état de nous faire beaucoup de mal. C'est ainsi que ces Barbares trouvent dans ce qui nous paroît un désaut de leur Gouvernement, un avantage, où la plus rasinée politique ne parvient pas toujours. C'est-à-dire que l'indépendance, dont jouissent les Particuliers, non-seulement ne les empêche point de concourir au bien général; mais qu'elle les y fait même arriver par des voyes d'autant plus sûres, que la Nation n'est jamais responsable de leur conduite, & trouve son excuse dans le peu de pouvoir, qu'elle a sur la volonté libre de ceux, qui la composent.

Les Députés des Cantons arrivent à Montreal Joncaire avoit plus heureusement négocié chez les Goyogouins & les Tsonnonthouans; il en amena des Députés & plusieurs Prisonniers; & cet exemple, dont M. de Maricourt sçut se prévaloir pour picquer les Onnontagués d'émulation, engagea ces Sauvages à lui remettre cinq François des deux sexes. Les Onneyouths envoyerent aussi des Dépus

tés à Gannentaha, où le P. Bruyas s'étoit déja rendu; ceux 1701. des Agniers promirent de descendre par le Lac Champlain, & les Ambassadeurs suivis de deux-cent Iroquois se mirent en chemin pour Montreal, où ils arriverent le vintunième de Juillet.

Le lendemain sept, ou huit cent Sauvages des Quartiers du Ils sont suivis Nord & de l'Ouest y débarquerent aussi. Les uns & les autres de ceux de nos furent reçus au bruit du canon, & le Rat, Orateur & Chef Alliés. de la Députation des Hurons de Michillimakinac, sur qui M. de Callieres se reposoit de tout ce qui concernoit nos Alliés, fit à ce Général un très-beau compliment au nom de tous. Le vinteinq M. de Callieres commença de traiter en particulier avec sous les Députés, & n'eut pas peu à faire pour les reduire à ce qu'il désiroit; mais pour bien connoître en quelle difposition ils étoient pour la plûpart, il est nécessaire d'exposer en peu de mots les difficultés, que le Sieur de Courtemanche & le P. Anjelran avoient rencontrées dans leur négociation.

Ils trouverent en arrivant à Michillimakinac presque tous les Sauvages partis pour la chasse, ce qui les obligea de faire dispositions expédier des Courriers pour les avertir du sujet de leur voyaci, ge. Courtemanche laissa ensuite son Collegue dans ce Poste pour y négocier avec les Outaouais & les Hurons, & se rendit à la Riviere de S. Joseph, où il arriva le vintuniéme de Décembre 1700. ayant fait quarante lieuës en Raquettes. Outre les Miamis, qui y étoient établis depuis lontems, il y rencontra des Pouteouatamis, des Sokokis, des Outagamis, des

Hurons & des Mahingans.

les la

Oit

re-

an-

és,

oint ré-

r de

hai-

lure

utile

r de

eau-

il ne

étoit

as le

nage-

ir dif-

ut-à-

glois,

is ces

mal.

paroît

a plus

e que

feule-

; mais

us fû-

duite,

fur la

Goyo-

ités &

Mari-

ďému-

ançois

Dépus

tés

Il apprit que les deux premieres de ces Nations avoient envoyé des Partis de guerre contre les Iroquois, & que les Miamis se disposoient à en faire autant. Il engagea ceux-ci, en les menaçant de l'indignation du Gouverneur Général, nonseulement à retenir leurs Guerriers, mais encore à faire courir après les autres, pour les obliger de revenir sur leurs pas. Il eut plus de peine à leur faire entendre raison au sujet des Prisonniers Iroquois, qu'ils avoient adoptés, & qu'ils ne pouvoient se résoudre à relâcher. Il en vint pourtant à bout, & tous lui promirent de se rendre à Montreal au tems marqué.

Cela fait il partit pour aller chez les Illinois, où il arriva le vinthuit; tous, excepté les Kaskaskias, étoient sur le point d'aller en guerre contre les Iroquois, & il les en détourna par Tome 11.

la même voye, qu'il avoit employée pour retenir les Miamis. Les Kaskaskias songeoient aussi à marcher avec des Outaouais contre les Cansès, Peuple de la Louisiane, & il les arrêta, Il revint ensuite à Chicagou, où il trouva des Ouyatanons, Nation Miamise, qui avoient chanté la guerre contre les Sioux, & contre les Iroquois; il les obligea de désarmer, & tira d'eux parole, qu'ils enverroient des Députés à Montreal.

Le cinquiéme de May il arriva chez les Mascoutins, qui faisoient de grands préparatifs de guerre, & il eut bien de la peine à les gagner; mais il y réussit ensin. Il continua sa route vers la Baye, où il arriva le quatorzième; il y rencontra des Sakis, des Otchagras (a), des Malhomines (b), des Outagamis, des Pouteouatamis, & des Kicapous. Il parla à chaque Nation en particulier, puis il les assembla toutes, & après bien des contestations, il arrêta trois-cent Guerriers, qui alloient partir pour courir sur les Sioux, lesquels avoient fait depuis peu une irruption contre les Outagamis, & il obtint de chacun de ces Peuples des Députés pour la paix générale.

Le second de Juillet il se rendit à Michillimakinac après une course de plus de quatre-cent lieuës; il y trouva toutes choses bien disposées par les soins du P. Anjelran, qui avoit retiré des mains des Outaouais deux Iroquois, pris tout récemment dans je ne sçai quelle Expédition. Ils convinrent entr'eux que le Missionnaire partiroit incessamment pour Montreal avec les deux Prisonniers, & que M. de Courtemanche attendroit à Michillimakinac les Députés, qu'il n'avoit pas amenés avec lui.

La présence de cet Officier étoit encore nécessaire dans ce Poste, pour lever des difficultés, que des Esprits remuans faisoient naître à la restitution des autres Prisonniers Iroquois, les uns voulant s'en servir pour traiter en particulier avec les Cantons, & les autres pour brouiller les cartes. Courtemanche surmonta ensin tous les obstacles, & s'embarqua sur une Flotte de cent quatre-vint Canots, dont trente surent contraints de relâcher à cause des maiadies.

Conserence préliminaire. J'ai dit que le Gouverneur Général, avant que de faire aucune Assemblée publique, avoit vû tous les Députés en particulier: il s'étoit pourtant tenu auparavant une Conference

<sup>(4)</sup> On les appelle communément les | (b) On les connoît dayantage sous le nom Puants.

liamis.

aouais

êta. Il

s, Na-

oioux,

& tira

s, qui

n de la

a route

tra des

Outa-

à cha-

k après

qui al-

ent fait

obtint

c après

toutes

ui avoi**t** 

out ré-

rent en-

Mont-

nanche

oit pas

dans ce

emuans

oquois,

avec les

teman-

fur une

nt con-

aire au-

en par-

ference

Cous le nom

érale.

eal.

préliminaire, dans laquelle le Chef des Outaouais du Sable, appel lé Jean LE BLANC (a), fit ses présens à Ononthio, parla avec beaucoup d'esprit, & fut fort aplaudi de toute l'Assistance. D'autres Chefs Algonquins prirent aussi la parole, & tous leurs discours aboutirent à prier qu'on diminuât le prix des marchandises, & qu'on achetât toutes leurs menues Pelleteries, parce que le Castor commençoit à devenir rare.

Le Rat présenta ensuite ses Prisonniers Iroquois, demanda pourquoi les Cantons n'avoient pas renvoyé tous les leurs, & dit que leur désobéissance aux ordres de leur Pere faisoit bien voir qu'ils n'agissoient pas de bonne foi. On ANGUICE & Ouilamek, Chefs Poutequatamis, parlerent après le Huron, & dirent au nom de toutes les Nations Occidentales. qu'ayant sçu la volonté de leur Pere, rien n'avoit pû les empêcher de se rendre auprès de lui, pas même le bruit, qui couroit qu'il regnoit des maladies à Montreal. Le Chef des Miamis parla sur le même ton, & ajoûta que, pour mieux témoigner son dévouement à son Pere Ononthio, il avoit racheté plusieurs Prisonniers Iroquois, dans le dessein de les lui remettre. Il présenta aussi un Calumet, pour y faire sumer, dit-il, toutes les Nations, & déclara que, s'il faisoit la Paix avec les Iroquois, ce n'étoit pas qu'il les craignît; mais par obéiffance pour son Pere.

Le jour suivant Onanguicé demanda une audience parti- M. de Callieculiere au Chevalier de Callieres, & l'ayant obtenue, il lui dience à plupresenta les Députés des Sakis. Ces Sauvages avoient fait la sieurs Dépuguerre aux Sioux malgré la defense, & un François avoit été tés. tué par un de leur Parti. Ils avoient envoyé demander pardon au Gouverneur Général, qui le leur avoit accordé sans autre condition, que de ne plus retomber dans la même faute: leurs Députés vouloient le remercier de cette grace, & lui faire des présens pour couvrir le Mort, & avoient prié Onanguicé, qui étoit fort agreable aux François, de les introduire.

Plusieurs autres Chefs voulurent aussi avoir des audiences secrettes, & le Général n'en refusa aucun. Quelques-uns ne laisserent pas de l'embarrasser un peu; mais quand il se voyoit pressé, il se tiroit d'affaire par des promesses, & par ses ma-

(a) On l'appelloit ainsi parce que sa Mere aussi blanche qu'une Françoise. Quelques Relations le nomment Talon,

1701. nieres douces & engageantes. C'étoit un de ses grands miens. furtout il n'en congédioit aucun, qu'après l'avoir bien regalé. Jean le Blanc fut celui, qui lui donna plus de peine. Ce Sauvage avoit beaucoup d'esprit, & quoique fort affectionné à la Nation Françoise, il voyoit plus clair qu'il n'eût été à desirer dans une affaire de cette conséquence, où il falloit passer bien des choses, & laisser beaucoup à faire au tems & aux conjonctures.

> Les Outagamis demanderent un Jesuite : ils dirent qu'ils n'avoient plus d'esprit, depuis que Perrot les avoit quittés, & que le Missionnaire leur en donneroit. Ils se plaignirent ensuite des Sauteurs, & ceux-chayant recriminé, la dispute auroit été fort loin, si on n'eût trouvé le secret d'engager les Parties à suspendre leur animosité jusqu'à la conclusion du Traité de Paix, après laquelle on leur promit de leur rendre

justice à tous.

Le tour des Iroquois étant venu, leur Orateur apuya beaucoup sur l'impossibilité, où ils s'étoient trouvés de ramener leurs Prisonniers; ils dirent que les jeunes Gens s'en étoient rendus les Maîtres, & que la plûpart ayant été pris dans leur enfance, ils ne connoissoient point leurs Parens, & s'étoient attachés à ceux, qui les avoient adoptés. Il ajoûta que MM. de Maricourt & Joncaire avoient peu infisté sur ce point. & qu'on avoit jugé par-là qu'Ononthio ne l'avoit pas fort à cœur.

Joncaire, qui étoit présent, & à qui M. de Callieres donna à entendre qu'il ne lui feroit pas plaisir de s'excuser, se leva. & dit qu'il avouoit sa faute; mais qu'il prioit les Tsonnonthonans, ses Freres, de l'aides à la réparer; qu'ils voyoient avec quelle docilité les aurres Enfans d'Ononthio s'étoient rendus au moindre figne de la volonté, quoiqu'ils eussent pû alleguer les mêmes raisons qu'eux, pour ne pas obeir. On ne fut pas content des Iroquois en cette occasion, il y eut même quelques contestations affez vives, & on se sépara affez peu fatisfaits les uns des autres; mais on s'adoucit, & on se raprocha bientôt.

Enfin le premier jour d'Août on tint la premiere féance publique, & tandis qu'un Chef Huron parloit, le Ratfe trouva mal. On le fecourut avec d'autant plus d'empressement, que le Gouverneur Général fondoit sur lui sa principale esperance

Premiere Conference publique.

pour le succès de son grand ouvrage. Il lui avoit presque toute 1701. l'obligation de ce merveilleux concert, & de cette réunion fans exemple jusqu'alors, de tant de Nations pour la Paix générale. Quand il fut revenu à lui, & qu'on lui eût fait reprendre des forces, on le fit asseoir dans un fauteuil au milieu de l'Assemblée, & tout le Monde s'aprocha pour l'en-

tendre.

Il parla lontems, & comme il étoit naturellement éloquent, & que Personne n'eut peut-être jamais plus d'esprit que lui, Kondiaronk. il fut écouté avec une attention infinie. Il fit avec modestie, & tout ensemble avec dignité le récit de tous les mouvemens, qu'il s'étoit donnés pour ménager une Paix durable entre toutes les Nations; il fit comprendre la nécessité de cette Paix, les avantages, qui en reviendroient à tout le Pays en général, & à chaque Peuple en particulier, & démêla avec une adresse merveilleuse les différens intérêts des uns & des autres. Puis se tournant vers le Chevalier de Callieres il le conjura de faire en sorte que Personne n'eût à lui réprocher qu'il eût abusé de la confiance, qu'on avoit euë en lui.

Sa voix s'affoiblissant, il cessa de parler, & reçut de toute l'Assemblée des applaudissemens, autquels il étoit trop accoûtumé pour y être sensible, surtout dans l'état, où il étoit : en

effet il n'ouvroit jamais la bouche dans les Conseils, sans en recevoir de pareils de ceux-mêmes, qui ne l'aimoient pas. Il ne brilloit pas moins dans les convertations particulieres, & on prenoit souvent plaisir à l'agacer pour entendre ses reparties, qui étoient toujours vives, pleines de sel, & ordinairement sans replique. Il étoit en cela le seul Homme du Ca-

nada, qui pût tenir tête au Comte de Frontenac, lequel l'invitoit souvent à sa table pour procurer cette satisfaction à

ses Officiers.

Le Gouverneur Général lui fit répondre qu'il ne fépareroit jamais les intérêts de la Nation Huronne de ceux des fonéloge. François, & qu'il lui engageoit sa parole d'obliger les Iro quois à contenter les Allies des uns & des autres, principalement sur l'article des Prisonniers. Il se trouva plus mat à la fin de la séance, & on le porta à l'Hôtel-Dieu, où il mourut fur les deux heures après minuit dans des fentimens fort Chrétiens, & muni des Sacremens de l'Eglife. Sa Nation tentit toute la grandeur de la perte, qu'elle faisoir, & c'étoit le sen-

Discours da

qu'ils ittés, nirent ispute ger les on du rendre i beaumener toient ns leur toient

lens,

egalé.

Sau-

né à la

efirer

passer

z aux

donna eleva, nnonyoient étoient lent pû On ne

MM.

point,

fort à

même ez peu fe ra-

ice putrouva , que erance

Ses obléques.

timent général que jamais Sauvage n'eut plus de mérite, un plus beau génie, plus de valeur, plus de prudence, & plus de discernement pour connoître ceux, avec qui il avoit à traiter. Ses mesures se trouvoient toujours justes, & il trouvoit des ressources à tout: aussi fut-il toujours heureux. Dans les commencemens il disoit qu'il ne connoissoit parmi les François que deux Hommes d'esprit, le Comte Frontenac, & le P. de Carheil. Il en connut d'autres dans la suite, ausquels il rendit la même justice. Il faisoit surtout grand cas de la sagesse du Chevalier de Callieres, & de son habileté à conduire les affaires.

Son estime pour le P. de Carheil sut sans doute ce qui le détermina à se faire Chrétien, ou du moins à vivre d'une maniere conforme aux maximes de l'Evangile. Cette estime s'étoit tournée en une véritable tendresse, & il n'y avoit rien que ce Religieux n'obtînt de lui. Il avoit un vrai zéle du bien public, & ce ne sut que ce motif, qui le porta à rompre la Paix, que le Marquis de Dénonville avoit saite avec les Iroquois, contre son sentiment. Il étoit fort jaloux de la gloire & des intérêts de sa Nation, & il s'étoit fortement persuadé qu'elle se maintiendroit, tant qu'elle demeureroit attachée à la Religion Chrétienne. Il prêchoit lui-même assez souvent à Michillimakinae. 87 ne le susseil impais sons seuir

Michillimakinac, & ne le faisoit jamais sans fruit.

Sa mort causa une affliction générale, & il n'y eut Personne, ni parmi les François, ni parmi les Sauvages, qui n'en donnât des marques sensibles. Son corps sut quelque tems exposé en habit d'Officier, ses armes à côté, parce qu'il avoit dans nos Troupes le rang & la paye de Capitaine. Le Gouverneur Général & l'Intendant allerent les premiers lui jetter de l'eau benite. Le Sieur de Joncaire y alla ensuite à la tête de soixante Guerriers du Sault S. Louis, qui pleurerent le Mort & le couvrirent, c'est-à-dire, qu'ils sirent des présens aux Hurons, dont le Chef leur répondit par un très-beau compliment.

Le lendemain on fit ses funerailles, qui eurent quelque chose de magnifique & de singulier. M. de St. Ours, premier Capitaine, marchoit d'abord à la tête de soixante Soldats sous les armes. Seize Guerriers Hurons, vêtus de longues robes de Castor, le visage peint en noir, & le fusil sous le bras, suivoient, marchant quatre à quatre. Le Clergé ve-

noit après, & six Chefs de guerre portoient le cercueil, qui étoit couvert d'un poële semé de fleurs, sur lequel il y avoit un chapeau avec un plumet, un hausse-col & une épée. Les Freres & les Enfans du Défunt étoient derrière, accompagnés de tous les Chefs des Nations, & M. de Vaudreuil, Gouverneur de la Ville, qui menoit Madame de Champigny, fer-

moit la marche.

A la fin du Service il y eut deux décharges de mousquet, & une troisieme, après que le corps eut été mis en Terre. Il fut enterré dans la grande Eglife, & on grava sur la Tombe cette Inscription, Cy git le Rat, Chef Huron. Une heure après les obféques le S<sup>r</sup> Joncaire mena les Iroquois de la Montagne complimenter les Hurons, aufquels ils présenterent un Soleil & un Collier de porcelaine; ils les exhorterent à conserver l'esprit, & à suivre toujours les vûes de l'Homme célébre, que leur Nation veroit de perare, à demeurer toujours unis avec eux, & à ne se départir jamais de l'obéissance, qu'ils devoient à leur commun Pere Ononthio. Les Hurons le promirent, & depuis ce tems-là on n'a point eu de sujet de se plaindre d'eux. Mais ce qui faisoit le plus grand éloge de ce Capitaine, étoit de voir ce qu'on n'avoit ofé esperer jusques - là, tous les Peuples de la Nouvelle France réunis dans une même Ville, & de sçavoir que ce concert étoit en bonne partie son ouvrage.

Les jours suivans il y eut plusieurs Conseils particuliers, où les Iroquois se plaignirent de la défiance, qu'on témoignoit avoir de leur sincérité, & ajoûterent que, si on leur ren-qu'on le détie doit leurs Prisonniers, on n'auroit pas lieu de se repentir de d'eux. s'être fié à leur parole. Le Chevalier de Callieres leur fit remarquer l'injustice de leurs plaintes, & leur détailla toutes les raisons, qu'on avoit de p'être pas tranquille sur leur compte. Toutefois, comme il vouloit les mettre entiérement dans leur tort, il leur promit d'exposer leur demande aux Nations intéressées, & de l'apuyer. Il le sit en esset, & comme il avoit déja traité de cette affaire avec le Rat, lequel avoit été d'avis qu'on les contentât, & que plusieurs autres s'en remirent à la prudence; il voulut bien en courir les risques, &

l'évenement le justifia.

Cependant la maladie s'étoit mise dès le commencement parmi les Sauvages, & plusieurs des plus considerables en La malodiese met parmi les étoient déja morts. Les Hurons avoient été les plus maltrai- Sauvages, &

1701.

un s de iter. des omçois . de

rengeffe e les

e démae s'érien bien re la s Irogloire fuadé hée à

vent à

erfoni n'en ns exavoit Goujetter ête de Mort as aux

comrelque , prete Sole lon-

fil fous

gé ve-

1701. à quoi ils l'attribuent.

tés, & s'étoient imaginés que c'étoit l'effet d'un fort, qu'on avoit jetté pour les faire tous périr. Il y en eut même, qui allerent trouver le P. Anjelran pour l'engager à obtenir des Eccléfiastiques du Seminaire, qu'ils levassent le prétendu malesce. Dieu sit connoître en cette occasion d'une maniere bien marquée qu'il est le Maître des cœurs; malgré le bruit, que quelques mauvais Esprits faisoient courir, que les François n'avoient assemblé chez eux tant de Peuples, que pour les détruire, il n'y eut pas un Insidéle, qui ne voulût être baptisé avant que de mourir, ni un Chrétien, qui ne mourût dans des sentimens dignes du Christianisme.

Derniere Affemblée générale.

Cet accident obligea néanmoins le Gouverneur Général à presser la conclusion du Traité. Il étoit convenu de tout dans les Audiences particulieres, & il ne s'agissoit plus que de signer les articles, & de publier la Paix. Il indiqua la derniere Assemblée générale au quarriéme d'Août, & il voulut qu'on n'omît rien pour donner à cette action toute la célébrité possible. On choisit pour cela une grande plaine hors de la Ville, on y sit une double enceinte de cent vinthuit pieds de long sur soixante & douze de large, l'entredeux en ayant six. On ménagea à l'un des bouts une Sale couverte, de vintneus pieds de long, & presque quarrée pour les Dames, & pour tout le beau Monde de la Ville. Les Soldats surent placés tout autour, & treize-cent Sauvages surent arrangés dans l'enceinte en très-bel ordre.

Discours de M. de Callieres. M. de Champigny, le Chevalier de Vaudreuil & les principaux Officiers environnoient le Gouverneur Général, qui átoit placé de maniere à pouvoir être vû & entendu de tous, & qui parla le premier. Il dit en peu de mots que l'année précédente il avoit arrêté la Paix entre toutes les Nations; mais que comme de toutes celles du Nord & de l'Ouest il ne s'étoit trouvé à Montreal que des Hurons & des Outaouais, il avoit fait sçavoir aux autres qu'il souhaitoit qu'elles lui envoyassent des Députés, afin qu'étant tous assemblés il pût leur ôter solemnellement la hache des mains, & déclarer à tous ceux, qui le reconnoissoient pour leur Pere, que désormais il vouloit être le seul Arbitre de leurs différends; qu'ils oubliassent donc tout le passé; qu'ils remissent tous leurs intérêts entre ses mains, & qu'il leur rendroit toujours une exacte justice; qu'ils devoient être bien las de la guerre.

gui

qui ne leur avoit été d'aucun avantage, & que quand ils auroient une fois goûté les douceurs de la Paix, ils lui scauroient un gré infini de tout ce qu'il venoit de faire pour la leur

procurer.

Après qu'il eut cessé de parler, un des deux Peres Bigot repeta aux Abénaquis en leur Langue ce qu'il venoit de dire, Nicolas Perrot fit la même chose aux Miamis, aux Illinois, & aux autres Sauvages Occidentaux; le P. Garnier aux Hurons, le P. Bruyas aux Iroquois, & le P. Anjelran aux Outaouais & aux Algonquins. Tous applaudirent avec de grandes acclamations, dont l'air retentit bien loin; ensuite on distribua des Colliers à tous les Chefs, qui se leverent les uns après les autres, & marchant gravement, revêtus de longues robes de peaux, allerent présenter leurs Esclaves au Gouverneur Général avec des Colliers, dont ils lui expliquerent le sens.

Ils parlerent tous avec beaucoup d'esprit, & quelques-uns même avec plus de politesse, qu'on n'en attendoit d'Orateurs Sauvages; mais ils eurent grand soin surtout de faire entendre qu'ils facrifioient leurs intérêts particuliers au défir de la Paix, & que ce désir ne leur étoit inspiré, que par l'extrême envie, qu'ils avoient de contenter leur Pere; qu'on devoit leur en sçavoir d'autant plus de gré, qu'ils ne craignoient point du tout les Iroquois, & qu'ils comptoient moins sur un retour sincère de leur part. Il n'y en eut aucun, à qui le Général ne dit des choses fort gracieuses, & à mesure qu'on lui présenta des Captifs, il les remit entre les mains des

Iroquois.

Mais cette cérémonie, toute férieuse qu'elle étoit de la part Equipages bides Sauvages, fut pour les François une espéce de comédie, zarres dequelqui les réjouit beaucoup. La plûpart des Députés, surtout Députés, & ceux des Nations les plus éloignées, s'étoient habillés & pa-leurs Discours. rés d'une maniere tout-à-fait grotesque, & qui faisoit un contraste fort plaisant avec la gravité & le sérieux, qu'ils affec-

Le Chef des Algonquins étoit vêtu en Voyageur Canadien, & avoit accommodé ses cheveux en tête de Cocq, avec un plumet rouge, qui en formoit la crête, & descendoit par derriere. C'étoit un grand jeune Homme parfaitement bienfait : & le même, qui à la tête de trente Guerriers de sa Nation, Tome 11.

1701.

ujours uerre. qui

ru'on

ir des

ma-

niere

ruit.

Fran-

pour t être

ourût

éral à

t dans

de si-

rniere

qu'on

é poi-

Ville,

long

x. On

f pieds

r tout s tout

encein-

es prinal, qui

tous,

ée pré-

; mais ne s'é-

ais, il

lui en-

il pût larer à

ie déf-

ends; t tous

de même âge, ou plus jeunes encore que lui, avoit défait auprès de Catarocouy le Parti Iroquois, où avoit péri le grand Chef de guerre d'Onnontagué, nommé la Chaudiere Noire. Action de vigueur, qui plus que toute autre chose avoit fait prendre aux Cantons la résolution de s'accommoder avec les François & leurs Alliés. Ce Brave s'avança vers M. de Callieres d'un air noble & dégagé, & lui dit: "Mon Pere, je ne suis point Homme de conseil; mais j'écoute toujours ta voix: tu as fait la paix; & j'oublie tout le passé.

Onanguicé, Chef Pouteouatamis, s'étoit coëffé avec la peau de la tête d'un jeune Taureau, dont les cornes lui pendoient fur les oreilles. Is passoit pour avoir beaucoup d'esprit, beaucoup de douceur, beaucoup d'affection pour les François. Il parla en esset très-bien, & d'une maniere fort

obligeante.

L'Outagami s'étoit peint tout le visage en rouge, & avoit mis sur sa tête une vieille teignasse fort poudrée, & très-mal peignée, ce qui lui donnoit un air affreux & ridicule tout à la fois. Comme il n'avoit, ni bonnet, ni chapeau, & qu'il vouloit saluer le Général à la Françoise, il ôta sa perruque. Il se sit alors un grand éclat de rire, qui ne le déconcerta point, & qu'il prit sans doute pour un applaudissement. Il dit qu'il n'avoit point amené de Prisonniers, parce que ceux, qu'il avoit saits, s'étoient tous sauvés. " D'ailleurs, ajoûta" t-il, je n'ai jamais eu de grands démêlés avec les Iroquois, mais je suis fort brouillé avec les Sioux.

Le Sauteur s'étoit fait avec un plumet une espèce de rayon autour de la tête, en forme d'aureole: il dit qu'il avoit déja rendu la liberté à tous ses Prisonniers, & qu'il prioit son Pere de lui accorder sonamitié. Les Iroquois domiciliés & les Abénaquis parlerent les derniers, & témoignerent un grand zéle pour l'accroissement de la Colonie Françoise. Ils persuaderent d'autant plus aissément, que pend et toute la guerre ils avoient prouvé par leurs actions ce qu'ils témoignoient alors

par leur discours.

Les autres Députés ayant fini leurs complimens, tout le Monde jetta les yeux sur l'Orateur des Cantons, qui n'avoit point encore parlé. Il ne dit que deux mots, dont le sens étoit que ceux, dont il portoit la parole, feroient bientôt connoître à toutes les Nations le tort, qu'elles avoient eu d'entrer en

défiance contr'eux; qu'ils convaincroient les plus incrédules de leur fidélité, de leur sincérité, & de leur respect pour leur Pere commun.

1701.

On apporta ensuite le Traité de Paix, qui fut signé de trentehuit Députés (a), puis le grand Calumet de Paix. M. de Callieres y fuma le premier, M. de Champigny y fuma après lui. ensuite M. de Vaudreuil, & tous les Chefs & les Députés, chacun à leur tour. Après quoi on chanta le Te Deum, Enfin parurent de grandes chaudieres, où l'on avoit fait bouillir trois Bœufs. On servit chacunà sa place, sans bruit & sans confusion, & tout se passa gayement. Il y eut à la fin plusieurs décharges de boëtes & de canons, & le soir, illumination & teux de joye.

Le fixième M. de Callieres affembla les Députés des Nations d'en haut, & leur dit qu'encore qu'il n'eût pas tout-à-fait donnée aux lieu d'être content de quelques-uns d'eux, il vouloit bien, en bast, consideration de la Paix, ne plus penser à ce que leur conduite avoit eu d'irregulier; qu'il pardonnoit aux Sakis la mort du François, qu'ils avoient tué, parce qu'ils avoient offert à M. de Courtemanche de lui livrer le Meurtrier, & que leur Député lui avoit fait une fatisfaction, dont il vouloit bien se

contenter.

Les Députés des Illinois étoient morts en chemin, & avoient recommandé en mourant les intérêts de leur Nation à Onanguicé; le Général ordonna à ce Chef d'avertir ces Sauvages que, s'il leur arrivoit encore de piller les François, il ne se contenteroit pas, comme il venoit de faire, de la restitution des effets enlevés par les Voleurs. Il parla sur le même ton à quelques autres, qui étoient sujets au même désaut, & il sit comprendre à tous qu'ils trouveroient toujours en lui un Pere; mais un Pere, qui ne seroit plus d'humeur à souffrir qu'ils s'écartassent de leur devoir, comme par le passé.

Il leur distribua ensuite les présens du Roy. Les Outaouais lui demanderent le P. Anjelran & Nicolas Perrot, & il leur dit qu'il vouloit bien leur faire ce plaisir : que le Missionnaire étoit disposé à les suivre ; mais à condition qu'ils seroient plus dociles à profiter de se instructions. Leur Député le conjura aussi de ne plus souffrir qu'on portât de l'eau-de-vie nulle part, parce que cette liqueur troubloit l'esprit, & ne pouvoit que

(a) Ils fignerent ce Traité avec d'autres marques que celles, dont ils s'étoient servis au précédent.

tout le n'avoit ns étoit connoîntrer en

t au-

rand

oire.

t fait

c les

Cal-

je ne

oix:

ec la

pen-

d'ef-

ır les

e fort

avoit

s-mal

tout à

qu'il

uque.

ncerta

. Il dit

ceux,

joûta-

quois,

rayon

it déjæ

n Pere

es Abé-

nd zéle

rfuade-

erre ils

nt alors



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

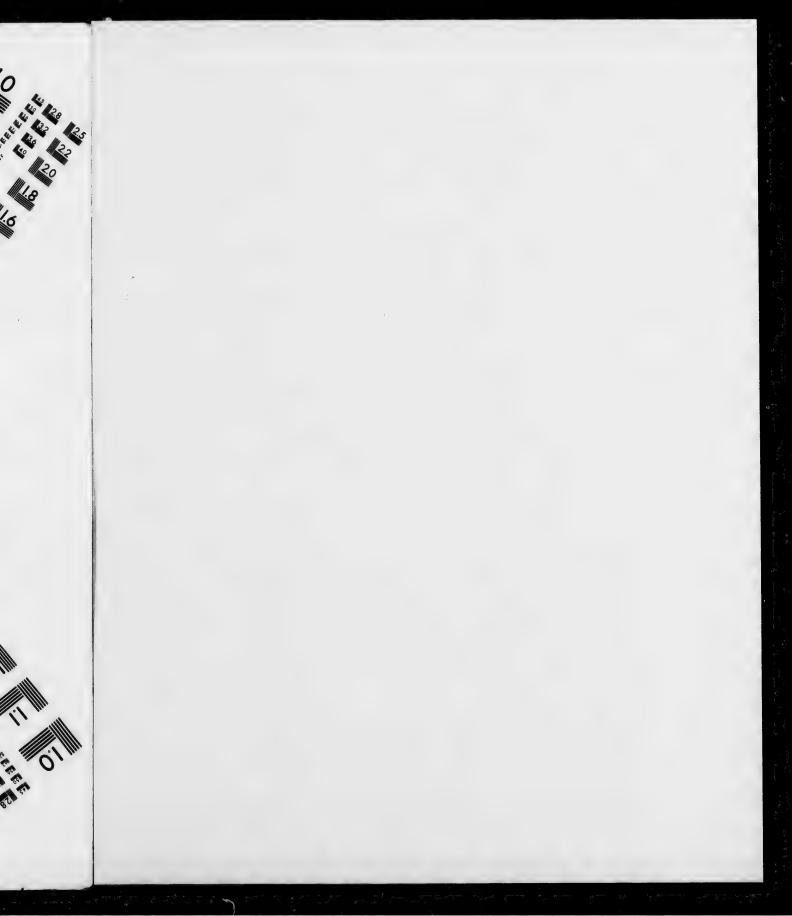

Et aux Iroquois. porter la Jeunesse à des excès, qui ne manqueroient pas d'avoir des suites sunesses; tous ceux, qui étoient présens, aplaudirent à sa demande, à l'exception d'un Chef Huron, qui étoit un grand yvrogne, & qui avoit déja pris ses mesures pour emporter chez lui de quoi boire.

Le lendemain le Gouverneur Général donna audience aux Députés des Cantons. Après leur avoir bien fait comprendre qu'ils feroient inexcusables, & dignes de toute sa colere, s'ils resusciont de rendre la liberté à leurs Prisonniers, il leur ordonna de les remettre à Joncaire, qui devoit partir avec eux : leur engagea sa parole que, si quelques-uns de ces Prisonniers vouloient ensuite retourner dans leur Pays, ils le pourroient en toute liberté, comme il venoit d'arriver à l'égard des Prisonniers par les Hursens lui respirat remense.

fonniers, que les Hurons lui avoient ramenés.

Il leur recommanda aussi de nouveau de demeurer Neutres entre les François & les Anglois, si la guerre recommençoit entre ces deux Nations, comme il y avoit bien de l'apparence que cela ne tarderoit pas d'arriver. Il leur sit entendre qu'il étoit tout-à-fait contre leur intérêt de permettre à ceuxci de construire des Forts dans leurs Villages, & sur leurs Rivieres, & leur déclara qu'il ne le soussirioit jamais. Il avoit sort à cœur qu'ils lui demandassent des Jesuites, persuadé que la présence de ces Missionnaires étoit ce qu'il y avoit de plus essicace pour les retenir dans une exacte neutralité; mais il ne jugea pas à propos de leur en parler, la Cour ne lui ayant point donné d'instruction sur cela, & les moyens indirects, dont il usa pour les amener à ce point, réussirent à son gré.

Enfin il s'expliqua avec eux touchant l'Etablissement, qu'il vouloit faire au Détroit, où dès le mois de Juin il avoit envoyé le Sr de la Motte Cadillac avec environ cent Hommes & un Jesuite, pour y attirer les Sauvages. Il s'étoit pressé de faire partir ce Convoi avant l'arrivée des Députés Iroquois, dans la crainte que, s'ils le prioient de dissérer l'exécution de cette Entreprise, le resus, qu'il en seroit, n'apportât un obstacle à la Paix; au lieu que la chose étant faite, il seroit plus en droit de ne point reculer. En esset ils lui proposerent assez de difficultés pour l'embarrasser, s'il n'eût pas été si avancé; mais il leur sit goûter ses raisons, dont la principale étoit, que les Anglois n'auroient pas manqué de vouloir s'établir en ce lieu-là, s'il ne les avoit prévenus, ce qui auroit attiré la guerre dans le centre du Pays.

Les Agniers n'avoient point envoyé de Députés au Congrés, comme ils l'avoient promis, & le Général en avoit témoigné son ressentiment à ceux des autres Cantons; mais accedent au ceux-ci étoient à peine partis de Montreal, que les Agniers y Traité. arriverent. Ils firent leurs excuses, & signerent le Traité. Quelque tems après Jongaire revint avec très-peu de Prisonniers, les autres ayant absolument refusé de le suivre. On crut, ou l'on voulut bien faire semblant de croire qu'il n'y avoit pas de la faute des Iroquois, & la chose en demeura là.

L'année suivante les Cantons firent à M. de Callieres une Mort de Ga-Députation solemnelle pour le remercier de leur avoir don- rakonthié. né la Paix, & il en reçut aussi des Nations d'en haut pour le 1702. même sujet. Mais ce qui lui fit concevoir de plus grandes esperances que cette Paix seroit durable, c'est que les premiers Députés lui demanderent des Jesuites. Ils lui apprirent en même tems la mort de Garakonthié, qui n'avoit cessé jusqu'au dernier soupir de servir utilement les François auprès de sa Nation, & ils lui présenterent son Neveu, lequel s'offrit d'être à la place de son Oncle le Correspondant du Gouverneur, & fut agréé.

Le Général fouhaitoit avec trop d'ardeur de voir les Iro- Missionnaires quois se porter d'eux-mêmes à solliciter le retour des Mission- aux froquois. naires dans les Cantons, pour ne les pas prendre au mot. Il en avoit de tout prêts, & il en envoya par tout. Il chargea M. de Maricourt de les conduire, & ils furent très-bien reçus. Ce n'est pas que ce Peuple fût mieux disposé qu'auparavant à embrasser le Christianisme; mais il n'étoit pas inutile pour la Religion, & il étoit important pour la Colonie qu'il y eût parmi ces Barbares des Personnes revêtuës d'un caractere capable de leur imposer, dont la présence les assûrât qu'on vouloit bien vivre avec eux; qui pût éclairer leur conduite, avertir le Gouverneur Général de toutes leurs démarches, les gagner par ses bonnes manieres, ou du moins se faire des Amis parmi eux, surtout éventer & déconcerter les intrigues des Anglois, peu redoutables dans cette partie de l'Amérique, quand ils n'ont point les Cantons pour eux.

M. de Callieres affûré des Iroquois dans le tems même, Holitiés des qu'il venoit d'apprendre que la guerre étoit déclarée entre la Anglois. France & l'Angleterre, ne doutoit presque point que les premiers efforts des Anglois dans l'Amérique ne se tournassent

d'alautoit em-

aux idre s'ils orux:

niers pient Pri-

Neumenppandre euxrs Ri-

avoit é qu**c** e plus ais il ayant rects,

, qu'il it enmmes ssé de uois, on de

n obt plus affez ancé;

t, que en ce guercontre l'Acadie, ou contre l'Isle de Terre-Neuve, & sa cons jecture se trouva juste. Il sut bientôt informé que l'Ennemi en vouloit à Plaisance; mais il eut nouvelle peu de tems après que ce projet avoit échoué , n'ayant abouti qu'à piller & à brû-

ler quelques Navires de Pêcheurs.

L'Acadie moins fortifiée que Plaisance, plus difficile à garder, & plus voisine de la Nouvelle Angleterre, l'inquiettoit davantage, d'autant plus qu'il ne lui étoit pas aifé d'y envoyer les secours, dont elle avoit un extrême besoin. Mais les avis, qu'il reçut dans ces entrefaites de la Cour de France, le tirerent de cet embarras, au moins pour quelque tems. On lui mandoit qu'on y parloit beaucoup d'établir solidement cette Province, & qu'on pensoit aux moyens d'y augmenter considérablement le nombre des Habitans.

Divers projets

Le fait étoit certain, & la chose parut même si sérieuse à pour l'Acadie, l'Evêque de Quebec, qui étoit en France, qu'il crut devoir prendre des mesures pour établir en Acadie un Corps d'Ecclesiastiques, qui pût fournir des Sujets à tous les Postes, qu'on avoit dessein de peupler, afin qu'on ne fût pas dans la nécessité d'en tirer du Canada, où il n'y en avoit point de surnumeraires.

> Il jetta d'abord les yeux sur les Benedictins de St. Maur; mais le Général de cette Congregation n'entra point dans ses vues. Il traita ensuite avec les Prémontrés, & s'adressa à l'Abbé Regulier de St. André aux Bois en Picardie. Il trouva un Homme très-disposé à faire ce qu'il souhaitoit, jusqu'à vouloir le consacrer lui-même aux Missions de l'Acadie, & le Traité tut fort avancé; mais les Supérieurs de cet Ordre exigerent des conditions, que le Prelat ne put, ou ne voulut pas accorder; & comme on abandonna bientôt à la Cour le projet de peupler l'Açadie, les choses y resterent pour le Spirituel & pour le Temporel, sur le même pied, où elles avoient toujours été.

Les Anglois ménacent la N. France.

Le Chevalier de Villebon y étoit mort au mois de Juillet de l'année 1700. & M. de Brouillan avoit passé du Gouvernement de Plaisance à celui de l'Acadie. Il eut bientôt sur les bras une partie des Forces de la Nouvelle Angleterre : les Bastonnois firent de grands dégâts sur toutes les Côtes, & y enleverent plusieurs Vaisseaux. Il apprit ensuite que les Francois Prisonniers à Baston y étoient traités sort durement; qu'il

y avoit défense de la Reine de la Grande Bretagne d'en échanger aucun, & que le Gouverneur vouloit faire pendre le Capitaine BAPTISTE, bon Partisan, dont on n'avoit pu obtenir l'élargissement pendant la Paix, sous prétexte que c'étoit un Corsaire.

Sur cette nouvelle il envoya un Exprès à Baston, pour déclarer au Gouverneur qu'il useroit de represailles, s'il exécutoit sa ménace, & cette déclaration sauva la vie à Baptiste; mais l'Envoyé de M. Brouillan lui rapporta qu'on attendoit dans ce Port des Vaisseaux d'Angleterre, pour assieger Quebec, & pour croiser dans le Golphe, & jusques dans le Fleuve S. Laurent, afin qu'il n'y pût entrer aucun Bâtiment

François.

Le Gouverneur fit partir sur le champ ce même Courrier pour Quebec, afin de donner avis de tout à M. de Callieres. parmi les Sau-Ce Général en sçavoit déja quelque chose; il sut informé en nos intérêts. même tems que les Milices de la Nouvelle York étoient déja en route pour se rendre à Baston; que les Iroquois étoient vivement sollicités par les Anglois de chasser les Missionnaires de leur Pays; que quelques Cantons le leur avoient promis; que plusieurs même de nos anciens Alliés traitoient avec eux par l'entremise des Iroquois, & que les uns apportoient pour excuser ces démarches la cherté de nos marchandises. Cette ancienne plainte, qui n'étoit que trop bien fondée, venoit en partie de la pauvreté des Habitans du Canada, & en partie de l'avarice, tant des Marchands de France, que de ceux du Pays : c'étoit au moins un prétexte que les Sauvages avoient toujours en mains, les uns pour couvrir leur inconstance, & les autres pour cacher leur mauvaise volonté.

Ce qu'il y avoit de plus pressé à faire dans de pareilles con Mort du Chejonctures, étoit de déconcerter les intrigues des Anglois dans valier de Calles Cantons Iroquois, & c'est aussi par où le Chevalier de lieres. Callieres commença. Il écrivit ensuite à la Cour pour avoir des Recrues; il fongea à achever les Fortifications de Quebec, & il prit toutes les autres mesures, que son expérience & son habileté lui suggérerent. Il étoit lui-même la plus grande ressource de la Nouvelle France; mais elle eut le malheur de le perdre dans le tems, qu'il lui étoit plus nécesfaire. Il mourut à Quebec le vintsixiéme de May 1703. au-

1702.

oir iité ent orde & ulet er-

le\$

les

Y

m-

cons

en

orès

orû-

gar-

toit

yer

VIS,

ire-

lui

ette

nsi-

e à

oir

cle-

'on

cef-

nu-

ur;

ies

lb-

un

tant regretté, que le méritoit le Général le plus accompli. qu'eût encore eu cette Colonie, & l'Homme, dont elle avoit reçu de plus importans fervices.

M. de Vaudreuil lui fuccéde.

Par sa mort le Commandement Général resta entre les mains du Marquis de Vaudreuil, Gouverneur de Montreal. Il étoit fort aimé des Sauvages, & la valeur, qu'il avoit fait paroître en plusieurs occasions pendant la derniere guerre, jointe à ses manieres nobles & aimables, lui avoient gagné l'affection, & acquis l'estime de toute la Colonie. Aussi concourut-elle toute entiere à le demander pour Gouverneur Général. D'ailleurs il n'avoit point de Concurrent, sur lequel la place, qu'il occupoit, son expérience, & la connoissance, qu'il avoit des affaires du Canada, ne lui donnassent une grande supériorité, M. de Champigny, qui l'avoit été de M. de Callieres, étant retourné en France, & ne songeant plus à l'Amérique.

Le Marquis de Vaudreuil fut donc accordé aux prieres de tous ceux, qu'il devoit gouverner; il parut même que ce Concours de tous les Ordres de la Colonie en sa faveur avoit fait plaisir au Roy, qui lui avoit donné plus d'une fois des marques de bienveillance depuis la surprise de Valenciennes par les Mousquetaires, du nombre desquels il étoit. Enfin la nouvelle de sa Promotion sut reçue avec des applaudissemens d'autant plus fincéres, que sa conduite pendant l'interregne avoit déja confirmé tout le Monde dans la pensée, que Perfonne ne convenoit mieux à la place, où le choix de Sa Ma-

jesté venoit de l'élever.

Députation des Tionnonthouans.

Comme il avoit compris d'abord de quelle conséquence il étoit de s'affûrer des Iroquois, il caressa fort des Tsonnonnonthouans, qui étoient venus le trouver peu de tems après la mort de M. Callieres. Il les fit même accompagner à leur retour par le Sieur de Joncaire, qui négocia si heureusement dans ce Canton, qu'il en ramena avec lui un des principaux Chefs. Ce Sauvage remercia d'abord le Commandant Général de la bonté, qu'il avoit euë de leur promettre sa protection contre tous ceux, qui se déclareroient leurs Ennemis il témoigna ensuite beaucoup de chagrin de ce que les Onnontagués n'étoient pas venus le complimenter, & de ce qu'ils paroissoient avoir de mauvais desseins, puis il parla ainsi:

Nous n'avons jamais communiqué à Personne ce que je vais

te

M

bo

**fer** 

fui

de

Po

to

en

ľH

qu De

&

il e

foi

il,

leu

&

no

dro

ďu

da

ôte

ava

Pa

fit

Iro

po

on

de

la c

env

oit

ait

né

11-

la

e,

n-

de

s à

de

oit

les

ies

la

ens

ne

er-

a-

e il

n-n

rès

eur

ent

ux

né-

on

té-

ta-

pa-

ais

te

te dire. Jusqu'ici nous avons toujours prétendu être les seuls "1703. Maîtres de notre Terre, c'est pour cela que nous avions d'a- « bord pris le parti d'être simples Spectateurs de ce qui se passeroit entre vous & les Anglois; mais voici un Collier, que je « te présente sous Terre, pour te déclarer que nous te donnons « le Domaine absolu de notre Pays. Ainsi, mon Pere, s'il nous « furvient quelque fâcheuse affaire, ou que nous ayons besoin « de secours, regardes-nous comme tes Enfans, & mets-nous « en état de soutenir la démarche, que nous faisons aujourd'hui. « Pour ce qui regarde les Missionnaires, tu peux être assuré que « je périrai plûtôt que de souffrir qu'ils sortent de mon Can-« ton ". Il confirma cette promesse par un second Collier, & il " en présenta un troissème pour obtenir que Jonçaire allât passer l'Hyver avec lui.

M. de Vaudreuil n'avoit garde de lui refuser une chose, Teganisorens qu'il desiroit encore plus que lui, & Joncaire partit avec ce à Montreal, & Député. Teganissorens arriva peu de tems après à Montreal, equ'il y fait-& dans l'audience, que lui donna le Commandant Général, il commença par témoigner une mauvaise humeur, qui faifoit mal augurer du sujet de son voyage. "Les Européens, dit- « il, ont l'esprit mal fait; ils font la paix entr'eux, & un rien « leur fait reprendre la hache. Nous n'en usons pas de même, « & il nous faut de grandes raisons pour rompre un Traité, que « nous avons figné ". Il déclara ensuite que son Canton ne pren- « droit point de parti dans une guerre, qu'il n'aprouvoit, ni d'une part, ni de l'autre. M. de Vaudreuil n'en demandoit pas davantage; il le fit bien comprendre à Teganissorens, & pour ôter aux Iroquois tout prétexte de rompre une Neutralité si avantageuse à la Colonie, il résolut de ne point envoyer de Parti contre les Anglois du côté de la Nouvelle York. Il s'en fit un mérite auprès de Teganissorens, qui de son côté lui engagea sa parole de retenir les Missionnaires, qui étoient dans son Canton.

Ce que le Commandant Général faisoit pour engager les Iroquois à demeurer Neutres, on le voulut faire à Baston dans la Noupour obtenir la même chose des Nations Abénaquises; mais velle Angleon s'y étoit pris trop tard. M. de Vaudreuil forma un Parti de ces Sauvages, aufquels il joignit quelques François sous la conduite du Sieur de BEAUBASSIN, Lieutenant, & il les envoya dans la Nouvelle Angleterre. Ils y firent quelques ra-

Tome II.

vages de peu de conséquence; mais ils tuerent environ troiscent Hommes. D'ailleurs le point essentiel étoit d'engager les Abénaquis de maniere, qu'il ne fût plus en leur pouvoir de reculer.

Sur la fin de l'Automne les Anglois, qui désesperoient de gagner ces Sauvages, firent des courses dans leur Pays, & massacrerent tous ceux, qui furent surpris. Les Chefs demanderent du secours à M. de Vaudreuil, & il leur envoya pendant l'Hyver deux-cent cinquante Hommes commandés par le Sieur HERTEL DE ROUVILLE, Lieutenant Reformé, qui remplaçoit déja dignement son Pere, auquel son âge & ses infirmités ne permettoient plus de f..ire de ces grandes courses. Quatre autres de ses Enfans accompagnerent Rouville, qui furprit à fon tour les Anglois, leur tua beaucoup de Monde, & fit cent cinquante Prisonniers, Il ne perdit que trois François & quelques Sauvages; mais il fut blessé lui-même.

Belle action d'un Officier François en

La petite guerre se faisoit aussi en Terre-Neuve avec assez de succès. M. de Subercase, qui avoit succédé à M. de Brouil-Terre-Neuve. lan dans le Gouvernement de Plaisance, n'étoit pas Homme à y laisser les Anglois en repos, & avoit inspiré toute sa vivacité à ses Officiers. AMARITON, Lieutenant d'Infanterie, y fit alors une fort belle action. Avec quatre Soldats, & environ quarante-huit, tant Volontaires, que Matelots, il attaqua en plein midi le Forillon, & à la barbe de trois-cent Anglois, qui étoient dans le Havre, il emporta le Fort, sans perdre aucun des Siens, se rendit Maître de cinq Habitations, & de trois petits Bâtimens.

Il ne put néanmoins empêcher qu'un Brigantin ne le détachât pour aller avertir deux Vaisseaux de guerre, qui étoient mouillés aux Isles de S. Pierre, & qui parurent au Forillon, avant que nos Braves en fussent sortis; mais Amariton eut encore le tems de brûler ses trois prises, & de se jetter dans le Bois. Les Anglois mirent incontinent à ses trousses trois-cent Hommes, & deux Chaloupes armées, qui les joignirent à Fremouse. La peur saisst alors sa petite Troupe, qui se débanda; il ne lui retta que'dix, ou douze Hommes, avec lesquels il se battit si bien, qu'il ne put être entamé, & il acheva heu-

le

tr

reusement sa retraite jusqu'à Plaisance.

Tentative des On étoit affez surpris en Canada de l'inaction des Anglois Anglois fur Plassance, sans du côté de cette Ile; mais on ignoroit apparemment à Que-

bec, & l'on ne sçavoit même à Plaisance qu'en général, le 1703. dessein, qu'ils avoient formé de se rendre Maîtres de ce Port. & qui échoua par la faute de celui, qui étoit chargé de l'exécution. C'étoit un nommé GRAYDON, cont les instructions portoient de conduire dans les Colonies Angloifes une Escadre, qu'on lui avoit donnée en Angleterre; d'y raffembler toutes les Milices, & de les conduire en Terre-Neuve, pour faire le siège de Plaisance. Cet armement s'étoit fait avec beaucoup de secret; mais avant que l'Escadre eût mis à la voile, le secret étoit éventé. Il paroît qu'on en attribua la faute à Graydon, qu'on prétendoit n'être pas affectionné au Gouvernement.

On lui avoit encore recommandé de ne point se détourner de sa route pour donner la chasse à quelque Vaisseau Ennemi que ce fût, & il porta sur ce point l'obéissance plus loin peut-être, qu'on n'auroit voulu. Aïant découvert quatre Vaisseaux de guerre François, qui faisoient voile vers Brest, & qui paroissoient peu en état de se défendre, il envoya bien les reconnoître; mais ayant entendu tirer quelques coups de canon, il fit le fignal de rapel, & poursuivit sa route. On sçut dans la suite que c'étoit l'Escadre de M. DUCASSE, qui revenoit de Carthagéne & de plusieurs autres Ports de l'Amérique, chargée d'espéces, que l'on faisoit monter à quatre millions de piéces de huit.

Graydon arrivé dans la Colonie Angloise s'y comporta, dit un Historien Anglois, de maniere à faire juger qu'il y étoit venu plûtôt pour y jetter la terreur, que pour le Service de la Reine. Il partit enfin avec toutes les Forces, qu'il avoit rassemblées, pour aller à Plaisance; mais il trouva les François en si bonne posture, qu'il se retira, sans avoir seulement fait mine d'attaquer la Place. Au reste je ne trouve rien de cette tentative dans aucun Mémoire François, ni manus-

crit, ni imprimé. Cependant malgré les petits succès, dont je viens de parler, & dont le fruit se bornoit à faire sentir aux Sauvages no- paroissent mal tre supériorité sur les Anglois M. de Vandanil a de disposés. tre supériorité sur les Anglois, M. de Vaudreuil n'étoit pas tranquille; les Hurons, qui étoient passés de Michillimaki- 1704. nac au Détroit, & qui avoient pour Chef un Homme (a) d'un mauvais esprit, & depuis lontems suspect à nos Comman-

Nos Alliés

Oo ii

(a) Les François le nommoient Quarante Sols.

it de , 80 manpenpar , qui es inırles.

, qui

nde,

ois-

r les

r de

Fran-: affez rouilomme vivarie , y enviatta-

it An-

us per-

tions, e détatoient rillon, eut enlans le is-cent

irent à débanesquels va heu-

nglois Que-

dans, témoignoient assez ouvertement de l'inclination pour les Anglois.

Les Outaouais, dont une partie étoit aussi venuë au Détroit, & les Miamis vouloient recommencer la guerre contre les Cantons. Les premiers eurent même la hardiesse d'attaquer jusques sous le canon de Catarocouy une Troupe d'Iroquois, qui ne se défioient de rien, & en tuerent plusieurs. D'autre part Pitre Schuiller, Gouverneur d'Orange, mettoit tout en œuvre pour engager les Cantons à rompre avec nous, & cette derniere hostilité faite sur nos Terres & à notre vûë étoit plus que sussimple pour les y déterminer.

Schuiller porta encore plus loin ses vûës, il forma le defsein d'attirer dans son Gouvernement les Iroquois Chrétiens, domiciliés parmi nous, & il vint à bout d'en ébranler plusieurs, qui engagerent les Chefs à promettre de s'aboucher avec lui. Envain M. de Ramezay, Gouverneur de Montreal, sit tous ses efforts pour rompre ce coup; il auroit eu le chagrin de les voir partir pour cette Conserence, si des Abénaquis, lesquels se trouverent par hazard à Montreal, ne leur eussent pas fait honte d'une démarche si peu convenable à des

Chrétiens, & si dangereuse pour eux-mêmes.

Ce qui se passoit dans les Cantons n'occupoit pas moins le Général, que les mouvemens & les intrigues, dont je viens de parler. Joncaire, qu'il avoit renvoyé de nouveau à Tsonnonthouan avec le P. le Vaillant, lui manda que le Gouverneur d'Orange avoit convoqué une Assemblée générale de toute la Nation à Onnontagué, & qu'il vouloit à quelque prix que ce fût, obliger les Cantons, 1°. à chasser les Missionnaires, 2°. à empêcher les Abénaquis de continuer leurs hostilités, 3°. à congédier les Mahingans, qui s'étoient depuis peu établis dans le Canton d'Agnier, & à les contraindre de retourner à leur ancienne demeure près d'Orange: 4°. à donner passage sur leurs Terres aux Nations d'en haut, pour venir traiter dans les Colonies Angloises.

On apprit en même tems que des Sauvages du Détroit étoient allés à Orange, & y avoient été fort caressés, & que d'autres avoient mis le feu au Fort même du Détroit, qui auroit été reduit en cendres, si on n'y eût promptement remedié. On ne sçavoit donc plus sur qui compter, & nos anciens Alliés paroissoient être sur le point de devenir nos plus cuels

Intrigues des Anglois parmi les Iroquois.

Les Sauvages du Détroit mal intention-

Ennemis. Dans cet embarras, qui augmenta encore par une ' nouvelle hostilité des Miamis contre les Iroquois, on comprit mieux qu'on n'avoit encore fait, pourquoi le Chevalier de Callieres avoit tant souhaité d'avoir auprès des Cantons des Personnes, qui pussent s'attirer leur estime, & les rappel-

ler à leurs véritables intérêts.

En effet les Iroquois dans le tems, qu'on avoit tout à crain- Conduite des dre de leur ressentiment & des sollicitations des Anglois, vérifierent ce que Teganissorens avoit dit à M. de Vaudreuil, sion. que quand ils avoient une fois déposé les armes, il leur falloit de grandes raisons pour les reprendre. Sur la nouvelle de la trahison des Outaouais près de Catarocouy, l'Assemblée convoquée par le Gouverneur d'Orange fut différée, & les Tsonnonthouans, qui étoient les seuls Offensés, renvoyerent le P. le Vaillant & Joncaire à M. de Vaudreuil pour lui faire leurs plaintes de cette infraction du Traité de paix.

Cette démarche raffûra le Gouverneur Général, il promit aux Tsonnonthouans une satisfaction entiere, & nous verrons bientôt qu'il leur tint parole. L'hostilité, dont il s'agissoit étoit une suite du mécontentement, que les Outaouais avoient de l'Etablissement du Détroit, & l'on commença de s'appercevoir que cette Entreprise avoit des inconvéniens, que M. de Callieres n'avoit pas affez prévûs. Bien des Gens en Canada ne l'approuvoient point, & M. de Vaudreuil étoit de ce nombre. C'en étoit assez pour ne le point soûtenir, & pour lui attribuer tous les désordres, & tous les accidens, qui pouvoient arriver dans ces Contrées éloignées. En quoi ce Général ne fit pas reflexion que ce qui a été entrepris mal à propos, ne doit pas toujours pour cela être négligé, ou abandonné.

Cependant les Tsonnonthouans paroissant aussi-bien disposés, que nous venons de le voir, M. de Vaudreuil leur fit dire qu'il seroit bien aise qu'ils se trouvassent à l'Assemblée d'Orange, pour empêcher qu'on n'y prît aucune résolution contraire aux intérêts des François. Il s'étoit aussi assûré des Onnontagués; M. de Maricourt étant mort depuis peu, le Baron de Longueil, son Frere aîné, avoit été envoyé dans ce Canton, & y avoit négocié fort heureusement. Il y étoit encore avec Joncaire & le P. le Vaillant, lorsque le Gouverneur d'Orange y arriva : l'Assemblée se tint, Schuiller ne

e vûë e deſtiens, pluucher Ionteu le Abée leur à des noins

viens

Γſon-

Gou-

pour

ı Déontre

l'attae d'I-

ieurs.

ettoit

nous.

le de elque Mifleurs : derain-: 4°aut.

troit que lauemeciens cuels

put empêcher que les trois François n'y assistassent, & ceuxci manœuvrerent si bien, qu'on se sépara, sans avoir rien conclu.

Le Gouverneur d'Orange fair de nouveaux efforts pour artirer les Iroquois Chrétiens dans la N. York.

Le Gouverneur d'Orange ne se rebuta point, & ayant à son retour rencontré quélques Iroquois du Sault S. Louis dans le Canton d'Agnier, il les engagea à force de présens à le suivre jusqu'à Corlar. Là il leur reprocha qu'ils étoient les seuls Auteurs de la guerre: il leur offrit ensuite des Terres, s'ils vouloient s'établir dans son Gouvernement, & leur donna un Collier pour leur Village, & deux autres pour ceux de la Montagne & du Sault au Recollet, par lesquels il les exhortoit à demeurer au moins tranquilles, & à lier un commerce reglé avec lui.

Non-seulement les Sauvages se chargerent de ces Colliers; mais ils furent acceptés dans les trois Bourgades. M. de Ramezay en sur bientôt instruit, & comprit d'abord qu'il n'y avoit pas un instant à perdre pour empêcher les suites de cette négociation. Par bonheur les Chess & les Anciens n'y avoient pris aucune part, ainsi il n'eut aucune peine à faire renvoyer les Colliers sans réponse. Il engagea même les trois Villages.

à lever des Partis de guerre contre les Anglois.

Expédition du Sieur de Montigny contre les Anglois

Quelque tems auparavant des Abénaquis s'étant laissés surprendre par des Anglois, qui en avoient tué quelques - uns, demanderent du secours à M. de Vaudreuil, & ce Général leur envoya le Sieur de Montigny avec quatre, ou cinq Canadiens. Il ne s'agissoit que de les rassûrer, & Montigny suffisoit seul pour cela. Il eut bientôt assemblé cinquante Guerriers de cette Nation, & s'étant mis à leur tête, il alla chercher les Anglois, pilla & brûla un Fort, où plusieurs s'étoient retirés, & sit quantité de Prisonniers.

Plufieurs Abémaquis s'établiffent à Bekancourt. D'autres Abénaquis se trouvoient trop exposés aux courses Bastonnois, & se voyoient en danger de mourir de faim, parce qu'ils n'étoient pas à portée de tirer des vivres des Habitations Françoises, & qu'ils ne pouvoient plus en avoir des Anglois; M. de Vaudreuil saisst cette occasion pour exécuter un dessein, qu'il avoit formé aussitôt après la mort du Chevalier de Callieres. Il proposa à ces Sauvages de venir demeurer dans la Colonie, & ils y consentirent. On les plaça sur la Riviere de Bekancourt, & ils y sont encore aujourd'hui. Le dessein du Gouverneur Général, en faisant cet Eta-

blissement, étoit d'opposer une digue aux Iroquois, au cas, que ces Sauvages se laissassent persuader par les Anglois de recommencer la guerre, ou même de les empêcher de prendre ce parti, & la suite a fait voir qu'il avoit bien pensé.

Dans le fond, les Cantons, & surtout celui de Tsonnon- Politique des thouan, ne vouloient point donner atteinte à la neutralité, Iroquois. Avis qu'ils avoient jurée, & dont ils commençoient à comprendre Cour à ce sules avantages; mais on pénétra que les derniers s'étoient fait jes un point d'honneur d'y faire comprendre les Anglois mêmes, & de s'établir Médiateurs entr'eux & nous. M. de Vaudreuil, qui avoit de bonne heure entrevû leur dessein, en avoit déja informé la Cour, qui lui fit réponse que, si on étoit afsûré de faire la guerre avec succès, sans engager le Roy à des dépenses extraordinaires, il falloit rejetter les propositions des Iroquois: finon, qu'on pouvoit ménager une Neutralité pour l'Amérique; mais qu'il n'étoit pas de l'honneur de Sa Majesté que son Gouverneur & Lieutenant Général en fit les avances: furtout qu'il ne convenoit en nulle maniere de passer par la médiation des feuls Iroquois.

Le Ministre ajoûtoit que ce qui lui paroissoit le plus à propos, étoit de charger les Missionnaires de faire entendre à ces Sauvages que les François ne cherchoient point à troubler le repos du Pays; que bien qu'ils fussent en état de pousfer la guerre avec vigueur, ils préfereroient toujours la tranquillité du Canada à tous les avantages, que pourroit leur procurer la supériorité de leurs armes, & que si les Cantons perfuadés de cette disposition de notre part, portoient les Anglois à demander la neutralité pour leurs Colonies, M. de Vaudreuil pourroit les écouter; mais qu'il ne conclût rien,

fans avoir reçu les ordres du Roy.

On se doutoit bien que cette négociation demeureroit sans on fait justieffet, & on ne fut point surpris, lorsqu'on sçut qu'elle avoit ceaux Canéchoué; mais le point essentiel étoit de ménager l'esprit des te des Ou-Iroquois en leur faisant voir que ce n'étoit point nous, qui taouais. voulions rompre la paix, & on y réuffit d'autant mieux que dans le même tems les Cantons furent vengés des insultes, qu'ils avoient reçues des Outaouais. Le Chef du Parti, qui les avoit attaqués auprès de Cataracouy, s'en retournant à Michillimakinac avec ses Prisonniers, passa par le Détroit, & voulut engager ceux de sa Nation, qui étoient établis dans

IXien

t à ans uiuls ils

ına e la or-

rce

ers: lan'y ette

ent yer ges .

furns . éral Cafufuer-

herent our-

de des voir exé, du

delaça our-Eta-

ce Poste, à se déclarer pour lui : il eut même l'insolence de faire parade de sa victoire à la vûë du Fort; mais le Sieur de Tonti, qui y commandoit en l'absence de M. de la Motte Cadillac, choqué de cette bravade, envoya le Sr de VINCENNES avec vint Soldats de la Garnison, avec ordre de le charger, ce qui sut fait, & quoique des Outaouais du Détroit sussent venus au nombre de trente, pour soûtenir leurs Compatriotes, Vincennes les attaqua avec tant de valeur, qu'il les contraignit de prendre la fuite, & d'abandonner leurs Prisonniers, qui surent remis entre les mains des Tsonnonthouans.

Cette action de vigueur, & la résolution, où paroissoit le Gouverneur Général de traiter en Ennemi quiconque entreprendroit de troubler la tranquillité publique, déconcerterent toutes les intrigues des Anglois, & retinrent dans le devoir ceux d'entre les Sauvages, qui n'étoient pas bien intentionnés. Ce qui arriva dans le même tems en Terre-Neuve & en Acadie, sit connoître à toutes ces Nations que les François n'avoient rien dit de trop, en publiant qu'ils étoient en état de

pousser la guerre avec succès contre les Anglois.

Belle action d'un Partifan François. Un Partisan, nommé LA GRANGE, Homme de tête & de résolution, habile Navigateur, & qui avoit appris la guerre dans la Baye d'Hudson sous M. d'Iberville, équipa à Quebec deux Barques, où il mit cent Canadiens. Il sçavoit qu'il étoit arrivé des Navires de guerre à Bonneviste en Terre-Neuve, & il y alla dans l'esperance d'en surprendre quelqu'un. Arrivé à douze lieuës de ce Port, il quitta ses Barques, pour n'être point découvert, & poursuivit sa route sur deux charois, entra de nuit dans le Port, aborda une Fregate de vintquatre piéces de canon, chargée de Moruës, & s'en rendit le Maître, brûla deux Flûtes de deux à trois-cent tonneaux chacune, coula à fond une autre peti. Fregate, & se retira avec sa prisse, & un grand nombre de Prisonniers.

Il y avoit dans le Fort de Bonneviste six-cent Anglois, qui parurent le lendemain matin sous les armes; mais il étoit trop tard, nos Braves étoient déja à la voile, & ne craignoient plus d'être poursuivis. La Grange retourna à Quebec, y vendit la carguaison de sa Fregate, & la fretta pour France; mais il eut le malheur d'être attaqué à la hauteur de France: il se battit avec une valeur, qui l'eût rendu Victorieux, si la partie eût été moins inégale, & sa désaite ne lui sit guéres moins

d'honneur

ce de r de ce Ca-centarion de les ifon-ins. Dit le itre-erent voir ion-ic en a n'a-it de

qui trop ient ven-nais il fe rtie pins eur



Dheulland Soulp

d' fo &

rid fe co ne att de & au vin du pes Ho

qu'de 1 & lieu Van cad l'En foix ces Ro de l M & l men mer d'ah emp ce c Flo qui

d'honneur, que sa victoire. Aussi le Roy le voulut-il avoir à fon Service, en le faisant entrer dans le Corps de la Marine'. & il s'est montré jusqu'à la mort digne de cet honneur.

Mais ce qui acheva de convaincre les Sauvages de la fupe- Les Anglois riorité de nos Troupes sur celles des Anglois, ce sut l'Entrepri- attaquent le fe malheureuse des Bastonnois sur le Port Royal, & le peu de courage, qu'ils y firent paroître. M. de Brouillan, Gouverneur de l'Acadie, avoit eu des avis certains qu'il devoit être attaqué; cependant, au lieu de se précautionner, comme il devoit, il ne songea qu'à porter la guerre chez ses Ennemis, & il avoit écrit à M. de Vaudreuil pour en avoir son agrément : aussi fut-il surpris. Le second de Juillet au lever du Soleil on vint l'avertir qu'il y avoit des Navires Anglois dans le Bassin du Port Royal; qu'ils avoient même déja débarqué des Troupes, enlevé la Garde de l'Entrée, qui n'étoit que de trois Hommes, & pris plusieurs Habitans.

Sur le midi le nombre des Vaisseaux Ennemis avoit crû jusqu'à dix, à sçavoir, un de cinquante pièces de canon, un autre de trente, la Galere de Baston de douze, & sept Brigantins; & ils étoient mouillés devant l'entrée du Bassin à deux lieuës du Fort. C'est ce que porte la Lettre du Marquis de Vaudreuil à M. de Pontchartrain; mais le Gouverneur de l'Acadie affûre dans celle, qu'il écrivit au même Ministre, que l'Ennemi avoit vintdeux Bâtimens, & que l'Amiral étoit de foixante & dix pièces de canon. On peut néanmoins concilier ces deux versions, en joignant à l'Escadre, qui assiegea le Port Royal, celle, qui s'étoit arrêtée aux Mines à vintdeux lieues

de-là, & qui y brûla plusieurs Habitations.

M. de Brouillan fut informé le quatre de cette irruption, & le cinquiéme il apprit que les Anglois avoient envoyé sommer tous les Habitans du Port Royal de se donner à eux, avec menace, s'ils le refusoient, de ne leur faire aucun quartier, & qu'ils publicient qu'ils étoient treize-cent Hommes, fans compter deux-cent Sauvages, Le Gouverneur n'avoit de Soldats, que ce qu'il lui en falloit pour défendre son Fort. Il fit d'abord avertir les Habitans de faire tout leur possible pour empêcher les descentes, & de mettre en sûreté dans le Bois ce qu'ils avoient de plus précieux. Mais quand il vit que la Flotte n'approchoit point, il envoya plusieurs Détachemens, qui arrêterent les Anglois par tout, où ils se présenterent. Il Tome II.



Dheulland Soulp



marcha ensuite lui-même pour les soûtenir, sans pourtant trop s'éloigner de sa Place, d'où il faisoit observer les Vaisseaux Ennemis, & il y eut quelques actions assez vives, dans l'une desquelles les Anglois perdirent leur Lieutenant Colonel, Homme de tête & de main, & le seul, sur qui ils pouvoient compter pour la réussite de leur Entreprise.

Ils se retirent.

Enfin après plufieurs feintes pour tromper & pour furprendre les Habitans, & quelques excursions, tantôt d'un côté, & tantôt d'un autre, l'Amiral voyant que rien ne lui profperoit, fit rembarquer toutes ses Troupes, & la Flotte sortit le vintunième du Bassin. L'Amiral laissa à terre un de ses Prifonniers, & lui recommanda de dire aux Habitans que, s'ils vouloient se tenir Neutres, on les laissèroit en repos. Il lui fit aussi entendre qu'il alloit aux Mines, pour achever de ruiner ce quartier; mais le Gouverneur y avoit envoyé du secours, ce qui obligea les Anglois de porter ailleurs le ravage. & ils tomberent sur la Riviere d'Ipiguit. Le vint-deux seize autres Bâtimens Anglois arriverent à Beaubassin à la faveur d'un brouillard; mais on y étoit sur ses gardes, & ils n'y firent bas beaucoup de mal. Ainsi tout le fruit de cette Expédition se reduisit à faire cinquante Prisonniers de tout sexe & de tout âge, & à un très-petit butin, qui ne dédommagea point à beaucoup près les Bastonnois des frais d'un si grand armement, encore moins du mépris, que leur peu de réfolution leur attira de la part de tous les Sauvages.

Mort de M. de Brouillan. M. de Suber-

M. de Brouillan mourut l'année fuivante, & eut pour Successeur M. de Subercase, qui pendant l'Hyver avoit fait aucase lui succé- tant de mal aux Anglois de Terre-Neuve, que ceux de la Nouvelle Angleterre en avoient voulu faire aux Habitans de l'Acadie, quoiqu'il eût aussi manqué son principal objet. Cet Officier, extrêmement actif & vigilant, avoit formé le même dessein, que MM. d'Iberville & de Brouillan avoient exécuté en bonne partie quelques années auparavant, à sçavoir, de chaffer les Anglois de Terre-Neuve.

Expéditions de ce dernier en Terre-Neuve.

Il le proposa à la Cour, qui l'agréa, & M. de L'EPINAY. qui devoit conduire en Canada le Vaisseau du Roy le Wesp. eut ordre d'embarquer des Canadiens à Quebec, & de les mener à Piaisance. Il y en débarqua en esset cent, y compris douze Officiers, du nombre desquels étoit Montigny, le tout commandé par M. de Beaucourt. Ce secours ne sut pas le seul,

D que vie arm déte Ho cou (

rem glac traîı deu trair pétu fe re au n ta à

 $\mathbf{L}^{i}$ 

repo

lieue

fe re

que o main niers Les A d'eux fance tit Ha S. Je  $\Pi_{\mathbf{v}}$ 

Angl un fe avec · que q Enfe fiége : de ce lée au

coup

avoir : tour

que reçut M. de Subercase, qui partit le quinzième de Janvier 1705, à la tête de quatre-cent cinquante Hommes bien armés, Soldats, Canadiens, Flibustiers, & Sauvages, tous Gens déterminés & accoûtumés à marcher en Raquettes. Chaque Homme portoit des vivres pour vingt jours, ses armes, sa couverture, & une tente tour à tour par Chambrée.

if-

ns

0-

u-

1r-

cô-

oſ-

tit

ri-

'ils

lui

ui-

ſe-

ę,

lei-

fa-

n'y

X-

exe

gea

ind

lu-

uc-

au-

e la

de:

 $\mathsf{Cet}$ 

ème

uté

de

Y,

efp,

eles

pris

out

eul,

Ce qu'il y eut de plus penible dans cette marche, c'est qu'il se rencontra jusqu'à quatre Rivieres, qui n'étoient pas entiérement gélées, & qu'il fallut traverser à gué au milieu des glaces, qu'elles charioient, & que la rapidité du courant entraînoit avec une extrême violence. D'ailleurs la nuit du vintdeux il tomba une neige si abondante, que l'Armée sut contrainte de s'arrêter deux jours, pendant lesquels un vent impétueux & très-froid, la sit beaucoup soussirir. Le vint-six elle se remit en marche, tourna vers Rebou, & arriva sur le midiau milieu des Habitations Angloises, où tour le Monde se jetta à genoux, demandant quartier.

L'Armée y trouva beaucoup de vivres, & après s'y être reposée deux sois vint-quatre heures, alla camper à trois lieuës du Petit Havre, autre Poste Anglois, qui n'est éloigné que de trois autres lieuës de S. Jean. Elle y entra le lendemain, y laissa quarante Hommes pour y garder les Prisonniers, qu'elle avoit saits à Rebou, & en partit le trente-un. Les Anglois de S. Jean ne sçavoient pas les François si près d'eux, & peut-être ignoroient-ils qu'ils sussent partis de Plaisance; mais le peu d'ordre, que l'Armée garda au sortir du Petit Havre, & le peu de soin, qu'on avoit eu de bien découvrir S. Jean, luiôterent tout l'avantage de la surprise.

Il y avoit alors à S. Jean deux Forts, dont l'un étoit beaucoup plus grand que l'autre. On commença par le premier; les Anglois s'y défendirent très-bien, & firent sur les Assiégeans un seu continuel de bombes & de canons, qui sur soûtenu avec toute l'intrépidité possible: cependant nous n'y eûmes que quinze Hommes tués, ou blessés; le Chevalier DE Lo, Enseigne, sut du nombre des Morts. Il fallut ensin lever le siège, parce que la poudre manqua aux Nôtres; une partie de celle, qu'ils avoientapportée de Plaisance, aïant été mouillée au passage des Rivieres. Mais ils ne se retirerent, qu'après avoir réduit en cendres tout ce qu'il y avoit d'Habitations autour du Havre.

Ppij

1705.

Le cinquiéme de Mars l'Armée décampa, & marcha le long de la Côte jusqu'au Forillon, dont les Habitans firent l'abord mine de vouloir se désendre; mais ils se raviserent bientôt. & se rendirent Prisonniers de guerre. Le Bourg sut brûlé, après quoi Montigny, qui avoit amené à cette Expédition son fidèle Nescambiouit, sut détaché avec les Sauvages, & une partie des Canadiens, pour aller du côté de Carbonniere & de Bonneviste, avec ordre de brûler & de détruire toute la Côte, ce qu'il exécuta sans perdre un seul Homme, tant la terreur étoit grande parmi les Anglois.

cł

C

au

Or

ce

pa G

ch

dé

fui

de

co

dit

qu

éto

été

ľo

av

mé

po

ve

par

en

eûi

Son nom seul faisoit tomber les armes des mains aux plus Résolus, & lui livra une quantité de Prisonniers, qu'il n'eut que la peine de lier. Mais il fallut réserver pour une autre sois l'sile de Carbonniere, où il y avoit trois cent Hommes, & que j'ai déja dit être inaccessible en Hyver. Tout le reste sut forcé, ou se soûmie. MM. de LINCTOT, de Villedonné & de BELETRE y séconderent parsaitement Montigny, & Nescambiouit s'y distingua à son ordinaire. Enfin cette Campagne ruina entiérement le commerce des Anglois

en Terre-Neuve.

Prise de M. de Quebec, & d'un Vaisseau du Roy.

Ils en avoient été un peu dédommagés l'Automne précédente par la prise de la Seine, grande Flûte du Roy, qui portoit à Quebec M. de ST. VALIER, son Evêque, grand nombre d'Ecclesiastiques, plusieurs des plus riches Particuliers, & dont la charge étoit estimée près d'un million. Le Chevalier de MEAUPOU, qui commandoit ce Navire, ayant aperçu de loin quelques Bâtimens, qui lui parurent des Barques, leur donna la chasse, & sut bien surpris de se trouver au milieu de la Flotte de Virginie, composée de cent cinquante Voiles, &

de quatre Vaisseaux de guerre, qui l'escortoient.

Il n'étoit plus en son pouvoir d'éviter le combat, parce qu'il étoit sous le vent des Ennemis, & il le soûtint pendant dix heures avec une bravoure & une intrépidité, qui a peu d'exemples. Son Equipage & ses Passagers le séconderent touta-fait bien, leur mousqueterie tua bien du Monde aux Anglois, & ce qu'il y eut de singulier, c'est qu'il n'y eut qu'un seul Homme tué sur le Vaisseau François. La résistance du Chevalier de Meaupou eût été même beaucoup plus longue, s'il n'eût pas eu pour ses Passagers la complaisance de ne pas jetter à la Mer les balots, qui embarassoient ses canons, dont il ne put saire jouer qu'une petite partie.

a le

rent rent

fut

xpé-

ıva-

Car.

rui-

om-

plus

qu'il

une cent **Fout** 

ille-

onti-**Enfin** 

glois

récé-

por-

om-

iers, eva-

erçu leur

u de

, &

qu'il

dix

d'e-

tout-An-

u'un

e du gue,

pas dont

La Nouvelle France se ressentit lontems de cette perte, & 1705. M. de St. Valier resta huit ans Prisonnier en Angleterre, parce que la Reine de la Grande Bretagne vouloit, pour le rélâcher, que le Roy de France donnât la liberté au Prevôt de Liège, qui étoit Prisonnier de l'Electeur de Cologne, son Souverain, lequel avoit de grandes raisons pour le retenir. Cependant la prise de la Seine procura un véritable avantage au Canada. On ne s'y étoit point encore avisé d'y faire de la Toile, la nécessité y fit ouvrir les yeux sur cette négligence; on y fema du chanvre & du lin, qui y réuffirent au-delà de ce qu'on avoit esperé, & on en fit usage.

Il y eut cette année 1705. & la suivante bien des pour- Négociations parlers entre le Marquis de Vaudreuil, & M. DUDLEY, pour l'échange Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, pour l'é-niers. change des Prisonniers. Le Général Anglois fit les premieres démarches, & envoya à Quebec un nommé Levingston, qui, selon la coûtume de sa Nation, commença par se plaindre bien haut des cruautés exercées par nos Sauvages sur les Anglois. Il étoit aisé de lui répondre, & on le fit. Il parla enfuite d'affaires, & M. de Vaudreuil lui dit qu'il ne refusoit pas detraiter avec son Maître; mais qu'il lui feroit proposer ses

conditions par un de ses Officiers. Il en chargea en effet le Sieur de Courtemanche, qui accompagna l'Envoyé Anglois à Baston, & la premiere de ces conditions étoit qu'on ne renverroit aucun Prisonnier Anglois, que tous les François, & Sauvages Alliés des François, qui étoient dans les prisons de la Nouvelle Angleterre, n'eussent été remis entre les mains du Gouverneur de l'Acadie, & que l'on n'eût donné des affûrances pour la liberté de ceux, qui avoient été transportés en Europe, ou dans les Isles de l'Amérique. Je n'ai pu sçavoir quelles étoient les autres.

M. Dudley n'avoit pas apparemment dessein de conclure : il traîna la négociation en longueur : enfin il déclara qu'il ne pouvoit rien décider sans le consentement des autres Gouverneurs des Colonies Angloises, & M. de Vaudreuil prit le parti de faire recommencer les hostilités dans la Nouvelle Angleterre. On fut un peu surpris qu'il cut été le dernier à voir, ce qui sautoit aux yeux de tout le Monde, qu'on n'avoit eu en vûë que de l'amuser. On trouva surtout fort mauvais qu'il eût permis au Fils du Général Anglois de rester quelque

302 HISTOIRE GENERALE.

tems à Quebec, fous prétexte de finir le Traité, & à un Brigantin de la même Nation de monter, & de descendre le Fleuve. Comme j'arrivai dans ce même tems à Quebec, j'entendis plusieurs Officiers murmurer de ce qu'on avoit par-là donn x Anglois le loisir de prendre connoissance des endroits a l'leuve les plus difficiles, & par-là d'ôter à la Nouvelle France ce qui faisoit sa principale force. Quelques-uns m'afsûrerent même qu'ils avoient surpris des Gens de la suite du jeune Dudley, qui observoient & toisoient les Fortifications de Quebec.



D

11

7 W

eût re à Cat avoie gnoit Gouv Le

parlere, & La crede la de Lo enfin



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

## NOUVELLE FRANCE.

@x8i12x84x732x94x9i2x84x84x84x84x84x84x84x84x94x74x8x84x84x84x84x84x84x84x84x84x

### LIVREDIX NEUVIE ME.



nu-

ite

ONSIEUR de Vaudreuil continuoit 1705. toujours à laisser en repos la Nouvelle York par ménagement pour les Iroquois, & parce qu'il n'étoit pas de la prudence d'ap rocher la guerre de ces Sauvages. Leur différend avec les Outaouais n'étoit pas encore terminé; car quoiqu'on leur

eût remis les Prisonniers, que ceux-ci avoient faits sur eux à Catarocouy, ils exigeoient une réparation pour ceux, qui avoient été tués. Cela n'étoit pas aisé à obtenir, & on craignoit à tout moment qu'ils ne reprissent les armes, à quoi le Gouverneur d'Orange ne cessoit de les pousser.

Les Outaouais de leur côté ne vouloient plus entendre M. de Vanparler de Paix avec eux; toute leur Jeunesse vouloit la guer-dreuil réconcilie les Oure, & s'étoit mise en possession de décider dans les Conseils. taouais avec La crainte de voir rallumer un incendie, qu'on avoit eu bien les Iroquois. de la peine à éteindre, obligea le Général de faire partir M. de Louvigny pour Michillimakinac, & cet Officier réussit enfin, quoiqu'avec bien de la peine, à faire entendre raison

aux Outaouais. Il se fit rendre quelques Prisonniers Iroquois, qu'il trouva encore dans ce Poste, & il les condustit lu-même à Montreal. En les présentant à M. de Vaudreuil, il lui dit que les principaux Chess des Outaouais le suivoient de près, ce qui engagea ce Genéral à mander ceux des Iroquois pour les aboucher avec eux, & recevoir leurs Prisonniers.

Ils arriverent au commencement d'Août à Montreal, & y demeurerent jusqu'au quatorze, sans que les Outaouais parussent, & le Marquis de Vaudreuil ne pouvant les retenir plus lontems, les congédia. Ils lui avoient fait beaucoup valoir la complaisance, qu'ils avoient euë pour lui en attendant si lontems à se faire justice des Outaouais, & ils l'avoient fort pressé de se déclarer contre ces Sauvages, qui les premiers avoient osé violer le Traité de Paix; mais il leur sit observer qu'il n'étoit obligé, en vertu de ce même Traité, de joindre ses armes à celles des Ofsensés, que quand il désespereroit d'obtenir des Coupables une satisfaction sussificante; qu'il ne s'étoit point encore endormi sur cela; qu'il avoit déja retiré tous les Prisonniers, & qu'il comptoit bien que les Aggresseurs feroient le reste.

Il parut que ce discours les avoit appaisés, & ils s'embarquoient déja pour s'en retourner chez eux, lorsque le Sieur de Vincennes arriva de Michillimakinac. Il dit au Gouverneur Général qu'il étoit venu avec les Chess des Outaouais, & qu'il les avoit quittés assez près de l'Isle, parce qu'ils l'avoient prié de prendre les devants, pour sçavoir de leur Pere, s'il voudroit bien les admettre en sa présence. M. de Vaudreuil le renvoya pour leur dire qu'ils pouvoient venir, & sit

rappeller les Iroquois.

Les Outaouais parurent dans un état d'humiliation, qui annonçoit d'abord qu'ils ne prétendoient pas excuser leur faute. "Mon Pere, dit le Chef, qui portoit la parole, nous "confessons qu'en frappant l'Iroquois sur ta Natte (a), c'est en "quelque façon sur toi, que nos coups ont porté: pardonnes "a des Insensés, qui n'ont plus de conseil, parce que tous leurs "Anciens sont morts. Tu peux tirer de nous telle vengeance, "qu'il te plaira; mais si tu veux bien nous faire cette grace, "tu n'auras pas lieu de t'en repentir. Tant que nous vivrons, "nous ne cesserons de t'en marquer notre reconnoissance, &

(4) C'est-à-dire, fur ton Terrein.

dès

dès

avo

pos

**fens** 

Gér

don

rent

Iroc

enfi

con

dé à

non

ceff

déja

que

nan

qui

à se

Ter

cedi

qui.

tre a

com

& le

de F

le n

plus

nud

pren

qu'il

lete

leur

lin :

con

àfair

voit

L

Il

H

dès à présent nous sommes disposés à faire à ceux, que nous "1705. avons offenses, toutes les satisfactions, que tu jugeras à pro-

pos de nous imposer.

is .

nê-

lui

de

ois

80

pa-

nir

va-

ant

ort

ers

ver

dre

roit

ne

tiré

ref-

ar-

eur

er-

us .

l'a-

Pe-

au-

t fit

qui

eur

ous

en

nes

urs

ce,

e,

dès

s.

Il adressa ensuite le discours aux Iroquois, qui étoient présens, & leur parla de maniere, qu'ils en furent touchés. Le Général n'eut après cela aucune peine à les reconcilier. Il ordonna aux Outaouais de remplacer les Morts, ils le promirent; ils commencerent même par faire quelques présens aux Iroquois ; le Général leur en fit aussi de son côté ; il regala ensuite les uns & les autres, & ils s'en retournerent tous fort contens.

Cette même année M. de BEAUHARNOIS, qui avoit succédéà M. de Champigny dans l'Intendance du Canada, fut nommé Intendant des Classes de la Marine, & eut pour Succeffeur MM. RAUDOT, Pere, & Fils. Ce dernier, qui avoit déja exercé l'Emploi de Commissaire Ordonnateur à Dunkerque, se chargea de la Marine : la Justice, la Police, les Finances & les Affaires générales furent le partage du Pere, qui ayant reconnu d'abord que les Habitans commençoient à se ruiner en procès, au grand préjudice de la culture des Terres, résolut de rétrancher, autant qu'il le pourroit, les procedures, & entreprit d'accommoder lui-même les Parties, ce qui lui réuffit au-delà même de ses esperances.

Il proposa l'année suivante au Conseil du Roy de permet- projet pour le tre aux Habitans, qui, depuis la perte de la Seine, avoient commerce, & commencé, ainsi que nous avons déja dit, à cultiver le lin le soulagement du Peu-& le chanvre, de les employer dans le Pays, où les toiles ple. de France étoient à un prix si haut, que les moins aisés, dont le nombre étoit le plus grand, ne pouvoient y atteindre, non plus qu'aux étoffes; desorte que la plûpart étoient presque

nuds.

La réponse du Ministre sut que le Roy étoit charmé d'apprendre que ses Sujets du Canada reconnussent enfin la faute, qu'ils avoient faite, en s'attachant au seul commerce des Pelleteries, & qu'ils s'adonnassent sérieusement à la culture de leurs Terres, particuliérement à y semer du chanvre & du lin : que Sa Majesté esperoit qu'ils parviendroient bientôt à construire des Vaisseaux à meilleur marché qu'en France, & àfaire de bons Etablissemens pour la Pêche; qu'on ne pouvoit trop les y exciter, ni leur en faciliter les moyens; mais Tome II.

qu'il ne convenoit pas au Royaume que les Manufactures susfent en Amérique, parce que cela ne se pouvoit pas permettre, fans causer quelque préjudice à celles de France; que néanmoins elle ne défendoît pas absolument qu'il ne s'y en établit quelques-unes pour le soulagement des Pauvres. On a en effet profité de cette permission pour faire des toiles & des droguets, & la Colonie en retire un grand avantage.

Les Outaouais tont fatisfacquois.

Cependant les Outaouais ne se pressoient point de remplir tion aux Ito- la condition, sous laquelle ils avoient obtenu grace du Marquis de Vaudreuil. D'autre part les Missionnaires de Michillimakinac, après avoir brûlé leur Maison, étoient descendus à Quebec, parce que la licence des Coureurs de Bois, plus effrenée que jamais, leur ôtoit toute esperance de faire aucun bien dans ce lieu-là, où depuis le départ des Hurons pour le Détroit, ils n'avoient pas un seul Chrétien. Desorte que les Outaouais, abandonnés à eux-mêmes, ne suivoient plus

que leur caprice.

L'embarras, où cet incident jetta le Gouverneur Général, augmenta beaucoup par l'avis, qu'on lui donna, que les Iroquois, choqués du délai de fatisfaction de la part des Outaouais, pensoient sérieusement à leur déclarer la guerre. Il étoit d'une très-grande conséquence de les en empêcher, & M. de Vaudreuil fit partir fur le champ Joncaire pour aller réiterer aux Cantons la promesse solemnelle d'une prompte & entiere satisfaction. Il engagea ensuite le P. MAREST à retourner à sa Mission de Michillimakinac, en lui donnant sa parole qu'il feroit cesser le sujet de son mécontentement; il le fit accompagner par M. de Louvigni, & tous deux par l'afcendant, qu'ils avoient sur l'esprit des Outaouais, obligerent enfin ces Sauvages à tenir aux Iroquois tout ce qu'ils leur avoient promis.

Hostilités des Miamiscontre les Outaouais.

Cette affaire étoit à peine terminée, qu'il en furvint une autre beaucoup plus fâcheuse, & qui, sans la sagesse & la fermeté du Gouverneur Général, nous eût engagés dans une guerre contre nos propres Alliés, nous eût peut-être réduits à la dure nécessité de détruire la Nation, qui jusqu'alors avoit été plus constamment attachée à nos intérêts, & eût procuré aux Anglois une grande facilité pour tourner encore une fois les armes des Iroquois contre nous. Voici ce qui y donna occation.

pou taou la c taou Mia poni Mot un V cet ( la ch

D

I

cong Fem que : arriv Mot & al tes at leur Fran qu'ils

P

de la fensé Su arriv de la Les S dema

quoi

parde

les in içavq tems Ce elle : d'aut

mot, lui te quiét

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 307

Des Miamis avoient tué quelques Outaouais, je ne sçai pour quel sujet, & leurs Anciens, à qui la Nation Outaouaise en demanda justice, se contenterent de répondre que la chose étoit arrivée par mégarde. Quelque tems après un Outaouais, fort confideré dans sa Nation, fut encore tué par un Miami. On demanda encore justice, & on reçut la même réponte. Les Outaouais picqués au vif s'adresserent à M. de la Motte Cadillac, qui commandoit au Détroit, où il y avoit un Village de Miamis, un d'Outaouais, & un de Hurons: cet Officier répondit qu'il s'informeroit de la maniere, dont

la chose s'étoit passée, & qu'il feroit justice.

t-

ue

211

es

lir

r-

ilus

us

un ·le

les

lus

ıé-

les

H-

II

&z

ler

8c

ur-

pa-

le afent

eur

ine

er-

ne

iits

OIL

ıré

ois

DC-

Peu de jours après il partit pour Quebec, & en prenant Ceux-ci prencongé des Outaouais, il leur dit que, tant qu'ils verroient sa nent ombrage Femme au Détroit, ils pouvoient demeurer tranquilles; mais que si elle en partoit, il ne répondoit point de ce qui pourroit arriver dans la suite. Au bout de deux mois Madame de la Motte s'embarqua pour aller joindre son Mari à Quebec, & alors les dernières paroles, que ce Commandant avoit dites aux Outaouais, jointes à ce qu'il les avoit quittés, sans leur faire justice des Miamis, leur firent appréhender que les François n'eussent résolu leur perte, pour les punir de ce qu'ils avoient fait à Catarocouy contre les Iroquois; car quoiqu'ils eussent réparé cette faute, comme les Sauvages ne pardonnent jamais bien fincérement, ils se défient toujours de la sincérité du pardon de la part de ceux, qu'ils ont offensés.

Sur ces entrefaites un Officier, nommé BOURGMONT, Indiscretion arriva au Détroit pour y relever le Sieur de Tonti, que M. de deux Officiers. de la Motte Cadillac y avoit laissé Commandant en sa place. Les Sauvages étant allés pour le faluer, felon la coûtume, lui demanderent s'il ne leur aportoit point quelque nouvelle, qui les intéressat, & il leur dit d'un air assez courroucé, qu'il ne scavoit rien, sinon que M. de la Motte reviendroit au printems prochain, bien accompagné.

Cette réponse, & plus encore le ton & la maniere, dont elle fut faite, donnerent à penfer, surtout aux Outaouais, d'autant plus qu'on ne leur parloit point des Miamis. Un mot, qui échapa à M. de Tonti, lorsque ces mêmes Sauvages lui témoignoient leur regret de le perdre, augmenta leur inquiétude. Il leur dis qu'il falloit que la Terre fût renversée,

Qq 11

### 308 HISTOIRE GENERALE

1706.

puisqu'on le rappelloit, pour mettre un Soldat à sa place (c). Les reslexions, qu'ils firent sur tout cela, acheverent de leur persuader qu'on avoit formé quelque dessein contr'eux, & ils

ver

ferv

stru

tre info

aux

pas fe je

va c

nou.

leur & c

le C Le 1

men foit

mais

feml

lia,

loie

tirer

ques

taou

fufil

mor

lage

mên

on c

vage

que

par l

acha

fure: Out

vage

par t

11

ne diffimulerent pas leur crainte.

Bourgmont en étant averti, les assembla, & après leur avoir dit tout ce qu'il crut de plus capable de les rassurer, il leur proposa d'aller en guerre avec les Miamis, les Iroquois, & les Hurons contre les Sioux. Il se flatta même de les y avoir engagés; mais il se trompoit, & ne connoissoit pas les Sauvages. Le discours, qu'il leur avoit tenu, & la proposition, qu'il leur fit, ne servirent qu'à les consirmer dans la pensée qu'il cherchoit à les trahir par le moyen du Chef des Hurons, esprit sourbe & dangereux; & ils s'imaginerent que cet Homme étoit de concert avec les Miamis, lesquels ne faisoient semblant de vouloir marcher contre les Sioux, que pour tomber sur eux pendant la marche, tandis qu'ils ne penseroient à rien; & que les Iroquois étoient du complot.

Les Outaouais fe vengent des Miamis.

Leurs soupçons se fortifiant de jour en jour par de nouveaux avis, qu'ils recevoient de toutes parts, & qui ne leur auroient fait aucune impression, s'ils n'avoient eu l'esprit préoccupé, ils résolurent de prévenir les Miamis. Les plus Sages vouloient néanmoins qu'on s'expliquât auparavant avec les François; mais le plus grand nombre, poussé par un Chef, nommé LE PESANT, su d'un avis contraire. Ce Chef leur rappella tous les sujets, qu'ils avoient de se désier du Commandant du Détroit, & la résolution sut prise de faire mainbasse sur les Miamis à la premiere occasion, qui se présenteroit; mais de faire toujours semblant de se préparer à la guerre des Sioux.

Tous étant prêts à partir pour cette Expédition, les Chefs des Outaouais allerent trouver Bourgmont, & lui demanderent s'il n'avoit point reçu de nouvelles de Quebec, ou de Montreal. Cet Officier ne parut pas seulement saire attention à ce qu'ils disoient; ce qui les choqua beaucoup: un moment après le Chien de Bourgmont ayant mordu un de ces Sauvages à la jambe, & celui-ci ayant battu le Chien, le Commandant se jetta sur lui, & lui donna tant de coups, qu'il en mourut peu de tems après: cette violence mit les Outaouais au désespoir. Ils partirent le lendemain, ne respirant que la

<sup>(4)</sup> Bourgmont n'étoit qu'un Enseigne en second, & Tonti étoit Capitaine.

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 309

vengeance, & convaincus qu'elle étoit nécessaire à leur confervation.

Il n'y avoit pourtant encore que les Chefs, qui fussent instruits de leur dessein, tous les autres croyant marcher contre les Sioux; mais quand ils eurent gagné le Bois, on les en informa, & on leur recommanda de ne faire aucun tort, ni aux François, ni aux Hurons. Ils retournerent donc fur leurs pas, & quelque tems après ayant rencontré six Miamis, ils se jetterent sur eux, & en tuerent cinq. Le sixième se sauva dans le Fort, & en y entrant se mit à crier : Les Outaouais nous tuent.

A ce cri tous les autres Miamis, qui étoient encore dans leur Village, accoururent pour se refugier aussi dans le Fort. & comme on aperçut les Outaouais, qui les poursuivoient, le Commandant fit tirer sur eux, & quelques-uns furent tués. Le P. Constantin, Recollet, Aumônier du Fort, se promenoit dans son jardin, & ne sçavoit rien de ce qui se passoit; quelques Outaouais se saissrent de lui, & le lierent; mais Jean le Blanc, un de leurs Chefs, qui avoit affisté à l'Afsemblée de Montreal, où la Paix générale fut signée, le délia, & le pria d'aller dire au Commandant qu'ils n'en vouloient point aux François, & qu'il le prioit de cesser de faire tirer fur eux.

Comme ce Religieux étoit près d'entrer dans le Fort, quel- Un Pere Reques Miamis, qui fuyoient, se joignirent à lui, des Ou- par les Outaouais, qui les aperçurent, firent sur eux une décharge de taouais. fusil, & le P. Constantin en reçut un coup, dont il tomba mort sur le champ. Un Soldat François, qui revenoit du Village des Hurons, fut aussi tué de la même maniere, & par le même hazard. Bourgmont fit alors fermer la porte du Fort; on continua de tirer sur les Outaouais, & trente de ces Sauvages périrent, foit par le canon des François, foit par le feu. que firent sur eux de toutes parts les Miamis & les Hurons.

Il y avoit tout lieu de croire que ce désordre ne finiroit, que par la destruction de l'un des deux Partis, qui paroissoient acharnés l'un contre l'autre, & n'écoutoient plus que leur fureur; mais dans le tems, qu'on s'y attendoit le moins, les Outaouais se retirerent dans leur Village les autres Sauvages en firent autant de leur côté, & le calme fut rétabli par tout, comme il arrive dans ces orages, qui surviennent

(c). leur lpha ils

leur ', il ois, voir auon,

nfée ns, omient omnt à

aux au-OCiges les ief, eur m-

iterre efs dede on

in-

vamen ais

ent

#### HISTOIRE GENERALE

M. de Vau-

dreuil.

souvent sur Mer, la font paroître en un moment toute en feu, & s'appaisent lorsqu'on s'y attend le moins.

D

lui l

 ${f M}{f d}$ 

ten

ce

voi

 $\mathbf{voi}$ 

le fi

Iro

avo

qu'

te le

alo

une

tou

de l

fuff

cier

den

de r

fein

té,

qu'i

thic

loin

fure

ren

&

por

qui

leui

pas

iroi

fans

les a

des

avo

fix f

I

I

Cette nouvelle étant portée à Quebec, le Marquis de Vau-Embarras de dreuil fe trouva dans un grand embarras, qui fut encore augmenté par une Députation, qu'il reçut dans le même tems de la part des Iroquois. Les Députés lui déclarerent que les Cantons étoient réfolus de faire la guerre aux Outaouais; qu'après ce qui venoit de se passer, ils ne doutoient point qu'il ne leur abandonnât cette Nation perfide, & ils ajoûterent qu'ils avoient déja donné avis de leur dessein aux Anglois.

Le parti, qu'il prend.

La Motte Cadillac étoit parti pour retourner au Détroit avec sa Famille, & un grand Convoi d'Hommes & de munitions; ainsi le Général n'étoit plus à portée de concerter avec lui ce qu'il convenoit de faire dans une conjoncture si délicate. Le parti, qu'il prit, ne pouvoit être plus fage. Il commença par déclarer aux Iroquois qu'il ne fouffriroit pas qu'ils fiffent la guerre aux Outaouais sans son consentement, & il leur parla sur ce point d'un ton si ferme, qu'il les arrêta. Outre l'inconvénient, qu'il falloit prévenir de laisser entrer les Iroquois dans une quérelle, qui par-là deviendroit beaucoup plus difficile à appaiser, M. de Vaudreuil étoit encore bien aise de montrer aux Anglois, que quelque crédit, qu'ils se flattaffent d'avoir parmi les Iroquois, il en avoit encore plus qu'eux.

Il résolut ensuite de temporiser jusqu'à ce qu'il eût reçu des nouvelles de ce que la Motte Cadillac auroit fait au Détroit. Enfin il se proposa de ne point pousser à bout les Outaouais, dont la ruine, ou le désespoir ne pouvoient manquer d'apporter un grand préjudice à la Traite des Pelleteries. Il fut encore confirmé dans cette pensée à l'arrivée d'un Chef de cette Nation, qui étant venu le trouver pour lui faire des excuses de ce qui s'étoit passé au Détroit, lui aprit que tous les Outaouais de ce Poste s'étoient retirés à Michillimakinac, où ils avoient été très-bien reçus de leurs Freres, & ajoûta que, s'il leur dé-

claroit la guerre, il n'auroit pas à faire à euxseuls.

M. de Vaudreuil crut néanmoins ne devoir pas se rendre si facile à recevoir ses excuses, & envoya ordre à tous les François de Michillimakinac de descendre dans la Colonie. Il espera même que cette marque de son ressentiment mettroit la division parmi ces Sauvages, & obligeroit les Innocens à

lui livrer les Coupables. Il fit sçavoir sa résolution à M. de la Motte Cadillac, & lui manda que son avis étoit qu'il se contentât d'être sur ses gardes, & de ne rien entreprendre jusqu'à ce que les circonstances donnassent quelques lumieres pour voir à quoi on devoit s'en tenir : d'autant plus qu'on ne pouvoit se déterminer à rien, avant que de sçavoir quel seroit le succès du voyage de Joncaire, qu'il venoit d'envoyer aux Iroquois.

Cet avis arriva trop tard au Détroit, où le Commandant avoit pensé tout perdre, pour avoir trop présumé de l'autorité, de la M. Cadillac. qu'il s'étoit acquife sur les Sauvages. Il avoit appris sur sa route le désordre arrivé dans son Poste, & comme il se trouvoit alors assez proche du Canton de Tsonnonthouan, il y prit une Escorte de six-vint Hommes. Il fit plus; car il avertit tous les autres Cantons d'envoyer le plus qu'ils pourroient de leurs Gens l'attendre à l'entrée du Détroit, voulant qu'ils fussent témoins de la maniere, dont il alloit traiter leurs anciens Ennemis.

Il ne fut pas cependant lontems fans reconnoître l'imprudence de cette démarche, & à son arrivée au Démoit, au lieu de marcher contre les Outaouais, comme il en avoit eu le deffein, il se contenta de mander leurs Chess: ceux-ci de leur côté, allarmés par l'approche des Iroquois, lui firent réponse qu'ils iroient rendre raison de leur conduite à leur Pere Ononthio, & la Motte Cadillac ne jugea pas à propos d'aller plus loin; il demeura tranquille dans son Poste, & les Iroquois furent congédiés.

Dès que l'Hyver fut passé les Chefs des Outaouais partirent pour Montreal, où ils arriverent au mois de Juin 1707. & où ils trouverent M. de Vaudreuil. Jean le Blanc, qui portoit la parole, commença par faire un récit exact de ce qui s'étoit passé au Détroit, & insista beaucoup sur ce qui leur avoit été affûré de bien des endroits, qu'ils ne seroient pas plutôt partis pour la guerre des Sioux, que les Miamis iroient égorger leurs Vieillards, leurs Femmes & leurs Enfans. Il dit ensuite que peu de jours après le funeste coup, qui les avoit rendu criminels à ses yeux, il étoit allé seul pour faire des excuses au Sieur de Bourgmont, & qu'il n'en avoit pu avoir audience; que le lendemain il y étoit retourné jusqu'à fix fois, & chaque fois avec un Sauvage d'une autre Nation,

Députés des Montreal.

1707.

e en

Vauugs de

Canju'ail ne

ıu'ils troit

muerter ſi dé−

comju'ils & il utre

Irocoup

n aiflatplus

ı des roit. ais, por-

core Naes de

buais bient r dé-

re fi ranl eft la

ns à

1707.

des Colliers & des Castors, & toujours inutilement. Il sit sentir l'imprudence de cet Officier, qui en faisant tirer sur les Outaouais, avoit été cause de la mort du Pere Recollet, & du Soldat François.

Discours »
du Chef de
la Députation. »

Enfin, mon Pere, ajoûta-t-il, me voici à tes pieds: tuscais » que je ne suis pas le plus coupable, & que si j'en avois été cru, » tun'aurois aucun sujet de te plaindre de nous. Tu n'ignores » pas que jamais je ne me suis écarté de mon devoir, du moins » jusqu'à ce malheureux jour : tu peux être instruit que je suis le » Fils du premier des Sauvages de toutes les Nations d'en haut, » qui soit venu trouver les François au travers des Bois. M. de » Courcelles lui avoit donné la clef de la Colonie, & l'avoit » invité à y venir fouvent : c'est le plus cher héritage, que j'aye » reçu de celui, à qui je dois le jour; mais de quelle utilité me » fera cette clef, si je ne puis m'en servir dans la seule occa-» fion, où j'aie pu en avoir besoin? Que viens-je faire ici? J'y » viens apporter ma tête, j'y viens te présenter des Esclaves, » pour résusciter les Morts; j'y viens t'assûrer du respect sincére » de tes Enfans : que puis-je davantage ? Je vois pourtant bien » que tu ne seras pas content, qu'on ne t'ait livré le Pésant; » c'est proprement le seul Coupable; mais il ne nous est pas pos-» fible de le remettre entre tes mains, sans nous attirer sur les » bras toutes les Nations, dont il est allié.

Réponse de M. de Vaudreuil.

M. de Vaudreuil répondit qu'il comprenoit bien la difficulté, qu'il auroit à lui amener le Pesant, qu'il vouloit néanmoins l'avoir, & qu'il l'auroit; que toutes les Nations étoient instruites de la faute des Outaouais; qu'il falloit qu'ils le susfent aussi de leur repentir, & de la satisfaction, qu'ils en seroient; que le mal s'étoit fait au Détroit; que c'étoit-là qu'il devoit être reparé, & qu'il enverroit sur cela ses ordres à M. de la Motte Cadillac; qu'ils allassent le trouver, & qu'ils ne manquassent point d'exécuter tout ce qu'il leur diroit de sa part.

Il les congédia avec cette réponse, sans vouloir accepter leur Collier, & il sit partir avec eux M. de ST PIERRE, à qui il donna ses instructions pour le Commandant du Détroit. A leur arrivée dans ce Poste la Motte Cadillac leur déclara nettement qu'il n'y avoit point de grace à esperer pour eux, s'ils ne lui amenoient le Pesant, & il ajoûta que, s'il n'avoit pas retenu les Hurons & les Miamis, ces Nations l'auroient déja vengé.

DE Ce

pas u ne le pond mine. tête. Pierr donn **fentir** le Pei fers, noux nier, né fui que l' fes, q de fév vages

donna fa Na dit, & Enne des in eu ses libert pos.

conje

Les mouv confic tant q Abéna M. D la mêi

biente

leur a

Provi

fit

es

us

1,

es

115

le

t,

de

oit

ye

ne

a-

S,

éro

en

ıt :

of-

les

ul-

n-

ent

uſ-

fe-

u'i**l** 

Μ.

'ils

de

ter

qui

A

et-'ils

re-

éja.

Cette fermeté le déconcerta, si cependant tout ceci n'étoit 1707. pas un jeu : ils virent biem, ou firent semblant de voir qu'il Conduite de ne leur restoit plus d'autre ressource, que d'obéir, & ils ré- M. de la Morpondirent au Commandant qu'ils alloient chercher le Cri- te Cadillac dé-minel qu'ils le lui ameneroient qu'ils lui coffraire le Cri- faprouvée. minel, qu'ils le lui ameneroient, ou qu'ils lui cafferoient la tête. Ils partirent en effet pour Michillimakinac, & M. de St. Pierre les y accompagna. La promptitude de leur obéissance donna lieu de juger que la Motte Cadillac leur avoit fait preffentir qu'il useroit d'indulgence; ce qui est certain, c'est que le Pesant arriva bientôt au Détroit, qu'il fut d'abord mis aux fers, & que tous les Chefs de sa Nation s'étant jettés aux genoux du Commandant pour lui demander la grace du Prisonnier, elle fut accordée fur le champ. On a beaucoup raisonné sur cette conduite, bien des Gens se persuaderent dès lors que l'impunité d'un tel attentat auroit des fuites plus fâcheufes, que celles, qu'on auroit pu appréhender d'une plus grande sévérité; & c'étoit ceux, qui connoissoient mieux les Sauvages, qui pensoient ainsi: la suite n'a que trop justif é leur conjecture.

Le sentiment de M. de Vaudreuil n'étoit point qu'on pardonnât au Pesant; mais qu'on l'abandonnât à la Justice de sa Nation, dans laquelle il seroit du moins demeuré sans crédit, & qui auroit peut-être été contrainte de le facrifier à ses Ennemis. Rien n'étoit plus sage, & ce parti n'avoit aucun des inconvéniens, qu'on craignoit; mais le Général avoit eu ses raisons pour laisser au Sieur de la Motte Cadillac une liberté entiere d'agir au Détroit, comme il le jugeoit à propos. Le plus grand mal fut que ce Commandant avoit promis aux Miamis la tête du Chef Outaouais, & nous verrons bientôt jusqu'où ils porterent leur ressentiment de ce qu'on ne

leur avoit pas tenu parole. Les Iroquois se comporterent assez bien pendant tous ces Nouvelle Enmouvemens, & la Nouvelle York jouissoit toujours à leur treptise des considération d'une espèce de Neutralité, où elle se maintint l'Acadic. tant que le Parti des Hollandois y fut le plus fort; mais les Abénaquis continuoient à désoler la Nouvelle Angleterre, M. Dudley n'ayant pas voulu, ou n'ayant pas ofé accepter la même Neutralité, qu'on lui avoit aussi proposée pour cette Province. Les cris des Habitans, qui ne pouvoient cultivér leurs Terres, ou qui les voyoient tous les jours ravagées par

Tome II.

1707.

les Sauvages, l'inquiettoient beaucoup, & il crut que le meilleur moyen de faire cesser les hostilités, qui en étoient le sujet, étoit de chasser entiérement les François de l'Acadie.

Il s'y résolut donc, & fit ses préparatifs avec autant de secret que de diligence; de sorte qu'on n'avoit guéres que des soupçons de ce dessein au Port Royal, lorsque le sixiéme de Juin, vint-quatre Bâtimens Anglois, dont le plus sort étoit de cinquante piéces de canon, parurent à l'entrée du Bassin. M. de Subercase y avoit une Sentinelle de quinze Hommes, qui n'eurent que le tems de se retirer à la faveur des Bois, & ils n'étoient pas encore arrivés au Fort, qu'on en aperçut la Flotte Ennemie, laquelle vint mouiller à une lieuë de la Place.

Le lendemain elle mit à Terre, une lieuë plus bas, quinzecent Hommes du côté, où étoit le Fort, & cinq cent du côté de la Riviere; ce qui causa une si grande allarme, que le Gouverneur eut bien de la peine à rassurer sa Garnison. Il en vint pourtant à bout en témoignant lui-même beaucoup d'assurance, & donna ensuite ses ordres pou arrêter le plus lontems qu'il seroit possible l'Ennemi dans les Bois, parce qu'il y avoit au Fort des brêches, qu'il falloit réparer. Car il semble qu'il y ait eu une espèce de fatalité attachée au Port Royal, pour que ses Gouverneurs, même les plus viss & les plus vigilans, y sussent se pris au dépourvû.

Bonne conduite de M. de Subercale.

M. de Subercase, au moment, qu'il aperçut la Flotte Angloise, avoit aussi fait avertir les Habitans de se rendre auprès de lui; mais ceux, qui étoient les plus proches, ne pur rent arriver que le septiéme au soir. A mesure, qu'ils venoient, on les faisoit siler les uns à droite, les autres à gauche pour aller au devant des Ennemis, & pour retarder leur marche, en escarmouchant à la faveur des Bois, ce qui eut tout le succès, qu'on en pouvoit esperer. Le huitième presque tous les Habitans s'étant rendus au Fort, M. de Subercase rensorça les Détachemens, qu'il avoit faits pour harceler les Anglois; mais il les sit avertir tous de ne pas tellement s'engager, qu'ils ne pussent aisément regagner le Fort au cas, qu'ils stufsent poussés.

Les Anglois font battue par tout. Ils le furent en effet; mais ils ne firent retraite, qu'après avoir tué bien du Monde aux Ennemis. Le Corps de cinq cent Hommes fut le premier, qui s'ouvrit le passage, & le

Di Gou bard défil Cor L'A nav mên Ang I où l

des obli & 1 fans & for pas Maine log

pou

len tan Riv tou pou me me

ché

me les te. de

tre

qui de

Gouverneur envoya des Canots & des Batteaux pour embarquer ceux, qui se retiroient devant eux. Il les sit ensuite défiler pour aller joindre les autres, qui avoient à faire au Corps le plus nombreux, & qui avoient à leur tête Denys de L'A RONDE, Gentilhomme Canadien, Frere de M. de Bonaventure, & Enseigne de Vaisseau. Il les suivit bientôt luimême, après avoir pris ses mesures pour arrêter les cinq cent

Anglois au passage de la Riviere.

L'après-midi du même jour il y eut un combat affez vif. où M. de Subercase eut son Cheval tué sous lui. Il n'y perdit pourtant qu'un Homme, & n'en eut qu'un de blessé. La perte des Anglois fut plus grande; mais leur extrême supériorité obligea le Gouverneur à faire retraite; il la fit en bon ordre. & ne fut point poursuivi. L'Ennemi fut même deux jours sans rien faire. Il s'approcha ensuite d'un demi-quart de lieue. & se disposa à attaquer le Fort. Comme la Garnison n'étoit pas suffisante pour défendre en même tems la Place & les Maisons voisines, Subercase fit brûler toutes celles, qu'il ne pouvoit pas garder, & où les Assiégeans auroient pu se loger.

La nuit suivante, qui étoit celle du dix à l'onze, la Tran- Ils ouvrent ! chée fut ouverte, & il ne fut pas possible de s'y opposer. Le tranchée delendemain le Gouverneur fit sortir quatre-vint, tant Habi-Royal. tans, que Sauvages, qui se partagerent des deux côtés de la Riviere, & qui s'étant embusqués dans le Bois, arrêterent tout court quatre-cent Anglois, qui avoient été détachés pour tuer les Bestiaux. Le Baron de St. Castin s'avança même avec six Canibas à la vûë des Ennemis, leur tua six Hommes, alla ensuite rejoindre sa Troupe, & chargea avec tant de résolution les quatre-cent Anglois, qu'il les obligea à ren-

trer dans leur Camp fort en délordre.

Le seizième de grand matin on aperçut un grand mouvement dans la Tranchée, & le Gouverneur soupçonna que les Assiégeans formoient quelque dessein pour la nuit suivante. En effet vers les dix heures du soir, comme il achevoit de visiter les Postes, il sut averti qu'on entendoit un bruit fourd, comme de Gens, qui marchoient. Il recommanda par tout un grand filence, ce qui fit connoître aux Ennemis qu'on étoit sur ses gardes. Cela ne les empêcha pourtant point de commencer l'attaque; mais ils s'y prirent de trop loin.

Rrn

des éme fort e du nze reur

neil-

e fu-

e fe-

n en ieuë nze-

côté e le n. II oup plus

arce ar il Port z les

Anaupum ent, our he,

t le ous for-Anga-i'ils

rès inq

1707.

Îls tirerent beaucoup sur les batteries de la Place, & à la faveur de ce seu ils sirent glisser quatre à cinq cent Hommes pour attaquer les brêches, qu'ils croyoient en bien plus mau-

vais état, qu'elles n'étoient.

Ils s'étoient même flattés d'une grande désertion de la part de la Garnison, parce que quelques Soldats en avoient déja donné l'exemple; mais ils furent trompés. D'autre part le canon du Fort, qui su très-bien servi, leur sit abandonner le dessein de donner l'assaut, & les Troupes, qui s'étoient avancées pour cela, ne pouvant plus soussir le seu continuel, qu'on faisoit sur elles, se retirerent. Mais entr'onze heures & minuit le Gouverneur s'aperçut que le Fort étoit investi de toutes parts; que les Ennemis étoient postés dans les Ravines & dans les Vallons, qui environnoient la Place; qu'ils y étoient même rétranchés, & à l'abri du canon.

Cette vûë l'inquietta véritablement, toutesois il sit si bonne contenance, que les Anglois en surent intimidés à leur tour, & soupçonnerent apparemment quelque mine. N'osant donc approcher de la Place, ils voulurent mettre le seu à une Fregate, & à quelques Barques, qui étoient mouillées sous le canon du Fort; mais y ayant trouvé trop de résistance, ils se coulerent derriere quelques maisons, qu'on avoit laissées sur pied, regagnerent de-la leurs rétranchemens, &

rentrerent avant le jour dans leur premier Camp.

Ils levent le fiége, & se reprent. Le lendemain ils s'embarquerent dès que la Marée le leur permit, laissant quatre-vingt des leurs, qu'on trouva morts en divers endroits, outre plusieurs, qu'on découvrit dans la suite auprès de leur Camp. Ils avoient brûlé toutes les Habitations, qui étoient au-dessous du Fort, & quelques-unes de cales, qui étoient au-dessous du Fort, & quelques-unes de cales, qui étoient au-dessous de la confervation à soites Bestiaux; mais on en reprit la plûpart. Au reste le Port Royal sur principalement redevable de sa conservation à soitante Canadiens, qui y étoient entrés douze heures avant que la Flotte Angloise jettât les ancres dans le Bassin. Les Habitans, qui depuis trois ans n'avoient reçu presque aucun secours de France, étoient pour la plûpart assez mal disposés, & le Gouverneur manda au Ministre que, si le Baron de Sta Castin ne s'étoit pas rencontré parmi eux, il ne sçavoit pas trop ce qui en service.

· Il ajoûtoit dans sa Lettre que la situation des Sauvages.

D de fo meil & q s'ils i le m payo chan nisso fions jours nant auqu tienr Chri conv

> doit tour: Fort men Roy écriv tiroi fupp Exp tre l qu'e

> > > E

pau:

fa-

nes

au-

art

éja

ca-

an-

el,

res

efti

a-

'ils

n-

ur

nt

es

n-

oit

**&**c

ur

rts

la

a-

es

us

rt

)1-

nď

de son Gouvernement, surtout des Micmaks, n'étoit pas meilleure que celle des Habitans; qu'ils étoient tout nuds, & qu'il en seroit de même des Canibas & des Malecites. s'ils ne négocioient pas avec les Mahingans, ou plûtôt par le moyen des Mahingans avec les Anglois, lesquels leur payoient le Castor à un écu la livre, & recevoient leurs marchandifes à très-bas prix. Ainsi nos propres Ennemis fournissoient les besoins à nos plus fidéles Alliés, que nous laisfions manquer du nécessaire, tandis qu'ils exposoient tous les jours leur vie pour notre service; la Religion seule les retenant dans nos intérêts. C'est un fait de notorieté publique, auquel je ne vois pas ce que pourront opposer ceux, qui soûtiennent que les Sauvages n'embrassent jamais sincérement le Christianisme, & qu'on ne doit nullement compter sur leur conversion.

1707.

Pour revenir à la Flotte Angloise, celui, qui la commandoit, nommé le Colonel MARK, ayant touché, en s'en re-mauvais suctournant, à Kaskebé & à Pescadoue, où sa Nation avoit des treprise Forts & des Etablissemens, y apprit qu'on avoit déja commencé à faire à Bafton des réjouissances pour la prise de Port Royal. Cette nouvelle l'obligea de rester à Kaskabé, d'où il écrivit au Gouverneur Général & au Parlement qu'il ne partiroit point de ce Poste, qu'il n'eût reçu leurs ordres : qu'il les supplioit de ne lui point imputer la mauvaise réuffite de son Expédition, parce que toute son Armée s'étoit soulevée contre lui, & n'avoit jamais ofé risquer un assaut général, quoiqu'elle fût de trois mille Hommes effectifs; & que les principaux Officiers avoient apuyé la désobéissance des Soldats.

Ce n'étoit pas la premiere fois, que cela étoit arrivé aux Anglois dans l'Amérique; mais souvent on aime mieux croire un seul Homme coupable, que toute une Multitude. Mark n'en fut pas cru sur sa parole, & il apprit que la Populace de Baston étoit animée contre lui à un point, qu'elle l'auroit mis en pièces, s'il eût paru dans cette Ville au moment, que la nouvelle de la levée du siège y arriva. Il reçut par la même voye ordre de rester où il étoit, d'ne laisser débarquer Personne, & d'attendre les résolutions, qui seroient prises dans le Conseil, & dont on lui feroit part, quand il en seroit

En effet le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre

1707. Réfolution du Confeil de Ba-

Rou.

ayant fait assembler en diligence tous les Députés des Villes & des Bourgades, qui sont du ressort du Parlement de Baston, leur représenta vivement que la Nation étoit déshonorée à jamais, si on ne réparoit l'affront, que le Colonel Mark venoit de recevoir devant le Port Royal. Il s'offrit ensuite d'y aller en Personne, & assûra qu'il périroit plûtôt, que de ne pas réduire l'Acadie sous l'obéissance de la Reine.

L'Afsemblée ne crut pas qu'il dût se mettre lui-même à la tête de cette Entreprise; mais qu'il suffisoit de sortiser la Flotte de cinq, ou six-cent Hommes, & de trois gros Navires; d'y embarquer trois des principaux Membres du Parlement, avec le Fils du Gouverneur Général, qui avoit été nommé depuis peu Procureur de Sa Majesté. Elle confirma dans le Commandement le Colonel Mark, qu'Elle déclara pleinement justisée des griefs, dont on l'avoit chargé, & qui su

pourvû par avance du Gouvernement de l'Acadie.

La Flotte Angloise retourne beaucoup plus forte au Port Royal.

Les préparatifs de cette nouvelle Expédition furent faits avec une diligence, qui répondoit aux esperances, qu'on en avoit conçuës, & le vintième d'Août, qui étoit un Dimanche, la Flotte Angloise parut vers les dix heures du matin à l'entrée du Bassin du Port Royal avec un vent aussi favorable, qu'elle le pouvoit desirer. Aussi à deux heures après midi étoit-elle mouillée, rangée en très-bel ordre, & hors de la portée des bombes. Ce spectacle si peu attendu jetta la consternation dans le Fort, & quoique la Garnison en eût été rensorcée de l'Equipage d'une Fregate du Roy, commandée par M. de Bonaventure, il n'y eut Personne, qui ne crût qu'il y avoit de la témérité à tenter seulement de résister à une si grande Armée.

Permeté & diligence du Gouverneur.

M. de Subercase sut presque le seul, qui ne désespera point de triompher encore une sois des Anglois, & sa résolution rendit le courage à ses Trompes. Son plus grand embarras sut pour rassembler les Habitans, dont plusieurs étoient éloignés de sept lieuës; mais les Ennemis, par trop de consiance dans leurs Forces, lui en donnerent le loisir. Ils attendirent au lendemain à faire leur descente, & le Gouverneur dans l'incertitude du lieu, où ils la feroient, jugea à propos de retenir dans sa Place, non-seulement toute sa Garnison; mais les Habitans mêmes, qui se rendoient par Troupes auprès de lui.

Enfin le vintunième, sur les dix heures du matin, on aper-

de S
ce N
mir
ren
elle
de S
vin
une
dro
tacl
le p
I
leur
s'en

D

Çut

mai par tion qu'e fut men avo pou van

de le version de

I

S

Sub s'éte nor & a den

tua sién

cut quatre-vint Chaloupes, ou Pyrogues, toutes remplies de Soldats, qui débordoient, & qui allerent débarquer tout ce Monde du côté opposé à celui du Fort. Ces Troupes se sont leur desmirent aussitôt en marche au travers du Bois, & elles allerent camper un quart de lieue au-dessus de la Place, dont elles n'étoient plus féparées que par une Riviere. Alors M. de Subercate fit filer le long de cette Riviere environ quatrevint Sauvages, & trente Habitans, avec ordre de la passer une demie-lieue plus haut, & de s'embusquer dans les endroits, d'où ils pourroient plus aisément tomber sur les Détachemens, qui se feroient pour ruiner les Habitations, dont le plus grand nombre étoit de ce côté-là.

Les Troupes débarquées resterent tout le vint-deux dans leur Camp pour s'y fortifier, & le vint-troisième au soir il attaques sans s'en détacha sept, à huit-cent Hommes, qui se mirent en marche, précédés d'une Garde de dix Soldats, commandés par un Lieutenant. Cet Officier ne prit pas toutes les précautions, qu'il convenoit de prendre dans un Pays couvert, & qu'on ne connoît point; il tomba dans une embuscade, où il fut tué avec huit de ses Gens. Les deux autres furent pris, & menés au Gouverneur, lequel scut d'eux que les Ennemis avoient embarqué leur Artillerie dans deux petits Bâtimens, pour la faire passer à la faveur des ténébres de la nuit par de-

vant le Fort.

a-

0-

el

11-

la

)t-

5;

t,

né

le

e-

ut

its.

en

n-

in

0-

ès

rs

la

té

ée

ïI

nt

n

ut

és

ns

n-

r-

ns

Di-

r:

Sur cet avis il donna ordre qu'on allumât des feux le long de la Riviere pendant tout le tems, que la Marée monteroit, & cette précaution empêcha l'Artillerie de passer. D'autre part le Détachement ayant vû sa Garde avancée défaite, n'osa aller plus loin, & retourna au Camp, d'où Personne ne sortit le vint-quatre, à cause des continuelles allarmes, que lui

donna la Garnison du Fort.

Le lendemain les bombes obligerent les Anglois à quitter leur Camp, & ils allerent se poster vis-à-vis du Fort; mais Subercase leur y donna encore moins de repos, parce qu'il s'étoit aperçu qu'ils vouloient y établir des batteries de canons & de mortiers. Le vint-six ils décamperent de nouveau, & allerent se placer une demie-lieuë plus bas; mais dès le lendemain le Gouverneur commanda un Détachement, qui leur tua trois Sentinelles, & les obligea de décamper pour la troisième fois. Ils se posterent hors de la portée de nos bombes;

Les Anglois

mais on leur envoya encore plusieurs petits Partis, qui ne ces-

ferent point de les harceler.

Le vint-neuf ils ne parurent occupés qu'à se rétrancher: mais le trente ils se rembarquerent tous sur les quatre heures du soir. M. de Subercase soupçonna que c'étoit pour faire une tentative de l'autre côté de la Riviere, & il la fit repasser à ceux, qui étoient au-delà. En effet le trente-unième au lever du Soleil les Troupes Angloises firent leur descente à la faveur du canon de la Flotte, & dès qu'elles furent débarquées, elles se mirent en marche.

Elles avoient devant elles une pointe couverte de Bois, où le Baron de St. Castin s'étoit mis en embuscade avec cent cinquante Hommes; il les laissa approcher jusqu'à la portée du pistolet, & il fit alors sur elles trois décharges consécutives avec beaucoup d'ordre. Elles les soûtinrent avec une intrépidité, que St. Castin n'avoit pas attenduë, & parurent réfoluës à forcer le passage à quelque prix que ce sût; mais elles s'arrêterent tout-à-coup, & peu de tems après on apercut cinquante Chaloupes, qui regagnoient les Navires, &

tout le Détachement, qui faisoit retraite.

Combat trèswif.

Alors le Gouverneur fit sortir le Sieur de LA BOULARDE-RIE, Enseigne de Vaisseau, avec cent cinquante Hommes pour renforcer la Troupe de St. Castin, & lui-même le suivit de près avec fix-vint Hommes pour le foûtenir, laissant M. de Bonaventure dans le Fort, où tout étoit en bon état. Il s'avança ensuite pour observer les Ennemis, & il remarqua qu'ils défiloient du côté de leurs Chaloupes. Il donna aussitôt ordre à la Boularderie de les suivre, & s'ils faisoient mine de s'embarquer, de les charger.

Cet Officier, qui brûloit d'impatience d'en venir aux mains. marcha trop vîte, & commença l'attaque avec soixante & dix, ou quatre-vint Hommes au plus; il sauta dans un de leurs Rétranchemens, le força, & y tua bien du Monde: animé par ce premier succès, il se jetta dans un second Rétranchement, où il reçut un coup de fabre au corps, & un autre à la main. St. Castin & SAILLANT prirent sa place; on fe mêla, on fe batit avec acharnement à coups de hache & de crosses de fusils, & les Ennemis, qui étoient au nombre de quatorze, à quinze-cent Hommes, reculerent au moins de quinze-cent pas vers leurs Chaloupes.

Cependant

fuir

qui Hin

nir

luti

tere

gne

les l

il c

Hor

con

fe re

cres

avo

**f**uite

ge.

rejo

de la

de le

rapo

d'eu

Sold

du,

**L**ûre

trée

Cor

tués

de V

vie.

Pilo

la R

Ang

guer

men

verr

bres

E

L

Cependant quelques-uns de leurs Officiers, honteux de fuir devant si peu de Monde, les ramenerent sur nos Gens. qui se retiroient de leur côté vers le Bois, parce que St. Castin & Saillant avoient aussi été blessés; mais qui voyant revenir l'Ennemi, firent volteface, & témoignerent tant de résolution, que les Anglois n'oferent approcher. Ils se contenterent de faire quelques décharges de mousqueterie, & s'éloignerent de nouveau. M. de Subercase en profita pour retirer les Blessés, & faire reposer ses Troupes. Au bout d'une heure il commanda un Habitant, nommé GRANGER, fort brave Homme, pour remener le Détachement de la Boularderie contre les Anglois, qui ne l'attendirent point, & coururent se rembarquer, ce qu'ils firent avec beaucoup de confusion.

r:

res

ne à

/er

fa-

s,

οù

indu

ves

ré-

ré-

er-

E-

nes

vit

м.

11

ua

Mi-

ne

15,

de

e :

lé-

un

on

de

de

de

int

Le même jour la plus grande partie de la Flotte leva les aneres, & alla les rejetter hors du Bassin, où l'on jugea qu'ils levé. Perte des Anglois & des avoient jetté leurs Morts à la Mer; car on en trouva dans la François. suite un grand nombre, qui avoient été réjettés sur le rivage. Le lendemain premier de Septembre, toute la Flotte se rejoignit, & alla faire du bois & de l'eau une lieue en dehors de la Baye Françoise. M. de Subercase avoit envoyé du Monde le long de la Côte pour les observer, & quelques-uns lui raporterent que deux de leurs Chaloupes passant assez près d'eux, ils entendirent qu'on se querelloit dans une, & des Soldats, qui disoient que le Commandant méritoit d'être pendu, pour avoir fait périr inutilement tant de Monde, & qu'assûrement la Reine en feroit bonne justice.

Enfin cette Flotte mit à la voile quinze jours après être entrée dans le Port Royal, & sans avoir osé même attaquer le Corps de la Place. Les François n'eurent que trois Hommes tués, & tout au plus quinze blessés. M. de Saillant, Enseigne de Vaisseau, fut le seul Homme de marque, qui y perdit la vie. On fit quelques Prisonniers, parmi lesquels se trouva le Pilote d'une des Gardes-Côtes.

Cet Homme dit à M. de Subercase que l'année précédente la Reine avoit mandé au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre qu'elle vouloit avoir l'Acadie avant la fin de la guerre, & que, s'il ne pouvoit pas tirer de son Gouvernement affez de Forces pour faire cette conquête, elle lui enverrot du secours; que ce Général & les principaux Membres du Parlement lui avoient répondu du succès de cette En-Tome II.

1707.

Le siège ele

1707.

treprise, & que dès le mois d'Août dernier, ils en avoient reçu des remercîmens de Sa Majesté Britannique. Il ajoûta que les Bastonnois s'étoient épuisés pour cette derniere Expédition; que néanmoins on feroit certainement au Printems prochain un plus grand essort, & que l'intention de la Reine étoit de ne jamais rendre l'Acadie, si une sois elle en étoit en possession.

L'Acadie est plus négligée que jamais.

Il s'en falloit bien qu'on fût aussi attentis en France à la confervation de cette Province, qu'on l'étoit en Angleterre aux moyens de la conquerir. Les Vaisseaux du Roy, qui arriverent au Port Royal peu de tems après la levée du siège, n'y apporterent aucunes marchandises, ni pour les Habitans, ni pour les Sauvages, ce qui embarrassa fort le Gouverneur, qui n'avoit retenu les uns dans le devoir, & n'avoit engagé les autres à le secourir, que par des promesses, qu'il se voyoit hors d'état de tenir.

Il assure même dans sa Lettre au Ministre qu'il s'étoit trouvé réduit à donner jusqu'à ses chemises, les draps de son lit. & généralement tout ce dont il pouvoit absolument se passer. pour soulager la misere des plus pauvres; il ajoûte dans la même Lettre qu'il n'y avoit pas un moment à perdre, si on vouloit faire un Etablissement solide en Acadie; que cette Colonie pourroit en peu de tems devenir la source du plus grand commerce du Royaume; qu'il étoit parti cette même année de la Nouvelle Angleterre une Flotte de soixante Navires. chargés de Moruës pour l'Espagne & la Méditerranée; qu'il en devoit bientôt partir une plus nombreuse pour les Isles de l'Amérique, & que tout ce Poisson se pêchoit sur les Côtes de l'Acadie. C'est-à-dire, que les Anglois, dans le tems même, qu'ils ne pouvoient réuffir à se rendre Maîtres de cette Province, trouvoient le moyen de s'y enrichir, tandis que nous n'en tirions nous-mêmes aucun avantage.

Nouveau défordre arrivé au Détroit.

Cependant les Miamis ne pouvoient digerer qu'on eût accordé la vie au Chef Outaouais, qui les avoit si fort maltraités, & ne cessoient de demander sa tête au Commandant du Détroit. Ces Sauvages avoient leur principal Etablissement sur la Riviere de S. Joseph, où le P. AVENEAU, leur Missionnaire, par une douceur inaltérable, & une invincible patience étoit parvenu à prendre sur eux le même ascendant, qu'avoit eu le P. Allouez, son Prédécesseur.

nt ta xns ne en onux ven'y

ur,

agé
yoit

oulit,

fer,
as la
i on
corand
année
ires,
qu'il
les de
es de
eme,

ût acaltraint du ement iffionatienqu'a-

Pro-

nous



4 Roches oux Cormoran 20  $E_{NTREE}^{'}$ 30. Brasses d'eau e nee pour des chaloupes Isle Marotte

Dhoulland Soulp.

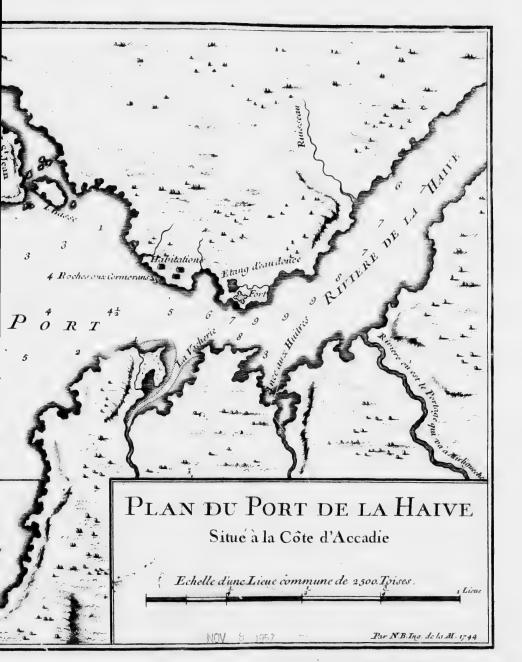

ges a dece Perf d'ab repe mod être Détr n'av fut que de le du I dans proj fulte de frieur para peu Il avec mis mar fin comes affer n'ay que emptife juge le le de le de le de le de le de le de frieur para peu Il avec mis mar fin comes affer n'ay que emptife juge le le de le de

M. de la Motte Cadillac, qui vouloit gouverner ces Sauvages à sa mode, ne voulut pas souffrir que dans une Bourgade decette Nation, éloignée de plus de cent lieues du Détroit, conduite du Personne eût plus de crédit que lui, & obligea le P. Aveneau Command'abandonner sa Mission. Il eut bientôt tout lieu de s'en repentir : les Miamis n'ayant plus de Missionnaire pour moderer leurs faillies, renouvellerent leurs instances pour être vengés du Pefant. Il voulut les amuser, il sit venir au Détroit le Pesant, après lui avoir donné des affûrances qu'il n'avoit rien à craindre, & en effet tout ce qu'il exigea de lui,

fut qu'il s'établit au Détroit avec sa Famille.

Les Miamis au désespoir de se voir ainsi jouer, tuerent trois François, & firent quelque dégât aux environs du Détroit. La Motte Cadillac fut même averti qu'ils avoient complotté de le massacrer, & de faire main basse sur tous les François du Détroit; que des Iroquois & des Hurons étoient entrés dans ce complot, & qu'ils auroient déja exécuté leur noir projet, fi un Ouyatanon ne les avoit trahis. Ces avis, & l'infulte qu'il venoit de recevoir, lui firent prendre la réfolution de faire la guerre à ces Barbares, & il parut s'y disposer sérieusement; mais on fut bien étonné de voir que tou ses préparatifs aboutirent à conclurre avec eux un accommodement peu honorable pour lui, & pour la Nation Françoise.

Il en arriva ce qui est toujours inévitable, quand on mollit avec les Sauvages, furtout après les avoir ménacés. Les Miamis garderent mal les conditions du Traité, où ils avoient remarqué de la foiblesse, & le Commandant François se vit enfin obligé de marcher contr'eux à la tête de quatre cent Hommes, partie François & partie Sauvages. Ils se défendirent assez bien; mais ils furent forces dans leur retranchement, & n'ayant plus de ressource, que dans la clémence du Vainqueur, ils se soumirent à tout ce qu'on exigea d'eux, & pour empêcher que dans la suite ils ne fissent quelque nouvelle sottife, qui nous mît dans la nécessité de les pousser à bout, on

jugea à propos de leur renvoyer leur Missionnaire.

Les Cantons Iroquois gardoient toujours exactement la Bonne conneutralité; les Missionnaires y contribuoient sans doute beaucoup par leur vigilance, & par leurs bonnes manieres; mais Iroquois. ils y étoient beaucoup aidés par la bonne conduite du Sieur de Joncaire, & par la bonne intelligence, que cet Officier

1707.

entretenoit avec eux. Joncaire adopté par les Tsonnonthouans, & fort aimé des Onnontagués, alloit sans cesse d'un Canton à l'autre; il avertissoit les Missionnaires de tout, & ne faisoit aucune démarche, que de concert avec eux, & par-là il venoit à bout de rompre toutes les mesures, & de déconcerter toutes les intrigues des Anglois. Il charmoit les Iroquois par sa franchise: il parloit leur Langue aussi – bien qu'eux, ce qui flatte infiniment les Sauvages; il les gagnoit par ses libéralités; il s'en faisoit estimer par sa hardiesse, & il sçavoit prendre son parti, sans hésiter, dans les occasions, où il falloit qu'il se décidât promptement; qualités essentielles dans la situation, où il se trouvoit.

Les Iroquois Chrétiens se laissent séduire par le Gouverneur d'Orange.

Mais tandis qu'on réuffissoit si bien à empêcher les Iroquois Idolâtres de prendre parti avec les Anglois contre nous, le Gouverneur d'Orange négocioit avec presqu'autant de succès auprès des Iroquois Chrétiens & domiciliés dans la Colonie. Il y avoit déja quelque tems, qu'on remarquoit un rélâchement sensible dans la piété de ces Néophytes, & on ne pouvoit l'attribuer qu'à l'yvrognerie, dont il n'étoit presque plus possible de les guérir. Car malgré les désenses réitérées du Roy & les diligences du Gouverneur de Montreal, le commerce de l'eau-de-vie avoit repris vigueur; & on commença de s'appercevoir qu'il n'y avoit plus tant à compter sur les Iroquois du Sault S. Louis & de la Montagne, à l'occasion d'un grand Parti de guerre, qui se forma au commencement du printems de l'année suivante, pour aller du côté de Baston.

Projet d'un grand Parti de guerre.

1708.

Cette Expédition avoit été résoluë dans un grand Conseil tenu à Montreal avec les Chess de tous les Sauvages Chrétiens établis dans la Colonie, & d'autres Abénaquis en devoient être avec cent Canadiens choisis, outre un grand nombre de Volontaires, la plûpart Officiers dans nos Troupes, ce qui faisoit en tout quatre-cent Hommes. MM. de St Ours des Chaillons, & Hertel de Rouville devoent commander les François, & le Sr Boucher de La Perrier Re devoit conduire les Sauvages. Comme il étoit important que ce projet sût tenu secret jusqu'au moment du départ des Guerriers, & que la marche sût prompte, il sut reglé que les deux premiers Commandans prendroient leur route par la Riviere de S. François, avec les Algonquins, les Abénaquis de Bekancourt, & les Hurons de Lorette, & que la Perriere

DE avec rendr de l'A

rent l
ils fe r
arrive
rons e
ayant
heur
pour
Chan
préte

M. déferr quant abanc route droit comr le fuir au no lieuë Nikit fins d

malac

Ils pellé bâtie avoit dix d river neur des

arme

etoit ter si leur

avec les Iroquois iroient par le Lac Champlain; que tous se 1708. rendroient au Lac Nikisipique, & que les Sauvages Voisins

de l'Acadie s'y trouveroient au tems marqué.

Divers incidens penserent rompre l'Entreprise, & différe- Les Iroquois rent le départ des Guerriers. Enfin le vintfixieme de Juillet & les Huions ils se mirent en marche; mais des Chaillons & Rouville étant les François. arrivés à la Riviere de S. François, eurent avis que les Hurons étoient retournés sur leurs pas, parce qu'un d'entr'eux ayant été tué par mégarde, apparemment à la chasse, ce malheur fit croire aux autres que leur Expédition seroit funeste pour eux. Les Iroquois, que la Perriere menoit par le Lac Champlain, suivirent bientôt cet exemple, prenant pour prétexte que que que sues uns des leurs étoient malades, & que la maladie pourroit bien se communiquer à toute l'Armée.

M. de Vaudreuil, à qui les Commandans écrivirent cette désertion, en lui demandant ses ordres, leur répondit que, quis ne se trouvent point quand les Algonquins & les Abénaquis de Bekancourt les au rendezabandonneroient auffi, ils ne laissassent pas de continuer leur vous, route, & qu'ils fissent plûtôt une irruption sur quelque endroit écarté, que de revenir sans rien saire. Des Chaillons communiqua cette Lettre aux Sauvages, qui lui jurerent de le suivre par tout, où il voudroit les mener; ils partirent donc au nombre de deux-cent, & après avoir fait cent cinquante lieuës par des chemins impratiquables, ils arriverent au Lac Nikissipique, où ils ne trouverent point les Abénaquis, Voifins de l'Acadie, lesquels avoient été obligés de tourner leurs

armes ailleurs.

111 ffe

ıt,

&

lé-

ro-

en

oit

il

où

es

dis

le

C-

0â-

u-

LIS.

y ce

Ils prirent alors le parti de marcher contre un Village appellé Hewreuil, composé de vintcinq, à trente Maisons bien gloise. bâties, avec un Fort, où logeoit le Gouverneur. Ce Fort avoit une Garnison de trente Soldats, & il y en avoit au moins dix dans chaque Maison. Ces Troupes ne faisoient que d'arriver dans ce lieu, & y avoient été envoyées par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, qui, sur l'avis de la marche des François, avoit envoyé de pareils Détachemens dans toutes les Bourgades de ce Canton.

Nos Braves ne furent point déconcertés en apprenant qu'on étoit si bien préparé à les recevoir, & ne pouvant plus compter sur la surprise, ils crurent pouvoir y suppléer par leur valeur, Ils reposerent tranquillement toute la nuit, & le lende-

Prife d'une

1708.

une heure après le Soleil levé, ils se mirent en ordre de bataille. Rouville sit alors un petit Discours aux François pour exhorter tous ceux, qui pourroient avoir eu quelque démêlé entr'eux, à se réconcilier sincérement, & à s'embrasser, ce qu'ils sirent tous. Ils sirent ensuite leur priere, & marcherent contre le Fort. Ils y trouverent beaucoup de résistance; mais ils y entrerent ensin l'épée & la hache à la main, & y mirent le seu.

Toutes les Maisons se défendirent aussi très-bien, & eurent le même sort. Il y eut environ cent Anglois de tués dans ces dissérentes attaques; plusieurs autres, qui attendirent trop tard à sortir du Fort & des maisons, y furent brûlés, & le nombre des Prisonniers sut considérable. Pour ce qui est du butin, il n'y en eut point, on n'y songea que quand tout eut été consumé par les slammes. D'ailleurs on entendoit déja de tous les Forts & de tous les Villages voisins le son des tambours & des trompettes; & il n'y avoit pas un moment à perdre pour assure la retraite.

Les Vainqueurs tombent dans une embuscade.

Elle se fit avec beaucoup d'ordre, chacun n'ayant pris de vivres que ce qu'il lui en falloit pour le retour. Cette précaution étoit encore plus nécessaire, qu'on ne croyoit. Les Nôtres avoient à peine fait une demie lieuë, lorsqu'en entrant dans un Bois, ils tomberent dans une embuscade, que leur avoient dressée soixante & dix Hommes, lesquels avant que de se découvrir, tirerent chacun leur coup. Nos Braves essuyerent cette décharge sans branler, & par bonheur elle ne sit pas un grand esset. Cependant tous les derrieres étoient déja remplis de Gens de pied & de Cheval, qui les suivoient de près, & il n'y avoit point d'autre parti à prendre, que de passer sur le ventre à ceux, qui venoient de tirer.

Eile est forcée.

On le prit sans balancer, chacun jetta son pacquet de vivres, & presque toutes ses hardes, & sans s'amuser à tirer ils en vinrent d'abord aux armes blanches. Les Anglois étonnés d'une attaque si brusque, faite par des Gens, qu'ils croyoient avoir mis en désordre, s'y trouverent eux-mêmes, & ne purent se remettre. De sorte qu'à la réserve de dix, ou douze, qui gagnerent au pied, tous surent tués, ou pris.

Nescambiouit, qui étoit revenu de France l'année précédente, combattit toujours auprès des Commandans; il fit merveille avec un sabre, dont le Roy lui avoit fait présent,

& reçu actions çois tu ciers d Rouvi taque o

qu'ils a qui fe viens o ques-u plus d donné ce que Parti y de gra Partic qu'à p

On Jeune çoife, répon les Iro diion. Gens Partites en ral de que,

de Ro

d'Ora
Da
qu'à c
avoie
tre les
pour
pas en
prom
d'une

toit.

ils avo

& reçut un coup de feu au ried. Nous eûmes dans les deux actions dix-huit Hommes bleffés, trois Sauvages & cinq François tués, & du nombre des Morts furent deux jeunes Osticiers de grande esperance, Hertel de Chambly, Frere de Rouville, & VERCHERES. Plusieurs Prisonniers faits à l'attaque d'Hewreuil se sauverent pendant le dernier combat.

Tous les autres se louerent beaucoup des bons traitemens, Belle action qu'ils avoient reçus de leurs Vainqueurs pendant la retraite, de quelqu Officiers. quise sit sans aucun accident après la rencontre, dont je viens de parler; & divers traits, que l'on racontoit de quelques-uns des Officiers & des Volontaires, leur firent encore plus d'honneur, que les preuves éclatantes, qu'ils avoient données de leur bravoure. J'en fus instruit des premiers, parce que je me trouvai à Montreal sur le Port même, lorsque le Partiy débarqua vers la mi-Septembre. On donnoit furtout de grandes louanges au Sieur Dupuys, Fils du Lieutenant Particulier de Quebec, lequel avoit pouffé l'humanité jusqu'à porter une bonne partie du chemin la Fille du Lieutenant de Roy d'Hewreuil, qui ne pouvoit presque point marcher.

On étoit surpris en Canada de l'inaction, où demeuroit la Nouvelle in-Jeunesse Angloise, beaucoup plus nombreuse que la Fran- trigue du Goucoise, & on en demanda la raison à un des Prisonniers. Sa verneur d'orreponse découveit la régistable conse réponse découvrit la véritable cause, qui avoit fait relâcher les Iroquois, que la Perrière conduifoit à la dernière Expédiion. Cet Homme dit que ce n'étoit pas la faute des jeunes Gens de sa Nation, s'ils n'étoient pas venus cette année en Parti contre les François; que plus de cinq cent des plus alertes en avoient demandé la permission au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, & l'avoient obtenuë; mais que, comme ils étoient sur le point de se mettre en marche, ils avoient reçu un contr'ordre fur une Lettre du Gouverneur d'Orange à fon Général.

Dans cette Lettre, ajoûta-t-il, le Gouverneur mandoit Infidélité des qu'à ce coup il étoit Maître des Iroquois Chrétiens, qui lui Iroquois avoient affûré qu'aucun Sauvage n'iroit plus en guerre contre les Anglois; qu'ainsi il étoit inutile de faire aucune dépense pour attaquer les François, qui réduits à eux seuls n'étoient pas en état de rien entreprendre; de forte qu'on pouvoit se promettre que les Colonies Angloises jouiroient desormais d'une tranquillité parfaite, qui étoit tout ce qu'on y souhai-

toit.

ba-

our

ıêlé

ce

rent

ais

ent

ent

ces

rop

z le

du

eut

.de

m-

er-

de

au-

res un

ent

dé-

ent

un

olis

z il

le

vi-

iés

nt

u-

é-

1708.

1798.

Ce même Prisonnier dit encore qu'on avoit cru à Hewreuil & dans tous les Cantons, que le Parti, qui désola ce Village, n'étoit qu'un Détachement d'un Corps de seize cent Hommes, dont le Gros n'étoit pas loin; que la même chose s'étoit dite à Baston, & que dans toute la Nouvelle Angleterre on étoit continuellement sous les armes, ce qui fatiguoit beaucoup les Habitans. Enfin on apprit d'un autre Prisonnier que le Gouverneur d'Orange avoit fait depuis peu des présens confidérables aux Iroquois Chrétiens.

Ils répare. Teur faute.

Ces Sauvages furent extrêmement mortifiés de se voir ainsi découverts, & plus encore du mépris, que le Marquis de Vaudreuil avoit affecté de leur témoigner, lorsqu'ils eurent abandonné le Sieur de la Perrière; car il s'étoit contenté de leur faire dire que, puisqu'ils aimoient tant la Paix, ils pouvoient dorénavant demeurer tranquilles sur leurs nattes, & qu'il se passeroit fort bien d'eux. Ils en furent picqués au vif, & leur dépit eut tout l'effet, que le Général en avoit esperé. Ils leverent plusieurs Partis de guerre; les Abénaquis de Bekancourt, dont, malgré ce qu'en avoit dit M. Schuiler, on n'avoit pas soupçonné la fidélité, & qui venoient de donner de si bonnes preuves de leur attachement à nos intérêts, se joignirent à eux, & les uns animés par leurs derniers fuccès, les autres par le désir de réparer leur faute, porterent la dé. folation dans plusieurs Quartiers de la Nouvelle Angleterre.

Be qui se passe entre M. de Couverneur COrange.

Le Général de son côté se plaignit vivement au Gouver-Vaudreuil&le neur d'Orange de ce que tandis qu'il laissoit en repos son Pays, & toute la Nouvelle York par considération pour les Hollandois, & pour lui personnellement, & cela dans la vûë de faire garder aux Iroquois une neutralité, qui n'étoit pas moins avantageuse aux Colonies Angloises, qu'à la Nouvelle France; non-seulement il ne cessoit de solliciter les Cantons à reprendre les armes, & faisoit construire un Fort dans celui d'Agnier; mais qu'il travailloit encore à lui débaucher les Sauvages domiciliés dans le centre de la Colonie Françoife. Schuiler ne répondit rien sur le premier article; mais voici quelle fut sa réponse sur le second :

Pour ce qui est du Collier, que j'ai envoyé à dessein d'empêcher les Sauvages de prendre parti dans la guerre, qui se » fait contre le Gouvernement de Baston, il faut que j'avoue le fait; mais j'y ai été poussé par une charité Chrétienne. Je

DE n'ai pu vers D ces cru **fouver** nemen que je guerre Loix le leurs n dégéné concev fembla

comme Pitre primoi struit d partie o qui noi Sauvag Il ne po les lro qu'à Ba tenoit | inférieu queles

& les c

que les

traitem

Il éto les Sau tės, qu que de barbari Mission que les mêmes ce que il étoit vouloi

il uloit To

Day

lin

ge, m-

Oit

on

u-

ue

::15

nfi

de

ent

de

ou-

& if,

ré.

Be-

on

er

fe

s,

lé.

re.

er-

on

es

la

Dit

u-

n-

ns

er

nis

n-

íe.

n'ai pu me dispenser de croire qu'il étoit de mon devoir en- "1708. vers Dieu & mon prochain de prévenir, s'il étoit possible, "
ces cruautés barbares & payennes, qui n'ont été que trop "
fouvent exercées sur les malheureux Peuples de ce Gouver- "
nement-là. Vous me pardonnerez, Monsieur, si je vous dis "
que je sens mon cœur se soulever, quand je pense qu'une "
guerre, qui se fait entre des Princes Chrétiens, obligés aux "
Loix les plus exactes de l'honneur & de la genérosité, dont "
leurs nobles Ancêtres leur ont donné de aux exemples, "
dégénére en une barbarie Sauvage & donnes. Je ne puis "
concevoir qu'il soit possible de mettre un à la guerre par de "
semblables voyes, & je voudrois que tout le Monde pensat "
comme moi sur ce sujet."

Pitre Schuiler étoit un fort honnête Homme, & il n'exprimoit ici que ses véritables sentimens; mais il étoit assez instruit de ce qui s'étoit passé depuis cinquante ans dans cette partie de l'Amérique, pour sçavoir que c'étoit les Anglois, qui nous avoient réduits à la dure nécessité de laisser agir nos Sauvages, comme ils faisoient dans la Nouvelle Angleterre. Il ne pouvoit ignorer les horreurs, ausquelles s'étoient portés les Iroquois à leur instigation pendant la derniere guerre; qu'à Baston même les François & les Abénaquis, qu'on y retenoit Prisonniers, y étoient traités avec une inhumanité peu inférieure à cette barbarie, dont il se plaignoit si amérement; que les Anglois avoient plus d'une fois violé le droit des Gens, & les capitulations signées dans les meilleures formes, tandis que les Prisonniers de cette Nation ne recevoient que de bons traitemens de notre part & de celle de nos Alliés.

Il étoit encore aifé de lui prouver que, ni les François, ni les Sauvages de leur Parti, n'avoient jamais exercé les cruautés, qu'il leur reprochoit, que par represailles; & qu'avant que de se résoudre à prendre cette voye pour faire cesser la barbarie, dont les Iroquois usoient contre nos Officiers, nos Missionnaires, & nos Habitans, & les mauvais traitemens, que les Bastonnois faisoient sousfrir à nos Alliés, & à nousmêmes, on avoit lontems laissé couler bien des larmes à tout ce que la Nouvelle France avoit de plus illustre. Mais en quoi il étoit lui-même inexcusable, c'est que dans le tems, qu'il vouloit arracher les armes des mains des Iroquois Chrétiens, il usoit de toutes sortes de moyens pour engager les Iroquois

Tome II. T

1708

Idolâtres à les prendre contre nous, quoiqu'il ne pût douter que ceux-ci ne portassent beaucoup plus loin que ceux-là ces fureurs, qu'il détestoit.

Les Anglois veulent nous débaucher les Sauvages de la Louisiane.

Ce n'étoit pas seulement en Canada que les Anglois cherchoient à nous faire des Ennemis des Sauvages, dont nous avions toujours sçu, beaucoup mieux qu'eux, nous attirer l'estime & l'affection. La Colonie de la Louisiane étoit encore dans sa premiere enfance; rien n'étoit plus foible, que les deux, ou trois Etablissemens, que nous y avions. Il est vrait qu'ils n'avoient rien à craindre de la part des Habitans naturels du Pays: on les traitoit bien, ils paroissoient contens de nous, & c'étoit peut-être ce qui nous retenoit dans une sécurité, dont un peu plus de prudence auroit corrigé l'excès.

Mais les Anglois de la Caroline ne laisserent pas de prendre de grands ombrages de ces nouveaux Etablissemens, & l'on découvrit cette même année que les Tchactas, nos plus fidéles Alliés, avoient reçu de la part de la Reine de la Grande Bretagne des présens, & que le motif de cette libéralité étoit d'obtenir de ces Sauvages un passage libre sur leurs Terres aux Troupes Angloises, pour engager les autres Nations à demeurer au moins Neutres, ou pour les détruire, si elles le refusoient. M. D'AR AGUETTE, qui exerçoit alors dans cette Colonie l'Emploi de Commissaire Ordonnateur, & qui informa M. de Pontchartrain de ce que je viens de dire, ajoûtoit que deux Voyageurs François passant chez les Yasous. y avoient rencontré un Anglois, qui avoit la valeur de vintcinq mille écus de présens destinés à traiter pour le même sujet avec ces Sauvages, & avec les Illinois. On sçut encore que dans les Harangues, dont on accompagnoit ces présens, on leur disoit que ce qu'ils voyoient de François parmi eux étoient les restes fugitifs d'une Nation détruite par les Anglois.

C'est ainsi que nos Ennemis mettoient tout en usage pour se dédommager des pertes & des affronts, qu'ils avoient es suyés pendant cette Campagne dans la Nouvelle Angleterre, & dans l'Acadie; mais ils reçurent au milieu de l'hyver suivant un bien plus grand échec encore dans l'Isle de Terre-Neuve, & qui acheva de les ruiner de reputation dans l'es-

prit de toutes les Nations de ce Continent.

J'ai déja observé que le centre & les Magasins de tous les

Etabli Baye

Plaifar Gouve d'en fa Son pr Homm

condui lui en c aussi pa distingi en qual

Le p

le desse

res l'aya voulut p mit en n la Baye deux do fer un h épargno terent, lieuës de avoir est Personn sembloie

échouer

Communication que d'all pour atta croyable heures a d'un beat il observe de mauve cherchoi

Dès qu où il étoi

(a) Depuis

Etablissemens des Anglois dans cette Isle, étoient dans la 1709. Baye de S. Jean. M. de St. Ovide, Lieurenant de Roy de Plaisance (a), & Neveu de M. de Brouillan, qui en avoit été Expédition en Gouverneur, proposa à M. de Costebelle, qui l'étoit alors, ve. d'en faire la conquête, & ajoûta qu'il la feroit à ses dépens. Son projet ayant été approuvé, il affembla cent vint-cinq Hommes, Sauvages, Habitans & Matelots, aufquels se joignirent vint Soldats, nouvellement arrivés de l'Acadie fous la conduite du Sieur Renou, Lieutenant: M. de Costebelle lui en donna encore vint-quatre de sa Garnison, commandés aussi par un Lieutenant; & M. de la Ronde, qui s'étoit déja distingué à la défense du Port Royal, voulut l'accompagner en qualité de simple Volontaire.

1-

re

at

u-

ns

ne

n-

i fi-

de

oit

res

s à

s le

cet-

qui

oû-

ıs ,

nt-

ſu-

que

on

1X 3

DIS.

our

ef-

re,

ſui-

rre-

'ef-

les

Le plus court étoit de faire le voyage par Mer, & c'étoit le dessein du Commandant du Parti; mais les vents contraires l'ayant arrêté jusqu'au quatorzième de Décembre, il ne voulut pas attendre plus lontems, & ce jour-lâ-même il se mit en marche sur les neiges. Le vintième il arriva au fond de la Baye de Sainte Marie, où M. de Costebelle avoit envoyé deux doubles Chaloupes, afin que nos Braves puffent traverser un bras de Mer de quatre à cinq lieuës de large, qui leur épargnoit deux journées d'un chemin très-rude; ils en profiterent, & le dernier jour de l'année ils arriverent à cinque lieues de S. Jean, sans avoir été découverts; mais non sans avoir essuyé bien des contradictions de la part de quelques Personnes, qui ne vouloient pas de bien à St. Ovide, & qui fembloient ne l'avoir voulu accompagner, que pour faire échouer son Expédition.

Comme elle ne pouvoit réuffir que par la surprise, avant que d'aller plus loin, on prépara tout ce qui étoit nécessaire prise de Saint pour attaquer en arrivant. Cela se fit avec une diligence incroyable, & dès le lendemain premier jour de l'année, deux heures avant le jour, le Commandant se rendit à la faveur d'un beau clair de Lune au fond du Havre de S. Jean, d'où il observa tout fort à son aise. Il marcha ensuite, conduit par de mauvais Guides, dont il auroit dû se désier, & qui ne cherchoient qu'à lui faire manquer son coup.

Dès qu'il se fut aperçu de leur perfidie, il passa du centre, où il étoit, à l'Avantgarde, où étoient les Volontaires, & se

(a) Depuis Gouverneur de l'Isse Royale,

1709.

mit à leur tête, laissant à la place, qu'il venoit de quitter, le Sieur Despensens, qui saissoit l'Office de Major. Il sut découvert de trois-cent pas du Fort, qu'il vouloit attaquer, de sorte que, comme il aprochoit de la premiere Palissade, on lui tira quelques coups de sussil. Quelques-uns de ses Volontaires l'abandonnerent alors, ce qui ne l'empêcha point de pénétrer jusqu'au chemin couvert, dont heureusement pour lui on avoit oublié de fermer la porte. Il y entra, en criant Vive le Roy, & ce cri, qui ranima le courage de ses Gens, sit perdre entiérement cœur aux Anglois. Il laissa quinze, ou seize Hommes à la garde du chemin couvert, traversa le sossé malgré le seu de deux autres Forts, qui lui blessa dix Hommes; planta deux échelles contre le Rempart, qui avoit vint pieds de haut; & y monta avec six Hommes, dont trois furent dangereusement blessés en montant.

Dans ce moment Despensens arriva avec le Corps, qu'il commandoit, & des échelles, qu'il planta d'abord. Il monta le premier, & entra lui troisième, ou quatrième dans le Fort. Renou, JOHANNIS, du Plessis, la Chesnaye, d'Argenteuil, & d'Aillebout, son Frere, suivirent de prés ce brave Homme; les uns se rendirent Maîtres du Corps de garde, les autres de la maison du Gouverneur, d'autres coururent au Pont levis, qui faisoit la communication du Fort des Habitans avec celui-ci, qu'on appelloit le Fort Guillaume, & le Gouverneur, qui alloit y faire passer trois-cent Habitans, fut blessé

de trois coups, & renversé.

Despensens sit aussitot baisser le Pont levis, & ouvrir le guichet. Alors tout le reste de l'Armée entra, & les Anglois demanderent quartier. Ainsi en moins d'une demie-heure les François se trouverent Maîtres de deux Forts, dont chacun auroit pû arrêter lontems une Armée entiere; car il y avoit dans l'un dix-huit canons en batterie, quatre mortiers à bombes, vint à grenades, & plus de cent Hommes de Garnison, commandés par un très-brave Homme. L'autre avoit six-cent Habitans, bien rétranchés, tout prêts à venir au secours du premier Fort; mais une porte souterraine, par où ils avoient compté de passer, quand il en seroit tems, se trouva si bien fermée, qu'on ne put l'enfoncer assez tôt. Il en restoit un troissième plus petit à l'entrée du Port, mais de l'autre côté: M. de St. Ovide l'envoya sommer, & le Commandant demanda

vintq terme dans affez & ur

un I reux ques lieuë qu'ils qu'il mée tre quavoit ter un de me

ignor
perfu
il en
il fer
réflé:
mer f
& ju
voir
roiff
étoit
difpe
tems

C

de se envo génie tions tité poin Priso gate

diffic Il

vintquatre heures pour répondre : on les lui accorda, & ce terme écoulé, il se rendit, quoiqu'il eût quatre-vint Hommes dans une bonne Place, des vivres pour plusieurs mois, une assez belle Artillerie, de gros canons, un mortier à bombe,

& une voute à l'abri des bombes.

, le

dé-

de

on

on-

t de

our

iant

ens ,

, ou

fosfé

omvoit

rois

gu'i**l** 

onta

ort.

uil ,

om-

auont

ivec

verleffé

r le

lois les

cun voit

om-

011,

ent

du

ient pien

roi-M.

nda

Dès que St. Ovide se vit Maître de St. Jean, il dépêcha M. de S. Oviun Exprès à M. de Costebelle, pour l'informer de l'heu- de, après s'en reux succès de son Entreprise. Ayant eu ensuite avis que quel- Maître, dépêques Anglois s'étoient fauvés à Belle-Isle, qui n'est qu'à cinq che un Courlieuës de St. Jean; qu'ils y avoient rencontré un Navire, & rier à Plaisanqu'ils s'y étoient embarques pour passer en Angleterre, il crut re en France. qu'il étoit à propos que la Cour de France fût auffitôt informée, que celle de Londres, de ce qu'il venoit d'exécuter, outre qu'il étoit bien aife d'en recevoir des ordres fur ce qu'il avoit à faire: ainsi il commanda au Sieur Despensens de monter un petit Bâtiment, qui étoit dans le Havre de St. Jean, & de mettre incessamment à la voile.

Cette démarche déplut au Gouverneur de Plaisance, qui ignoroit le départ des trois Anglois pour l'Europe, & qui étoit persuadé que la prise de St. Jean étant ignorée en Angleterre, il en partiroit à l'ordinaire des Vaisseaux pour ce Port, dont il seroit aisé de se rendre Maître. Ce fut au moins la premiere réfléxion, qu'il fit, ou le prétexte, dont il se servit, pour blâmer son Lieutenant du Roy. Il changea ensuite de pensée. & jugea qu'il étoit affez inutile de consulter la Cour, pour sçavoir, si on devoit garder S. Jean, parce que la chose lui paroissoit impossible, sans dégarnir Plaisance, qui depuis un an étoit ménacé d'un siège. Il ne croyoit pas d'ailleurs le Roy disposé à lui envoyer assez de Forces pour défendre en même tems sa Place, & se maintenir dans un Port éloigné, & aussi difficile à garder, que S. Jean.

Il manda donc à S. Ovide de faire démolir les Forts, & de se rendre à Plaisance au plus tard à la fin de Mars. Il lui envoya une Fregate pour y embarquer le Gouverneur, l'Ingénieur & la Garnison de ces mêmes Forts, avec les munitions de guerre, qu'on y avoit trouvées en très-grande quantité, parce qu'un Parti de trois cent Anglois étoit sur le point de se mettre en marche pour surprendre Plaisance. Les **P**risonniers & les effets , qu'on ne put embarquer sur la Fregate, furent mis à rançon; & M. de S. Ovide, qui ne deman-

1700-10.

709-10.

doit que cent Hommes, pour conserver sa conquête, & pour achever celle de toute la Côte Orientale de Terre-Neuve, non-seulement eut le chagrin de se voir contraint de tout abandonner; mais il eutencore celui d'apprendre que la Cour, après avoir été d'abord de l'avis du Gouverneur de Plaisance, étoit revenue au sien, lorsqu'il n'en étoit plus tems.

M. de Vaudreuil trompé par un Iroquois.

On ne sçavoit pas encore à Quebec la prise de S. Jean, lorsqu'on y sut informé de plusieurs endroits qu'il se faisoit à Baston un grand armement, qui devoit être fortissé d'une Escadre d'Angleterre, pour attaquer le Canada, & qu'on assembloit dans la Nouvelle York une Armée de deux mille Hommes, qui devoit d'abord s'emparer de Chambly, & tomber ensuite sur Montreal qui n'en est éloigné que de cinq lieuës. Il y avoit déja plus d'un an, que le P. de MAREUIL (a), Missionnaire à Onnontagué, avoit donné avis au Gouverneur Général que les Iroquois étoient vivement sollicités de se déclarer contre nous, & qu'un de ces Sauvages, fort autorisé dans ce mên Canton, étoit l'Auteur secret de cette intrigue; mais cet a is n'avoit pas trouvé créance auprès de M. de Vaudreuil, trop prévenu en fa eur du perside Iroquois.

Les Cantons fe déclarent contre nous.

Cependant le Traité fut conclu à Onnontagué même; les feuls Tsonnonthouans n'y entrerent point, & la guerre fut chantée dans les quatre autres Cantons. Un Parent du Gouverneur d'Orange en avertit de bonne heure le P. de Mareuil, qui avoit déja reçu ordre de son Supérieur de sortir d'Onnontagué; mais ce Missionnaire ne pouvant retourner dans la Colonie, parce que les chemins en étoient déja infestés de Partis Ennemis, sut contraint d'accepter les offres du Hollandois, dont je viens de parler, qui lui avoit offert une retraite à Orange. Il y sut retenu Prisonnier; mais à cela près il eut tout lieu de se louer du Gouverneur, qui lui sit un très-bon accueil, & le traita avec beaucoup de distinction.

Diligences de M. de Vaudreuil, Il fut ensuite appellé à Manhatte, & dans tous les lieux, où il passa, il fut témoin des préparatifs des Anglois pour l'Expédition de Chambly. M. de Vaudreuil en eut bientôt des nouvelles certaines, qui l'obligerent à monter à Montreal au mois de Janvier, après avoir donné ses ordres pour mettre la Capitale en état de défense, & pour faire tenir les Troupes

(4) Il est mort en 1742, au College de Louis-le-Grand.

& les même envoy mais mi; & fans n

Le fondé préte niers à Mar voien dans cfenté ple, & l'u quête

de la dix g devo roien MAR vage que l deux nots

Or

proje

feil d la N afin fes F Il n'y cute Mon ne fi

Su

d'au le G tach

& les Milices prêtes à marcher au premier fignal. Il leva en 1709-10. même tems un Parti de deux-cent cinquante Hommes, qu'il envoya vers le Lac Champlain fous la conduite de Rouville; mais cet Officier n'y ayant point eu de nouvelles de l'Ennemi; & n'ayant pas ordre d'aller plus loin, revint à Montreal

fans rien faire.

our

/e,

out

ur,

ce,

n,

t à

ne

af-

lle

m÷

nq

er-

de u-

**)-**

es

a-

ir

u

n

Le dixième de May le Sieur VESCHE, qui en 1705. avoit Préparatifs fondé tous les passages difficiles du Fleuve S. Laurent, sous des Anglois prétexte de venir à Quebec traiter de l'échange des Prison- la Colonie. niers, arriva d'Angleterre à Baston, d'où il se rendit en poste à Manhatte, pour y presser la levée des Troupes, qui devoient agir du côté de Montreal. On en fut bientôt instruit dans cette Ville, & on y apprit même que Vesche avoit préfenté à la Reine de la Grande Bretagne un Mémoire fort ample, où il faisoit voir la façilité de conquerir le Canada, & l'utilité, que l'Angleterre pouvoit retirer de cette con-

On ajoûtoit que Sa Majesté Britannique avoit agréé son projet, & lui avoit promis, s'il réussissoit, le Gouvernement de la Nouvelle France; qu'elle faisoit armer dans ses Ports dix gros Navires, & dix autres plus petits; que cette Flotte devoit porter six mille Hommes de Troupes reglées, qui seroient commandées par M. MACARDI, Creature du Duc de MARLBOROUG; que deux milles Anglois & autant de Sauvages devoient attaquer le Gouvernement de Montreal, & que leur rendez-vous étoit marqué à la Riviere du Chicot, à deux lieuës du Lac Champlain, où ils construiroient leurs Canots & leurs Batteaux, pour descendre ensuite à Chambly.

Sur ces Nouvelles M. de Vaudreuil assembla un grand Con- M. de Ramefeil de guerre, où il fut résolu de marcher incessamment vers zay marche la Nouvelle York, pour dissiper l'orage, qui s'y formoit, afin que la Colonie rassûrée de ce côté-là, pût réunir toutes fes Forces contre la Flotte Angloise, si elle venoit à Quebec. Il n'y avoit pas, ce femble, un moment à perdre, pour exécuter cette résolution, & M. de Ramezay, Gouverneur de Montreal, s'offrit de se charger de l'exécution; mais son offre ne fut pas acceptée d'abord, & l'on n'en peut guéres aporter d'autre raison, que le peu de concert, qu'il y avoit entre lui & le Gouverneur Général. M. de Vaudreuil se contenta de détacher M. de Sabreyois, Capitaine, avec trente Hommes,

pour aller au devant de Rouville, qui n'étoit pas encore de re-

tour, & pour faciliter sa retraite.

Deux mois après, comme on ne doutoit plus que les Anglois ne fussent en marche avec un grand nombre d'Iroquois & de Mahingans, & qu'on avoit même eu avis qu'ils avoient bâti plusieurs Forts de distance en distance depuis Orange jusqu'au Lac du S. Sacrement; M. de Vaudreuil ceda enfin aux instances du Gouverneur de Montreal. Il lui donna quinze cent Hommes, parmi lesquels il y avoit cent Soldats; le reste étoit composé de Milices & de Sauvages, & plusieurs Officiers voulurent l'accompagner. La plûpart s'étoient déja distingués en plusieurs rencontres; mais ils ne firent pas en cette occasion tout ce qu'on attendoit d'eux.

Peu de Succès de cette Expédition, & quelle en fut

Tout étant ainsi reglé, le Général descendit à Quebec. pour presser les travaux, qu'on y faisoit par son ordre, & pour y arrêter tous les Navires, qui arriveroient de France, afin de s'en fervir au besoin. Le vinthuit de Juillet M. de Ramezay partit de Montreal, fon Avantgarde conduite par M. de Montigny, Capitaine, étoit composée de cinquante François & de deux cent Abénaquis, & soûtenuë par Rouville avec cent Canadiens. Après eux marchoient cent Soldats des Troupes du Roy, sous les ordres de M. de la Chassaigne. Le Gouverneur de Montreal suivoit à la tête de cinq cent Canadiens, distribués en cinq Compagnies, commandées par MM. de S. Martin, des Jordis, de Sabrevois, DE LIGNE-RY, & des Chaillons. Les Iroquois Chrétiens faisoient l'Arrieregarde, fous la conduite de Joncaire. Des Outaouais & des Nipissings étoient sur les aîles.

L'Armée fit quarante lieuës en trois jours, gardant toujours l'ordre, que je viens de marquer; & il est indubitable que, fi elle fût allée jusqu'au Camp des Ennemis, elle en auroit eu très-bon marché; mais le peu de concert entre les Officiers & le Commandant, le défaut de subordination dans les Troupes, qui en est une suite nécessaire, & de faux avis, qui furent donnés à M. de Ramezay, firent échouer une Entreprise, dont le succès paroissoit immanquable. Après qu'on eut mis en déroute un Détachement de cent dix-sept Hommes, qui s'étoient trop avancés, & dont le Conducteur fut tué, le bruit se répandit qu'un Corps d'environ cinq mille Hommes

n'étoit pas loin, & s'étoit assez bien rétranché.

Les

 $\mathbf{D}\mathbf{I}$ ment foit b que d loifir fecou le Co voix une n ľy dé poser craint fes or

avis p nemis pour : Sacre d'un F en dei vage | ral, q dans la y affer avec le que tei

Ve

Il fit cun, f observ près de Sauvag quis de Forts, àl'autr

Oue brûlé fe toit ret che, qu fut en e pas fitô

Les Sauvages déclarerent en même tems que leur senti- 1709-10. ment n'étoit pas qu'on allât plus avant, & qu'il leur paroifsoit beaucoup plus à propos de défendre les Postes avancés. que d'aller chercher si loin un Ennemi, qui avoit eu tout le loisir de bien fortisser son Camp, & qui pouvoit encore être secouru par toute la Jeunesse d'Orange & de Corlar : sur quoi le Conseil de guerre fut assemblé, & il y fut résolu tout d'une voix de se retirer. Ce sut pour le Gouverneur de Montreal une nécessité de se conformer à cette Déliberation; & ce qui l'y détermina fut bien moins la defense, qu'il avoit de s'exposer à une grande action, s'il n'y étoit forcé, que la crainte de n'être pas secondé de tous ceux, qui étoient sous ses ordres.

Vers la mi-Septembre, étant de retour à Montreal, il eut M. de Vauavis par un Iroquois, nouvellement arrivé du Camp des En- à Chambly. nemis, que deux mille cinq cent Hommes étoient en marche pour aller bâtir un nouveau Fort à l'extrémité du Lac du S. Sacrement, & qu'il s'en étoit détaché fix-cent pour s'emparer d'un Poste sur le Lac Champlain, d'où ils pouvoient venir en deux jours à Chambly. Il fit auffitôt partir ce même Sauvage pour Quebec, où étoit M. de Vaudreuil, & ce Général, qui ne voyoit plus aucun lieu de craindre d'être affiégé dans la Capitale, s'embarqua sur le champ pour Montreal, y affembla un Corps confiderable de Troupes & de Milices. avec lequel il alla se poster à Chambly, où il demeura quelque tems, sans entendre parler des Ennemis.

Il fit ensuite deux Détachemens de cinquante Hommes chacun, fous les ordres de Des Chaillons & de Montigny, pour observer les Ennemis. Ces deux Officiers approcherent fort près de leurs rétranchemens ; Montigny alla même avec deux Sauvages compter & mesurer leurs Canots, & des Abénaquis de sa Troupe s'étant avancés entre les deux plus grands Forts, casserent la tête à deux Anglois, qui alloient de l'un

à l'autre.

1-

is

nt

in

n-

le

rs

ja

en

с,

е,

a-

ví.

n-

lle

les

ie.

a-

par

IE-

r-

&

irs

fi

eu

ers

u-u-

ri-

ut

s,

le

es

es

Quelque tems après on eut nouvelle que l'Ennemi avoit Les Ennemis brûlé ses Canots, & réduit en cendres tous ses Forts, & s'é-se retirent. toit retiré avec beaucoup de confusion, en maudissant Vesche, qui étoit l'Auteur d'une si malheureuse Expédition. Elle fut en effet des plus funestes aux Anglois; mais on ne sçut pas sitôt, ni toute la grandeur de la perte, qu'ils firent en

Tome II.

1709-10.

cette occasion, ni quelles en avoient été les véritables causes.

Le bruit courut d'abord que ce qui les avoit obligés à faire retraite, étoit la crainte d'avoir bientôt sur les bras M. de Vaudreuil avec toutes les Forces de la Colonie Françoise, & il est vrai que, quand on eut appris à Corlar que le Gouverneur Général étoit à Chambly avec un Corps considérable de Troupes, la frayeur y sut si grande, qu'on sit entrer dans la Place tous les Gens de la Campagne; mais cette frayeur étoit en partie causée par la ruine entiere de l'Armée Ennemie, dont on ne sut bien informé, que par le retour du P. de Mareuil.

Ce qui fit échouer l'Entreprise des Anglois. Ce Missionnaire ayant été échangé contre un Neveu du Gouverneur d'Orange, on sçut de lui toutes les circonstances de cet événement, & à quoi la Nouvelle France étoit redevable d'avoir échapé au plus grand peril, qu'elle eût encore couru de ce côté-là. J'ai dit que quatre Cantons Iroquois s'étoient déclarés en faveur des Anglois; mais il s'en falloit bien que ces Sauvages prétendissent aider leurs Alliés à chasser les François du Canada. Les Agniers s'étoient ouverts à un Abénaqui sur la nécessité, où ils s'étoient trouvés de prendre parti dans une guerre, dont ils avoient résolu de demeurer Spestateurs paisibles, & dans le grand Conseil, qui sut tenu à Onnontagué dans le tems, que le P. de Mareuil y étoit encore, ce Religieux comprit par le rapport de quelques-uns de ses Emissaires, que les Anglois ne tireroient pas un grand avantage de leur alliance avec les Iroquois.

Politique des Iroquois.

On lui dit que l'Orateur Onnontagué, ou quelqu'un des Anciens de ce Canton, avoit demandé, si on ne se souvenoit plus que leur Nation se trouvant entre deux Peuples puis-sans, capable chacun de l'exterminer, & qui étoient l'un & l'autre intéresses à le faire, quand ils n'auroient plus besoin de son secours, toute son attention devoit être à les mettre toujours dans l'obligation de la ménager, & par conséquent à empêcher qu'aucune ne prévalût sur l'autre? Que son Discours sit impression sur l'Assemblée, & que la résolution sut prise de se conduire dans l'affaire présente selon la régle de politique, qu'on avoit suivie jusqu'alors.

Ils font périr l'Armée Angloife. En effet les Iroquois n'eurent pas plûtôt joint l'Armée Angloise, que la croyant assez forte avec eux pour prendre Montreal, ils ne penserent plus qu'aux moyens de a détruire. & v pée foie tour fus o gloi rent non toier ayar gere

mée:
ne po
de les
appri
à fair
qu'ils
des a
meno
de Po
avec

En

glois

putés bonne cun d quere rendre observ temen mes. I qu'ils lando assurationne Le

la Co Suppli Les Iro

& voici de quelle maniere ils s'y prirent. L'Armée étoit campée sur le bord d'une petite Riviere; les Iroquois, qui passoient presque tout le tems à la chasse, s'aviserent d'y jetter toutes les peaux des Bêtes, qu'ils écorchoient, un peu au dessus du Camp; & bientôt l'eau en sut toute infectée. Les Anglois, qui ne se déficient point de cette perfidie, continuerent à boire de cette eau, & elle en fit mourir un si grand nombre, que le P. de Mareuil, & deux Officiers, qui l'étoient allé prendre à Orange pour le conduire en Canada, ayant découvert les fosses, où on avoit enterré les Morts, jugerent que leur nombre montoit à plus de mille.

le

u-

·a-

er

te

ée

du

du

ın-

re-

n-

ro-

'en

iés

ou-

vés

de

eil .

euil

uel-

pas

des

1010

uiſ-

n 80

oin

net-

nſé-

fon

tion

e de

An-

hdre

ire.

Ce qui est certain, c'est que cette mortalité, dont les Anglois ne connurent la cause, que lontems après, obligea l'Ar-Flotte Angloimée à quitter un lieu si funeste, & où ils comprirent bien qu'ils fe ne vint Quene pouvoient éviter d'être entiérement défaits, si on s'avisoit bec. de les y venir attaquer. Ils se rendirent à Manhatte, où ils apprirent en arrivant que les Vaisseaux d'Angleterre destinés à faire le siège de Quebec, n'étoient point venus à Baston; qu'ils avoient été envoyés à Lisbonne, où le mauvais succès des armes Portugaises sur la Frontiere de Castille au commencement de cette Campagne, faisoit craindre que le Roy de Portugal ne fût contraint de faire son accommodement

avec l'Espagne, s'il n'étoit promptement secouru.

Enfin l'Hyver suivant les Onnontagués envoyerent des Dé. Les Iroquois putés à M. de Vaudreuil, pour le prier de les recevoir en ses Députés à M. bonnes graces. Ils l'affûrerent d'abord qu'ils n'avoient eu au- de Vaudreuil. cun dessein de faire du mal aux François; mais ils ne s'expliquerent point sur la maniere, dont ils s'y étoient pris pour rendre inutiles les grands préparatifs des Anglois. Ils lui firent observer que la guerre n'avoit point été entreprise du consentement unanime des Cantons mêmes, qui avoient pris les armes. Enfin ils crurent le Gouverneur si peu irrité contr'eux, qu'ils eurent la confiance de le prier de pardonner aux Holdandois, & surtout à M. Schuiler, la rupture de la tréve, assurant qu'il ne leur avoit pas été libre de la garder plus Jontems.

Le fait étoit véritable; d'ailleurs la situation des affaires de ·la Colonie ne permettoit pas de rejetter les excuses d'un tel Suppliant, au hazard d'en faire un Ennemi irrréconciliable. Les Iroquois le concevoient fort bien, & ils croyoient qu'on

V v 11

1709-10.

devoit leur sçavoir quelque gré de la démarche, qu'ils faifoient. De plus cette Nation avoit toujours témoigné qu'elle désaprouvoit la guerre, que se faisoient les François & les Anglois, & dans une seconde audience, que ses Députés eurent du Général, après que celui, qui portoit la parole, eut marqué se chagrin de voir deux Peuples, qu'il estimoit, disoit-il, presque toujours occupés à s'entre-détruire, il ajoûta avec cette franchise, qui n'est plus guéres connuë que des Barbares: "Etes-vous donc yvres les uns & les autres? Ou » est-ce moi, qui n'ai point d'esprit? »

Il proposa aussi un échange de Prisonniers entre les Hollandois & les François, & il sut accepté, & exécuté de bonne soy de part & d'autre. M. de Vaudreuil dit ensuite aux Députés que ses Alliés n'attendoient plus que sa permission, pour leur déclarer la guerre, & que s'ils vouloient éviter ce malheur, il falloit qu'ils demeurassent tranquilles; qu'au premier mouvement, qu'il leur verroit faire, il laisseroit à tous

ses Enfans la liberté de leur courir sus.

Les Onnontagués étoient à peine partis, qu'on vit arriver des Agniers, qui parlerent à peu près sur le même ton, & protesterent qu'ils ne leveroient jamais la hache contre les François; mais comme la plûpart d'entr'eux s'étoient établis dans le voisinage d'Orange, où Schuiler avoit trouvé le secret de les attirer, M. de Vaudreuil comprit qu'il leur seroit difficile de tenir parole, si les Anglois de la Nouvelle York faisoient quelque nouvelle tentative contre la Colonie. Toutefois il reçut bien leurs Députés, & les renvoya fort contens.

Entreprise malheureuse dans la baye d'Hudson. La joye, qu'on avoit ressentie en Canada de voir les grands projets du Sieur Vesche déconcertés, sur un peu troublée par la nouvelle, qu'on y reçut du mauvais succès d'une Entreprise du Sieur de Mantet sur le Fort de Sainte Anne dans la Baye d'Hudson. Cet Officier y sur tué, & ce sur une perte pour la Colonie. Il paroît que le Gouverneur Général essuya quelques reproches à cette occasion; car voici comme il s'exprimoit dans une Lette qu'il écrivit l'année suivante à M. de Pontchartrain:

" A l'égard de la réuffite du Parti envoyé dans la Baye d'Hud-" son, si cette Entreprise n'a pas eu toute celle, que j'avois lieu " d'esperer, ce sont des coups du sort, dont je ne puis réponFor le Si pou cou n'est avo lui, que fait fans

DI

que tem: Baft & d Que la R Plac ver Que part

> rent que les i rent veri à rei êtio clar

l'Hy

aufo vou ave tou &

Aça

dre. Les ordres, que j'avois donnés, étoient très-justes; le " 1709-10. Fort de Quitchitchouen (Sainte Anne) n'est pas imprenable; " le Sieur de Mantet avoit de bons Hommes, des vivres encore " pour quatre mois, il a été jusqu'à la Palissade, sans être dé- " couvert, il a échoué, où mille autres auroient réussi. Ce « n'est pas manque de courage, ni d'expérience; mais pour « avoir trop compté fur la bravoure de ceux, qui étoient avec " lui, & pour n'avoir pas affez fait reconnoître le lieu, avant « que de l'attaquer. Plusieurs de ceux, qui y ont été, m'ont " fait proposer d'y retourner, même avec moins de Monde, & " fans qu'il en coûte rien à Sa Majesté.

On apprit de fort bonne heure à Quebec l'année fuivante que l'Acadie étoit ménacée de nouveau, & l'on sçut peu de mem tems après par des Prisonniers Anglois, qu'il étoit arrivé à Baston six Navires de guerre, avec une Galiotte à bombe, & des Troupes de débarquement, pour affiéger le Port Roïal. Quelques-uns de ces Prisonniers ajoûterent que le dessein de la Reine de la Grande Bretagne étoit qu'après la prise de cette Place, l'Escadre, qui en auroit fait la conquête, y passàt l'Hyver, pour venir de-là au Printems suivant faire le siège de Quebec, après avoir été renforcée d'une autre Escadre, qui partiroit à ce dessein des Ports d'Angleterre avant la fin de l'Hyver.

Ces avis, quine se trouverent que trop fondés, inquiet- Les Iroquois rent moins M. de Vaudreuil, accoûtumé à voir courir pref- déclarer conque toutes les années de pareils bruits, que quelques nouvel- tre nous, & les les insultes faites par nos Alliés aux Iroquois, qui se contente- Abénaquis de rent néanmoins de lui en demander justice, quoique le Gouverneur de la N. York mit tout en ulage pour les engager à reprendre les armes. M. de Vaudreuil leur promit la fatisfa-Etion, qu'il fouhaitoient, & ils refuserent nettement de se dé-

clarer contre nous.

ai-

lle

les

tés

it,

ûta les

Ou

ol-

on-

ux

n,

ce

re-

ous

ver

8z

les

blis

fe-

roit

ork

ou-

on-

nds

par

re-

: la

erte

1y2

exde.

ud-

ieu

on

M. Dudley ne réuffit pas mieux auprès des Abénaquis, ausquels il ne demandoit que de demeurer Neutres : ils ne voulurent jamais entendre à aucune forte d'accommodement avec lui, & pendant toute cette Campagne on ne vit dans toute la Nouvelle Angleterre que des Partis de ces Sauvages, & de François, qui y désolerent un très-grand Pays. M. de Subercase ne s'endormoit pas de son côté. Il avoit attiré en Açadie plusieurs Flibustiers de l'Amérique, & il s'en servit

1710.

utilement pour faire la course sur les Anglois, dont le commerce sut par-là sort dérangé.

Projet de M. de Subercase pour fortifier l'Acadie.

Il en avoit encore tiré un autre avantage, qui fut que les prises faites par ces Armateurs, entretinrent l'abondance dans sa Colonie, & le mirent en état de faire de fort beaux présens aux Sauvages. Ces succès lui firent concevoir le dessein de former un Etablissement considerable au Port de la Héve; mais il n'eut, ni le loisir, ni les moyens d'exécuter ce projet. Les Flibustiers l'abandonnerent, lorsqu'il avoit le plus besoin d'eux; le Ministre de la Marine, auquel il avoit demandé une, ou deux Fregates, pour croiser le long des Côtes de l'Acadie, ne put les lui envoyer, & bientôt après il fallut songer à soûtenir un nouveau siège au Port Royal.

Les Anglois résolus de s'emparer de l'Acadie, à quelque prix, que ce soit. Quoique les Flibustiers eussent disparu des Côtes de l'Acadie, les Bastonnois ne pouvoient s'assûrer qu'ils n'y reviendroient pas, & ils comprenoient tout le tort, que ces Gens-là pouvoient faire à leur commerce, par la facilité, qu'ils trouvoient toujours à se resugier dans les Ports de cette Province. D'autre part les ravages, que les Abénaquis & les Canadiens continuoient de faire dans la N. Angleterre, avoient mis en sur les Peuples de la Campagne. Ensin M. Dudley & le Conseil de Baston informés du projet de M. de Subercase, ne douterent point qu'il ne l'exécutât avec le tems, si la paix laissoit la France en possession de l'Acadie; d'où il arriveroit immanquablement que les Anglois n'auroient plus la liberté de faire la pêche dans cette Mer.

Conduite Étrange du Gouverneur. Toutes ces considerations acheverent de déterminer la Cour de Londres à chasser les François du Port Royal, fallût-il y employer toutes les Forces des Colonies Angloises, & même une partie de celles de l'Angleterre. Il y eut en cette occasion quelque chose d'assez incompréhensible dans la conduite du Sieur de Subercase. Il étoit averti depuis lontems qu'il se formoit contre lui un orage, dont tous ceux, qu'il avoit essuyés jusques-là, n'avoient été que de legers préludes. Il demandoit sans cesse du secours à M. de Vaudreuil, & à M. de Pontchartrain. Le premier lui envoya des Soldats & des Officiers; il arriva dans son Port une Recruë destinée pour Quebec, & dont on lui laissa la liberté de disposer autant de tems, qu'il croiroit en avoir besoin; cependant au plus fort du péril il renvoya la Recruë, & les secours venus de Quebec, se plai-

DE gnant de gra Sa

pas d

taine
foit a
tié de
fe. L'
l'habi
en pi
ceux
repui
ne fo
nal d

un N tin & bloqu dès la fur le la hâ &ob fin, com de de à bo les o

> côté Fore & n pu l pou qu'i de l con

> > lui-

cen

tout

nent

L

gnant beaucoup des Officiers, lesquels firent réciproquement 1710.

de grandes plaintes contre lui.

m-

es

ce

1X

le

de

er

le

it

ô-

r

Sa propre Garnison, & les Habitans de l'Acadie n'étoient pas dans une disposition plus favorable à son égard, & certairement, si les Anglois avoient été instruits de ce qui se pasfoit au Port Royal, ils auroient pu s'épargner plus de la moitié des frais, qu'ils firent pour venir à bout de leur Entreprise. L'opinion bien fondée, que l'on avoit de la valeur & de l'habileté de M. de Subercase, se tourna même dans la suite en preuve contre lui, & quoiqu'il ait été justifié aux yeux de ceux, à qui il fut obligé de rendre compte de sa conduite, sa reputation fouffrit un grand échec dans le Public, qui s'obstine souvent à condamner ceux, qui ont été absous au Tribunal du Souveraîn.

Quoiqu'il en foit, dès le mois d'Août de cette année 1710. Arrivée de la un Navire Anglois de soixante pièces de canon, un Brigan-Flotte Angloitin & une Houpe s'aprocherent du Port Royal, & le tinrent Royal. bloqué de telle forte, qu'il n'y pût entrer aucun secours : & dès lors il y avoit quinze jours, que la Garnison couchoit fur le rempart, & dans les batteries, que l'on avoit réparées à la hâte, le mieux qu'il avoit été possible. Le cinquième d'Octobre cinquante-un Bâtimens Anglois entrerent dans le Baffin, & jetterent les ancres vis-à-vis du Fort. Cette Flotte étoit composée de quatre Vaisseaux de soixante pièces de canon, de deux de quarante, d'un de trente-six, de deux Galiottes à bombes: le reste étoit des Bâtimens de charge, le tout sous les ordres du Général NICOLSON, qui commandoit en Chef toutes les Troupes de la Reine d'Angleterre dans le Continent de l'Amérique.

Le fixième les Ennemis firent leur débarquement des deux En quelle discôtés de la Riviere, les plus grandes Forces étant du côté du la Garnison. Fort. M. de Subercase ne s'opposa point à leur descente, & ne fit point occuper divers passages difficiles, où il auroit pu les arrêter, ou leur dresser des embuscades, parce qu'il ne pouvoit compter, ni sur ses Soldats, ni sur les Habitans, & qu'il étoit perfuadé qu'aucun de ceux, qu'il auroit fait fortir de la Place, n'y rentreroit. Aussi desespera-t-il d'abord de la conserver au Roy. Il n'eut plus d'autre vûë, que d'en sortir lui-même avec honneur, d'autant plus qu'il n'avoit pas troiscent Hommes effectifs, & que les Affiégeans étoient au nom-

#### HIST OIRE GENERALE

bre de trois mille quatre-cent, outre les Officiers & les Matelots.

Les Ennemis

Les Troupes débarquées ne trouvant point d'obstacle à leur en sont le sié- marche, allerent droit au Fort; mais lorsque le Gouverneur les vit engagés sous son artillerie, il fit faire un si grand feu, qu'il les arrêta, leur tua bien du Monde, & les contraignit même de reculer, pour se couvrir d'un rideau, à la faveur duquel ils entrerent dans le Bois, & continuerent leur marche. Le lendemain ils passerent un Ruisseau, qui donnoit de l'eau à un moulin, où deux-cent Hommes auroient pu les tailler en pièces; mais le Gouverneur n'avoit pas cru qu'elles entreprissent de le passer ce jour-là; parce qu'elles paroissoient occupées à placer leur artillerie, & à apuyer une Galiotte, qui avoit commencé dès la veille à jetter des bombes. Quelques Habitans & quelques Sauvages escarmoucherent d'abord contre les Premiers, qui passerent, après quoi ilsse sauverent à la faveur des Bois.

> Le soir la Galiotte recommença à bombarder le Fort; mais avec peu d'effet, ce qui surprit le Général Anglois; il en tira néanmoins cet avantage, que pendant ce tems-là il fit passer devant la Place vint-deux Batteaux plats, chargés de toute son artillerie, de mortiers, & de munitions de guerre. Le huitième M. de Subercase ayant remarqué l'endroit, où l'Ennemi vouloit établir des batteries, fit tirer si à propos de ce côtélà, que le Sieur Nicolson, après avoir perdu bien des Hom-

mes, fut obligé de faire sonner la retraite.

Le jour suivant on se canonna jusqu'à midi. Les Assiégés jetterent quelques bombes dans le Camp des Anglois & dans leurs logemens, ce qui y causa beaucoup de désordre. La pluïe, qui furvint, & qui dura jusqu'au soir, interrompit le seu de part & d'autre; dès qu'elle eut cessé, les deux Galiottes s'approcherent du Fort, & tirerent quarante-deux bombes, du poids de deux-cent livres. Les Affiégeans effayerent auffi de tirer des carcafies; mais elles creverent toutes au fortir du mortier. Les Anglois en avoient un Bâtiment chargé; mais il périt à l'entrée du Port avec tout l'Equipage, qui étoit de quarante Hommes.

Le dix ils travaillerent à leurs tranchées & à leurs batteries, & vers le soir ils recommencerent à jetter des bombes, ce qu'ils continuerent de faire toute la nuit; mais il n'y en

DE eut qu pas gi dang empo d'ave ce fié barde

Ce dats d miers de fai fi lon fucco vaile Suber qu'on dre,

> quête parmi ment On y moye Sieur glois. tir tol qu'ell

> > Ce

foudr

Le

\*Camp ficiers de s'a voya Le G ment net. I tout é Capit

pour

la cap

eut que deux, qui tomberent dans le Fort, où elles ne firent 1710. pas grand mal. Cinq autres ayant crevé en l'air, un éclat blessa dangereusement un Officier, nommé LA TOUR, & un autre emporta un coin du magasin du Roy. Au reste je suis bien aise d'avertir que dans la seule Relation, que j'aye pu découvrir de ce siège, il y a un peu de confusion par raport à ces divers bombardemens, dont les dattes ne sont pas exactement marquées.

Cette même nuit cinquante Habitans, & fept à huit Soldats déserterent, & le lendemain tout ce qui restoit des Premiers présenterent au Gouverneur une Requête, pour le prier de faire attention à l'état, où ils étoient; qu'ayant été depuis si lontems sur pied jour & nuit, ils se voyoient sur le point de fuccomber à une si excessive fatigue. Dans le fond leur mauvaise humeur, & le mécontentement général contre M. de Subercase leur avoient ôté le courage, & ils appréhendoient qu'on ne leur fit point de quartier, s'ils attendoient à se rendre, que toutes les batteries fussent achevées, & en état de foudroyer la Place.

Le Gouverneur leur répondit qu'il examineroit leur Re- Murmures & quête; mais s'étant aperçu que la frayeur n'étoit pas moindre défertions par-mi les Affice. parmi les Soldats, dont la plûpart ménaçoient tout ouverte- gés. ment de déserter, il assembla l'onzième le Conseil de guerre. On y conclut tout d'une voix qu'il ne falloit plus penser qu'aux moyens d'obtenir une capitulation favorable, & auffitôt le Sieur de LA PERELLE, Enseigne, fut député au Général Anglois. Cet Officier demanda d'abord la permission de faire sortir toutes les Femmes du Fort; mais il y a bien de l'apparence

qu'elle fut refusée.

ur

ur

1it

uŗ

de

il-

n-

nt

,

ď

nt

15

Ce qu'il y a de certain, c'est que la Perelle resta dans le Le Gouvert Camp des Anglois, & que M. Nicolfon envoya un de ses Of- Place. ficiers à M. de Subercase, qui lui fit connoître qu'il desiroit de s'aboucher avec son Général. Sur ce raport Nicolson envoya au Fort le Colonel REDIN, chargé d'un plein pouvoir. Le Gouverneur le reçut sur le glacis, le conduisit à son logement, & demeura lontems enfermé avec lui dans son cabinet. Au fortir de-là il dit d'une voix haute à ses Officiers que tout étoit reglé, & le jour suivant le Colonel Redin, & un Capitaine, nommé MATHIEU, qui avoit servi d'ôtage pour la Perelle, retournerent au Camp, où M. Nicolfon figna la capitulation.

Tome II.

1710.

Le feize la Garnison sortit du Fort, au nombre de cent cinquante-six Hommes tout délabrés, avec armes & bagages, & tous les honneurs de la guerre; mais elle ne put emporter les mortiers & l'artillerie, qui lui avoient été accordés, faute de Bœuss, parceque les Habitans avoient retiré tous leurs Bestiaux bien avant dans les Bois. Ce qui sit que le Gouverneur, de l'avis de ses Officiers, ne retint qu'un mortier, & vendit tout le reste au Général Anglois, pour acquitter les dettes du Roy. Il ne se trouva nou plus aucune provision dans le Fort, & dès le lendemain M. Nicolson sut obligé de faire distribuer des vivres aux François: il se repentit bien alors de s'être tant pressé de composer avec des Gens, que la famine lui auroit bientôt livrés à discretion.

Quelques Expé sitions en Terre-Neuve. La guerre se faisoit de notre part plus heureusement, ou du moins avec plus de gloire en Terre-Neuve. M. de Costebelle avoit proposé à la Cour une Entreprise sur l'Îsle de Carbonniere, le seul Poste, qu'on n'eût point encore enlevé aux Anglois dans cette Isle, & non-seulement son projet sut aprouvé; mais le Ministre lui manda de ne rien négliger pour chasser l'Ennemi de tout ce qu'il possedoit sur cette Côte, & lui promit du secours, qui n'arriva pourtant pas à tems.

En attendant M. de Costebelle se crut assez fort pour se rendre Maître de Carbonniere: il sit deux Détachemens, dont l'un marcha par Terre, & l'autre s'embarqua dans trois Chaloupes, le tout sous la conduite d'un Habitant de Plaisance, nommé Gaspar Bertrand, brave Homme, & qui s'étoit déja distingué en plusieurs rencontres. Les deux Détachemens userent de tant de précautions, & garderent tant d'ordre dans leur route, qu'ils arriverent à la Baye de la Trinité, qui est fort proche de Carbonniere, sans avoir été découverts.

Ils y trouverent une Fregate de la Reine, appellée la Valeur, de trente pièces de canon, & de cent trente Hommes d'Equipage, qui avoit servi de Convoi à une Flotte de Vaisseaux Marchands. Les Chaloupes Françoises, qui étoient montées de vint-cinq Hommes chacune, l'aborderent en plein jour: Bertrand monta le premier, & sui si bien secondé, qu'après avoir tué le Capitaine Anglois, & mis tous les Officiers hors de combat, il obligea l'Equipage à se refugier entre deux Ponts. Il s'y désendit assez bien, & par malheur le Com nomi Angl

tion huit nonn de B jama que pavec coup à la deux ne ve la Ti

congaprè cafe Levi part les es fuiva port com bien

& re

fuivi

cées nique cons il fer prin pofa refu terre pare

V

Il

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 347

Commandant François fut tué. Un jeune Homme fort réfolu. nommé DACARETTE, prit sa place, & contraignit enfin les

Anglois à se rendre.

cin

ges,

orter

aute

eurs

ver-

r les

dans

faire

rs de

mine

u du

belle

bon-

k An-

rou-

chaf-

& lui

ur fe

iens.

trois

Plai-

z gui

Déta-

tant

Tri-

é dé-

ı Va-

nmes

Vaif-

oient

plein

ndé ,

s Of-

r en-

ur le

Un moment après deux Navires Corsaires de la même Nation, l'un de vint-deux pièces de canon, & l'autre de dixhuit, s'approcherent de la Fregate, & commencerent à canonner les François des deux côtés. Ceux-ci, à qui la mort de Bertrand avoit ôté une partie de leur courage, ne purent jamais se résoudre à livrer un nouveau combat, & tout ce que put faire Dacarette, pour ne s'y exposer pas lui-même avec des Forces si inégales, & des Gens intimidés, sur de couper les cables, d'éventer les voiles, & de fortir de la Baye à la faveur d'un vent, qui le fit bientôt perdre de vûë aux deux Corsaires. Alors le Détachement, qui étoit par Terre, ne voyant plus aucune apparence de pouvoir se rejoindre à la Troupe de Dacarette, se jetta sur les Habitations, les pilla, & retourna chargé de butin à Plaisance, où les Chaloupes le fuivirent de près avec leur prise.

Cependant la capitulation du Port Royal n'avoit pas été Lettre de M. Nicolfon a M. concue de maniere à prévenir toute équivoque : peu de tems de Vaudreuil. après l'évacuation de la Place MM. Nicolfon & de Subercase envoyerent au Marquis de Vaudreuil, l'un le Major Levingston, & l'autre le Baron de S. Castin, pour lui faire part des articles, dont ils étoient convenus; mais le premier les entendant à fa maniere, déclara au Général François que, suivant le Traité, tout le Pays, excepté ce qui étoit à la portée du canon du Fort du Port Royal, & qui seul étoit compris dans la capitulation, demeuroit à sa discretion, aussi-

bien que les Habitans.

Il ajoûtoit que par represailles des cruautés inouies exercées par nos Sauvages contre les Sujets de Sa Majesté Britannique, si après sa Lettre reçue, les François & leurs Alliés continuoient leurs hostilités directement, ou indirectement, il feroit sur le champ les mêmes Exécutions militaires sur les principaux Habitans de l'Acadie, on Nouvelle Ecosse. Il proposa enfin un échange de Prisonniers, & ménaçoit en cas de refus, de livrer aux Sauvages Alliés de la Nouvelle Angleterre autant de François, qu'il y avoit d'Anglois Prisonniers parmi les Nôtres.

M. de Vaudreuil lui fit réponse qu'il le croyoit trop instruit

1710.

XxII

348 HISTOIRE GENERALE

D.

**e**ût

de S

tena

teni l'ob

put

cipa

la n

mar que I

de l

puis

che

ne

fur

tres

Né

En

Ha laif

Ϋ́o

qu

vo

mé

be

le

J 7 1 0. Réponse de M. de Vau-

dreuil.

des Loix de la guerre, pour ignorer qu'elles ne lui permertoient pas d'user de represailles contre les Habitans, qui s'étoient rendus à lui sur la parole expresse, qu'il leur avoit donnée de les bien traiter; qu'on n'accuseroit jamais la Nation Françoise d'inhumanité; & que les Prisonniers Anglois, qui étoient actuellement dans la Colonie, lui pouvoient rendre fur cela un témoignage, auquel il ne craignoit point de s'en raporter; que plusieurs avoient été retirés à grands frais, & par pure charité, des mains des Sauvages, qui de leur côté ne les maltraitoient point pour l'ordinaire; mais de la conduite desquels il n'étoit nullement juste de rendre les François responsables; qu'il n'avoit pas tenu à lui de faire cesser, il y avoit lontems, une guerre si malheureuse, & que tous les maux, dont elle avoit été suivie, ne devoient s'imputer qu'à ceux, qui avoient refusé la neutralité entre les deux Colonies.

Quant à l'échange des Prisonniers, le Général François protestoit qu'il y donnois très-volontiers les mains; mais qu'il falloit commencer par sçavoir combien il y en avoit de part & d'autre; qu'il n'étoit pas le Maître de ceux, qui étoient entre les mains de ses Alliés, & que la ménace de livrer les Habitans de l'Acadie aux Sauvages de la Nouvelle Angleterre, supposé que ceux de la Nouvelle France resusassent de l'humanité; que si elle s'exécutoit, il seroit obligé d'en faire autant de tous les Anglois, qu'il avoit en sa puissance; ensin qu'il le prioit de lui faire une réponse positive par les deux Officiers, qui lui porteroient sa Lettre, & de lui marquer le nombre de ses Prisonniers, & le lieu, où il les feroit conduire, asse qu'il y envoyêt les sens

conduire, afin qu'il y envoyât les siens.

Le Baron de 5. Castin Commandant en Acadie,

Les deux Officiers, que M. de Vaudreuil chargea de sa Lettre à M. Nicolson, surent les Sieurs de Rouville & Dupuys, & dans celle, qu'il écrivit au Comte de Pontchartrain, pour l'informer de tout ce qui se passoit, il lui marquoit que le motif de ce choix étoit, qu'étant aussi obligé d'écrire par lamême voye à M. Dudley, Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, il avoit été bien aise que les deux meilleurs Partisans de tout le Canada eussent le moyen de connoître le Pays, où ils pouvoient avoir occasion dans la suite de saire

la guerre.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 349

ermetui s'é-

don-

ation

, qui endre

e s'en

is, oc

côté

con-Fran-

ler, il

us les qu'à

Co-

nçois

qu'il

part pient

er les

eter-

t de

ce &

d'en

ice:

r les

narroit

Let-

ys,

our

mo-

me

elle

ar-

le

ire

Il nomma en même tems par provision, & jusqu'à ce qu'il eût reçu les ordres, qu'il avoit demandés à la Cour, le Baron de S. Castin, qui commandoit déja à Pentagoët, son Lieutenant en Acadie, & lui envoya ses instructions pour maintenir les Sujets du Roy, qui étoient restés en ce Pays, dans l'obéiffance due à Sa Majesté. Ces Habitans lui avoient député le Sr. de Clignancourt, avec une Lettre fignée des principaux d'entr'eux, par laquelle ils se plaignoient beaucoup de la maniere dure, dont les traitoit le Sieur Vesche, qui commandoit au Port Royal, & le conjuroient de leur procurer quelque fecours & quelque consolation.

Le Général apprit en même tems que les Sauvages Voisins Les Sauvages de l'Acadie paroissoient un peu réfroidis à notre égard de- réfroidis à notre égard de- réfroidis à notre puis la prise du Port Royal; que les Anglois ne cessoient tre égard. point de leur repeter qu'ils ne demeureroient pas en si beau chemin, & que la conquête du reste de la Nouvelle France ne leur coûteroit pas beaucoup plus que celle de l'Acadie.

Ces avis engagerent le Gouverneur Général à faire partir M. de Vaufur les neiges deux François & deux Sauvages avec des Let- dreuil fait vitres pour les Missionnaires de ces Quartiers-là, par lesquelles tans de l'Acail les exhortoit à redoubler leur zele pour maintenir leurs die-Néophytes dans notre alliance, & il enjoignit à ces mêmes Envoyés de visiter toutes les Habitations Françoises de l'Acadie, de s'instruire exactement de la disposition, où étoient les Habitans, & de les assurer qu'il feroit l'impossible pour ne les laisser manquer de rien.

On eut aussi nouvelle que le Gouverneur de la Nouvelle Diverses au-York redoubloit ses efforts pour engager les Cantons Iro-ties précauquois dans une Ligue offensive contre nous, & la crainte d'a-Général. voir bientôt ces Sauvages sur les bras dans le tems, qu'on étoit ménacé d'être attaqué par toutes les Forces des Anglois, fit beaucoup d'impression sur les Habitans, déja intimidés par la perte de l'Acadie. C'est ce qui engagea MM. de Vaudreuil & Raudot à faire descendre à Montreal le plus grand nombre de Sauvages d'en haut, qu'il seroit possible, tant pour rassûrer la Colonie, que pour tenir les Iroquois en respect.

Ils envoyerent donc à Michillimakinac des Personnes accreditées parmi nos Alliés, pour les exhorter à venir inceffamment donner à leur Pere des preuves de leur fidélité & de leur attachement. Le Général se rendit ensuite lui-même sur

HISTOIRE GENERALE 350

les glaces à Montreal, où on lui avoit mandé que sa présence étoit nécessaire pour faire revenir les Sauvages domiciliés de leur consternation, causée, disoit-on, par les ménaces des Anglois; mais il trouva qu'on lui avoit donné une fausse allarme, & que ces Peuples étoient dans la meilleure disposstion du Monde.

MM, de Longucuil & Jonquois.

Il ne restoit plus qu'à prendre ses sûretés par raport aux cai e sont en- Cantons, & le Baron de Longueuil, Lieutenant de Roy de voyés aux Ito- Montreal, s'étant offert de lui-même à traiter avec eux, son offre fut acceptée: le Général le fit accompagner par Joncaire & la Chauvignerie, & lui recommanda d'affûrer les Cantons que, tandis qu'ils garderoient la neutralité, ils n'avoient rien à craindre des autres Nations; que s'il en avoit invité plusieurs à le venir trouver, c'étoit uniquement pour les rendre témoins de la maniere, dont il recevroit les Anglois, s'ils s'avisoient de revenir à Quebec; mais que si, malgré leurs fermens, si souvent & si solemnellement renouvellés, d'être simples Spectateurs de la guerre, ils étoient assez mal conseilles pour se joindre aux Ennemis des François, ils devoient s'attendre à voir aussitôt tous les Peuples du Nord & de l'Ouest fondre fur eux, & ne leur faire aucun quartier.

Succès de leur voyage.

M. de Longueil fut très-bien reçu à Onnontagué, & Joncaire à Tsonnonthouan, & ils amenerent à Montreal des Députés de ces deux Cantons. Ces Sauvages avouerent à M. de Vaudreuil qu'ils étoient puissamment sollicités par le Gouverneur de la Nouvelle York de rompre avec les François; ils lui ajoûterent qu'il pouvoit compter sur la fidélité de plusieurs; mais que le grand nombre panchoit du côté des Anglois, gagnés par les présens, qu'on leur prodiguoit, & persuadés que les François succomberoient à la fin sous les grands efforts, que leurs Ennemis se disposoient à faire de toutes parts pour les accabler.

Préparatifs des Anglois de la N. York.

Il se faisoit en effet de très-grands préparatifs du côté d'Orange, on retint même dans cette Ville trois François, que M. de Vaudreuil y avoit envoyés, pour y conduire un Anglois, à qui il donnoit sa liberté sur sa parole, & le Domestique du Major Levingston, qui étoit resté malade à Quebec. Le prétexte, dont on colora la détention de ces trois Hommes, fut qu'on ne vouloit pas qu'on sçût dans la Colonie Françoile ce qui le passoit dans cette Province : on y re-

DE tint p duite

Il: prép da au àQ tenir figna MM

> Su avoi Mon Dép poin fion ques nos. étoit

cond

tre c doit tin, défa 10in prin étoi pro S  $\mathbf{T}$ rc

L

té-l plu cho me les à c

nie CO

#### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 351

tint par la même raison le Prisonnier Anglois, & cette conduite donna beaucoup à penser au Gouverneur Général.

nce

s de

des

al-

posi-

aux

de

**fon** 

on-

les

n'a-

in-

les

is,

urs

tre

eil-

ent

iest

on-

)é-

de

er-

lui

rs;

ga-

ue

S,

ur

0-

ue

n-

e-

e-

15

ie

2-

Il fut même bientôt instruit par un Sauvage du détail des préparatifs, qu'on faisoit dans la Nouvelle York; & il manda au Sieur de Beaucourt de presser les travaux, qu'il faisoit à Quebec; il envoya aussi par tout ses ordres, pour faire tenir les Troupes & les Milices prêtes à marcher au premier fignal. Il n'étoit plus question de l'échange des Prisonniers, MM. Dudley & Nicolfon n'y voulurent entendre, qu'aux conditions, que le premier avoit proposées d'abord.

Sur ces entrefaites S. Pierre, Tonti, & les autres, qui avoient été envoyés aux Nations Supérieures, arriverent à Montreal avec quatre à cinq cent Sauvages, & comme les Députés des Iroquois, dont nous venons de parler, n'étoient point encore partis, le Gouverneur Général profita de l'occafion, pour accommoder un différend, qui duroit depuis quelques années entre les Cantons d'une part, & quelques-uns de nos Alliés de l'autre. Il y trouva plus de facilité, qu'il ne s'y étoit attendu, & l'accord se fit à la satisfaction des deux Parties.

Le quatriéme d'Août 1711. M. de Vaudreuil reçut une Lettre du P. Felix, Recollet, Missionnaire en Acadie, qui man- de reprende doit que quarante Sauvages, envoyés par le Baron de S. Caftin, pour faire une irruption du coté du Port Roial, après avoir défait un Parti d'Anglois beaucoup plus nombreux, s'étoient joints à plusieurs François, avoient investi le Fort, où les principaux Officiers, & la plus grande partie de la Garnison étoient morts pendant l'Hyver, & qu'ils demandoient un prompt fecours.

Sur cet avis le Marquis D'ALOGNIES, Commandant des Troupes, fut nommé pour marcher en diligence de ce côté-là: le Gouverneur Général lui donna douze Officiers des plus braves & des plus expérimentés, & deux-cent Hommes choiss: tout cela fut prêt en deux jours; mais dans le moment, que ce secours alloit se mettre en marche, des nouvelles, que l'on reçut de Plaisance, obligerent M. de Vaudreuil à contremander le Marquis d'Alognies.

M. de Costebelle lui mandoit qu'il avoit sçu d'un Prisonnier Anglois que le dix, ou le douze de Juin le Général Ni- Angloise se colfon étoit arrivé à Baston avec deux Navires de soixante le siège de & dix pièces de canon; qu'il devoit être suivi de six autres de Quebec.

Une Florte

1710.

foixante, de trois Galiottes à bombes, & de trente Bâtimens de charge, montés depuis vint-quatre jusqu'à trente canons, ausquels devoient se joindre à Baston deux Navires de cinquante, & cinq Bâtimens de charge, qui porteroient trois mille Hommes des Milices de la Nouvelle Angleterre; qu'on n'attendoit plus que la Flotte de Londres, pour mettre à la voile, & que cette Flotte avoit été vûë le cinquiéme de Juin à soixante lieuës de Baston par un Corsaire de la Martinique, arrivé à Plaisance le huitiéme de Juillet, qu'il l'avoit aprochée de fort près, & avoit compté trente-cinq Voiles.

Le Prisonnier Anglois disoit encore qu'on assembloit à Manhatte un Corps de deux mille Hommes, composé des Milices de la Nouvelle York, & des Sauvages de cette Province, & que la Reine d'Angleterre vouloit absolument avoir cette année le Canada. Ces avis furent confirmés peu de tems après par un Onnontagué, que Teganissorens avoit envoyé à M. de Vaudreuil, pour lui dire que la Flotte Angloise étoit partie de Baston; qu'il y avoit à Orange deux-cent Batteaux tout prêts; qu'on y en attendoit encore cent, & qu'Abraham Schuiler, Frere du Gouverneur d'Orange, avoit parcouru tous les Cantons pour les solliciter à prendre les armes contre les François.

Discours de M. de Vaudreuil aux Députés Irobuois.

La premiere chose, que sit le Gouverneur Général, dès qu'il eut reçu ces nouvelles, sut d'assembler les Députés Iroquois, que le Baron de Longueuil & Joncaire avoient amenés d'Onnontagué & de Tsonnonthouan, & de leur faire part des avis, que Teganissorens lui avoit donnés. Il leur dit que les Hollandois s'étant déclarés contre lui, malgré les assurances, si souvent réiterées de leur part, de garder la neutralité, & les ménagemens, qu'il avoit eus pour eux, il ne pouvoit se dispenser d'envoyer des Partis de guerre du côté d'Orange; mais qu'ils ne devoient point s'en allarmer.

Il lour remit ensuite quelques Iroquois, qu'il avoit retirés des mains des Ouyatanons, & il leur ajoûta qu'il ne tenoit qu'à eux de rester tranquilles sur leurs nattes, comme ils le lui avoient promis: qu'ils devoient se souvenir du Traité de Paix, si autentiquement juré sous son Prédécesseur entre toutes les Nations; qu'ils ne pouvoient se dispenser de rendre aux François la justice d'en avoir jusques-là religieusement observé toutes les conditions, & qu'il étoir encore plus de leur

térês

intérior.
Le tous

etoic cent vere Tou qui s les N direr haut prefe du D & ai

reterichez la fa ques glois tiere fiont Algo les d' Sauv

de se

néce cois & ils Fem difoi des F qu'or que

glete

donr

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XIX. 353

întérêt, que des siens, de prendre le parti, qu'il leur propo- 1710.

foit.

ens

ns,

cin-

rois

ion

i la

uin

ue,

hée

t à

Mi-

in-

oir

ems

oyé

toit

ux

am

uru

tre

dès

ro-

me-

art

que

ſſû-

ra→

ou-

'O-

rés

Oit

le

de

ou-

ux

ob-

eur

rê

Le lendemain il fit un grand festin de guerre, où il invita Les Sauvages tous les Sauvages domiciliés, & rous ceux de ses Alliés, qui nos Alliés chantent la étoient descendus à Montreal. L'Assemblée sut de sept à huit guerre. cent Guerriers, & d'abord Joncaire & la Chauvignerie leverent la hache, & chanterent la guerre au nom d'Ononthio. Tous les Iroquois du Sault S. Louis, ceux de le Montagne, qui s'étoient alors réunis avec ceux du Sault au Recollet, & les Nipisfings, ou Algonquins de l'Isle de Montreal y répondirent avec de grands applaudissemens. Les Sauvages d'en haut eurent quelque peine à se déclarer, parce qu'ils étoient presque tous en commerce avec les Anglois, & qu'ils y trouvoient mieux leur compte qu'avec nous; mais vint Hurons du Détroit ayant pris la hache, tous suivirent leur exemple. & aisurerent le Général qu'il pouvoit disposer d'eux, comme de ses propres Sujets.

M. de Vaudreuil ne agen pourtant point à propos de les zéle des Saix. retenir tous, & il ne d'ffera pas même à renvoyer la plûpart vages domicichez eux, aussi-bien que les Députés des Iroquois, parce que la faison étoit déja avancée. Il se contenta d'en garder quelques uns de chaque Nation, afin de faire connoître aux Anglois, & aux Cantons Iroquois qu'il avoit une autorité entiere sur ses Alliés. Il travailla ensuite de concert avec les Misfionnaires du Sault S. Louis, du Sault au Recollet, & des Algonquins domiciliés à rompre les intrigues fecrettes, que les deux Freres Pitre & Abraham Schuiler, l'un Gouverneur, & l'autre Major d'Orange avoient recommencées avec les Sauvages; & il y réuffit si bien, que les uns & les autres lui donnerent des ôtages, pour répondre de leur fidélité.

Il partit enfin pour Quebec, où sa présence étoit devenue nécessaire, & il y fut bientôt suivi des Abénaquis de S. François & de Bekancourt. On étoit fort affûré de ces Sauvages, & ils le sçavoient bien; cependant ils envoyerent aussi seurs Femmes & leurs Enfans aux Trois Rivieres, pour faire voir, disoient-ils, qu'ils n'avoient point d'autre intérêt, que celui des François. Ils se prêterent ensuite de bonne grace à tout ce qu'on fouhaitoit d'eux, aussi-bien que d'autres Abénaquis, que le P. de la Chasse amena du voisinage de la Nouvelle Angleterre.

Tome II.

Yy

# 354 HISTOIRE GENERALE.

1710.

Ce zéle de nos Alliés produisit un effet merveilleux, & M. Raudot le Pere (a) me dit à son retour en France, qu'il n'avoit jamais mieux compris, qu'en cette occasion, de quelle importance il étoit dans une Colonie d'avoir auprès des Naturels du Pays des Personnes capables de gagner leur estime & leur affection, ce qui ne se peut bien faire, si on ne les attache par le lien de la Religion. C'est ce que le Marquis de Vaudreuil avoit déja pu comprendre par l'exemple des Hurons du Détroit dans l'Assemblée de Montreal. Ces Hurons étoient les seuls des Sauvages venus des Pays d'en haut, qui sussent les seuls des Sauvages venus des Pays d'en haut, qui sussent les seuls des Sauvages venus des Pays d'en haut, qui sussent les autres de l'indétermination, où ils étoient, ce Général auroit reçu un affront dans une rencontre, où il y alloit de tout qu'il parût le Maître de disposer de tous ces Peuples.

Je pourrois à cette reflexion en ajoûter ici quelques autres sur ce qui a empêché les Prédicateurs de l'Evangile de faire parmi plusieurs Nations, ce qu'ils ont fait parmi les Hurons, les Algonquins, les Nations Abénaquises, les Illinois, & un grand nombre d'Iroquois, de Miamis & de Pouteouatamis; mais cela me meneroit trop loin, & j'espere que ceux, qui liront cette Histoire avec un peu d'attention, les seront d'euxmêmes.

(a) M. Raudot le Fils étoit retourné en France l'année précédente, ayant été nommé Intendant des Classes de la Marine,



Sing.

DE

בתיפה דר

peu c qu'or res, Beau être

de co

tribu O tre la étoie à teri un ce



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE DELA

# NOUVELLE FRANCE.

&%: >>6%; >>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%; <>>6%;

# LIVRE VINTIEME.



u'il

Name

at-de Iu-

ons qui la-

ous au-

out

res ire

is ; jui

IX-

mé

ONSIEUR de Vaudreuil en arrivant 1710. à Quebec, trouva tous les ordres, qu'il avoit donnés à M. de Beaucourt très bien exécutés, & cette Capitale en état de soûtenir un long siège. Cet Ingénieur, non content de fortifier le Corps de la Place autant, que lui avoient permis de le faire le

peu de tems, qu'il avoit eu pour y travailler, & les moyens. qu'on lui avoit fournis, avoit encore pris de bonnes mesures, pour empêcher les Ennemis de débarquer du côté de Beauport, comme ils avoient fait en 1690. & jamais peutêtre dans aucune Ville on ne remarqua plus de réfolution & de confiance, tous, jusqu'aux Femmes, étant disposés à contribuer de leur mieux à la plus vigoureuse défense.

On étoit même dans une espèce d'impatience de voir paroître la Flotte Angloise. Toutes les Côtes au-dessous de Quebec Angloise. étoient si bien gardées, que l'Ennemi n'auroit pu mettre pied à terre dans aucun endroit habité, sans être obligé de livrer un combat, que le désavantage du Terrein ne lui auroit pas

#### 356 HISTOIRE GENERALE

1710.

permis de hazarder. Chacun dans la Ville & aux environs avoit son Poste marqué. Le Général avoit placé le Comte de Vaudreuil, son Fils Aîné (a), dans celui, qui étoit le plus exposé, & tous, Soldats, Canadiens & Sauvages avoient juré de n'abandonner les leurs, qu'avec la vie; lorsque le vintcinquiéme à huit heures du soir un Habitant vint donner avis que le neuf il avoit vû de Matanes quatre-vint-dix, ou quatre-vint-seize Voiles, qui portoient le Pavillon d'Angleterre. Sur quoi chacun se rendit à son Poste.

Quelques jours après des Pêcheurs de Gaspé raporterent qu'ils avoient compté quatre-vint-quatre Navires, qui descendoient le Fleuve, & faisoient route, comme pour relâcher à Gaspé même. Enfin le septiéme d'Octobre M. de Beaumont, qui commandoit le Heros, mouilla devant Quebec, & dit qu'il n'avoit rencontré aucun Bâtiment dans la partie du Nord, qu'il avoit presque toujours rangée; & un autre Navire, qui avoit passé à Gaspé, & avoit tenu la route du Sud, arriva peu de jours après, & assûra aussi qu'il n'avoit rien

aperçu.

Retraite de

l'Armée de

Des avis si certains firent résoudre le Gouverneur Général à renvoyer sur le champ M. de Ramezay à Montreal avec six-cent Hommes, que ce Gouverneur lui avoit amenés des Milices de son Gomvernement: il les suivit lui-même de près avec six-cent Soldats, ce qui joint au Corps de Troupes, qui y étoient restés sous les ordres du Baron de Longueuil, pour garder la tête de la Colonie, faisoit une Armée de trois mille Hommes, qu'il sit camper auprès de Chambly. Son dessein étoit d'y attendre le Général Nicolson, qu'il sçavoit être en marche de ce côté-là; mais il apprit bientôt que son Armée, dans laquelle il y avoit plusieurs Iroquois, avoit rebroussé chemin, & Rouville sut détaché sur l'heure-même avec deux-cent Hommes, pour en avoir des nouvelles plus exactes.

Cet Officier marcha, fans rencontrer Personne, jusqu'audelà du grand Portage, qu'on trouve sur le chemin d'Orange, & il y sut joint par trois François, que M. de Vaudreuil avoit envoyés dans cette Ville au mois de Juin, & parmi lesquels étoit un de ses Freres. On les avoit remis en liberté après le retour de Nicolson, & ils apprirent à Rouville que la con-

(a) Aujourd'hui Capitaine de Vaisseaux.

ma roi col ver gafi van gra gloi & q bler

fter

divi Col que vers ques don près éten

C

atta

Rein Fam que mên brifé y tro fte, fez m bitat

DE Ga Bi

curie

La titres trion DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 357

sternation avoit été extrême dans Orange à la nouvelle du malheur arrivé à la Flotte Angloife, malheur, qu'on ignoroit encore dans la Colonie Françoise. Ils ajoûterent que Nicolson, en arrivant dans cette Ville, y avoit fait mettre à couvert toutes ses voitures, & serré toutes les armes dans les Magasins, en disant qu'il prétendoit bien s'en servir l'année suivante, & qu'il esperoit que la Reine lui enverroit de plus grandes Forces, qu'elle n'avoit fait jusqu'alors: que les Anglois & les Iroquois avoient eu ensemble plusieurs démêlés, & qu'il paroissoit que ces deux Nations étoient irréconciliablement broudlées entemble.

Enfin la retraite des deux Armées Angloifes, qui devoient Naufrage de attaquer en même tems la N. France par Mer & par Terre, & la Flotte An diviser ses Forces en les occupant aux deux extrêmités de la Colonie, n'étant plus douteuse, & le bruit s'étant répandu que la premiere avoit fait naufrage dans le Fleuve S. Laurent vers les sept Isles, M. de Vaudreuil y envoya plusieurs Barques. Elles y trouverent les carcasses de huit gros Vaisseaux, dont on avoit enlevé les canons, & les meilleurs effets, & près de trois mille Personnes noyées, dont les corps étoient

étendus fur le rivage.

ons

de

ex-

uré

int-

ivis

ua-

rre.

rent

cen-

era

nt,

dit

du Na-

ud,

rien

éné-

avec

des

près

, qui

oour

nille

ffein

e en

née .

uffé

vec

plus

'au-

raneuil

lef-

orès

on-

On y reconnut deux Compagnies entieres des Gardes de la Reine, qu'on diftingua à leurs cafaques rouges, & plusieurs Familles Ecossoises, destinées à peupler le Canada; mais quoique le reste de la Flotte eût resté mouillée plusieurs jours au même endroit, pour enlever toute la charge des Vaisseaux brisés, on ne laissa point d'y faire un assez grand butin. On y trouva austi un grand nombre d'exemplaires d'un Manifeste, que l'Amiral Anglois avoit fait imprimer à Baston en affez mauvais François, à dessein de les répandre dans les Habitations, pour y soulever le Peuple. J'ai cru cette Pièce assez curieuse pour la transcrire ici toute entiere. La voici :

DE PAR SON EXCELLENCE M. JEAN HILL, Manifeste de Genéral & Commandant en Chef les Troupes de Sa Majesté l'Amiral An-Britannique en Amerique.

La Reine de la Grande Bretagne ayant des droits & des « titres justes & incontestables sur toute l'Amérique Septen- " trionnale, par la decouverte, qui en a été faite, & par la pos1710. " session, que le Roy Très-Chrétien a reconnue, comme il pa-" roit par les concessions d'une partie d'icelle accordée à Sa Ma-" jesté Très-Chrétienne par la Couronne de la Grande Bretagne, dont le détail seroit ennuyeux dans ce court Manifeste (a). Et comme la droite raison ne peut pas nous persuader que de telles concessions ayent été données, afin qu'un Peuple s'établiffe dans ces lieux, comme des Ennemis, pour troubler des Sujets de la Grande Eretagne; mais plûtôt en vûë que ces Terres & ces Pays soient tenus en qualité de Fiefs, & puisque la nature de tels fonds & articles de Traités de Neutralité faits entre la Couronne de la Grande Bretagne & le Roy Très-Chrétien, pour être observés par les Anglois & les François en Amérique, quoiqu'il y eût guerre en Europe entre la Couronne de la Grande Bretagne & le Roy Très-Chré-» tien: les François nonobstant ont commis plusieurs hostili-" tés contre les Sujets des Rois de la Grande Bretagne; ce qui " fait que ces Pays possedés ainsi par les François retournent " de droit par les Loix de la Nature & de la Nation à la Cou-» ronne de la Grande Bretagne, d'où ils viennent originaire-" ment, & Sa Majesté de la Grande Bretagne peut les repren-» dre legitimement, encore qu'il n'y eût point de guerre en-" tr'Elle, & le Roy Très-Chrétien, joint les continuelles com-» plaintes des Sujets de Sa Majesté de la Grande Bretagne des " horribles barbaries, & cruautés inouiës, excitées & commi-» fes par les François avec les Indiens contr'eux; ce qu'on voit » très-évidemment par la récompense de quarante livres don-» née par les François aux Indiens, de chaque chevelure d'un » Anglois.

"Toutes ces choses ont justement émû Sa Majesté, & l'ont portée à secourir ses Sujets opprimés d'une maniere si abominable. Les Rois, ses Prédécesseurs, faute d'occasions propres & convenables de se rendre Maîtres de ces Terres & de ce Pays, qui étoient perdus pour leur possession, Sa Majesté ayant une très-pieuse & juste intention de procurer à l'avenir une Paix perpétuelle dans l'Amérique Septentrionnale, en prévenant, & empêchant les très-injustes ravages & exécrables meurtres contre ses Sujets, a résolu, sous la proptestion de Dieu Tout-Puissant, de récouvrer toutes cesdites

DE Terres les, B

Très-C çois H rance lignes

jesté, l Entrep aidant son &

fon 8z Effin Terre tien, ê tagne, en d'au médiat ses inté de déc çois de Bourge de Sa I Loix & leurs H Troup & trait & paifi ieur ap leges & rels de parce c France extrêm Bretag prenne rectem cun act taireme

mens, faires p

dont ils

<sup>(</sup>a) Ce Manifeste a été copié sur l'Imptimé, ainsi les fautes de sens, qu'on y trouve, sont de l'Auteur, ou du Traducteur,

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 350

Terres & Pays, & de mettre des Gouverneurs dans les Vil- "1710. les, Bourgs, Villages, Châteaux & Forteresses, où le Roy " Très-Chrétien a prétendu en avoir, & parce que les Fran- " çois Habitans préfentement de ces lieux, pourroient, par igno- « rance, ou opiniatreté, être persuadés par des Personnes ma- « lignes & turbulentes de réfifter aux bons deffeins de Sa Ma- « jesté, Elle a jugé à propos, esperant que Dieu favorisera une « Entreprise si pieuse, d'envoyer des Forces suffisantes, Dieu « aidant, pour soûmettre tous ceux, qui s'opposeront à la rai-

1a-

ta-

fe-

ıa-

un

ur

en

fs,

eu-

le

les

en-

ré-

ili-

lui

ent

ou-

re-

en-

en-

m-

des

mi-

oit

on-

un

ont

mi-

ro-

ie-

a

n-

8z

0-

tes

ve .

fon &z justice. Estimant tous les François, qui sont habitués en cette ditte " Terre & Pays, fous le prétendu droit du Roy Très-Chré- « tien, être aussi-bien Sujets de la Couronne de la Grande Bre- " tagne, que s'ils y étoient nés, ou établis, ou en Irlande, ou " en d'autres endroits des Colonies de Sa Majesté, qui sont im- « médiatement sous sa protection; cela fait qu'ayant égard à « ses intérêts, & au bien de ses Sujets, nous avons trouvé bon " de déclarer d'une maniere très-solemnelle, que tous les François demeurant en Canada, & aux environs dans les Villes, « Bourgs & Villages, qui voudront se mettre sous la protection " de Sa Majesté de la Grande Bretagne, & se soûmettre à ses " Loix & à son Gouvernement, & seront trouvés résidans sur " leurs Habitations & Places, fans aucune diminution de leurs " Troupeaux & de leurs maisons, seront favorablement reçus " & traités, & continués eux & leurs Héritiers en une douce " & paifible poffession de leurs Terres, maisons & autres biens " leur appartenant legitimement, jouiront de la liberté, privi- " leges & exemptions en commun avec le reste des Sujets natu- " rels de Sa Majesté avec le libre exercice de leur Religion. Et " parce que peut-être plusieurs aimeront mieux retourner en " France, que de vivre sous le Gouvernement, quoiqu'il soit " extrêmement doux & heureux, de Sa Majesté de la Grande " Bretagne, nous déclarons pareillement, pourvû qu'ils ne " prennent point les armes, & qu'ils ne follicitent Perfonne di- " rectement à réfister aux Forces de Sa Majesté, & avant au- " cun acte d'hostilité de part & d'autre, qu'en se rendant volontairement, ils auront la liberté de s'embarquer dans des Bâti- " mens, qu'on leur fera fournir avec toutes les choses nécesfaires pour aller en France, & de prendre avec eux les effets, " dont ils sont les justes Possesseurs, ou de les vendre, aussi-bien " que leurs Terres & autres immeubles.

710.

Pour ce qui regarde l'Evêque, les Ecclésiastiques, les Religieux & les Missionnaires, s'ils font leur possible à porter les François à obéir aux ordres de Sa Majesté de la Grande Bretagne, nous promettons qu'on aura tout sorte d'attention pour eux, selon leurs Dignités, Fonctions & Caractéres, bien loin d'être traités comme Ennemis, & s'il leur plaît, on leur donnera des Vaisseaux, avec toutes les choses nécessaires, pour leur transporter en France les essets, qui paroîtront leur appartenir. Que si au contraire, ils dissuadent les Peuples d'accepter les conditions ci-dessus proposées, ils seront reputés coupables de toutes les suites fâcheuses, qu'on prendra pour les reduire par la force.

Nous déclarons encore que tous ceux, qui prendront les armes, sous prétexte de défendre les dits lieux, Villes, Bourgs, Villages, Châteaux, ou Forteresses, seront traités comme Ennemis & Usurpateurs, & toutes leurs Terres, maisons & autres estets seront faisis & acquis au profit de Sa Majesté, pour être distribués à ceux, qui donneront quelque assistance, afin que ces Pays soient sous la domination de Sa Majesté de la Grande Bretagne, & tous ceux, qui se distingueront & signaleront en cette occasion pour le Service de Sa Majesté, recevront des marques particulieres de sa bienveillance, à proportion des services, qu'ils auront rendus.

Quoique c'en soit, nous déclarons ici qu'après qu'on aura fait des actes d'hostilité, nous nous estimons être déchargés de l'exécution de ces promesses, & qu'aucuns, excepté ceux, qui se seront rendus, ou distingués avant aucune hostilité, ne pourront prétendre aucun droit aux saveurs ci-dessus offertes; & nous n'aurons alors aucun autre but, avec la bénédiction de Dieu, que de dompter par la force des armes ceux, qui feront de la résistance, esperant que Dieu, qui est Tout-Puissant, donnera des succès généreux aux armes de Sa Majesté dans une Entreprise si raisonnable, juste & pieuse se. A Boston chez B. GRAEN 1711.

Quand on n'auroit pas sçu, en Canada de quelle maniere les Anglois usoient du droit de conquête dans le Nouveau Monde, leur mauvaise soi à observer les Traités, leur dureté à l'égard des Prisonniers, l'exemple récent de l'Acadie, & les saux-suyants, que l'Auteur du Maniseste s'étoit ménagés, pour

DE

pour se texte, q lités, n'é çois à se des prét touchan merique

Mais Mécont Ecrit n'e lieu des Ceux, c avoient méprifer

Au re

feul le m Françoi moissoit ptit, lorse s'aproch rable, & souvent manœuv re, que s'approc Œufs, o il s'y bri

fe fauva

Ceper de toute position gré leur pien inso plus de st té, avar tie de la étoit arr toient re de politiqu'elles

Ton

### DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 361

pour se croire autorisé à ne faire grace à Personne, sous prétexte, qu'on ne se seroit soumis qu'après les premieres hostilités, n'étoient que trop capables de porter tous les bons François à se défendre jusqu'à la derniere extrêmité, sans parler des prétentions chimeriques & infoûtenables du Sieur Hill touchant les droits de la Couronne d'Angleterre sur toute l'Amerique Septentrionnale.

Mais comme il n'est point d'état, où il ne se rencontre des Mécontens, ou de Mauvais Esprits, l'indignation contre cet Ecrit n'eût peut-être pas été aussi générale, s'il eût paru au milieu des Habitations Françoises avec la Flotte Ennemie. Ceux, que les ménaces auroient le plus intimidés, s'ils en avoient pu appréhender l'exécution, sont les plus hardis à les

méprifer, quand elles ne sont plus à craindre.

{e⊶

ter

ıde

en-

es,

on

21-

0î-

les

ſe-

on

les

me

&

é,

ın-

e-

ie-

Sa

n-

ra

es

é-

es

est

de

u-

re

Au reste l'Amiral Anglois ne put guéres imputer qu'à lui Ce qui sur seul le malheur de sa Flotte. Il avoit sur son bord un Prisonnier pette. François, nommé PARADIS, ancien Navigateur, & qui connoissoit parfaitement le Fleuve S. Laurent. Cet Homme l'avertit, lorsqu'il fut par le travers des sept Isles, qu'il ne falloit pas s'aprocher trop de Terre; & comme le vent n'étoit pas favorable, & qu'on ne pouvoit aller qu'à la bouline, il le faisoit souvent changer de bord : l'Amiral à la fin se lassa de cette manœuvre, & soupçonna peut - être ce Pilote de ne la faire, que pour fatiguer son Equipage. Il refusa de revirer, & s'approcha si près d'une petite Isle, qu'on appelle l'Isle aux Œufs, qu'y ayant été surpris d'un coup de vent de Sud-Est, il s'y brisa avec sept autres de ses plus gros Navires, dont il se sauva très-peu de Monde.

Cependant il ne restoit plus pour tirer la Nouvelle France de toute inquiétude, que de sçavoir au juste en quelle dis- de Dieu sur le position étoient les Iroquois, plus à craindre eux seuls, malgré leur petit nombre, que les Anglois sans eux. On étoit bien informé qu'ils s'étoient joints à Nicolson au nombre de plus de fix-cent; mais on sçavoit aussi que tous l'avoient quitté, avant même qu'il pût être instruit du naufrage d'une partie de la Flotte Angloise. Nous avons vû que la même chose étoit arrivée presque toutes les fois que ces deux Nations s'étoient réunies contre nous, & indépendemment des raisons de politique, que nous en avons rapportées, il est certain qu'elles ne sont point faites pour agir lontems de concert;

1710.

qu'une fierté hautaine dans l'une, & feroce dans l'autre, les rendra toujours incompatibles, & que leur antipathic mutuelle a été jusqu'ici la plus grande ressource de la Nouvelle France, qui aura toujours ces deux Peuples pour Ennemis, l'un, parce qu'il craint d'en être opprimé; l'autre, parce qu'il ne peut vivre avec nous en paix dans un même Continent.

Après tout la Colonie Françoise ne pouvoit méconnoître dans la maniere, dont s'étoient dissipées deux grandes Armées, qui devoient l'attaquer en même tems, chacune avec des Forces supérieures aux siennes, une Providence, qui veilloit singulièrement à sa conservation, & qui non contente de l'avoir délivrée du plus grand danger, qu'elle eût encore couru, l'avoit enrichie des dépouilles d'un Ennemi, qu'elle n'avoit pas eu la peine de vaincre; aussi lui en rendit-elle de très-

fincéres actions de graces.

Elle eut encore peu de tems après occasion de les renouveller au sujet du Port de Plaisance, que cette divine Providence lui conserva par la même voye, dont elle s'étoit servie pour fauver le Gouvernement de Montreal, je veux dire en jettant un esprit de vertige parmi ses Ennemis. La Flotte Angloise en faifant voile pour Quebec, avoit intercepté des Lettres de M. de Costebelle, qui faisoient connoître le mauvais état, où il se trouvoit en Terre-Neuve, & le besoin, qu'il avoit d'un prompt secours. Après le naufrage, ceux, qui commandoient sur le reste de la Flotte, délibererent s'ils n'iroient pas se dédommager à Plaisance de la perte, qu'ils venoient de faire, & il leur restoit certainement assez de Forces pour se rendre Maîtres de cette Place & de tous les Postes, qui en dépendoient; mais la méfintelligence s'étant mife entre les Officiers des Troupes de Terre, & celles de la Marine, ils furent contraints de renoncer à cette Entreprise.

Le scul avantage, que l'Angleterre tira de l'excessive dépense, qu'elle venoit de faire, sut de conserver l'Acadie. La Cour de France avoit extrêmement à cœur de recouvrer cette Province; les essorts réiterés des Anglois pour l'avoir en leur puissance, & plus encore leur triomphe, après l'avoir conquise, avoient ensin ouvert les yeux aux François sur la grandeur de la perte, qu'ils avoient faite, & M. de Pontchartrain en écrivit sur ce ton-là à M. de Beauharnois, qui avoir succédé à M. Begon dans l'Intendance de la Rochelle

& de Rochefort.

Efforts inutiles pour recouvrer l'Acadic. les mu-elle nis, qu'il t. ôtre Ar-evec veil-e de

ou-n'a-très-

ouovi-rvie e en Andes iauqu'il qui n'i-

verces tes, enne,

dé-. La cetr en voir

ir la ont-qui elle







DE L

Je vou important les Ennen toute l'An ches le de touchent verneur Genvifager Le Min dreuil eût

dreuil eût
Troupes of
té ne dem
res de Fra
de muniti
fut pas po
qu'on pût
défiroit de
étoit fur l
les Sauva
qué, lors
déconcert

Alors le parence de faire leur Royal; in nécessité s' recolte, le Roy n'aur chartrain autre côté gocians de fante pour deux bons bouctou.

Il fit ag plus riche ne; mais de la part fûrances, ne, qui ve

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 363

Je vous ai fait affez connoître, lui dit-il, combien il est "1710. important de reprendre ce Poste, (le Port Royal) avant que « les Ennemis y soient solidement établis. La conservation de « toute l'Amerique Septentrionnale, & le commerce des Pê- « ches le demandent également : ce sont deux objets, qui me « touchent vivement, & je ne puis trop les exciter (le Gouverneur Général, & l'Intendant de la Nouvelle France) à les «

envifager avec les mêmes yeux.

Le Ministre auroit fort souhaité que le Marquis de Vaudreuil eût pu se charger de cette Entreprise avec ses seules Troupes & les Milices Canadiennes : le Général de son côté ne demandoit, pour en affûrer le fuccès, que deux Navires de France, avec ce qu'ils pourroient porter d'Hommes & de munitions; mais quelque modique, que fût ce secours, il ne tut pas possible de le lui envoyer. Il ne voulut pourtant pas qu'on pût lui reprocher de n'avoir pas fait un effort, qu'on défiroit de lui, & nous avons vû que le Marquis d'Alognies étoit sur le point de partir avec des Troupes, pour seconder les Sauvages & les Habitans, qui tenoient le Port Royal bloqué, lorsque la nouvelle de l'approche de la Flotte Angloise déconcerta ses mesures.

Alors les Habitans de l'Acadie ne voyant plus aucune apparence de sécouer le joug des Anglois, furent contraints de faire leur accommodement avec le Gouverneur du Port Royal; mais ils envoyerent affürer M. de Vaudreuil que la nécessité seule, & surtout la crainte d'être inquiettés dans leur recolte, les avoient obligés à cette démarche; qu'au reste le Roy n'auroit jamais de Sujets plus fidéles qu'eux. M. de Pontchartrain informé de leur bonne disposition, se retourna d'un autre côté, & manda à M. de Beauharnois d'engager les Négocians de la Rochelle à former une Compagnie affez puiffante pour chasser les Anglois de l'Acadie, & pour y faire deux bons Etablissemens, l'un à la Héve, & l'autre à Chedabouctou.

Il fit agir en même tems & pour le même sujet auprès des plus riches Commerçans de S. Malo, de Nantes & de Bayonne; mais malgré les avantages considérables, qu'il leur offrit de la part de Sa Majesté, & dont il leur donna toutes les asfürances, qu'ils pouvoient souhaiter, il ne se trouva Personne, qui voulût se mettre à la tête de l'Entreprise, & tous re-Z Z 11

fuserent de faire les avances nécessaires pour une Expédition; où il n'y avoit à gagner que pour l'Etat.

Belle action d'une Troupe de Sauvages.

Il s'en fallut pourtant encore assez peu que, tandis qu'on déliberoit dans l'Ancienne & dans la Nouvelle France des moyens de recouvrer l'Acadie, ce projet ne fût exécuté fans que, ni M. de Pontchartrain, ni le Marquis de Vaudreuil y eussent la moindre part. Soixante Anglois de la Garnison du Port Royal, commandés par le Major de la Place, un Ingenieur, & six autres Officiers, s'étoient embarqués dans des Canots, pour aller brûler les maisons des François, qui n'avoient point encore fait leur accommodement, ou qui differoient peut-être trop d'en accomplir les conditions, & pour s'affarer de leurs Personnes : quarante Sauvages, qui en eurent le vent, entreprirent de les surprendre, se partagerent en deux Bandes, marcherent à couvert des Bois des deux côtés de la Riviere, que les Anglois remontoient, & les allerent attendre au passage, en un lieu très-propre à une embuscade. L'Ennemi, qui ne se doutoit de rien, s'y engagea sans prendre aucune précaution, & les Sauvages firent si à propos leur décharge sur lui, qu'il ne s'en fauva pas un seul Homme pour porter cette nouvelle au Port Royal.

On manque de nouveau le Fort Royal.

Les Habitans encouragés par ce succès prirent les armes, s'attrouperent au nombre de cinq cent, & partirent au mois de Juin, pour investir le Fort; plusieurs Sauvages se joignirent à eux, & M. GAULIN, leur Missionnaire, manda à M. de Costebelle, Gouverneur de Plaisance, que s'il vouloit leur envoyer M. L'HERMITE pour les commander, il pourroit presque répondre que l'assaire réussireit; mais M. de Costebelle avoit besoin de tous ses Officiers, & faute de Chess les Habitans & les Sauvages se retirerent. On squt peu de tems après que la Garnison du Port Royal, qui avoit été de cinq-cent Hommes, étoit alors réduite à cent-cinquante, les uns étant morts d'une espèce de maladie contagieuse, & plusieurs autres ayant déserté.

Generolité des Habitans de Quebec.

1712.

L'année suivante le bruit courut encore que les Anglois se disposoient à mettre en Mer une nouvelle Flotte pour assisser Quebec, & le Gouverneur Général trouva dans la bourte des Marchands de cette Ville une somme de cinquante mille écus pour y ajoûter de nouvelles Fortifications. Il eut en même tems plusieurs avis que les Anglois s'étoient réconciliés

avec le remua l'Ouel s'y éta vraies

Il y

affûré
n'eût ponta
embai
Dépu
fes du
délité
blant
moins
fidéra
égard

nouve coup ni d'a fent a naiffe que à dever nent rende lieuë pellé

Ma

de fi conf trem leur mair des venu près Con

& h

Ju

# DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 369

avec les Iroquois, & qu'ils esperoient d'engager cette Nation remuante à nous susciter des affaires dans le Nord & dans l'Ouest du Canada, afin de leur frayer un chemin pour aller s'y établir fur nos ruines. Ces nouvelles ne se trouverent pas vraies; mais elles n'étoient pas non plus sans quelque fondement.

011

l'on

des

ans

il y

du ige-des

n'a-

dif-

our

eu-

ent

eùx

al-

m-

gea fi à

feul

es,

IOIS

mi-

Μ.

Oit

ur-

of-

ess

de

de les

lu-

i fe

ié-

ur-

lle

ıê-

45

Il y a même bien de l'apparence que si Joncaire ne se fût pas affuré les Tsonnonthouans, & si le Baron de Longueuil avec les Iron'eût pas négocié avec son habileté ordinaire auprès des On-quois. nontagués, nous aurions pu nous trouver bientôt dans des embarras, dont il ne nous auroit pas été facile de fortir. Des Députés des Cantons vinrent enfin faire de nouvelles excufes du passé, & de grandes protestations d'une inviolable sidélité à garder leurs promesses à l'avenir. Il fallut faire semblant de les croire fincéres; M. de Vaudreuil leur parla néanmoins d'abord avec fermeté, il leur fit ensuite des présens confidérables, & il les renvoya peut-être mieux disposés à notre égard, qu'ils n'étoient venus.

Mais ils nous avoient peu de tems auparavant fuscité un nouvel Ennemi, aussi brave qu'eux, moins politique, beaucoup plus feroce, qu'il n'a jamais été possible, ni de dompter, ni d'apprivoiser, & qui semblable à ces Insectes, qui paroisfent avoir autant d'ames, que de parties de leurs corps, renaissent, pour ainsi dire, après leur défaite, & reduits presque à une poignée de Brigands, se trouvent par tout, sont devenus l'objet de la haine de tous les Peuples de ce Continent, & depuis vint-cinq ans interrompent le commerce, & rendent les chemins presqu'impraticables à plus de cinq-cent lieuës à la ronde. Ce sont les Outagamis, vulgairement appellés les Renards.

Jusqu'au tems, dont je parle, ils avoient fait assez peu Ils entreprende figure dans le Canada; mais ils s'étoient depuis peu nent de brûlen le Détroit. confédérés avec les Iroquois, &, apparemment par leur entremife, ils venoient de faire alliance avec les Anglois: ils leur avoient promis de brûler le Fort du Détroit, d'y faire main basse sur tous les François, & d'introduire dans ce lieu des Troupes Angloises. Pour exécuter ce dessein, ils étoient venus en grand nombre se loger au Détroit même, assez près du Fort, & il n'est sorte d'insultes, qu'ils n'eussent fait au Commandant, qui étoit le Sieur DU BUISSON, bon Officier & honnête Homme.

M. de Vau-

Caractere des





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

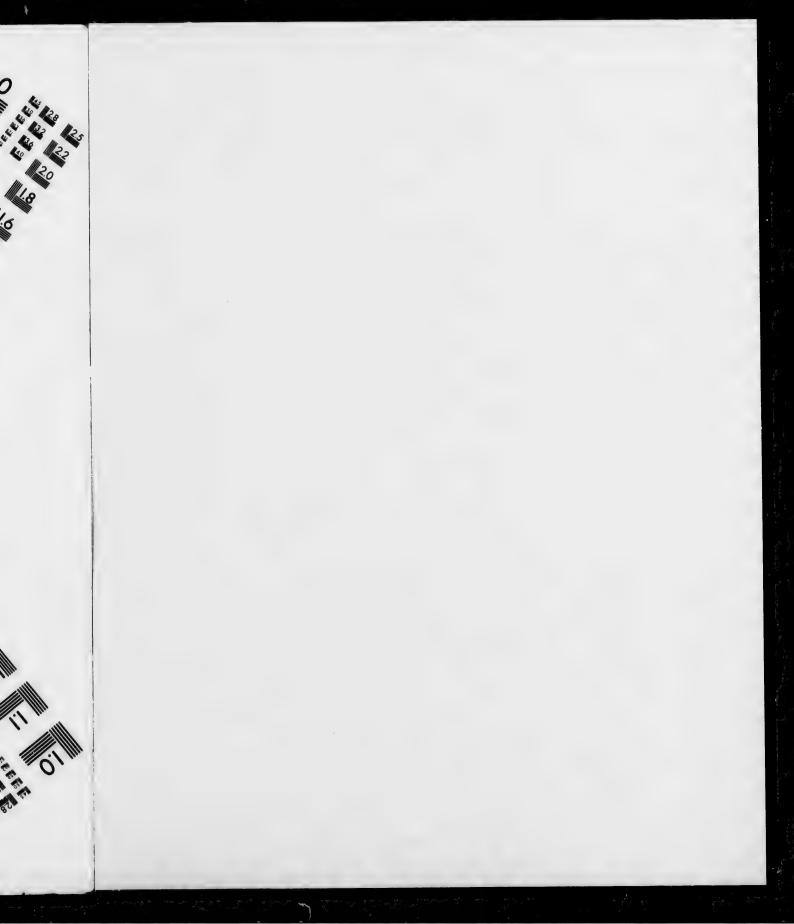

1712.

Les Kikapous & les Mascoutins étoient entrés dans leur complot, ceux-ci s'étoient déja rendus en assez grand nombre aux environs du Détroit, & ils n'attendoient plus que l'arrivée des Kikapous pour exécuter leur trahison, lors qu'ils eurent avis qu'un Chef Outaouais, nommé SAGUIMA, & quelques Pouteouatamis avoient tué environ cent cinquante Mascoutins, Hommes & Femmes. Ils entrerent en sureur à cette nouvelle, & un Chrétien Outagami, nommé JOSEPH, fort affectionné aux François, avertit du Buisson qu'il alloit être incessamment attaqué dans son Fort.

cc

eu

m

tes

ac

qu

tu

fai

me

cr

s'il

ce

le

8

co

av

to

no

dif

Eı

les

Eti

ils

d

d

ti

Diligences du Sieur du Buiffon.

Ce Commandant n'avoit avec lui que vint François, & toute sa ressource étoit dans les Hurons, les Outaouais, & quelques autres Sauvages, avec qui il vivoit en bonne intelligence; mais qui étoient actuellement en chasse. Il les envoya avertir en diligence de se rendre auprés de lui; il sit ensuite démolir toutes les maisons, qui étoient hors de l'enceinte de son Fort, & il prit toutes les autres mesures, que le tems lui permit de prendre, pour soûtenir les premiers essorts de l'Ennemi. Le treizième de May il eut nouvelle que ses Alliés aprochoient, & peu de tems après il les aperçut, qui marchoient en très-bel ordre.

Il est secouru à propos par nos Allies.

Il y avoit parmi eux des Outaouais commandés par Saguima, des Hurons, des Pouteouatamis, des Sakis, des Malhomines, des Illinois, des Ofages, des Missourites, & chaque Nation avoit son Pavillon particulier. Cette petite Armée s'arrêta au Village des Hurons, qui furent d'avis de ne point camper; mais d'aller droit au Fort des François: "Il n'y a point de tems à perdre, dirent-ils, notre Pere est en danger, il nous aime, il ne nous a jamais fait que du bien; il faut le déme fendre, ou mourir à ses pieds. Saguima, vois-tu cette sumée? « Ce sont trois Femmes de ton Village, que l'on brûle, & la

" tienne est du nombre ".

Ces trois Femmes étoient véritablement prisonnieres des Outagamis; mais on n'en sçavoit pas davantage; & les Hurons ne parloient apparemment ainsi, que pour animer Saguima à la vengeance. Dès qu'ils eurent cessé de parler, il se sit un cri général, dont toutes les Campagnes retentirent. Les Ennemis y répondirent sur le même ton, & quarante d'entr'eux se détacherent pour observer les Consédérés. Ces Aventuriers, par une espéce de bravade assez ordinaire parmi ces

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 367

Barbares, s'étoient mis tout nuds; mais ils avoient tout le corps peint d'une maniere, qui les rendoit affreux. On tira sur

eux, & on les obligea bientôt de s'éloigner.

Les Alliés étant près du Fort, les Chefs envoyerent demander au Commandant la permission d'y entrer, & les portes leur furent ouvertes sur le champ. Du Buisson leur sit un accueil proportionné au fervice, qu'ils lui rendoient, & après qu'ils eurent tous pris leur place autour de lui, selon la coûtume, celui, qui portoit la parole au nom de tous, lui dit:

Voici, mon Pere, tes Enfans autour de toi. Ce que tu as " fait l'année derniere pour les retirer du feu des Outagamis, « mérite bien qu'ils exposent leur vie pour ton service. Nous ne " craignons point la mort, nous mourrons même avec joye, " s'il le faut, pour notre Pere & notre Libérateur: la seule gra- " ce, que nous te demandons, c'est que tu engages Ononthio, " le Pere de toutes les Nations, à prendre soin de nos Femmes " & de nos Enfans, & que tu mettes un peu d'herbes sur nos « corps, pour les garantir des Mouches. Tu vois que nous " avons quitté nos Villages & nos Familles, pour accourir à " ton secours; nous l'avons fait si promptement, que nous n'a- « vons pas eu le loisir de prendre des munitions & des vivres, « nous esperons que tu ne nous laisseras manquer de rien.

Le Commandant les remercia en peu de mots, & leur fit Les Outagadistribuer des vivres, du plomb, de la poudre & du tabac. mis sont assistant de la poudre de de dans lour Ensuite les Vieillards parcoururent les rangs, pour exhorter fort. les jeunes Gens à bien faire leur devoir; furtout à obéir pon-Etuellement à leur Pere. Les Outagamis attendoient affez tranquillement les Confédérés dans leur Fort, qui n'étoit éloigné de celui des François, que de la portée du mousquet; & où ils s'étoient affez bien retranchés; cependant à peine se virent-ils investis de toutes parts, que le feu continuel, qu'on faisoit sur eux, les obligea de se mettre à quatre, ou cinq pieds

en Terre.

Alors les Affiégeans drefferent deux espéces d'échafaut de Ils se défenvint-cinq pieds de haut, d'où ils battirent les Assiégés avec tant dent sort biens de fuccès, que, comme ceux-ci n'ofoient plus fortir pour avoir de l'eau, & que leurs vivres furent bientôt consumés, ils souffrirent beaucoup de la faim & de la foif. Dans cette extrêmité, tirant des forces de leur désespoir, ils combattoient avec une valeur, qui rendit assez lontems la victoire douteuse : ils

is leur nom-

is que s qu'ils ia, & quante ireur à SEPH, alloit

s, & is, & inteles enfit ennceinque le efforts

r Sa-, des s,& petite de ne

es Al-

i mar-

Il n'y nger, le démée 🖰 & la

s des Hu-- Sail fe

Les l'envences

1712.

s'aviserent même d'arborer sur leurs Palissades quantité de couvertures rouges en guise de Pavillon, criant de toutes leurs forces qu'ils n'avoient point d'autre Pere, que l'Anglois, qui ne manqueroit point de venir à leur secours, ou de venger leur mort; & invitant ceux des Confédérés, qui voudroient mettre leur vie en sûreté, de prendre le même parti.

Le Chef des Pouteouatamis leur répondit que, si la Terre devoit être teinte de sang, comme il paroissoit qu'ils le vou-loient faire entendre par ces signaux, ce seroit du leur; qu'ils avoient été bien mal conseillés de s'attacher aux Anglois, qui n'osoient tenir la Campagne contre les François, qui ne sçavoient faire la guerre qu'en Renards, qui avoient fait périr toutes les Nations, en les empoisonnant de leur eau-de-vie, & qui étoient Ennemis du vrai Dieu. Ces dialogues ne plaisoient pourtant pas au Sieur du Buisson, parce qu'ils rallentissoient le combat, & donnoient à l'Ennemi le tems de respirer.

Ils demandent la Paix.

Les Assiégés en avoient même déja profité pour s'emparer d'une maison, qu'on n'avoit pas entiérement démolie, & qui joignoit leur Fort: ils y avoient élevé une Redoute, de laquelle ils tiroient à couvert du pignon. Mais le Commandant la fit abbattre à coups de canon; alors les Ennemis pousserent des cris affreux, & quelques momens après ils firent demander la permission d'envoyer des Députés à M. du Buisson. Ce Commandant, avant que de leur accorder cette grace, voulut avoir le consentement des Chefs, & les assembla en Conseil: ils furent tous d'avis qu'il falloit profiter de cette occasion pour tirer des mains des Assiégés les trois Femmes, dont nous avons parlé. On leur sit donc sçavoir qu'on vouloit bien les écouter.

Le lendemain dès le grand matin les couvertures rouges disparurent, & firent place à un Pavillon blanc. Ensuite le grand Chef des Outagamis, nommé PEMOUSSA, se présenta à la porte du Camp, accompagné de deux Guerriers; on les sit entrer, le Conseil s'assembla, & dès qu'ils y eurent été introduits, Pemoussa mit devant le Commandant deux Captiss & un Collier, en le priant de lui accorder deux jours, afin que les Vieillards pussent déliberer des moyens de l'appaiser, & de lui faire satisfaction. Puis il se tourna vers les Sauvages, leur sit aussi présent de deux Esclaves, & d'un Collier, & leur parla de la sorte: "Souvenez-

fupp mall place prit pass voice qu'il quai

pan

quai P entie aux **fûra** moi deux Pavi **fente** gret Ia lib pas à la pa qu'ils Cet des 1 duite Angl quelo bert

Cam lui, one se cru q fur c faite fans c

que i diferé forcé DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 369

Souvenez-vous que nous sommes vos Freres, & qu'en ré- " 1-7 1 2. pandant notre fang, c'est le vôtre, que vous versez. Je vous « Supplie donc d'adoucir l'esprit de notre Pere, que nous avons « malheureusement chagriné. Ces deux Esclaves sont pour rem- « placer un peu de sang, que nous avons peut-être laissé tom- « ber ". Comme les Sauvages ne répondoient point, du Buisson prit la parole, & fit entendre aux Députés qu'il ne pouvoit pas s'affûrer de la sincérité de leur repentir, puisqu'ils n'avoient pas ramené la Femme de Saguima, & les deux autres, qu'ils avoient prises avec elles; qu'il ne les écouteroit que, quand ces trois Captives lui auroient été remifes.

Pemoussa s'excusa sur ce que la chose ne dépendoit pas entierement de lui, & qu'il alloit faire sçavoir ses intentions aux Anciens. On lui accorda le reste du jour, & on lui asfûra qu'on ne tireroit point jusqu'à son retour, pourvû néanmoins que Personne ne sortit du Fort. Deux heures après deux Chefs Mascoutins & un Outagami arriverent avec un Pavillon blanc à la main, suivi des trois Femmes, qu'ils présenterent au Commandant. Ils lui témoignerent un grand regret de lui avoir déplu, & le conjurerent de leur laisser à tous la liberté de se retirer. Du Buisson leur repartit que ce n'étoit pas à lui, qu'il falloit s'adresser pour cela, & qu'il avoit engagé fa parole à ses Alliés de les laisser les Maîtres absolus de faire ce

qu'ils jugeroient à propos.

le couleurs

s, qui

renger

roient

Terre

e vou-

qu'ils

s, qui

ne fça-

t périr

e-vie,

e plai-

ls ral-

ms de

nparer

& qui

de la-

ındant

fferent.

nander

n. Ce

, vou-

Con-

occa-, dont

it bien

ouges

uite le

ésenta

on les

eté in-

Cap-

ours,

appai-

llier.

enez-

Sau-

Cette réponse fut fort aplaudie des Sauvages, & le grand Chef Discours d'un des Illinois dit au nom de tous aux Députés: " Votre con- " Chef Illiduite passée, & les engagemens, que vous avez pris avec les " Anglois, ne nous laiffent aucun lieu de douter que vous n'ayiez " quelque maur is dessein, en demandant à notre Pere la li-" berto de vous rétirer : vous ne seriez pas plûtôt sortis de votre " Camp, que vous iriez former de nouveaux complots contre " lui, & que vous viendriez l'attaquer dans un tems, où nous " ne serions peut-être pas à portée de le secourir. Vous avez " cru que nous ignorions les engagemens, que vous avez pris " fur cela avec les Anglois, la promesse, que vous leur avez " faite de les établir ici, après y avoir exterminé tous les En- " fans d'Ononthio; mais vous vous êtes trompés. Sçachez donc " que notre derniere résolution est de ne vous recevoir, qu'à " discrétion, & de ne bouger d'ici, que nous ne vous y ayions " forces: notre Pere même ne nous la feroit pas changer, & en " Tome II.

#### HISTOIRE GENERALE

cela feul nous lui désobéirions. Nous connoissons mieux que lui votre mauvais cœur, & nous n'avons garde de l'abandonner à votre merci. Rentrez au plus vîte dans votre Fort; nous

n'attendons plus que cela pour recommencer à tirer.

Le siège continuë.

Les Députés s'en allerent avec cette réponse, à laquelle ils ne s'étoient pas attendus, & dès qu'ils furent rentrés, les attaques recommencerent avec une nouvelle vigueur. La défense ne fut pas moins vive; les Affieges décochoient à la fois jusqu'à trois-cent flêches, au bout desquelles il y avoit du tondre allumé, & à quelques-unes des fusées de poudre, pour mettre le feu au Fort des François; ils y brûlerent en effet plufieurs maisons, qui n'étoient couvertes que de paille, & il fallut, pour empêcher que l'incendie ne gagnât plus loin, couvrir tout ce qui restoit de peaux d'Ours & de Chevreuil, & faire de grands amas d'eau.

Les Affiégeans se rébutent.

Une si opiniatre résistance lassa enfin les Confédérés, ils désespererent du succès de leur Entreprise, & feignirent de craindre qu'on ne cessat de leur fournir des vivres. Les François, qui les virent presque résolus de se retirer, & qui par leur retraite se seroient vû exposés à la rage d'un Peuple irrité, parloient déja de s'embarquer pour Michillimakinac, & du Buifson étoit sur le point d'être obligé de fuir devant des Ennemis, qu'il avoit réduits à la derniere extrêmité, & qu'il avoit vû deux jours auparavant à les genoux le conjurer de vouloir bien se contenter qu'ils sussent ses Esclaves.

Le Commandant les rassû-

Il lui fallut, pour regagner les Chefs des Sauvages, se dépouiller de tout ce qu'il avoit, & quand il crut avoir mis chaque Particulier dans ses intérêts par ses libéralités, îl assembla le Conseil. Il y commença par se plaindre qu'on voulût l'abandonner au fort du péril, après l'y avoir engagé: il témoigna ensuite son étonnement de ce que tant de braves Gens renonçoient à une victoire assûrée, qui devoit les couvrir de gloire. Quelques Chets parurent surpris de son discours, & l'interrompirent pour lui protester qu'ils étoient toujours dans la résolution de verser jusqu'à la derniere goute de leur sang plûtôt que de laisser leur Entreprise imparfaite; qu'ils ne pouvoient comprendre qui avoit pu lui inspirer les injustes soupcons, qu'il paroifloit avoir.

Nouvelle Députation des Affiégés.

Tous les autres firent la même protestation: on chanta de nouveau la guerre, & chacun ayant repris son Poste, les Atfiége eux dit q auffi l'ai r dont teou avec d'euz plus des A mes foier

rent coup voye quels tifs, toucl pas f doier leurs nos p affan

To

& la Ils pe rend du B cole fition paro men

plus

Ils de to fidie égar

outr

nieux que abandonort; nous

quelle ils , les attaa défense a fois just du tonpour meteffet plule, & il lus loin,

nevreuil,

és, ils déde crainrançois. r leur rerité, parz du Buifes Enneu'il avoit de vou-

s, fe démis chaîl assemn voulût té: il téves Gens uvrir de burs, & urs dans ur lang, ne poues foup-

hanta de les AfDE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 371

siégés comprirent qu'il n'y avoit plus de falut à esperer pour eux, qu'aux dures conditions, qu'on leur avoit imposées. J'ai dit qu'il y avoit des Sakis parmi les Confédérés. Il y en avoit aussi parmi les Ennemis, parce que cette Nation. ainsi que je l'ai remarqué ailleurs, est comme divisée en deux Factions, dont l'une est attachée aux Outagamis, & l'autre aux Pouteouatamis. Ceux de ces Sauvages, qui s'étoient enfermés avec les Premiers, déserterent presque tous, & l'on apprit d'eux que les Affiégés étoient aux abois ; qu'ils étoient encore plus tourmentés de la faim & de la foif, que pressés par le feu des Assidaeans; qu'ils avoient déja perdu quatre-vint Hommes, & que leur Fort étoit rempli de Cadavres, qui y caufoient une infection horrible.

Tout cela étoit exactement vrai, & les Ennemis demanderent peu de tems après à parlementer. On crut que pour le coup ils se rendroient à discretion, & on leur permit d'envoyer des Députés. Deux Chefs Outagamis, du nombre desquels étoit Pemoussa, vinrent aussitôt avec plusieurs Captifs, & dans un equipage, qui leur avoit paru très-propre à toucher les Confédérés. Ils dirent que pour eux ils n'osoient pas se flatter qu'on leur accordat la vie; mais qu'ils la demandoient avec instance pour leurs Vieillards, leurs Femmes & leurs Enfans. "Souvenez-vous, ajoûterent-ils, que vous êtes " nos petits Neveux; c'est de votre sang, que vous paroissez si " affamés: ne vous seroit-il pas plus honnête de l'épargner, & " plus avantageux de nous avoir pour vos Esclaves.

La pitié n'entre pas aisément dans le cœur des Sauvages, Le Comman-& la longue résistance des Ennemis avoit irrité les Assiégeans. dant empecne qu'on ne mas-Ils persisterent à vouloir que les Outagamis & leurs Alliés se sacreles Dépurendissent à discretion. Quelques-uns même proposerent à M. tés. du Buisson de massacrer les Députés; mais il leur répondit en colere qu'il falloit être yvre pour lui faire une pareille proposition: que ces deux Hommes étoient venus le trouver sur sa parole; qu'il ne la leur avoit donnée, que de leur consentement, & qu'il ne souffriroit jamais qu'on leur sit le moindre outrage chez lui.

Ils repliquerent que ces deux Envoyés étoient les Auteurs de tout le mal, & qu'ayant eux-mêmes si souvent usé de perfidie, ils ne méritoient point qu'on fût si scrupuleux à leur égard; mais ils ne gagnerent rien. Le Commandant repartit

1712.

qu'il ne convenoit, ni à lui, ni à eux, d'imiter leur exemple, & il renvoya les deux Députés, en leur difant qu'il n'avoit point d'autre réponse à leur faire, que celle, qu'on leur avoit déja faite. Il ne restoit plus à ces Malheureux d'autre esperance, que de pouvoir échaper à la faveur de quelque mauvais tems, & en esset après dix-neus jours de siège, un orage accompagné de pluye ayant écarté les Assiègeans, ils en prositerent, & s'évaderent pendant la nuit.

Les Affiégés fe fauvent, & font poursuivis, On s'en aperçut le lendemain à la pointe du jour, & on se mit à leurs trousses. On les trouva assez bien rétranchés à quatre lieuës de-là sur une Presqu'Isle, qui avance dans le petit Lac de Sainte Claire, & comme leurs rétranchemens ne paroissoient presque point, les Assaillans s'en étant aprochés avec peu de précaution, eurent d'abord plus de vint Hommes tués, ou blessés. Il fallut donc recommencer un nouveau siège, qui dura quatre jours, & il eût été même plus long, si le Commandant François n'y eût fait venir deux pièces de Campagne.

Ils font prefque tous massacrés.

Les Affiégés se rendirent ensin à discrétion, & presque tous ceux, qui avoient les armes à la main, surent impitoyablement égorgés sur le champ. Le reste, au nombre de cent cinquante, sans compter les Femmes & les Ensans, surent faits Esclaves, & partagés entre les Nations confédérées, qui ne les garderent pas lontems, & les massacrerent presque tous, avant que de se séparer. La perte des Alliés monta à soixante Hommes tués, ou blessés; les Hurons, parmi lesquels il y avoit vint-cinq Iroquois Chrétiens, se distinguerent pardessus tous les autres, & perdirent aussi plus de Monde, mais cette Expédition coûta aux Ennemis plus deux mille Personnes.

Fruit de cette victoire.

Du Buisson y acquit beaucoup d'honneur par sa fermeté & son désintéressement, qui le porta à se dépouiller de tout ce qu'il avoit, en faveur de ses Alliés. Le fruit de sa victoire sur que les Anglois désespererent de s'établir au Détroit, ce qui auroit été la ruine entière de la Nouvelle France, non-seulement à cause de la situation de ce lieu, qui est le centre & le plus beau Pays du Canada; mais encore, parce qu'il ne nous auroit plus été possible d'entretenir la moindre communication avec les Sauvages d'en haut, ni avec la Louysiane.

Il restoit encore bien des différents à vuider entre nos Al-

lies, fallo Il ye celle rite p gage toier autar faiter

D

plus foien ges n fallu ce le chan pend leurs voya de qu Cette les M meill

der.

preso

C

 $\mathbf{H}$ 

fent raux çure lume leurs la Re qui a pe V nem rava celle jama

mên

re-n

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 373

lies, & le Gouverneur Général jugea que, pour y réussir, il 1712. falloit commencer par rétablir le Fort de Michillimakinac. Il y envoya l'année suivante M. de Louvigny, & sur la fin de celle-ci il fit partir plusieurs Officiers d'expérience & de mérite pour visiter les Nations du Nord & de l'Ouest, & les engager à oublier tous les sujets de mécontentement, qu'elles s'étoient donnés les unes aux autres. Tout cela fut exécuté avec autant de succès, que de conduite, & la tranquillité fut par-

faitement rétablie dans le Canada.

Il ne fut pourtant pas possible d'engager ces Peuples à ric Source de la plus porter leurs Pelleteries aux Anglois, comme ils fai-décadence du commerce en soient tout ouvertement depuis plusieurs années. Les Sauva-Canada. ges mêmes domiciliés suivirent bientôt le torrent, & il auroit fallu, pour remedier à un si grand mal, augmenter en France le prix du Castor, & diminuer en Canada celui des marchandifes de traite. Le premier de ces deux expédiens ne dépendoit point des Traitans; mais s'ils avoient bien entendu leurs intérêts, ils auroient mis en usage le second, en envoyant chaque année à Quebec pour leur compte la valeur de quarante, ou de cinquante mille francs de marchandises. Cette augmentation en auroit diminué le prix, & auroit mis les Marchands du Pays en état de les donner aux Sauvages à meilleur marché; mais c'est ce qu'on n'a jamais pu leur persuader. Aussi le commerce des Pelleteries est-il présentement presque tout entier entre les mains des Anglois.

Cependant, quoique les négociations pour la Paix ne fus- Pays cédés aux fent pas encore terminées à Utrecht, les Gouverneurs Géné-Anglois par le raux de la Nouvelle France & de la Nouvelle Angleterre re-trecht. curent des ordres précis de leurs Souverains de faire absolument cesser tout acte d'hostilité entre les deux Nations & leurs Alliés; mais peu de tems après ils eurent nouvelle que la Reine de la Grande Bretagne s'étoit détachée de la Ligue, qui avoit entrepris de déthrôner le Roy Catholique, Philippe V. Rien ne pouvoit venir plus à propos pour le Gouvernement de Baston, où les Abénaquis portoient par tout le ravage, & cette raison ne fut certainement pas la moindre de celles, qui déterminerent la Cour de Londres à ne vouloir jamais se relâcher sur la cession de l'Acadie. Elle témoigna la même fermeté sur ce que nous possedions dans l'Isle de Terre-neuve & dans la Baye d'Hudson, & Louis XIV. qui

11 aueule-& le

exem-

'il n'aon leur

d'autre

uelque

e, un

ns, ils

on fe chés à

ans le

ens ne rochés.

Hom-

uveau

ng, fi ces de

refque

itoyae cent

furent

s, qui tous,

xante s, il y

parnde,

mille

eté &

qu'il

t que:

nous nica-

s Al-

HISTOIRE GENERALE 374

avoit aussi ses raisons de ne point apporter d'obstacle au Traité, qu'il vouloit conclurre avec Sa Majesté Britannique, sacrifia enfin ces trois Provinces, & les droits, qu'il prétendoit avoir sur les cinq Cantons Iroquois.

Les Iroquois fe maintiennent dans leur

Ce dernier article ne nous ôta rien de réel, & ne donna non plus rien aux Anglois, parce que les Cantons renouvelindépendance, lerent les protestations, qu'ils avoient déja faites plus d'une fois contre les prétentions réciproques de leurs Voisins, & ont très-bien sçu se maintenir dans la possession de leur liberté & de leur indépendance. Les Anglois, qui, à cela près, ont trouvé avec eux une partie des avantages, que pouvoit leur procurer la Souveraineté d'une Nation résoluë à ne point souffrir de Maître, n'ont pas jugé à propos d'entreprendre de les affujettir: ils se sont contentés dans la suite du tems de construire un Fort à l'embouchure de la Riviere de Chouguen dans le Lac Ontario. Mais comme les Onnontagués ont vû faire cet Etablissement sur leur Terrein, sans s'y opposer, nous avons obtenu des Tsonnonthouans la permission d'en faire un pareil à l'entrée de la Riviere de Niagara, à peu près dans le même endroit, où le Marquis de Dénonville avoit construit un Fort en 1686. Permission, qu'ils avoient resusée aux Anglois, disant qu'ils étoient les Maîtres de recevoir chez eux qui bon leur sembloit, & qu'ils ne vouloient pas y avoir en même tems deux Peuples, qui en troubleroient la Paix par leur animosité mutuelle.

Prétentions des Anglois fur les Abénaquis.

Il n'en a pas été de même des Nations Abénaquises. Les Anglois, qui avoient encore plus à cœur d'avoir ces Sauvages pour Sujets, que les Iroquois, s'imaginerent qu'ils ne trouveroient plus sur cela aucune difficulté après le Traité d'Utrecht, parce qu'ils croyoient y avoir pris de bonnes mesures pour acquerir la Souveraineté de leur Pays. L'article XII. de ce Traité porte que le Roy Très-Chrétien céde à la Reine d'Angleterre à perpétuité l'Acadie, ou Nouvelle Ecosse, en entier, conformement à ses anciennes limites, comme aussi la Ville de PORT ROYAL, maintenant appellée ANNAPOLIS ROYA-LE, & généralement tout ce qui dépend desdites Terres & Isles de ce Pays-là.

Un Ministre Anglois entreprend de séduire ces Peupics.

Ceux, qui commandoient pour Sa Majesté Britannique dans la Nouvelle Angleterre & dans l'Acadie, n'eurent rien de plus pressé, dès qu'ils eurent reçu le Traité, que d'en faire

par grai Teu ven duit con Suj difp les a . I don

Mif les qui Ecd fent dre du ( fion eng L

> care deu gag aux cha tou des ge I d'ai

néra

s'or une cho l'E dif pou fon

leu

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 375

part aux Abénaquis; mais ils crurent devoir prendre de grand 3 mesures avec des Peuples, dont ils sçavoient bien que 1713-22. leur Nation n'étoit pas aimée, & dont ils avoient trop souvent éprouvé la valeur, pour être tentés de la vouloir réduire par la force. Ils ne jugerent pas même à propos de commencer par leur déclarer qu'ils les regardoient comme Sujets de la Couronne d'Angleterre, persuadés que dans la disposition, où ils étoient, une telle proposition ne feroit que

les aliéner davantage.

rai-

, fa-

ten-

nna

velune

, &

ber-

ès, voit

oint

e de de

hou-

ont er,

l'en

orès

voit

ıſée

hez oir

par

4n-

ges

veht.

our

ce An-

er, de

A-Nes

rue

en

ire

Le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre crut donc qu'il falloit avant toutes choses les détacher de leurs Missionnaires, & les accoûtumer insensiblement à vivre avec les Anglois. Dans ce dessein il envoya à l'entrée du Kinibequi le plus habile des Ministres de Baston, pour y tenir une Ecole; & comme il sçavoit que ces Peuples sont infiniment sensibles aux amitiés, qu'on fait à leurs Enfans, il donna ordre à cet Instructeur de nourrir ses petits Disciples aux frais du Gouvernement, & il lui affigna pour cet effet une penfion, qui devoit croître à proportion du nombre de ceux, qu'il

engageroit à venir à son Ecole.

Le Ministre n'oublia rien pour séconder les vûes de son Gé-Ce qui se passe néral; il alloit chercher les Enfans dans leur Village, il les entre ce Mini-fire & le P. caressoit, il leur faisoit des présens; enfin il se donna pendant Rasse, deux mois bien des mouvemens, sans néanmoins en pouvoir gagner un seul. Il ne se rebuta pourtant point; il s'adressa aux Peres de ces Enfans, il leur fit diverses questions touchant leur croyance, & sur les réponses, qu'ils lui firent, il tourna en risée les Sacremens, le Purgatoire, l'invocation des Saints, & toutes les pratiques de pieté, qui sont en usa-

ge parmi les Catholiques.

Le P. Sebastien RASLE, qui depuis un grand nombre d'années gouvernoit cette Chrétienté naissante, crut devoir s'opposer à ces premieres sémences de séduction. Il écrivit une Lettre fort polie au Ministre, & lui marqua entr'autres choses que ses Néophytes sçavoient croire les vérités, que l'Eglise Catholique enseigne; mais qu'ils ne sçavoient pas en disputer; qu'en leur proposant des difficultés, ausquelles il pouvoit bien croire qu'ils n'étoient pas en état de répondre, ion dessein étoit apparemment qu'ils les communiquassent à leur Missionnaire; qu'il saississoit avec plaitir cette occasion

1713-22.

de conferer avec un habile Homme; qu'il lui laissoit le choix de le faire, ou de vive voix, ou par écrit, & qu'en attendant il lui envoyoit un Mémoire, qu'il le prioit de lire avec attention.

Dans ce Mémoire, qui étoit affez long, le Missionnaire prouvoit par l'Ecriture, par la Tradition, & par des raisonnemens Théologiques, les Dogmes, que le Ministre avoit attaqués par de fades plaisanteries; il ajoûtoit en finissant sa Lettre, que, s'il n'étoit pas content de ses preuves, il attendoit de lui une refutation précise, & appuyée sur des principes certains, & non pas fur des raisonnemens vagues, encore moins fur des réflexions malignes & des fatyres indécentes, qui ne convenoient, ni à leur profession, ni à l'importance des matieres, dont il étoit question entr'eux.

Le Premier quitte la par-

Deux jours après que le Ministre eut reçu cette Lettre, il partit pour rerourner à Baston, d'où il envoya au Pere Rasle une courte réponse; mais si obscure, & dans un Latin si peu intelligible, que le Missionnaire après l'avoir luë plusieurs fois, n'y put rien comprendre, sinon que le Ministre se plaignoit qu'il l'attaquoit sans raison; que le seul zéle du falut des Ames l'avoit porté à enseigner le chemin du Ciel aux Sauvages; & que les preuves, qu'il lui opposoit, étoient ridicules & puériles.

Le P. Rasse lui repliqua sur le champ par une Lettre, qu'il lui fit porter à Baston, & dont il ne reçut la réponse qu'au bout de deux ans : le Ministre, sans entrer en matiere, lui mandoit qu'il avoit l'esprit chagrin & critique, & que c'étoit la marque d'un tempéramment enclin à la colere : ainsi se termina la dispute; le Missionnaire sut charmé d'avoir à si peu de frais écarté le Prédicant, & fait avorter le projet, que cet Homme avoit formé de féduire son Troupeau. Cette première tentative ayant eu si peu de succès, le Gouvernement de Baston eut recours à un autre artifice, qui ne réussit pas mieux.

Plusieurs Anglois s'établif-fent sur les bords du Kinibequi.

Un Anglois demanda aux Abénaquis la permission de bâtir fur les bords de leur Riviere une espèce de Magasin, pour y faire la traite avec eux, promettant de vendre ses marchandises à beaucoup meilleur marché, qu'ils ne les achetoient à Baston même. Les Sauvages, qui trouvoient un grand avantage dans cette proposition, y consentirent. Un autre Anglois demanda peu de tems après la même permission, offrant des conditions

ditions & elle les Ang la Rivi Nature rent m Les .

DE

percev foient nouvea fin fe v ils ouv derent leurs T dit que d'Angle ponfe f ces Peu dance.

Ils no

fur le cl voir de faveur ( doient l que le Pays, Gouve blé leur conclue hortés à tout le la Reine les Terr France pour lui qu'il ref conferv les Sauv

Cette inquiette Tom

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 377

ditions encore plus avantageuses, que n'avoit fait le Premier, 1713-22. & elle fut aussi accordée. Cette facilité des Sauvages enhardit les Anglois; ils s'établirent en affez grand nombre le long de la Riviere, fans se mettre en peine d'en avoir l'agrément des Naturels du Pays; ils y éleverent des Maisons, & ils y bâtirent même des Forts, dont quelques-uns étoient de pierre.

Les Abénaquis ne parurent pas s'en formaliser, ils ne s'apercevoient point du piège, qu'on leur tendoit, & ils ne faisoient attention, qu'à la commodité de trouver chez leurs nouveaux Hôtes tout ce qu'ils pouvoient desirer : mais à la fin se voyant comme environnnés d'Habitations Angloises. ils ouvrirent les yeux, & entrerent en défiance. Ils demanderent aux Anglois de quel droit ils s'établissoient ainsi sur leurs Terres, & y construisoient des Forts? On leur répondit que le Roy de France avoit cedé leur Pays à la Couronne d'Angleterre, & on ne peut juger de l'effet, que fit cette réponse sur leur esprit, que quand on sçait jusqu'à quel point ces Peuples sont jaloux de leur liberté & de leur indépendance.

u

X

il

Ils ne répliquerent rien aux Anglois, mais ils envoyerent Les Abé 11sur le champ des Députés au Marquis de Vaudreuil pour sça- de leur indévoir de lui s'il étoit vrai que le Roy de France eût disposé en pendance. faveur de la Reine d'Angleterre d'un Pays, dont ils prétendoient bien être les seuls Maîtres. La réponse du Géneral fut que le Traité d'Utrecht ne faisoit aucune mention de leur Pays, & ils furent contens. Quelque tems auparavant le Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre avoit affemblé leurs Chefs, pour leur faire part de la nouvelle de la paix conclue entre les François & les Anglois, & les ayant exhortés à vivre en bonne intelligence avec lui, & à oublier tout le passé, il ajoûta que le Roy de France avoit donné à la Reine d'Angleterre Plaisance & le Port Royal, avec toutes les Terres adjacentes. Un Chef lui répondit que le Roy de France pouvoit disposer de ce qui lui appartenoit; mais que pour lui il avoit sa Terre, où Dieu l'avoit placé, & que tant qu'il resteroit un Enfant de sa Nation, il combattroit pour la conserver. Le Géneral Anglois n'insista point, & congedia les Sauvages, après les avoir bien régalés.

Cette maniere d'agir les rassûra, & ils ne songerent plus à Ils sontereinquietter les Anglois, qui étoient aux environs du Kinibe-hispar les An-Tome 11.

1713-22. qui : ils s'accoûtumerent même insensiblement à traiter avec eux; mais un jour qu'ils étoient entrés au nombre de vint dans une Habitation Angloife, ils s'y virent tout-à-coup invettis par deux-cent Hommes armés. Nous sommes morts, s'écria auffi-tôt l'un d'eux, mais vendons cher notre vie. Ils se préparoient en effet à se jetter sur cette Troupe, lorsque les Anglois, qui connoissoient de quoi sont capables ces Sauvages, quand ils font poussés à bout, leur protesterent qu'on n'avoit formé aucun dessein contr'eux, qu'on venoit seulement les inviter à envoyer quelques-uns des leurs à Baston, pour y conferer avec le Gouverneur Géneral des moyens d'affermir la paix & la bonne intelligence entre les deux Nations.

> Les Sauvages sont d'une facilité à croire ce qu'on leur dit, que les plus fâcheules expériences n'ont jamais pû guerir : ceux-ci nommerent sur le champ quatre Députés, qui se rendirent à Baston, où ils furent fort étonnés de se voir arrêtés Prisonniers en arrivant. On n'eut pas plûtôt appris cette nouvelle dans leurs Villages, qu'on envoya demander la raison

d'un procede si étrange.

On leur répondit qu'on ne retenoit point leurs Députés comme Prisonniers, mais en qualité d'Otages, & qu'ils seroient relachés, si-tôt que la Nation auroit dédommagé les Anglois de quelques bestiaux, que des Sauvages avoient tués dans leurs Habitations, & dont la perte montoit à la valeur de deux-cent livres de Castor. Les Abénaquis ne convenoient nullement du fait, toutefois ils ne voulurent pas qu'on pût leur reprocher d'avoir abandonné leurs Freres pour si peu de choses, & ils payerent les deux-cent livres de Castor.

Ils n'en furent pourtant pas plus avancés; on ne délivra point les Prisonniers, & on prétexta diverses raisons pour les retenir: à la fin cependant le Gouvers ur Général craignit que cette détention ne lui attirât quelque affaire fâcheuse, & fit proposer aux Abénaquis une Conférence, pour terminer tous les différents à l'amiable. Elle fut acceptée; on convint du lieu & du jour, les Sauvages s'y rendirent avec le Pere Rasse: & le Pere de la Chasse, Supérieur Général des Missions qui faisoit sa visite dans ces Quartiers-là, où il avoit été lontems Missionnaire, y voulut aussi assister; mais le Général Anglois ne parut point.

 $\mathbf{D}$ Le que ( prire la Le voier les fe dès q 20. C de lei tous Priso 4°, ( Lettr la Na Ce

> pour dont rent dispo Il n'y Vaud befor pas p quis

> > cufe

fut p

dit q quise Nati les se leur cede ces ave Cor vell

mer Me DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XIX. 379

r avec

e vint up in-

norts, Ils se

ue les

Sau-

qu'on

feule-

iton,

byens

deux

dit,

erir:

ren-

rrêtés

nou-

aifon

putés

ls fe-

é les

tués

ıleur

Dient

pût

u de

livra

r les

gnit

, &

iner

vint

Pere

ions

lonéral

Les Sauvages en furent outrés, & se seroient portés à quel- 1713-22. que extrêmité, si on ne les avoit retenus. Le parti, qu'ils Lettre de ces prirent, fut d'écrire au Gouverneur; le P. de la Chasse sit Sauvages au la Lettre, & elle portoit : 10. Que les Abénaquis ne pou-Général de la voient comprendre pourquoi on retenoit leurs Députés dans Nouvelle Aules fers, après la parole, qu'on avoit donnée de les délivrer, gleterre. dès que les deux-cent livres de Castor auroient été payées. 2º. Qu'ils n'étoient pas moins surpris de voir qu'on disposat de leur Pays, & qu'on s'y établit fans leur agrément. 30. Que tous les Anglois eussent à en sortir au plûtôt, & à élargir les Prisonniers, qu'ils retenoient contre le Droit des Gens: 4°. Que si dans deux mois on n'avoit point de réponse à cette Lettre, ou si elle ne produisoit pas l'effet, qu'on en attendoit, la Nation sçauroit bien se faire justice.

Ce fut au mois de Juillet de l'année 1721, que cettte Lettre fut portée à Baston par quelques Anglois, qui étoient venus pour tenir la place du Gouverneur Général à la Conference, dont nous venons de parler. Comme les deux mois s'écoulerent, sans qu'on entendît parler de rien, les Abénaquis se disposerent à exécuter leurs menaces, & à user de représailles. Il n'y en eut jamais de plus justes; cependant le Marquis de Vaudreuil crut devoir s'opposer aux voyes de fait, & il eut besoin de tout son crédit pour les empêcher : mais ce ne fut pas pour lontems. Les Anglois mirent la patience des Abénaquis à bout par deux Entreprises, que rien ne pouvoit excuser.

La premiere fut l'enlevement du Baron de S. Castin. J'ai dit que le Pere de ce Gentilhomme avoit épousé une Abéna- ron de Saint quise, ainsi le jeune Baron appartenoit par sa Mere à cette Castin. Nation. Il avoit toujours vécu avec ses Parens maternels, les seuls, qu'il connût; & il commandoit pour le Roy dans leur Pays depuis la perte de l'Acadie. Outre cela il avoit succedé à son Pere dans le Commandement général, que tous ces Peuples avoient déferé à celui-ci, lorsqu'il s'étoit allié avec eux; & en cette qualité il étoit venu pour se trouver à la Conférence proposée par le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre.

Les Anglois lui en firent un crime ; ils dépêcherent un Bâtiment vers le lieu de sa résidence, qui étoit sur le bord de la Mer; & le Capitaine ayant eu la précaution de ne faire paroî-

Bbbij

tre sur son Pont que deux ou trois Hommes, l'envoya inviter, dès qu'il eut mouillé l'Ancre, à venir s'y rafraîchir. Le Baron, qui n'avoit aucun sujet de se désier de cet Officier, qu'il connoissoit particulierement, se rendit seul auprès de lui, & dès qu'il y fut, le Capitaine appareilla & le conduisit à Baston, au mois de Decembre de l'année 1721. Là on le tint fur la fellette, & on l'interrogea comme un Criminel. On lui demanda entr'autres choses pourquoi, & en quelle qualité il étoit allé au lieu marqué pour la conference entre le Gouverneur Général & les Abénaquis; s'il n'y avoit pas été député par le Marquis de Vaudreuil, & ce que signifioit l'habit d'Ordonnance, qu'il portoit.

Il répondit qu'il étoit Abénaquis par sa Mere, qu'il avoit passé toute sa vie avec ces Sauvages, qui l'avoient établi Chef & Commandant Général de leur Nation; & qu'en cette qualité, il n'avoit pas cru pouvoir se dispenser de se trouver à une Assemblée, où l'on devoit traiter des intérêts de ses Freres: qu'il n'en avoit reçu aucun ordre du Gouverneur Général de la Nouvelle France, & que l'habit, dont il étoit revêtu, n'étoit point un habit d'Ordonnance, mais un habit convenable à sa naissance & à son rang, ayant l'honneur d'être Officier dans les Troupes du Roy Très-Ghrétien, fon Sou-

Il est relâché.

verain. Cependant M. de Vaudreuil ayant appris la détention de ce Commandant, écrivit au Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre pour s'en plaindre, & pour reclamer le Baron: il n'en reçut point de réponse, mais au bout de cinq mois le Prisonnier sut remis en liberté. Il repassa peu de tems après en France, & alla recueillir la succession de son Pere en Bearn, d'où il n'est point sorti depuis.

Les Anglois ver le P. Rasquent.

La seconde Entreprise des Anglois, & qui acheva d'irriter veulent enle- contr'eux les Abénaquis, regardoit le P. Rasle, & sut pousle, & le man- sée beaucoup plus loin. On étoit persuadé à Baston que ce Missionnaire seroit toujours un obstacle invincible au dessein, qu'on y avoit formé de s'emparer peu à peu de tout le Pays, qui sépare la Nouvelle Angleterre de l'Acadie, parce qu'en maintenant avec soin les Néophites dans leur attachement à la Foy Catholique, il resserroit de plus en plus les liens, qui les unissoient aux François. Après plusieurs tentatives, d'abord pour engager ces Sauvages par les offres & les promesses les p renv nistr gloi mire qui une

DI

172 ave les a mei qui troi defl fur

> tre tel fait le : che n'e çu cre

les

ra av

Bo

ſi b

T

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 381

invir. Le

cier,

ès de

duisit

on le

I. On

qua-

re le

s été

l'ha-

avoit

Chef

qua-

une

res:

iéral

êtu ,

nve-

'être

ou-

n de

ou-

Ba-

ring

ems

ere

iter

ouf-

ın,

s,

'en

tà

qui a-

les

les plus séduisantes à le livrer aux Anglois, ou du moins à le 1713-22. renvoyer à Quebec, & à prendre en sa place un de leurs Ministres; ensuite pour le surpendre & pour l'enlever, les Anglois résolus de s'en défaire, quoiqu'il leur en dût coûter, mirent sa tête à prix, & promirent mille livres sterling à celui. qui la leur porteroit.

Tout cela ayant été inutile, ils crurent enfin avoir trouvé une occasion de se saisir de sa Personne vers la fin de Janvier 1722. Ils apprirent qu'il étoit resté au Village de Narantsoak avec un petit nombre de Vieillards & d'Infirmes, tandis que les autres étoient à la Chasse; & ils y envoyerent un Détachement de deux-cent Hommes. Par bonheur deux jeunes Gens. qui chassoient sur le bord de la Mer, les aperçurent qui entroient dans la Riviere du Kinibequi; ils se douterent de leur dessein, & coururent par les Terres avertir le P. Rasse d'être fur ses gardes, & les Vieillards de se refugier dans les Bois.

Le Missionnaire crut devoir commencer par consommer les Hosties consacrées, qui étoient dans sa Chapelle, & mettre en lieu de fûreté les Vases sacrés & les Ornemens de l'Autel, après quoi il alla rejoindre ses Sauvages, à qui il avoit fait prendre les devants dans la Forêt. Les Anglois arriverent le soir même au Village, & n'y ayant pas trouvé celui qu'ils cherchoient, ils le suivirent le lendemain dans sa retraite. Ils n'en étoient plus qu'à une portée de Fusil, lorsqu'on les apercut, & le Pere étoit tout habillé pour dire la Messe, si on en croit quelque Relation.

Tout ce qu'il put faire, fut de pénétrer plus avant dans le Bois; mais comme il n'avoit pas eu le loisir de prendre ses raquettes, & qu'il ne marchoit pas aisément, parce qu'il avoit eu quelques années auparavant une jambe & une cuiffe cassées; il ne put faire autre chose que de se cacher derriere un Arbre. Les Anglois parcoururent divers sentiers frayés par les Sauvages, & n'étoient plus qu'à huit pas de l'Arbre. qui couvroit leur proye, lorsque, comme s'ils eussent été repoussés par une main invisible, ils s'arrêterent, & reprirent la route du Village, où ils pillerent l'Eglife & la Maison du Misfionnaire. Ils le laisserent ainsi sans provisions, & il souffrit beaucoup de la disette de toutes choses, jusqu'à ce que les Jefuites de Quebec ayant été informés de l'extrêmité, où il étoit réduit, eussent eu le loisir de fournir à tous ses besoins.

1713-22.

Ces infultes réiterées firent juger aux Sauvages qu'il n'y Les Abéna. avoit plus d'accommodement à esperer avec les Anglois, & quis leur dé-qu'il étoit tems de chercher la paix dans une bonne guerre. ciarent laguer Dès qu'ils furent de retour de la Chasse, & qu'ils eurent onsemencé leurs Terres, ils prirent la résolution de détruire les Habitations Angloifes du Kinibequi, & d'éloigner de leurs Villages un Peuple inquiet, qui en vouloit ouvertement à leur liberté. Ils députerent à tous leurs Freres, & à leurs Alliés, pour les engager à leur prêter la main dans la nécessité, où ils étoient d'une juste défense; & ces Députations eurent tout le succès, qu'ils en avoient esperé. On chanta la guerre chez les Hurons de Lorette, & dans toutes les Bourgades Abénaquises, & le rendez-vous des Guerriers fut marqué à Narantfoak.

Ils la font avec fuccès.

Il en étoit déja parti un Détachement, qui avoit descendu la Riviere jusqu'à la Mer, & qui y ayant rencontré trois ou quatre petits Bâtimens des Ennemis, les enleva; remonta ensuite la Riviere, pillant & brûlant toutes les Habitations Angloifes, mais fans faire aucune violence aux Habitans; il leur laissa même la liberté de se retirer où ils voudroient, à la réferve de cinq, qui turent gardés comme Otages, pour répondre des Députés Abénaquis, qu'on retenoit toujours Prisonniers à Baston. Quelque tems après un Parti Anglois ayant surpris seize Sauvages, dans une Isle, où ils s'étoient endormis, firent sur eux une décharge, dont il y en eut cinq de tués, & autant de blessés.

tirer à Quebec.

La guerre étant ainsi allumée entre les deux Nations, les refuse de sere- Habitans de Narantsoak presserent le P. Rasse de se retirer pour quelque tems à Quebec, lui représentant que le moins, qui pourroit lui arriver, s'il tomboit entre les mains des Anglois, ce seroit de languir le reste de ses jours dans une dure captivité: Il leur répondit qu'il ne craignoit point les menaces de ceux, qui ne le haissoient qu'à cause de son zele pour le falut de son Troupeau, & ajoûta ces paroles de l'Apôtre: (Act. 20. 24.) Je n'estime point ma vie plus précieuse que moimême, pourvû que j'acheve ma course, & que j'accomplisse le Ministere de la parole, qui m'a été confié par le Seigneur Jesus.

Il eft tué par les Anglois.

Ce que les Sauvages avoient prévû, arriva: les Anglois ne paroissoient faire la guerre, que pour se délivrer d'un Homme, à qui seul ils attribuoient l'opposition, que témoi-

DE gnoie rant empl Hom à Na envir ranti aper de le  $\mathbf{II}$ 

> Ils p pas ' deda lards de la LeP se tr Affa atter peril paru ďun d'un

> > faire A fes ( moi trav mai full ble eux de

> > Sau

ch pa gn JE tic gnoient les Abénaquis de se soumettre à eux; enfin désesperant de s'en rendre Maîtres par la surprise, ils résolurent d'y employer la force. Le vint-troisième d'Août 1724. onze-cent Hommes, partie Anglois, & partie Sauvages, marcherent à Narantsoak. Les Brossailles épaisses, dont ce Village étoit environné, & le peu de précaution des Habitans pour se garantir contre une attaque imprévuë, furent cause qu'on ne les aperçut, qu'au moment qu'ils firent une décharge générale de leurs Fusils, dont toutes les Cabannes surent criblées.

e. e-

es

rs à

1-

,

re

Il n'y avoit alors que cinquante Guerriers dans le Bourg. Ils prirent les armes, & coururent tumultuairement, non pas pour défendre la Place contre un Ennemi, qui étoit déja dedans, mais pour favoriser la fuite des Femmes, des Vieillards & des Enfans, & leur donner le tems de gagner le côté de la Riviere, qui n'étoit pas encore occupé par les Anglois. Le P. Rasse averti par les clameurs & le tumulte du danger, où se trouvoient ses Néophytes, alla sans crainte se présenter aux Assaillans, dans l'esperance d'attirer sur lui seul toute leur attention, & par-là de procurer le falut de son Troupeau au peril de sa vie. Son esperance ne sut pas vaine, à peine eut-il paru, que les Anglois jetterent un grand cri, qui fut suivi d'une grêle de Mousquetades, dont il tomba mort auprès d'une Croix, qu'il avoit plantée au milieu du Village: sept Sauvages, qui l'accompagnoient, & qui avoient voulu lui faire un rempart de leurs corps, furent tués à ses côtés.

Ainsi mourut ce charitable Pasteur, en donnant sa vie pour ses Ouailles, après trente-sept ans d'un pénible Apostolat. Sa mort consterna les Sauvages, qui prirent aussi-tôt la fuite & traverserent la Riviere, les uns à la nâge, & les autres à gué; mais toujours poursuivis par les Ennemis, jusqu'à ce qu'ils sussent entrés dans la prosondeur des Bois, où ils se rassemblerent au nombre de cent-cinquante. Quoiqu'on eût tiré sur eux plus de deux mille coups de Fusils, il n'y en eut que trente

de tués, & quatorze de blessés.

Les Anglois ne voyant plus nulle part de résissance, s'attacherent à piller & à brûler les Cabannes: ils n'épargnerent pas l'Eglise, mais ils n'y mirent le seu, qu'après avoir indignement profané les Vases sacrés, & le Corps adorable de JESUS-CHRIST. Ils se retirerent ensuite avec une précipitation, qui tenoit de la suite, & comme s'ils avoient été frappés 1713-24.

d'une terreur panique. Les Sauvages rentrerent aussi-tôt dans leurs Villages; & leur premier soin, tandis que les Femmes cherchoient des herbes & des plantes propres à guerir les blessés, sut de pleurer sur le corps de leur S. Missionnaire.

Ils le trouverent percé de mille coups, la chevelure enlevée, le crâne brisé à coups de haches, la bouche & les yeux remplis de bouë, les os des jambes fracassés, & tous les membres mutilés de cent manieres disserentes. Voilà de quelle maniere fut traité un Prêtre dans sa Mission au pied d'une Croix, par ces mêmes Hommes, qui exageroient si fort en toute occasion les inhumanités prétendues de nos Sauvages, qu'on n'a jamais vû s'acharner ainsi sur les cadavres de leurs Ennemis. Après que ses Néophytes eurent levé & baisé plusieurs fois les précieux restes d'un Perc tendrement, & si justement chéri, ils l'inhumerent à l'endroit même, où la veille il avoit célebré les SS. Mysteres, c'est-à-dire, à la place, où étoit l'Autel, avant que l'Eglise sût brûlée.

Le P. Rasse étoit d'une bonne Famille de Franche-Comté, & mourut dans fa soixante & septième année: Il étoit d'un temperamment robuste, mais les jeunes & les fatigues continuels l'avoient fort affoibli, surtout depuis l'accident, qui lui étoit survenu dix-neufans auparavant. J'ai souvent admiré sa patience dans cette longue & fâcheuse maladie, & nous ne pouvions comprendre comment il avoit pu souffrir une si cruelle operation, sans jetter seulement un cri. Il scavoit presque toutes les Langues, qu'on parle dans ce vaste Continent, & il avoit travaillé au salut de presque toutes les Nations, qui l'habitent. Trois ans avant sa mort son Supérieur lui ayant représenté qu'il étoit tems de prendre des mesures pour se soustraire à la fureur des Anglois, qui avoient juré sa perte, il ré-" pondit que ses mesures étoient prises. " Dieu m'a confié ce Troupeau, je suivrai son sort, trop heureux de m'immoler " pour lui. " Il répetoit souvent la même chose à ses Néophytes. " Nous n'avons que trop éprouvé, disoient ces fervens Chré-" tiens après sa mort, que ce cher Pere nous parloit de l'abondance du cœur; nous l'avons vû affronter la mort d'un air " tranquille, & s'opposer seul à la rage des Ennemis, pour " nous donner le tems de mettre nos vies en sûreté. " Il ne fut guéres moins regretté dans la Colonie, que parmi ses Sauvages, mais on y fongea beaucoup plus à exalter fon bon-

heur,

Son éloge.

dans
imes
r les
e.
nleeux
emmaix
,
ocon
neurs
ent
oit



DE

heur, de la C. Supérie en vert Meffieu dir que

Martyr
Lagi
& les A
gagnere
fion, quenfin pr
n'étoit
moindr
tant co
même c
tes, qu
més po
que les
voués,
d'ailleu

tyrs.
Cepe
Angloi
faire la
Poiffor
jourd'h
entre le
de-No
n'eft él
de S.
guéres
de larg
Nordlieuës
a pas p
eft tel

deux j Isthme du Po DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 385

heur, qu'à faire des Prieres pour le repos de son ame. Le Pere de la Chasse ayant demandé pour lui à M. l'Abbé de Belmont, Supérieur du Séminaire de Montreal, les suffrages de l'Eglise. en vertu de la communication de Prieres, qui est entre ces Messieurs & les Jésuites, ce respectable Vieillard ne lui répondi- que par ces paroles de S. Augustin: c'est faire injure à un

Martyr, que de prier pour lui.

La guerre continua encore quelque tems entre les Sauvages & les Anglois, & toujours au désavantage de ceux-ci, qui ne font obligés de laisser les Saugagnerent par leurs hostilités, que de rendre invincible l'aver- vages en repos. sion, que ceux-là avoient toujours euë pour eux; & qui ont enfin pris par force le parti de les laisser tranquilles. La France n'étoit point entrée dans ce démêlé, pour ne point donner le moindre prétexte de rompre la bonne intelligence, qu'il avoit tant coûté de rétablir entre les deux Couronnes : on cessa même de négocier dans les deux Cours le Reglement des limites, quoique dès l'année 1719. il y eût des Commissaires nommés pour cela de part & d'autre. Il y a tout lieu de croire, que les Anglois, qui massacrerent le P. Rasle, furent désavoués, puisqu'on n'en a fait aucune poursuite de notre part : d'ailleurs ce n'est pas aux Hommes à venger le sang des Martyrs.

Cependant par la cession de l'Acadie & de Plaisance aux Anglois, il ne restoit plus à la France d'autre endroit pour Breton. faire la Pêche des Moruës, ou du moins pour faire fécher ce Poisson, que l'Isse du Cap Breton, qui n'est plus connuë aujourd'hui, que sous le nom d'Isle Royale. Cette Isle est située entre les quarante-cinq & les quarante-sept dégrés de Latitude-Nord, & elle forme avec l'Isle de Terre-Neuve, dont elle n'est éloignée que de quinze à seize lieuës, l'entrée du Golphe de S. Laurent. Le Détroit, qui la sépare de l'Acadie, n'a guéres que cinq lieues communes de France de long, sur une de large, & se nomme le Passage de Fronsac. Sa longueur du Nord-Est au Sud-Ouest-Est, n'est pas tout-à fait de cinquante lieuës, & sa plus grande largeur de l'Orient à l'Occident n'en a pas plus de trente-trois. Sa figure est fort irréguliere, & elle est tellement coupée par des Lacs & des Rivieres, que les deux parties principales ne tiennent ensemble, que par va Isthme d'environ huit-cent pas de large, lequel sépare in find du Port Toulouse de plusieurs Lacs, qu'on appelle Labrador. Tome 11.

1713-24.

Les Anglois

Description





HISTOIRE GENERALE

Ces Lacs se déchargent dans la Mer à l'Orient par deux Canaux de largeur inégale, formés par l'Isle de Verderonne, ou de la Boularderie, qui a sept à huit lieues de long.

Son climat, & nature du Pays.

Le climat de cette Isle est à peu près le même, que celui de Quebec; & quoique les brouillards y soient plus fréquens. on ne se plaint point que l'air y soit mal sain. Toutes les Terres n'y font pas bonnes, cependant elles produisent des Arbres de toutes les especes. On y voit des Chênes d'une grandeur prodigieuse, des Pins propres pour la mâture, & toutes sortes de Bois de charpente. Les plus communs, outre le Chêne. sont le Cedre, le Frêne, l'Erable, le Plane & le Tremble. Les Fruits, & furtout les Pommes, les Légumes, le Froment, tous les autres Grains nécessaires à la vie, le Chanvre, le Lin, y font moins abondans, mais d'une aussi bonne qualité, qu'en Canada. On a observé que les Montagnes y peuvent être cultivées jusqu'à leur sommet, que les bonnes Terres y ont leur pente au Midi, & qu'elles sont à couvert des vents de Nord, & de Nord-Ouest par les Montagnes, qui les bordent du côté du Fleuve S. Laurent.

Ses richesses.

Tous les Animaux domestiques, les Chevaux, les Bœufs, les Cochons, les Moutons, les Chevres & la Volaille, y trouvent abondamment de quoi vivre. La Chasse & la Pêche v peuvent nourrir les Habitans une bonne partie de l'année. Cette Isle a plusieurs Mines abondantes d'un excellent Charbon de Terre, & ces Mines sont en Montagnes; par consequent il ne faut, pour tirer le Carbon, ni creuser, ni détourner les eaux, comme en Auvergne: on y trouve aussi du Plâtre. On prétend qu'il n'y a nul endroit au Monde, où l'on pêche plus de Moruës, & où l'on ait plus de commodités pour la faire sécher. Autrefois cette Isle étoit pleine de Bêtes fauves; elles y font aujourd'hui fort rares, surtout les Elans. Les Perdrix y sont presque de la grosseur du Faisan, & lui ressemblent assez pour le plumage : enfin la Pêche du Loup Marin, du Marsouin, & des Vaches Marines s'y peut faire

commodément, & elle y est très-abondante.

Tous ses Ports sont ouverts à l'Orient en tournant jusqu'au Sud dans l'espace de cinquante-cinq lieues, en commençant par le Port Dauphin, jusqu'au Port Toulouse, qui est presque à l'entrée du Passage de Fronsac. Par tout ailleurs on a peine à trouver quelques mouillages pour de petits Bâtimens dans

Ses Ports.

de s , r - es ur r - es . c - , u- y - - - u n s s - - 2

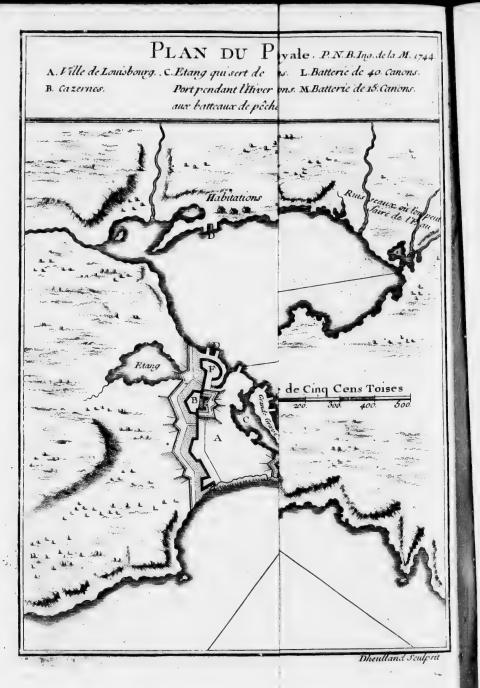

des Anses haute, & der plus f Fronsac, louse, con prement e S. Pierre Madame on rencor ron à vint entre des toutes les lieue & d

mouillage Le Ha n'en est él de l'Amé ve par to on y peur entrée n' Isles, & de Lore lieues plu ficile, à lorfqu'el trois-cer pas deu: dont l'er de prof fois le I la Baye Terre fe large, fure qui res s'y
jusqu'à des ver

plus pe & qu'e pelle

1713.

des Anses, ou entre des Isles. Toute la Côte du Nord est fort haute, & presque inaccessible, & on ne peut guéres aborder plus facilement à celle de l'Ouest, jusqu'au Passage de Fronsac, au sortir duquel on rencontre d'abord le Port Toulouse, connu auparavant sous le nom de S. Pierre. Il est proprement entre une espece de Golphe, qu'on appelle le Petit S. Pierre, & les Isles de S. Pierre, vis - à vis des Isles Madame ou de Maurepiss. De là, en remontant au Sud-Est, on rencontre la Baye de Gabori, dont l'entrée, qui est environ à vint lieuës des Isles de S. Pierre, a une lieuë de iarge entre des Isles & des Rochers. On peut approcher de fort près toutes les Isles, dont quelques-unes avancent dans la Mer une lieuë & demie. Cette Baye a deux lieuës de prosondeur, & le

mouillage y est fort bon.

ms.

Le Havre de Louysbourg, autrefois le Havre à l'Anglois, n'en est éloigné que d'une bonne lieuë : c'est un des plus beaux de l'Amérique. Il a près de quatre lieuës de tour, & on y trouve par tout fix à sept brasses d'eau. Le mouillage y est bon, & on y peut échouer sur les vases sans risquer les Navires. Son entrée n'a pas deux-cent toises de large entre deux petites Isles, & on la reconnoît de douze lieuës en Mer par le Cap de Lorembec, qui n'en est pas éloigné au Nord-Est. Deux lieuës plus haut est le Port de la Baleine, dont l'entrée est difficile, à cause de plusieurs Rochers, que la Mer couvre, lorsqu'elle est agitée. Il n'y peut entrer que des Bâtimens de trois-cent Tonneaux; mais ils y sont en toute sûreté. Il n'y a pas deux lieuës de-là à la Baye de Panadou ou Menadou. dont l'entrée a environ une lieuë de large, & qui en a deux de profondeur. Presque vis-à-vis est l'Isle de Scatari, autrefois le Petit Cap Breton, qui a plus de deux lieuës de long: la Baye de Miré n'en est séparée, que par une Langue de Terre fort étroite. Son entrée a aussi près de deux lieuës de large, & elle en a huit de profondeur; elle se rétrécit à mefure qu'on y avance, & plusieurs Ruisseaux ou petites Rivieres s'y déchargent. Les grands Vaisseaux peuvent y remonter jusqu'à six lieues, & y trouver de bons mouillages à l'abri des vents. Outre l'Isle de Scatari, il y en a plusieurs autres plus petites, & des Rochers, que la Mer ne couvre jamais, & qu'on aperçoit de loin : le plus gros de ces Rochers s'appelle le Forillon. La Baye de Morienne est au dessus séparée Cccij

## PLAN DU PORT ET VILLE DE

A. Ville de Louisbourg. C. Etang qui sert de D. Echafaux sur lesquels E. Batterie de 20. Ca

B. Cazernes. Port pendant l'Ihver on pare et sale la morie F. Batte de 30. Canon
aux batteaux de pêche. pour les faire enstrecher.



ET VILLE DE LOUISBOURG dans l'Isle Royale. P.N.B. Inst. de la M. 1744
essur lesquels E. Batterie de 20. Canons. G. Batt' de 40. Canons. J. Batt' de 24. Canons. L. Batterie de 40. Canons.
tsale la morite E. Batt' de 30. Canons. H. Batt' de 8. Canons pour E. Batterie de 16. Canons. M. Batterie de 16. Canons.
Gure ens'escher.

défendre la préédente.



1713.

de la Baye de Miré par le Cap brûlé & un peu plus haut est l'Isle Plate, ou l'Isle à Pierre à Fusil, directement par les quarante-six dégrés huit minutes de Latitude. Il y a entre toutes ces Isles & ces Rochers de bons abris, & on les peut

approcher fans crainte.

De-là remontant trois lieuës au Nord-Ouest, on trouve l'Indiane, qui est un bon Havre; mais pour de petits Vaisseaux seulement: de l'Indiane à la Baye des Espagnols, il y a deux lieuës : cette Baye est un très-beau Havre. Son entrée n'a que mille pas de large, mais elle va toujours en s'élargissant; & au bout d'une lieuë elle se partage en deux Bras, qu'on peut remonter trois lieues. L'un & l'autre sont de très-bons Ports. qu'on pourroit encore rendre meilleurs à peu de frais. De cette Baye à la petite entrée de Labrador il y a deux lieuës, & l'Isle, qui la sépare de la plus grande entrée, en a autant. Labrador est un Golphe, qui a plus de vint lieues de long, & trois ou quatre dans sa plus grande largeur. On ne compte qu'une lieue & demie de la grande entrée de Labrador au Port Dauphin, ou de Sainte Anne: on mouille au large en toute sûreté entre les ssles du Cibou. Une Langue de Terre ferme presqu'entierement le Port, & n'y laisse que le passage d'un Vaisseau. Le port a deux lieuës de circuit, & à peine les Vaisseaux y sentent-ils les vents, à cause de la hauteur des Terres & des Montagnes, qui les environnent. D'ailleurs ils peuvent approcher des bords autant qu'ils veulent. Tous ces Havres & ces Ports étant si proches les uns des autres, il feroit aifé de tirer des chemins par Terre des uns aux autres, & rienne seroit plus avantageux pour les Habitans, que ces communications, qui pendant l'hyver leur épargneroient la peine de faire le tour par Mer.

Tout le tems que la France a possedé l'Acadie, & la Côte Méridionnale de Terre-Neuve, on a fait peu de cas de cette Isle. MM. Raudot furent les premiers à s'apercevoir qu'elle n'étoit pas à négliger. Ils entreprirent même d'en faire un des principaux objets de l'attention du Ministere, par rapport à la Nouvelle France, & en 1706. ils envoyerent à la Cour un Mémoire, dont on sera d'autant plus charmé de voir ici la substance, qu'il explique fort bien l'état, où se trouvoit alors cette Colonie. Je crois même pouvoir avancer, que si ce Mémoire ne persuade pas tous ceux, qui liront cette His-

Projets de MM. Raudot pour un Etablissement dans certe Isle.









DE LA toire, au fi fur l'Acadi

fur l'Acadi de cette Pr d'Angleter d'une néce Les deu

vûë, & p lonie du C celui du C liers: mai que dans l puiferoit, féquent, cette impo de ces de ruinée. C deffein, o point en

point en Nouvelle vivre à le Ils observants put tans; que général, ex que si l'inconvéber dans les Habit ment attains que les Mégaleroit occupation cher des accoutun peine à presque glois, co Sans s'an

tivé leur

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 389 toire, au sujet de la préférence, qu'on y donne à l'Isle Royale fur l'Acadie, il fera comprendre du moins, qu'après la cession de cette Province, & du Port de Plaisance à la Couronne d'Angleterre, un Etablissement solide dans cette Isle, étoit

d'une nécessité indispensable.

Les deux Intendans supposent d'abord, que la principale vûe, & presque la seule, qu'on ait eue en effet dans la Colonie du Canada, a été le Commerce des Pelleteries, surtout celui du Castor; ce qui n'est pourtant vrai que des Particuliers: mais ils remarquent fort bien, qu'on auroit dû prévoir que dans la fuite des tems il arriveroit, ou que le Castor s'épuiseroit, ou qu'il deviendroit trop commun; & par conséquent, qu'il ne suffiroit pas, pour soûtenir une Colonie de cette importance : qu'elle est en effet tombée dans le dernier de ces deux inconvéniens, l'abondance du Castor l'ayant ruinée. C'est de quoi les Particuliers, qui n'avoient d'autre dessein, que de s'enrichir en peu de tems, ne se mettoient point en peine. Il leur importoit peu ce que deviendroit la Nouvelle France, quand ils auroient tiré du Pays de quoi vivre à leur aise dans l'Ancienne.

Ils observent ensuite que le Commerce du Castor n'a jamais pu faire subsister, qu'un nombre fort borné d'Habitans; que l'usage de cette Marchandise ne sçauroit être assez général, pour entretenir & enrichir une Colonie entiere; & que si la consommation en étoit affûrée, on n'éviteroit l'inconvénient, dont nous venons de parler, que pour tomber dans le premier : que faute de faire ces observations, les Habitans de la Nouvelle France se sont presqu'uniquement attachés à ce Commerce, comme s'ils eussent été certains que les Castors se reproduisoient aussi promptement, que les Moruës dans la Mer, & que le débit de leurs peaux égaleroit celui de ce Poisson. Ils ont donc fait leur principale occupation de courir les Bois & les Lacs, pour aller chercher des Pelleteries. Ces longs & fréquens voyages les ont accoutumés à une vie de fainéantife, qu'ils ont bien de la peine à quitter, quoique leurs courses ne leur produisent presque plus rien, par le peu de valeur du Castor. Les Anglois, continuent-ils, ont tenu une conduite bien differente. Sans s'amuser à voyager ainsi loin de chez eux, ils ont cultivé leurs Terres, ils ont établi des Manufactures, ils ont 1713.

fait des Verreries, ils ont ouvert des Mines de fer, ils ont construit des Navires, & ils n'ont jamais regardé les Pelleteries, que comme un accessoire, sur lequel ils comptoient

peu.

Il est vrai, que la nécessité a ensin ouvert les yeux aux Canadiens: ils se sont vûs sorcés à cultiver le Lin & le Chanvre, à faire des Toiles & de mauvais Droguets de la laine de leurs vieux habits, mêlée avec du sil; mais la longue habitude, qu'ils avoient contractée de ne rien faire, ne leur a pas permis de sortir tout-à-fait de misere. Tous à la verité, ont du Bled & des Bestiaux sussissamment pour vivre; mais plusieurs n'ont pas de quoi se couvrir, & sont obligés de passer l'Hyver, qui est sort long, & sort rude, avec quelques peaux de Chevreuils.

Cependant le Roy dépense tous les ans dans cette Colonie cent mille écus; les Pelleteries valent environ deux-cent quatre-vint-mille livres; les Huiles & autres menuës Denrées rapportent vint-mille livres; les Pensions sur le Trésor Royal, que le Roy fait aux Particuliers, & les Revenus, que l'Evêque & les Séminaires ont en France, montent à cinquante mille francs; voilà six cent cinquante mille livres, sur quoi roule toute la Nouvelle France: ce n'est que sur cette somme, qu'elle peut faire son Commerce; & il est évident, qu'il ne peut être assez considérable, pour faire vivre une Colonie de vint à vint-cinq mille Ames, & pour fournir à ce qu'elle

est obligée de tirer de France.

Ses affaires étoient autrefois sur un meilleur pied, le Roy y dépensoit beaucoup plus; elle envoyoit en France pour près d'un million de Castor, & elle n'étoit pas si peuplée; mais elle a toujours plur tiré, qu'elle n'étoit en état de payer, ce qui lui a fait perdre son crédit auprès des Commerçans, lesquels ne sont plus aujourd'hui d'humeur à envoyer des effets aux Marchands du Canada sans Lettres de Change, ou un bon nantissement. Il s'ensuit de-là, & de la non-valeur, où est tombé le Castor, qu'il a fallu faire passer en France tout l'argent du Canada, pour en avoir des Marchandises; de sorte qu'il a été un tems, où il n'y avoit peut-être pas mille écus d'argent monnoyé dans le Pays. On y suppléoit par une Monnoye de Cartes. Je ne répeterai point ici ce que j'ai dit dans mon Journal de cette Monnoye, de ses avantages, de ses inconvéniens, & des raisons, qu'on a euës de la supprimer.

MM. trouvé le port à se qu'ils or Colonierées, qu'ils Mârstion, le de Loup & le Li s'agit qu'dre mo

DE :

des Hal Dans 1 gagner de hard part les les val compte qu'en 1 Comm par To payer Lettres comm

La d

Il ef d'y oc de me nuant parver porter prend eux. I autres l'oifiv

que le

point (

gation Ma

MM. Raudot, après avoir ainsi exposé l'état, où s'est 1713. trouvé la Nouvelle France, jusqu'à l'année 1708, par rapport à son Commerce & à ses facultés, exposent les moyens. qu'ils ont imaginés, pour la rendre plus florissante. Cette Colonie, disent-ils, pourroit faire un Commerce de ses Denrées, qui l'enrichiroit. Ces Denrées sont les Viandes salées, les Mâts, les Planches, les Bordages, les Bois de construction, le Merin, le Godron, le Bray, les Huiles de Baleines, de Loups Marins & de Marsouin, les Morues, le Chanvre & le Lin: on y pourroit ajoûter le Fer & le Cuivre. Il ne s'agit que de trouver un débouché pour tout cela, & de rendre moins cheres les journées des Ouvriers.

La difficulté de ce dernier article vient de la fainéantife des Habitans, & de la cherté des Marchandises de France. Dans le tems, qu'il y a moins d'ouvrage, l'Ouvrier veut gagner vint-cinq fols par jour, par la raison, qu'il use plus de hardes en travaillant, qu'il n'en pourroit gagner. D'autre part les Marchandises sont en Canada au double de ce qu'elles valent en France. Cela paroît exorbitant; mais si l'on compte les affûrances de vint-cinq pour cent, ce qui n'a lieu qu'en tems de guerre; du moins à ce prix-là; les frais de Commission, le Fret, qui passe quelquesois quarante écus par Tonneaux, l'avance de l'argent, les demeures, qu'il faut payer aux Commissionnaires, & qui sont fortes, quand les Lettres de Change ne sont pas acquittées à leur échéance, comme il arrive souvent, & le Change sur Paris, on trouvera que le Marchand ne gagne pas beaucoup: en effet, il n'y en a point de riches dans le Pays.

Il est donc question, pour relever la Colonie du Canada. d'y occuper tout le Monde, chacun suivant ses talens, & de mettre tous les Particuliers en état de subsister, en diminuant le prix des Marchandises. Or il semble qu'on y peut parvenir, en leur faisant trouver un endroit, où ils puissent porter commodément, & à peu de frais, leurs Denrées, & prendre les Marchandises de France, qu'ils porteront chez eux. Par-là ils gagneront une partie du Fret des uns & des autres, & cette partie des Habitans, qui croupissent dans l'oissveté, ou qui courent les Bois, s'occuperont à la Navi-

gation. Mais ce moyen, demandent les deux Intendans, ne seroitil pas nuisible à la France, en lui ôtant une partie du prosit, qu'elle fait sur les Marchandises? Non, répondent-ils, parce que le Fret, que l'Habitant de la Nouvelle France gagnera, il le rendra d'abord à la France, en consommant une plus grande quantité de ses Marchandises. Par exemple, ceux qui ne sont rien, & se couvrent de Peaux de Chevreuils, dès qu'ils seront occupés, auront le moyen de s'habiller des Etosses de France. Or on ne sçauroit trouver de lieu plus commode pour ce dessein, que l'Isse du Cap Breton.

Et qu'on ne dise pas, que si cette ssle tire du Canada une partie de ses Denrées, que la France peut lui sournir, c'est autant de désalqué pour le Commerce du Royaume; car en premier lieu, la réponse faite à l'objection précédente, détruit aussi celle-ci; puisque le prosit, que pourra faire le Canada par ce Commerce, retournera toujours au prosit du Royaume: car ensin la Nouvelle France ne peut se passer de plusieurs Marchandises de l'ancienne. Elle en tirera donc une plus grande quantité, & elle le payera de l'argent, que le Cap Breton lui aura donné pour ses Denrées. En second sieu, ce ne seroit pas un grand mal pour la France, qu'il n'en sortit pas tant de Bled, ni de tout ce qui sert à la vie, puisque plus les vivres y seront à bon marché, plus elle aura d'Ouvriers pour ses Manusactures.

Cette Isle, continue le Mémoire, est située de maniere, qu'elle forme un entrepôt naturel entre l'ancienne & la Nouvelle France. Elle peut fournir de son crû à la premiere les Moruës, les Huiles, le Charbon de Terre, le Plâtre, des Bois de Constructions, &c. Elle fournira à la seconde les Marchandises du Royaume à beaucoup meilleur marché; elle en tirera une partie de sa subsistance, & elle lui épargnera une partie considérable du Fret des Marchandises: outre que la Navigation de Quebec au Cap Breton seroit de fort bons Matelots de Gens inutiles, & même à charge à la Colonie.

Un autre avantage considérable, que cet Etablissement procureroit au Canada, c'est qu'on pourroit en envoyer de petits Bâtimens, pour faire la Pêche des Moruës & des Poissons, dont on tire de l'Huile, au bas du Fleuve. Ces Bâtimens seroient assurés de débiter leur carguaison dans l'Isle du Cap Breton, & d'y charger des Marchandises de France; ou bien l'on y enverroit de Quebec un Vaisseau chargé de Denrées du l le Golpl Cap Bre deux Vo qu'il déb

Sur que les Canalientrée et leur payer le Voyage pour y face profit lons à co

Les de leurs Manuel, que treprifes par confenes de fer Rivieres roient, de Suede

De plu courent in ne fasseni Quebec parce qu' des Pilot deux Vo feaux de ce qui ab

If y a pfommatic l'Etabliffe par la co fes Eaux Colonies objet, pi & en Ca

Tom

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 393

rées du Pays. Là il prendroit du sel pour faire la Pêche dans le Golphe: quand il en auroit sa charge, il retourmeroit au Cap Breton, où il vendroit son Poisson; & du produit de ces deux Voyages, il acheteroit des Marchandises de France,

qu'il débiteroit en Canada.

Sur quoi il est bon de sçavoir, que ce qui empêchoit alors les Canadiens d'aller faire la Pêche dans le Golphe, & à l'entrée du Fleuve S. Laurent, c'est qu'il leur auroit fallu porter leur Poisson à Quebec, où ils n'auroient pas tiré de quoi payer le fret & les gages des Matelots, vû la longueur du Voyage; & que quand même ils auroient été assez heureux pour y faire quelque prosit, ce qui étoit arrivé très-rarement, ce prosit n'étoit pas assez considérable, pour engager ces Colons à continuer un tel Commerce.

Les deux Colonies s'entr'aidant donc mutuellement, & leurs Marchands devenant riches par le Commerce continuel, qu'ils feroient, ils pourroient s'affocier pour des Entreprises également avantageuses aux uns & aux autres, & par conséquent au Royaume, n'y eût-il que d'ouvrir les Mines de fer, qui sont en si grande abondance autour des Trois Rivieres; car alors celles du Royaume & ses Bois se reposeroient, ou du moins on ne seroit plus obligé de tirer du ser

de Suede & de Biscaye.

De plus, les Vaisseaux, qui vont de France en Canada, courent toujours de grands risques au retour, à moins qu'ils ne fassent le Voyage au Printems; or les petits Bâtimens de Quebec n'en courroient aucun en allant au Cap Breton, parce qu'ils prendroient leur tems, & qu'ils auroient toujours des Pilotes pratiques. Qui les empêcheroit même de faire deux Voyages par an, & par ce moyen d'épargner aux Vaisseaux de France la peine de remonter le Fleuve S. Laurent,

ce qui abrégeroit leur Voyage de moitié?

Il y a plus, ce n'est pas seulement en augmentant la consommation des Marchandises dans la Nouvelle France, que
l'Etablissement proposé seroit utile au Royaume, mais encore
par la commodité, qu'il trouveroit à faire passer ses Vins,
ses Eaux-de-vie, ses Toiles, Rubans, Tassetas, &c. aux
Colonies Angloises. Ce Commerce deviendroit un grand
objet, parce que les Anglois se fournimoient au Cap Breton,
& en Canada de toutes ces Marchandises, non-seulement
Tome II.

1713.

1713.

pour le Continent de l'Amérique, où leurs Colonies sont extraordinairement peuplées, mais encore pour leurs Isles, & pour celles des Hollandois, avec lesquelles ils sont en Commerce. Par-là on tireroit beaucoup d'argent de toutes ces Colonies, quand bien même l'entrée de nos Marchan-

difes n'y feroit pas ouvertement permife.

Enfin rien n'est plus capable, que cet Etablissement, d'engager les Négocians de France à envoyer à la Pêche de la Moruë, parce que l'Isse du Cap Breton fournissant le Canada de Marchandises, les Vaisseaux, qui y viendroient pour cette Pêche, feroient leur charge, moitié en Marchandises, & moitié en Sel, de sorte qu'ils gagneroient doublement; au lieu que présentement les Navires de France, qui vont à la Pêche des Moruës, ne se chargent que de Sel: ajoûtez, que l'augmentation de la Pêche pourroit mettre la France en état de fournir l'Espagne & le Levant de ce Poisson, ce qui jette-

roit beaucoup d'argent dans le Royaume.

La Pêche des Baleines, qui est très-abondante dans le Golphe, vers les Côtes de Labrador, & dans le Fleuve S. Laurent jusqu'à Tadoussac, pourroit encore être un des plus solides avantages de cet Etablissement. Les Navires, qui iroient à cette Pêche, se chargeroient en France de Marchandises, qu'ils vendroient au Cap Breton, ou qu'ils laisseroient aux Correspondans de leurs Armateurs. Ils prendroient au même endroit des Futailles, & iroient faire la Pêche, qui est d'autant plus aisée en cet endroit, qu'elle se fait pendant l'Eté, & non pas en Hyver, comme dans le Nord de l'Europe, où il faut que les Bâtimens pêcheurs soient au milieu des glaces, sous lesquelles il arrive souvent, que les Baleines se perdent, quand elles sont harponnées. Ici les Navires Pêcheurs gagneroient sur les Marchandises, qu'ils apporteroient au Cap Breton, & sur leur Pêche; & ce double profit se feroit en moins de tems, & avec moins de risques, que celui, qu'on fait dans le Nord avec les seules Huiles de Baleines: & l'argent, qu'on porte aux Hollandois pour cette Marchandise, resteroit en France.

On a déja remarqué, que l'Isse du Cap Breton peut fournir de son crû beaucoup de Mâts & de Bois de construction: elle est encore à portée d'en tirer du Canada; ce qui augmenteroit le Commmerce réciproque de ces deux Colonies, &

donne tion d être o faire a ches c de ces truisî du C Elle y roit fo achet

DE

plus s qui v. & qu qui m tems o merces forces Maîtr de Fre

de l'If

Les

En

du no s'appl diffici qu'il re Comp de ga faire l' profit folide lité de d'avainie no étoit l' maine des If

Ils ne po

## DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 395

donneroit au Royaume une grande facilité pour la construction des Navires. On iroit prendre ces Bois dans l'Isle, fans être obligé de les acheter des Etrangers : elles pourroient aussi faire avec les Isles Antilles le Commerce des Mats & des Planches de Sapin, ce qui y diminuëroit considérablement le prix de ces Marchandises. Qui empêcheroit même, qu'on ne construisît des Vaisseaux au Cap Breton, qui peut aisément tirer du Canada tout ce qui lui manque pour cette construction? Elle y coûteroit beaucoup moins qu'en France, & elle pourroit fournir de Navires les Etrangers mêmes, de qui nous les achetons.

Enfin il n'y a point de relâche plus commode, ni de retraite plus sûre, que l'Isle du Cap Breton, pour tous les Navires, qui viennent de quelque endroit que ce soit de l'Amérique; & qui seroient poursuivis, ou surpris de mauvais tems, & qui manqueroient d'eau, de bois, & de vivres. Outre qu'en tems de guerre ce seroit une croisiere, qui désoleroit le Commerce de la Nouvelle Angleterre, & que si l'on y étoit en torces, ce qui seroit très-aise, on pourroit se rendre alors Maître de toute la Pêche des Moruës avec un petit nombre de Frégates, qui seroient toujours à portée de sortir des Ports

de l'Isle, & d'y entrer.

nt

en

11-

n-

la

da

te

&

au

la

ue

tat

e-

le

les

s,

r-

e-

n-

la

ſe

le

nt

ue

es

ils

u-

if-

11-

ur

lir

1:

Les deux Intendans, après avoir ainsi exposé les avantages du nouvel Etablissement, dont ils avoient formé le projet, bissement, & s'appliquerent à en faciliter les moyens, & à répondre aux réponses aux difficultés, qu'on y pouvoit faire. Ils remarquerent d'abord, disficultés. qu'il ne convenoit point de confier cette Entreprise à une Compagnie, par la raison, que l'Esprit de toute Société est de gagner beaucoup en peu de tems, d'abandonner, ou de faire languir les affaires, qui ne rendent pas affez tôt de grands profits, de se mettre peu en peine de donner des fondemens solides aux Etablissemens, & de n'avoir aucun égard à l'utilité des Habitans, à qui on ne sçauroit, disent-ils, faire trop d'avantage, si on veut les engager à s'établir dans une Colonie nouvelle. Ce qui les faisoir ainsi parler des Compagnies, étoit l'expérience de celles, qui avoient eu jusques-là le Domaine, ou le Commerce exclusif de la Nouvelle France, & des Isles de l'Amérique.

Ils convenoient néanmoins, que l'Entreprise du Cap Breton ne pouvoit s'exécuter fans de grandes dépentes; mais ils pré-Dddii

1713.

tendirent que, sans être à charge au Roy, & moyennant certaines avances, dont on pouvoit assûrer le remboursement au Trésor de Sa Majesté, il seroit aisé de mettre en trois ans cette Isle en état de se soûtenir par elle-même, & de devenir en peu d'années un objet très-confidérable. Voici quelles étoient les avances, qu'ils demandoient, & les moyens, qu'ils avoient

imaginé d'en faire le remboursement.

10. Le Roy n'a pas besoin d'un grand nombre de ses Vaisseaux pendant la paix; ils dépérissent dans les Ports, & s'entretiennent à la Mer: c'est donc faire le bien du service, que de leur procurer des occasions de naviguer. Ainsi le Roy ne perdroit rien, en prétant quelques-unes de ses Flutes, pour le transport des choses nécessaires à l'Etablissement, dont il est question. Les effets, qu'ils en rapporteroient dès la premiere année, payeroient au moins les gages & la nourriture des Equipages: car en prenant ses mesures d'avance, elles pourroient trouver une charge toute prête de Charbon de Terre, de Plâtre, de Mâts, de Vergues, d'Esparres, & autres Bois, qui ne coûtent qu'à prendre & à travailler. Les deux années suivantes elles pourroient y ajoûter des Bordages, des Planches, des Huiles, du Poisson sec, & d'autres effets, que les Habitans commenceroient à donner en payement des avances, qu'ils auroient reçues pour s'établir, & que l'on peut regarder comme de l'argent comptant, puisqu'il les faut acheter des Etrangers en especes sonnantes. D'ailleurs l'augmentation de la Fêche de la Moruë augmenteroit les Droits du Roy sur cette Marchandise.

2°. Quatre Compagnies completes suffiront pour la premiere année, mais il est nécessaire d'avoir une attention particuliere pour le choix des Soldats; il faut qu'ils sçachent tous des Métiers utiles, tels que ceux de Maçons, de Charpentiers, de Forgerons, de Bucherons, surtout de Laboureurs; & pour cet effet il est bon de les choisir jeunes, vigoureux, & bons Travailleurs: ce choix ne sera pas difficile à faire, quand la guerre sera finie. Il seroit même à propos de prendre les premieres Compagnies en Canada, où l'on trouveroit des Hommes tout formés pour un nouvel Etablissement, & capables d'instruire ceux, qui viendroient de France. Mais il paroît surtout d'une nécessité indispensable, que le Gouverneur de la Nouvelle Colonie eût le pouvoir de donner congé,

DE & la pe haitero d'Habit

droient de les r

tes. 3º. C de four années envoye compta annuell ceffions liers, l détail p telliger preuve évidenc ces de confide rembo en 170 tablir l envoy Engag

> Il y encore Royau Confe digéré & à la ceffior terre, pussen la Pêc faire 1

roient

On lui d'I où il c

3°. Ce qui regarde le Transport des Habitans, la nécessité de fournir la Colonie de vivres pendant les deux premieres années, les munitions & les marchandises, qu'il y faudroit envoyer, les fortifications, qu'il y faudroit faire, l'argent comptant, qu'il y faudroit répandre d'abord, les Charges annuelles, le Domaine & les Droits Seigneuriaux, les concessions faites en faveur des Communautés & des Particuliers, les Droits d'entrée & de sortie : tout cela fut exposé en détail par les deux Magistrats, avec une exactitude, une intelligence, un ordre, une précision admirables, & appuyé de preuves solides, qui ne laissoient rien à désirer, pour mettre en évidence, que le Roy ne risquoit point, en faisant les avances de cet Etablissement; que ces avances n'étoient pas si considérables, qu'on auroit pû le croire; & qu'elles seroient remboursées en trois ans. M. Raudot le Fils jugea néanmoins en 1708. qu'il étoit plus àpropos de ne pas aller si vîte, & d'établir la Nouvelle Colonie peu à peu : de commencer par y envoyer des Troupes, qui y feroient faire la Pêche, puis des Engagés & des Matelots de France, dont une partie se feroient Habitans.

Il y a bien de l'apparence que la guerre, qui continua encore quelques années, & occupa toutes les Forces du projet ne fur Royaume, & toute l'attention du Ministère, empêcha le lors. Conseil du Roy de suivre alors un projet si beau digéré, & qui paroifloit également avantageux à l'Anciem & à la Nouvelle France. Ce qui est certain, c'est qu'après la cession de Plaisance & de l'Acadie à la Couronne d'Angleterre, les François n'ayant plus d'autres endroits, où ils pussent faire sécher la Moruë, & en faire même paisiblement la Pêche, que l'Isle du Cap Breton; ce fut une nécessité d'y faire un Etablissement solide, & de la fortifier.

On commença par changer son nom, & on lui donna ce- du Havre à lui d'Isle Royale. On délibéra ensuite sur le choix du Port, l'Anglois deoù il convenoit d'établir le Quartier Général, & on fu. lon- Lony sooners,

Pourquoi ca

Description

tems partagé entre le Havre à l'Anglois, & le Port de Sainte Anne. J'ai dit, que le premier est un des plus beaux Havres, qui soient dans toute l'Amérique; qu'il a près de quatre lieues de circuit, qu'on y peut mouiller par tout à fix ou sept brasses d'eau: que l'ancrage y est bon, & qu'on peut encore échouer les Navires sur les vases, sans rien risquer. Son entrée n'a pas deux-cent toises de large, entre deux petites Isles, qui peuvent aisément la défendre. La Pêche des Moruës y est très-abondante, & on la peut faire depuis le mois d'Avril, jusqu'à la fin de Décembre: mais, on opposoit que le Terrein est stérile par tout aux environs, & qu'il en coûteroit des sommes immenses pour le fortisser, parce qu'il faudroit tirer tous les Matériaux de fort loin. D'ailleurs on avoit remarqué, disoit-on, qu'il n'y avoit point de Gréve dans ce Havre, pour plus de quarante Navires Pêcheurs.

Description du Port de Sainte Anne,

J'ai observé, que le Port de Sainte Anne est précédé d'une Rade très-sûre entre les Isles du Cibou; & qu'une Langue de autrement le Terre ferme presqu'entierement le Port, & n'y laisse de pas-Pois Dauphin. sage, que pour un Navire. Ce Port ainsi fermé a près de deux lieues de circuit en ovale, les Navires y peuvent approcher par tout jusqu'à terre; & à peine y sentent-ils les vents, ce qui vient de la hauteur de ses bords, & des Montagnes, dont ils sont environnés. Ceux, qui s'étoient déclarés en sa faveur, ajoûtoient, qu'on le pouvoit rendre imprenable à peu de trais, & qu'on y feroit plus pour deux mille francs, que pour deux-cent mille au Port à l'Anglois, par la raison, qu'on y trouveroit tout ce qu'il faut pour bâtir, & pour fortifier une grande Ville.

Il est d'ailleurs certain, que la Gréve y a autant d'étenduë, que celle de Plaisance; que la Pêche y est très-abondante; qu'on y trouve quantité de bons Bois, comme des Erables, des Hêtres, des Mérifiers, surtout des Chênes très-propres à la construction, & des Mâtures, qui ont depuis vint-huit jusqu'à trente-huit pieds de haut; que le Marbre y est commun, que la plûpart des Terres y sont bonnes, que dans la Grande & Petite Labrador, qui n'en sont qu'à une lieue & demie, le Terrein est très-fertile, & qu'elles peuvent contenir un grand nombre d'Habitans. Enfin ce Port n'est éloigné que de quatre lieues de la Baye des Espagnols, qui est encore un très-bon Havre, où les Terres sont excellentes, & cou-

DEI vertes de vrai , qu à cause d nairemen à Bafton

La seu le Mond de , est d après bie établir , le Havre d'entrer on n'a ri La Ville du Port. nement lonie;

> On a tous les tous les naquis Bourga dédom verneu avoien foit, a lons, parti d

**fuccédé** 

d'avis Capita l'Acad dans c Trèstranqu Courc gative Souve & le

Il s'e

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XX. 399

vertes de Bois propres à la construction & aux Mâtures. Il est vrai , qu'on n'y sçauroit faire la Pêche avec des Chalouppes, à cause des vents de la Partie de l'Ouest, qui y regnent ordinairement; mais on la peut faire avec des Batteaux, comme à Bafton.

La seule incommodité du Port de Sainte Anne, que tout le Monde convient être un des plus beaux du Nouveau Mon- mier au prede, est qu'il n'est pas facile à aborder. Ce seul inconvénient, après bien des irréfolutions, & même bien des avances, pour établir, tantôt ce Port, sous le nom de Port Dauphin, tantôt le Havre à l'Anglois, fous celui de Louysbourg; & la facilité d'entrer dans ce dernier, lui ont fait donner la préférence; & on n'a rien épargné pour le rendre commode & imprenable. La Ville est bâtie sur une Langue de Torre, qui forme l'entrée du Port. M. de Costebelle, qui venoit de perdre son Gouvernement de Plaisance, fut chargé de celui de la Nouvelle Colonie; & M. de Saint Ovide, son Lieutenant de Roy, lui a

fuccédé. On avoit d'abord compté de transporter dans l'Isle Royale Les François tous les François établis en Acadie: on y avoit même invité fusent de se tous les Sauvages, que nous comprenons sous le nom d'Abé-transporter à naquis, & quelques-uns de ceux-ci y ont en effet formé une l'isle Royale. Bourgade; mais les François n'y ayant pas trouvé de quoi se dédommager de ce que le possédoient en Acadie, & les Gouverneurs Anglois, qui par leurs mauvais traitemens leur avoient fait fouhaiter la transmigration, qu'on leur propofoit, ayant changé de conduite, pour ne pas perdre des Colons, dont ils connoissoient le mérite, ils ont enfin pris le parti de rester dans leurs Habitations.

Il s'en fallut pourtant peu, qu'ils ne changeassent bientôt d'avis en 1720. Le Sieur Philippe Richard ayant été nommé quientés par les Capitaine Général, & Gouverneur de Terre-neuve & de l'Acadie, fut fort étonné de voir que les François vivoient dans cette derniere Province, comme des Sujets du Roy Très-Chrétien, & qu'on se fût contenté qu'ils y demeurassent tranquilles, sans rien entreprendre contre le Service de la Couronne d'Angleterre: qu'ils y jouissent des mêmes prérogatives, dont ils avoient joui, sous la domination de leur Souverain Naturel; qu'ils eussent des Prêtres Catholiques, & le libre exercice de leur Religion, & qu'ils entretinffent

1713.

On se déter-

Ils font in-

une espece de correspondance avec l'Isle Royale.

On lui dit, que le Gouvernement avoit jugé à propos de leur accorder tout cela, pour les empêcher de se retirer, soit en Canada, soit à l'Isle Royale, comme il leur étoit permis de le faire en vertu du Traité d'Utrecht, d'emporter même leurs biens meubles, & de vendre leurs immeubles; & que par-là on avoit évité les frais du Transport d'une Nouvelle Peuplade, qu'on auroit été obligé d'envoyer pour les remplacer; outre qu'il auroit été difficile de trouver des Habitans aussi laborieux & aussi industrieux, que ceux-ci: qu'au reste ils n'en avoient point abusé, que c'étoit même à leur considération, que les Sauvages Alliés de la France laissoient depuis quelque tems les Anglois en repos.

Le Capitaine Général, ou ne goûta point ces raisons, ou persuadé que le tems devoit avoir changé la nature des choses, il crut pouvoir, sans rien risquer, mettre les François sur le même pied, que les Anglois. Il commença par leur interdire tout Commerce avec l'Isle Royale, ensuite il leur sit signifier qu'il ne leur donnoit que quatre mois, pour se résoudre à préter le serment de sidélité, que tous les Sujets doi-

vent à leur Souverain.

M. de Saint Ovide, qui fut bientôt instruit de cette nouvelle prétention, fit avertir les Habitans qu'ils n'auroient pas plûtôt consenti à ce qu'on éxigeoit d'eux, qu'ils se trouveroient dans une situation bien différente de celle, où ils avoient été jusques-là, qu'ils n'auroient plus bientôt la liberté de faire publiquement l'exercice de leur Religion; qu'on leur ôteroit leurs Prêtres, & que, si destitués de tous secours spirituels, ils étoient affez heureux pour se maintenir dans la Foy de leurs Peres, ils ne devoient pas compter, que leurs Enfans réfistaffent lontems à la séduction, & aux menaces, dont on useroit, pour les contraindre à changer de croyance. En un mot, qu'ils ne tarderoient pas de se voir bientôt les Esclaves des Anglois, qui les traiteroient avec cette dureté, qu'ils devoient attendre de leur antipathie naturelle contre les François; & que les Refugiés de France, quoiqu'unis avec eux par les liens d'une même Religion, éprouvent tous les

Ils tiennent Jours.
bon, & on les Ce
laisse en repos.

. Ceux, à qui le Gouverneur de l'Isle Royale donnoit cet avis, n'en avoient pas eu besoin. Ils avoient répondu sur le champ champ a avoient pouffer a roient ja éloignat ne jugea Voifins affez ma voir l'Ac mefures S. Jean dérable.

DE

Après che, ef le Golp tage, q lieuës d fûr & c tes les d'établi de S. Je

> Il fer peupler ver en e qu'on y Ecuyer de cette tées du de S. J. que Sa au Chât cela po

Isles po

Au r Pierre mes titt tou, ou Terres, de Lou exécut DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 401

champ au Capitaine Général, comme ils le devoient, & lui avoient même laissé entrevoir, que s'il entreprenoit de les pousser à bout, il auroit à faire aux Sauvages, qui ne souffriroient jamais qu'on les forçat au Serment de fidélité, ni qu'on éloignat leurs Pasteurs. Cette réponse eut son effet; Richard ne jugea pas à propos de se commettre avec les Sauvages, ses Voisins, dans un tems, où ceux du Kinibequi étoient déja affez mal disposés contre les Bastonnois, ni de s'exposer à voir l'Acadie sans Habita..s: car S. Ovide avoit déja pris des mesures pour faciliter aux François une retraite dans l'Isle de S. Jean, où l'on parloit alors de faire un Etablissement considérable.

Après l'Isle Royale, celle de S. Jean, qui en est fort pro- Etablissement che, est la plus grande de toutes celles, qu'on trouve dans dans l'Isle de s. Jean, le Golphe de S. Laurent, & elle a même sur celle-là cet avantage, que toutes les Terres y sont fertiles. Elle a vint-deux lieuës de long, & environ cinquante de circuit, un Port fûr & commode, & elle étoit alors couverte de Bois de toutes les meilleures espéces. Jusqu'au tems, où on commença d'établir l'Isle Royale, on n'avoit fait nulle attention à celle de S. Jean; mais alors leur proximité fit croire que ces deux Isles pouvoient être l'une à l'autre d'une grande utilité.

Il se forma donc en 1719, une Compagnie, qui résolut de peupler S. Jean, & d'y employer des fonds plus aifés à trouver en ce tems-là, qu'à conserver dans cette valeur arbitraire, qu'on y avoit attachée. M. le Comte de S. Pierre, Premier Ecuyer de Madame la Duchesse d'Orleans, se mit à la tête de cette Entreprise, & le Roy, par ses Lettres Patentes dattées du mois d'Août de la même année, lui conceda les Isles de S. Jean & de Miscou en franc Aleu Noble, sans justice, que Sa Majesté se réservoit, à charge de porter foi & hommage au Château de Louysbourg, dont il relevera sans redevance: & cela pour y établir une Pêche sédentaire de Moruës.

Au mois de Janvier de l'année suivante, le Comte de Saint Pourquoi il Pierre obtint de nouvelles Patentes de concessions aux mê-ne réussit pas. mes titres & conditions, pour les Isles de la Magdeleine, Botou, ou Ramées, Isles & Islots adjacens, tant pour la culture des Terres, exploitation des Bois, que pour les Péches des Moruës, de Loups Marins, & Vaches Marines: & il eût apparemment exécuté son projet, si tous ses Associés lui eussent ressemblé.

Tome I ..

1713.

Mais il essuya bientôt tous les dégoûts inévitables dans des Sociétés, dont tous les Membres ne sont pas nés pour penser en Grand, & qui ne sont unis que par l'intérêt.

Il est arrivé à cet Etablissement, ce qui arrivera toujours en pareils cas, quand tous les Intéresses veulent avoir également part à la Régie; quand les premieres avances ne se feront point avec une connoissance parfaite de la nature & des avantages du lieu, & des obstacles, qu'on y peut rencontrer; & quand on n'aura pas la liberté de choisir les Personnes propres à l'exécution des desseins, que l'on a formés. Faute d'avoir pu prendre toutes ces mesures, les premieres tentatives ne réussirent point, & comme on désespéra d'en pouvoir prendre de meilleures, on abandonna l'Entreprise.

1714.
Les Iroquois renouvellem leur alliance avec nous.

Cependant tous les mouvemens, qu'on s'est donnés après la conclusion de la paix au sujet de l'Isle Royale, occuperent peu le Marquis de Vaudreuil, les Ordres de la Cour s'adressant pour l'ordinaire à MM. de Costebelle & de Saint Ovide. Mais ce Général ne s'étoit pas plûtôt vû hers d'inquiétude de la part des Anglois, & affûré des dispositions pacifiques des Iroquois, qui en 1714 étoient venus renouveller leur alliance avec lui, & lui offrir même leur médiation, en cas d'une nouvelle rupture avec les Anglois, que de concert avec M. Begon, Successeur de M. Raudot, il songea sérieusement à fortisser & à peupler sa Colonie, où il voyoit avec douleur, que le nombre des Habitans sembloit diminuer, au lieu d'augmenter.

Etat de la " Nouvelle France. "

Le Canada, dit - il dans une Lettre, qu'il écrivit cette même année à M. de Pontchartrain, n'a actuellement que quatre mille quatre cent quatrevint-quatre Habitans en état de porter les armes depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à soi-xante, & les vint-huit Compagnies (des Troupes de la Marine, que le Roy y entretient,) ne font en tout que six-cent vint-huit Soldats. Ce peu de Monde est répandu dans une étenduë de cent lieuës. Les Colonies Angloises ont soixante mille Hommes en état de porter les armes, & on ne peut douter qu'à la premiere rupture ils ne fassent un grand essort pour s'emparer du Canada, si l'on fait résléxion qu'à l'Article XXII. des instructions données par la Ville de Londres à ses Députés au prochain Parlement il est dit, qu'ils demanderont aux Ministres du Gouvernement précédent, pourquoi ils ont

DE l laissé à l

Quar pes du F être fort de faire il comp mes dan fement des ava rique, fent fe donc o parut fa ainfi da

Il y a condar qui de pense e roit en les ans chelle moyer en a pa a poin qui y aux F

les V quant leur a tans, dant pouv faire leurs quan ces I nées d'avo

Si l

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XX. 401

laissé à la France le Canada & l'Isse de Cap Breton?

Quant au moyen de completter les Compagnies des Troupes du Roy, M. de Vaudreuil ne jugeoit pas, qu'on y dût Gouverneur être fort embarrassé après la grande Résorme, qu'on venoit Général pour de faire en France. A l'égard de l'augmentation des Habitans, la peupler. il comprit, qu'on pouvoit lui objecter 1°. la rareté des Hommes dans la plûpart des Provinces du Royaume; 2º. l'épuisement des Finances, qui ne permettoit pas de faire de grandes avances pour transporter de nouveaux Colons en Amérique, & pour les y faire subsister, en attendant qu'ils pusfent se fournir par leur travail les nécessités de la vie. Il prévint donc cette difficulté, en proposant un expédient, qui lui parut facile, nonobstant ces devi obstacles. Il continue donc ainsi dans la Lettre, que je viens de citer.

Il y a tous les ans un nombre considérable de Fauxsonniers " condamnés aux Galeres, dont le Roy a peu de besoin, & " qui deviennent inutiles pour la culture des Terres: leur dépense est payée par les Fermiers Généraux, & le Roy pourroit en accorder à la Colonie du Canada cent cinquante tous " les ans. Les Fermiers Généraux les feront conduire à l'Ro- " chelle, & payeront pour chacun cent-cinquante livres, " moyennant quoi ils en seront déchargés pour toujours. Il n'y " en a pas un, qui ne leur coûte cent francs par an, il n'y en " a point, qui n'y foit plus de dix-huit mois, & il y en a tel, " qui y demeure dix ans & plus. Tout ce qui restera à desirer " aux Fermiers Généraux, est qu'ils ne reviennent point en "

France, & j'en réponds. Si le Roy accordoit cette grace, on pourroit obliger tous " les Vaisseaux, qui vont en Canada, à passer ces cent cin- " quante Hommes, & donner cinquante livres pour chacun à " leur arrivée. Dans la Colonie on les distribueroit aux Habi- " tans, pour les faire travailler comme Engagés, & cela pen- " dant trois ans, après quoi ils seroient libres, sans toutesois " pouvoir retourner en France; & pour les mettre en état de " faire quelque chose, on pourroit mettre entre les mains de " leurs Maîtres les cent livres restant de la somme de cent cin- " quante livres fournies par les Fermiers Généraux, & obliger " ces Maîtres à leur donner cinquante écus après les trois années de Service. Les Habitans se trouveroient très-heureux " d'avoir des Hommes à ces conditions; & cela feroit insensi-

Projet du

Les Anglois lement de s'atnaquis.

"blement une augmentation d'Hommes, accoûtumés au " travail.

Le Gouverneur Général ajoûte à la fin de sa Lettre, que tachent inuti- les Anglois de Baston ne négligeoient rien pour mettre dans tacher les Abé. leurs intérêts les Nations Abénaquises, leur faisant quantité de présens, leur oilrant des marchandises à bon marché, & des Ministres pour la priere : que le Baron de S. Castin, & les Missionnaires faisoient merveilles pour les en détourner : mais que le P. de la Chasse lui mandoit, que la Grace a souvent besoin de la coopération des Hommes, & que l'intérêt temporel sert quelquesois de véhicule à la Foy: qu'il étoit donc plus que jamais nécessaire que Sa Majesté, par quelque bienfait nouveau, lui facilitât les moyens de conserver dans notre alliance, & de maintenir dans la vraye Religion un Peuple, qui feul nous avoit donné pendant les deux dernières. guerres la supériorité sur les Colonies Angloises.

Il y a tout lieu de croire, que M. de Vaudreuil obtint ce qu'il demandoit, puisque les Abénaquis nous sont demeurés très-affectionnés, qu'ils ont défendu leur Pays contre les Entreprises des Anglois de la maniere, que nous avons vû, & qu'on a même été obligé d'user d'autorité, ou du moins d'employer le crédit de leurs Missionnaires, pour les engager à mettre fin à leurs courses dans l'Acadie, & dans le Gou-

vernement de Baston.

Quant à l'Isle de Terre-Neuve, les Anglois gagnerent beaucoup plus par la cession de tout ce que nous y possédions, que nous n'y perdions; car outre que l'Isle Royale nous dédommageoit en partie de Plaisance, dont tous les Habitans furent transportés à Louysbourg, ces Habitans s'y trouverent bientôt plus à leur aise, qu'ils n'avoient jamais été en Terre-Neuve; au lieu que les Anglois se voyoient Maîtres absolus d'une Isle, où ils n'étoient jamais assûrés de rien, tandis qu'ils nous y avoient pour Voisins.

Etat, où se rouvoit la Baye d'Hud-

Ils ne furent pas moins charmés de nous avoir exclus de toute la Baye d'Hudson. Depuis cinq ou six ans que le Sieur son à la paix. Jeremie commandoit au Fort Bourbon, il n'avoit reçu aucun fecours de la Compagnie du Nord, & il ne lui restoit plus que seize Hommes pour garder cette Place, & une autre éloignée de deux lieues vers le Nord, & qu'on avoit construite pour y mette des Magasins, & pour s'assûrer une retraite en cas.

DE de disgr dre de la fion un grande de les u d'un pre

Enfi Bourbo qu'il av nons d & cinq boux, pendar rent pr ne pou voient **Farriv** tierem

> chasse part; dépoi paroi disoie CI Y a fix at & les trefit poui avec ses p prit ces d

Ils l

 $\mathbf{II}$ foir. pagi neu de g dan

qu'o

de disgrace. Jusques-là les François n'avoient eu rien à craindre de la part des Sauvages, qui témoignoient en toute occafion un grand attachement à leurs intérêts. Mais c'est une grande tentation pour ces Barbares, quand on n'a pas eu soin de les unir avec nous par les liens de la Religion, que l'appas d'un profit présent, joint à l'esperance de l'impunité.

Enfin les vivres ayant manqué tout-à-fait dans le Fort Bourbon, & Jeremie ne voulant pas toucher aux poudres, qu'il avoit mises en réserve dans le petit Fort, dont nous venons de parler, il envoya son Lieutenant, ses deux Commis. & cinq autres de ses meilleurs Hommes à la Chasse des Cariboux, qui passent en grand nombre dans ces Quartiers-là pendant les mois de Juillet & d'Août. Ces Chasseurs camperent près d'une Troupe de Sauvages, qui, faute de poudre, ne pouvoient pas faire leurs provisions de viandes, & se trouvoient réduits à une très-grande misere, parce que depuis l'arrivée des Européens dans leur Pays, ils avoient presqu'en-

tierement perdu l'usage de leurs flêches.

Ils la ressentirent encore plus, quand ils virent les François Plusieurs Franchasser avec succès, & dans l'abondance, sans leur en faire sois y sont maspart; & ils résolurent de les massacrer pour profiter de leurs Sauvages. dépouilles. Ils commencerent par en inviter deux, qui leur paroissoient les plus Braves, à une Fête, qu'ils vouloient, disoient-ils, leur donner la nuit dans leurs Cabannes. Ceuxci y allerent, & ils s'en défirent fans peine. Ils coururent aux fix autres, qui dormoient tranquillement sous leurs Tentes, & les égorgerent aussi. Un seul, qui n'étoit que blessé, contrefit le mort, & après que les Sauvages les eurent tous dépouillés, & se furent retirés avec leurs dépouilles, il se traîna avec bien de la peine jusqu'à l'entrée du Bois; là il boucha ses playes de son mieux avec des feuilles d'Arbres, ensuite il prit le chemin du Fort Bourbon, marchant à travers les ronces & les épines, qui lui déchirerent tout le corps, parce qu'on lui avoit ôté jusqu'à sa chemise.

Il fit ainsi dix lieues, & arriva au Fort à neuf heures du foir. Il y porta la premiere nouvelle du massacre de ses Compagnons, & elle fit comprendre au Sieur Jeremie, qu'avec neuf Hommes, qui lui restoient, il ne lui étoit pas possible de garder deux Postes. Il prit donc le parti de se cantonner dans le Fort de Bourbon. Les Sauvages ne lui donnerent pas-

même le tems d'y transporter les Poudres, qui étoient dans l'autre, ils s'en emparerent sans résistance, & par-là réduisirent les François à la derniere extrémité. De cette forte le Commandant, lorsque l'année suivante il recut l'ordre de remettre aux Anglois le Fort Bourbon, n'eut pas lieu de regretter beaucoup un Poste, où il étoit si mal à son aise.

Expédition tre les Outagamis.

La Nouvelle France pouvoit se consoler de ces pertes, par sans fiuit con- le calme, dont jouissoient ses Habitans. Toutefois les Outagamis plus irrités qu'affoiblis par la grande perte qu'ils avoient faite au Détroit en 1712. infestoient par leurs brigandages, & remplissoient de meurtres, non-seulement les environs de la Baye, leur Pays naturel, mais presque toutes les routes, qui faisoient la communication des Postes éloignés de la Colonie, & celles, qui conduisoient du Canada à la Louysiane. A l'exception des Sioux, qui souvent se joignoient à eux, & des Iroquois, avec qui ils avoient fait alsiance, mais qui ne paroissoient pas leur prêter la main, du moins ouvertement : toutes les Nations, qui étoient en commerce avec nous, souffroient beaucoup de ces hostilités, & il étoit à craindre que, si on ne se pressoit d'y remédier, la plûpart ne s'accommodassent à notre préjudice avec ces Barbares.

> C'est ce qui engagea le Marquis de Vaudreuil à leur proposer de se réunir avec lui, pour exterminer l'Ennemi commun. Toutes y consentirent, & le Général leva un Parti de François, dont il confia la conduite à M. de Louvigny, alors Lieutenant de Roy de Quebec. Quantité de Sauvages joignirent ce Commandant sur sa route, & il se trouva bientôt à la tête de huit-cent Hommes, fort résolus à ne point poser les armes, tant qu'il resteroit un Outagami dans le Canada. Il n'y eut alors Personne, qui ne crût cette Nation au moment d'être entierement détruite : elle en jugea ainsi elle-même quand elle vit l'orage se former contre elle; & tous ne songerent plus qu'à vendre leur vie le plus cher qu'ils pourroient.

> Plus de cinq cent Guerriers, & trois mille Femmes, s'étoient enfermés dans une espèce de Fort, environné de trois rangées de Palissades de Chêne, avec un bon Fossé derriere. Trois-cent Hommes étoient en marche pour les renforcer, mais ils ne vinrent pas à tems. M. de Louvigny les attaqua dans les formes, il avoit deux Piéces de Campagne & un

DEL Mortier du Fort

de douze disposa e dès qu'il à capitul tées. Pe mandan les Out Françoi fonniers vance.

qu'ils fe

étoient

du prod

M. d bua le avoient tions: même mais qu tain, gratific conno rien fa pas éte accord ges, t qu'ils

> Pai grand nes, & en été ép dreui

> > que c

tes, a

& ce'

gny,

çois.

1716.

Mortier à Grenades; il ouvrit la tranchée à trente-cinq toises du Fort, & dès le troisième jour il n'en étoit plus éloigné que de douze, quoique les Assiégés sissent un très grand seu. Il se disposa ensuite à faire jouer des Mines sous leurs Courtines; dès qu'ils s'en aperçurent, ils demanderent dès le soir même à capituler, & proposerent des conditions, qui furent rejettées. Peu de tems après ils en firent d'autres, que le Commandant communiqua aux Sauvages. Elles portoient 1º Que les Outagamis & leurs Consédérés seroient la Paix av François & leurs Alliés: 2º. Qu'ils remettroient tous la fonniers, qu'ils avoient saits, ce qu'ils exécuterent même d'avance. 3º. Qu'ils remplaceroient les Morts par les Esclaves, qu'ils feroient sur les Nations éloignées, avec lesquelles ils étoient en guerre. 4º. Qu'ils payeroient les frais de la guerre

du produit de leurs Chasses.

M. de Louvigny a prétendu que ses Alliés, à qui il distribua le peu de Castors, que les Outagamis lui présenterent, avoient approuvé qu'on pardonnât aux Assiégés à ces conditions: mais il se flattoit, s'il le croyoit sincerement. On assure même qu'ils ne dissimulerent point leur mécontentement : mais qu'il les laissa dire, & retourna à Quebec, où il est certain, que l'accueil, que lui fit son Général, & plus encore la gratification, qu'il reçut de la Cour l'année fuivante, firent connoître ce qu'il avoit déja publié lui-même, qu'il n'avoit rien fait sans ordre: la suite montre, que cet ordre n'avoit pas été donné avec connoissance de cause. M. de Louvigny accordant la paix aux Outagamis, avoit reçu d'eux six Otages, tous Chefs, ou Fils de Chefs, pour sûreté de la parole, qu'ils lui avoient donnée, d'envoyer à Montreal des Députés, afin d'y ratifier le Traité avec le Gouverneur Général: & ce Traité, qu'ils avoient remis par Ecrit à M. de Louvigny, portoit expressement la cession de leur Pays aux Francois.

Par malheur la petite Verole, qui l'hyver suivant sit de grands ravages dans la Colonie, & parmi les Nations voisines, enleva trois de ces Otages, qui moururent à Montreal, & entr'autres, le fameux Chef de guerre Pemoussa, qui avoit été épargné au massacre du Détroit, & sur lequel M. de Vaudreuil comptoit beaucoup. La crainte, qu'eut ce Général, que ce contre-tems ne dérangeât le Traité, l'obligea de mon-

ter à Montreal sur les glaces, & dès que la Navigation sut libre, il fit partir M. de Louvigny pour Michilimakinac, avec ordre de faire exécuter les conditions acceptées par les Outagamis, d'amener à Montreal les Chefs de cette Nation, & ceux de toutes les autres, & de faire en même tems descendre dans la Colonie tous les Coureurs de Bois, aufquels le Roy venoit d'accorder une Amnistie.

Louvigny ne put partir qu'à la fin de May 1717. Il mena avec lui un des Otages, qui avoit été attaqué de la Petite Verole, comme les autres, & en avoit perdu un œil, afin qu'il pût rendre témoignage à sa Nation des soins, qu'on avoit eus de lui & de ses Collègues. Dès qu'il fut arrivé à Michillimakinac, il dépécha cet Homme aux Outagamis, avec des présens pour couvrir les Morts, & il le fit accompagner par deux Interprêtes François. Ceux-ci furent très-bien reçus, on leur chanta le Calumet, & après qu'on eut accordé quelques jours aux Parens des Défunts pour les pleurer, on s'afsembla po r écouter l'Otage. Il parla fort bien, & fit aux Chefs de grands reproches, de ce qu'ils n'étoient point venus à Michillimakinac.

La Nation déclara ensuite aux Interprêtes qu'elle étoit trèsfensible aux bontés, qu'Ononthio continuoit de lui témoigner, mais que plusieurs raisons empêchoient ses Députés de partir cette même année pour se rendre auprès de lui : elle promit que l'année prochaine elle dégageroit sa parole, donna cette promesse par Ecrit, & ajoûta qu'elle n'oublieroit jamais qu'elle tenoit la vie de la pure bonté de son Pere. L'Otage partit avec les Interprêtes pour rejoindre M. de Louvigny à Michillimakinac, mais après avoir fait vint lieuës, il les quitta, en disant, qu'il étoit à propos qu'il retournât

chez lui pour obliger sa Nation à tenir sa parole.

On n'en a point entendu parler depuis: sa Nation n'a point envoyé de Députés au Gouverneur Général, & M. de Louvigny ne tira point d'autre fruit de son Voyage, que d'avoir ramené dans la Colonie presque tous les Déserteurs, & engagé un très-grand nombre de Sauvages à porter leurs Pelleteries à Montreal, où depuis lontems on n'en avoit vû une si grande quantité. M. de Vaudreuil se flata lontems, que les Outagamis lui envoyeroient des Députés; mais ils lui apprirent, en recommençant leurs courses, qu'un Ennemi poussé juiqu'à

DE LA julqu'à un a depuis b obligé les & quoiqu cevoir qu on n'ose dre de gra

qu'ils se du Canad vages de A cela de la Pair

où elle eû

que toute

n'avoit p

quiéme d

alloit à Q fauva pas M. Begon Gouvern fi fouvent fils de M Gouvern Colonie . périrent a

toute cou

La mo ces perte bre fuiva avoit eu an d'un C en bonne sa bonn tes ses I imputées feaux, fon Gou un de se La suite de quelle

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. X X. 400

jusqu'à un certain point, est toujours irréconciliable. On les a depuis battus en diverses rencontres; ils ont de leur côté obligé les Illinois à abandonner pour toujours leur Riviere. & quoiqu'après leurs défaites redoublées on ait peine à concevoir qu'il en reste assez pour former une petite Bourgade, on n'ose encore passer du Canada à la Louysiane, sans prendre de grandes précautions contre leurs surprises. Il est vrai qu'ils se sont unis avec les Sioux, la plus nombreuse Nation du Canada, & avec les Chicachas, les plus Braves des Sau-

vages de la Louysiane.

A cela près, la Nouvelle France jouissoit de tous les fruits Naufrage du de la Paix, & se trouvoit dans la plus heureuse situation, où elle eût jamais été, lorsqu'un accident funeste la mit pres- 1725. que toute en deuil, & lui fit perdre en un jour, plus qu'elle n'avoit perdu en vint ans de Guerre. La nuit du vint-cinquiéme d'Août 1725. le Vaisseau du Roy le Chameau, qui alloit à Quebec, se brisa auprès de Louysbourg, & il ne s'en fauva pas un seul Homme. M. de Chazel, qui devoit relever M. Begon Intendant du Canada, M. de Louvigny nommé Gouverneur des Trois Rivieres, le même, dont nous avons si souvent parlé dans cette Histoire, M. de la Gesse, Capitaine, fils de M. de Ramezay, qui étoit mort l'année précédente Gouverneur de Montreal, plusieurs autres Officiers de la Colonie, des Ecclésiastiques, des Récollets, des Jésuites y périrent avec tout l'Equipage, & la Côte parut le lendemain toute couverte de Cadavres & de Balots.

La mort du Marquis de Vaudreuil mit le comble à toutes Mort du Marces pertes. Ce Général mourut à Quebec le dixième d'Octo- quis de Vaubre suivant, regretté à proportion de l'empressement, qu'on dreuil. avoit eu de le voir à la tête de la Colonie, & après vint-un an d'un Gouvernement, dont les événemens heureux furent en bonne partie le fruit de sa vigilance, de sa fermeté, de fa bonne conduite, du bonheur, qui accompagnoit toutes ses Entreprises, & dont les disgraces n'ont pu lui être imputées. Le Chevalier de Beauharnois, Capitaine de Vaisfeaux, lui succeda l'année suivante; & le repos dont jouit son Gouvernement, lui a fait entreprendre de faire pénétrer un de ses Officiers bien accompagné jusqu'à la Mer du Sud. La suite nous apprendra le succès de cette Découverte, & de quelle utilité elle pourra être; ce qui dépendra de la faci-Tome II.

### 410 HISTOIRE GENERALE.

Pour achever l'Histoire des Entreprises de notre Nation dans l'Amérique Septentrionnale, il ne me reste plus qu'à rapporter ce qui s'est passé depuis la Paix d'Utrecht dans la Louysiane, qui ayant été jusques - là une dépendance, & même une partie considerable de la Nouvelle France, appartient nécessairement à son Histoire.



200000 2 **M**M 2 MM

H

DES

140



demeure acquerin les Servi Les au

valoient fur leur n'avoien comme précipit fi ceux, cation o

Nous Ferdina echienchenentalochtaenentatachenenentalaentat 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

# NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE VINTUNIEME



L est arrivé à la Louysiane, ce qui arrive 1700-25. assez souvent à deux sortes de Personnes. Les uns avec un mérite superieur & connu, mens qu'on a ne parviennent jamais, sans qu'il soit possi- portés de la ble d'en découvrir la raison, à se faire rendre la justice, qui leur est dûë, ni à pouvoir mettre en œuvre leurs talens; de forte qu'ils

demeurent inutiles & obscurs, avec tout ce qu'il faut pour acquerir la plus grande réputation, & pour rendre à l'Etat les Services les plus essentiels.

Les autres, parce qu'on s'est d'abord formé de ce qu'ils valoient, une idée trop avantageuse, ou qu'on a pris le change fur leur véritable mérite, en leur en attribuant un, qu'ils n'avoient pas, sont rejettés malgré le mérite réel qu'ils ont, comme si on vouloit leur faire porter la peine du jugement précipité, qu'on avoit formé à leur sujet. Je suis bien trompé, fi ceux, qui liront cette Histoire, ne font d'eux-mêmes l'application de ceci à la Province, par où je finis cet Ouvrage.

Nous avons vû que les Espagnols, sous la conduite de Ferdinand de Soto, avoient fait des frais immenses pour s'éta-Fff ii

700-25.

blir dans la Floride; que leur Général employa toute la derniere année de sa vie à parcourir les deux Dords du Micissipi, que son Historien (a) nomme le Cucagua; que ni lui, ni Moscoso son Successeur, n'ont pris aucune mesure pour y sonder une Colonie, & qu'on sembla ignorer lontems après en Espagne, qu'un des plus grands Fleuves du Monde traversoit le milieu de la Floride, & y arrosoit un Pays charmant, situé sous un climat sain & temperé, & dont la possession auroit achevé d'assurer au Roy Catholique celle de tout le Golphe Mexique.

Les François, après avoir découvert tout le cours connu de ce même Fleuve, ne parurent pas faire beaucoup plus d'attention aux avantages qu'ils en pouvoient tirer: près de trente ans se passerent dans cette indisference; enfin le voisinage des Mines du Nouveau Mexique, & celles, qu'on s'avisa de publier, qu'on avoit découvertes dans la Louysiane même, ayant réveillé notre Nation de cette espece d'assoupissement, il sortit en moins de trois aux du Royaume plus d'Hommes, d'argent & d'essets, pour faire un Etablissement dans cette partie de l'Amérique, qu'il n'en étoit sorti depuis François I. pour aucune de nos Colonies du Nouveau Monde.

Mais lorsqu'on eut reconnu que ce Pays ne produisoit ni or, ni argent, & qu'il n'étoit pas facile d'y faire couler les richesses, que la Nouvelle Espagne renserme dans son sein, il tomba tout-à-coup dans un décri général: on ne sit nulle attention, ni à la fécondité de la Terre, ni aux productions, qu'elle pouvoit fournir avec un travail modéré, ni à l'importance d'établir une croisiere dans le Golphe Mexique. Les trésors, qu'on y avoit apportés de France, disparurent, les Hommes périrent de misere, quoiqu'il ne leur manquât rien pour vivre dans l'opulence, ou se disperserent de tous côtés; c'est ce que nous allons voir en reprenant le fil de l'Histoire.

Etat de la Louysiane en 1700.

La Louysiane, lorsque M. d'Iberville en partit au mois d'Avril de l'année 1700. n'avoit d'Habitations Françoises, que celles de quelques Canadiens établis aux Illinois, un Fort affez près de l'embouchure du Micissipi, lequel ne subsista que jusqu'en 1705. & un autre au Biloxi, sur le bord de la Mer. M. de SAUVOLE commandoit dans ce dernier, qui étoit le Quartier Général. D'Iberville avoit consié la garde du

DE L premier de S. D Sauvag tions. I Parent le Pays vre, o

Ce lifipi juft Saint F fur la g a nomi de la M guer q çons, obligé

Cel une pi les viv du Bo coupe l'air, ils eu ture, avec fouffi telle: parm bût

fut ext

n'en
D
la M
deux
il en
& l'
com

& g

com

<sup>( 4 )</sup> Garcilasso de la Vega.

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 413

premier à M. de Bienville son Frere, & au Sieur Juchereau 1700-25. de S. Denys, Oncle de sa Femme, lequel étoit fort aimé des Sauvages, & parloit affez bien la Langue de plusieurs Nations. Il avoit aussi donné ordre en partant à M. le Sueur, son Parent, d'aller avec vint Hommes faire un Etablissement vers le Pays des Sioux, & prendre possession d'une Mine de Cui-

vre, que le Sueur y avoit découverte.

ler

a-

le

ué

oit

he

nu

us

de

si-isa

ê-le-

11-

118

n-

Ce Détachement partit à la fin d'Avril, remonta le Micis- Mine de cuisipi jusqu'au Sault Saint Antoine, entra dans la Riviere de vic chez les Saint Pierre & carron fait margant li suit les de Sioux. Saint Pierre, & après y avoir fait quarante lieues, il trouva fur la gauche une autre Riviere, qui s'y décharge, & qu'on a nommé la Riviere Verte, parce qu'une Terre, qui y tombe de la Mine, lui donne cette couleur. Le Sueur n'y pat naviguer qu'environ une lieuë, l'ayant trouvée couverte de glacons, quoiqu'on ne fût qu'à la fin de Septembre. Il fut donc obligé de bâtir en cet endroit une espece de Fort, pour y pasfir l'Hyver, qui dura jusqu'au commencement d'Avril, & tut extrémement rude.

Celui qui a écrit la Relation de ce Voyage, nous apprend une particularité, qui m'a paru digne de remarque. Il dit que les vivres leur ayant manqué, il fallut y suppléer par la Chasse du Bœuf; que pour garder la chair de ces Animaux, ils les couperent en quartier, & que faute de sel, ils les laisserent à l'air, où ils se gâterent bientôt: que dans les commencemens ils eurent beaucoup de peine à s'accoûtumer à cette nourriture, qu'elle leur causa à tous des flux de ventre & la siévre, avec un si grand dégoût, qu'ils ne pouvoient pas même en fouffrir l'odeur; mais que peu à peu leur estomach s'y fit de telle forte, qu'au bout de six semaines il n'y avoit Personne parmi eux, qui n'en mangeât dix livres par jour, & qui n'en bût quatre écuellées de bouillon; que bien loin d'en être incommodés, ils devinrent extrêmement gras, & que Personne n'en fut malade.

Dès que le mois d'Avril fut venu, le Sueur se transporta à la Mine, dont il n'étoit qu'à trois quarts de lieuë, & en vintdeux jours en tira plus de trente mille livres pesant de matiere; il en choisit quatre milliers de celle, qui lui parut la meilleure, & l'envoya en France. L'endroit, où il fit travailler, est le commencement d'une Montagne, qui a dix lieuës de long, & qui paroît être toute de la même matiere. Elle est sur le

1701-25. bord de la Riviere, ne produit pas un seul Arbre, & même dans le plus beau tems, elle est continue lement environnée de brouillards. La Terre, d'où l'on tire la Mine, est verte, & l'on y grate le Cuivre avec le couteau; mais il faut auparavant en ôter une espece de croute, aussi dure que le roc. noire, & brûlée comme du charbon, par la vapeur, qui sort de la Mine. Plusieurs incidens, qu'il seroit trop long de rapporter, & qui ne sont pas fort interessans, mais plus encore le manque de fonds, ont empêché le Sueur de pousser plus loin cette Entreprise.

Etabliffement de la Maubile & de l'Isle Dauphine.

L'année fuivante M. d'Iberville fit un troisième voyage à la Louysiane, & commença un Etablissement sur la Riviere de la Maubile. Il y jetta même les fondemens d'un Fort, où peu de tems après M. de Bienville, devenu Commandant en Chef de toute la Colonie, par la mort de M. de Sauvole, transporta tout ce qu'il y avoit au Biloxi, & abandonna ce

dernier Poste.

En 1702. d'Iberville revint pour la quatriéme fois, & fit construire dans l'Isle de Massacre des Magasins & des Casernes, parce que cette Isle ayant un Port, il étoit bien plus aisé d'y décharger les effets, qu'on apportoit de France, que de les envoyer dans des Chaloupes au Fort de la Maubile. Ce fut aussi alors, qu'on donna à cette Isle le nom d'Isle Dauphine. Elle se peupla peu à peu, & on y bâtit quelques années après un Fort & de plus grands Magasins, de sorte qu'elle devint insensiblement le Quartier général de la Colonie.

l'eu de progrès de la Colonie.

On n'y subsistoit cependant que de ce qu'on recevoit de France, & de ce qu'on pouvoit tirer des Sauvages. On se brouilla & on se raccommoda avec quelques - uns : on perfuada à plusieurs de se fixer aux environs de la Maubile, ils y défricherent un assez grand terrein, & on vécut toujours bien avec eux. D'autres, comme les Apalaches, y vinrent d'eux-mêmes, préférant le voisinage des François à celui des Espagnols, parmi lesquels ils étoient établis depuis lontems; mais à l'exception de ces derniers, aufquels on donna pendant quelque tems un Missionnaire, on ne prit pas de plus justes metures pour gagner les Sauvages de ces Cantons à Jesus-CHRIST, qu'on n'en prenoit pour donner des fondemens solides à la Colonie Françoise.

On ne pouvoit pas même dire, qu'il y eût une Colonie

dans la L quelque guette, foin de tiver les Maubile pour vi Vaisseau comme

DE I

Mais n'y a gu bonne rité, à On s'en plantati dans un dit qu'o la Virgi

> un Co brûlé l inouies caché l & aux il conc Isle. Il fuivan du Fle décha beauc ier, c

Ilajo

Μ. donn noit. Trou été n étant

le Sie

porter

on a

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 415

dans la Louysiane, ou du moins elle ne commença de prendre 1708-29. quelque forme qu'en 1708. par l'arrivée de M. Diron d'Artaguette, en qualité de Commissaire Ordonnateur. Le premier Commissaire soin de ce Magistrat sut de mettre les Habitans en état de cul-Ordonnateur. tiver les Terres, qui paroissoient assez bonnes le long de la 1708-25. Maubile, afin qu'ils ne fussent plus obligés de courir le Pays pour vivre de la Chasse, ou avec les Sauvages, quand les Vaisseaux de France tardoient trop à leur apporter des vivres, comme il étoit déja arrivé plusieurs fois.

Mais le succès ne répondit pas à ses esperances. Outre qu'il n'y a gueres aux environs de la Maubile qu'une superficie de bonne Terre, le Froment n'y peut jamais bien venir à mauirité, à cause des brouillards, qui y produisoient la rouille. On s'en dédommagea pendant quelque tems, en faisant des plantations de Tabac, qui réussirent mieux. M. d'Artaguette dans une de ses Lettres, qui est du dixiéme Janvier 1711. dit qu'on estimoit le Tabac de la Maubile supérieur à celui de

la Virginie.

Il ajoûtoit qu'au mois de Septembre de l'année précédente. L'Isle Dauphiun Corfaire Anglois avoit ravagé l'Isle Dauphine, pillé & un Corfaire. brûlé les Habitations & les Magasins, exercé des cruautés inouies fur les Habitans, pour les obliger à dire où ils avoient caché leur argent, & que la perte qu'il avoit causée au Roy & aux Particuliers, montoit à quatre-vint mille francs, d'où il concluoit qu'il étoit d'une nécessité absoluë de fortifier cette Isle. Il est certain, que ce Commissaire raisonnoit fort juste, suivant le système d'alors, qui étoit de fixer la Colonie hors du Fleuve, parce que le seul Port, où les Navires pussent décharger, étoit celui de l'Isle Dauphine : mais il eût été beaucoup plus naturel de conclure de ce qui venoit de se pasfer, que le meilleur parti qu'on pût prendre, étoit de transporter les Habitans & les Magasins dans le Micissipi, comme on a été obligé de faire dans la suite.

M. d'Artaguette retourna en France cette même année, & Ceffion de la donna à la Cour de grandes lumieres sur le Pays, d'où il ve-Louyssane à noit. Quelques années auparavant M. de Muys, Major des M. Crozat, Troupes en Canada, & dont nous avons déja parlé, avoit 1712-25. été nommé Gouverneur de la Louyssane; mais cet Officier étant mort en chemin, le Roy nomma pour son Successeur le Sieur de la Motte Cadillac, & dans les Instructions, que Sa

#### HISTOIRE GENERALE 416

Majesté lui donna, elle lui marquoit, qu'ayant jugé à propos d'accorder au Sieur Crozat le Privilege exclusif du Commerce de la Louysiane pendant seize années, & la propriété pour lui & pour ses héritiers à perpétuité des Mines, Minieres, & Mineraux, qu'il pourroit découvrir & mettre en valeur aux conditions portées par ses Lettres Patentes, elle desiroit, qu'à l'arrivée de chaque Navire dudit Sieur Crozat, il examinat si la condition de porter six filles ou garçons par chaque Navire s'exécutoit.

Etablissement d'un Conseil Supérieur.

refusent de

que.

Le Roy ajoûtoit que le Sieur d'Artaguette, Commissaire audit Pays, ayant repassé en France, il avoit fait choix du Sieur Duclos, pour y faire les Fonctions de Commissaire Ordonnateur : que comme il n'y avoit encore aucun Officier de Justice dans la Louysiane, & qu'il n'étoit pas possible pour le présent d'y créer des Juges, comme dans les autres Colonies, parce qu'elle n'étoit pas encore assez peuplée, il avoit néanmoins jugé à propos d'y établir pour trois ans un Conseil Supérieur, qui jugeât toutes les affaires, tant civiles que Criminelles; & que pour composer ce Conseil, il avoit fait choix du Gouverneur & du Commissaire Ordonnateur conjointement, & d'un Greffier, & que suivant l'usage qu'ils feront de l'Administration de la justice, qui leur étoit confiée, il se détermineroit à continuer, & même à augmenter l'Etablissement de ce Conseil, ou à l'abandonner (a).

Les Espagnols M. de Crozat de son côté, avoit recommandé à M. de la Motte Cadillac, qu'il s'étoit affocié pour son Commerce, de Commerce de faire des Détachemens du côté des Illinois, pour la découla Louysiane verte des Mines; & du côté des Espagnols de l'ancien & du avec le Mexinouveau Mexique, pour établir le Commerce avec ces deux Provinces. J'ai parlé ailleurs (b) affez au long de ce qui concerne la premiere de ces deux Entreprises, laquelle tint pendant plusieurs années toute la France en suspens, & n'aboutit

enfin à rien.

La feconde ne fut pas plus heureuse. La Motte Cadillac étoit à peine débarqué à l'Isle Dauphine, qu'il envoya le Navire, fur lequel il étoit venu, à la Veracruz: mais ce voyage fut inutile. M. de la Jonchere, qui commandoit ce Bâtiment, ne put obtenir du Vice-Roy la permission de vendre sa Car-

(b) Voyez le Journal.

DE L. euaison;

autres Pro mettre fui fir mieux pour le m que la pre

Il avoi Saint Der mains. Il convint a ches . Na Bienville Peuple en nus depu Colapiffa Saint. ches, il CAUT. C

M. le Su

Voyages

gues des

avoit me

pas de p Denys d Mais coup d'h inutile, avoir m tuerent e leurs Fil Bois, 8 Biloxi. nicas, i

Arriv la Rivie le Micif qu'il av vages à

quinze (

<sup>(</sup> a) Ce Conseil fut établi pour toujours en 1716,

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 417

guaison; le Vice-Roy lui fit présent de guelques Bestiaux & autres Provisions, dont il avoit besoin, & l'obligea de remettre fur le champ à la voile. Le Gouverneur se flata de réusfir mieux dans une autre tentative, qu'il fit par les Terres pour le même sujet, mais elle eut à peu près le même succès.

que la premiere.

Il avoit confié la conduite de cette Expédition au Sieur de Voyage de Saint Denys, & il ne la pouvoit pas mettre en de meilleures M. de S. Denys au Meximains. Il lui donna pour dix mille francs de marchandifes, & que par Terre. convint avec lui qu'il les laisseroit en dépôt chez les Natchitoches, Nation Sauvage établie sur la Riviere Rouge: M. de Bienville & Saint Denys lui même avoit fait alliance avec ce Peuple en 1701. & quelques-uns de ces Sauvages étoient venus depuis quelques années se loger sur le Micissipi, auprès de Colapissas.

Saint Denys crut qu'il devoit mener avec lui ces Natchitoches, il leur en fit faire la proposition par un nommé PENI-CAUT, Charpentier de Navires. Cet Homme avoit accompagné M. le Sueur à la Mine de Cuivre; il avoit fait plusieurs autres Voyages sur le Micissipi, & entendoit presque toutes les Langues des Sauvages de la Louysiane. C'étoit lui-même, qui avoit mené les Natchitoches chez les Colapissas, & il n'eut pas de peine à leur persuader de retourner avec M. de Saint Denys dans leur ancienne demeure.

Mais les Colapissas, qui les avoient accueillis avec beaucoup d'humanité, & ausquels leur voisinage n'avoit pas été inutile, furent si choques de les voir se retirer, sans leur en avoir même fait une honnêteté, qu'ils les poursuivirent, en tuerent dix sept, & leur enleverent un assez grand nombre de leurs Filles & de leurs Femmes. Le reste se sauva au travers des Bois, & alla joindre M. de S. Denys, qui les attendoit au Biloxi. Il partit avec eux, & en passant par le Village des Tonicas, il engagea le Chef de cette Nation à le suivre avec quinze de ses meilleurs Chasseurs.

Arrivé au Village des Natchitoches, sirué dans une sse de la Riviere Rouge à quarante lieuës de fon embouchure dans le Micissipi, il y bâtit quelques Maisons pour des François, qu'il avoit dessein d'y laisser : il engagea quelques autres Sauyages à se réunir avec les Natchitoches, en les assûrant qu'il ne les abandonneroit jamais, & il fit distribuer aux uns & aux

Tome II. Ggg

1712-25.

autres des outils propres à cultiver la Terre, & des grains pour les ensemencer. Il choisit ensuite douze François de ceux, qu'il avoit amenés avec lui, & quelques Sauvages; quitta la Riviere Rouge, qui n'est plus naviguable au-dessus de l'Isle des Natchitoches, & prit sa route à l'Ouest.

Après vint jours de march. Il arriva chez les Assinais, Voifins des Cenis, s'ils ne sont pas des Cenis même, & assez près de l'endroit, où M. de la Sale sut tué. Ce qui est certain, c'est que ces Sauvages ne se souvenoient pas d'avoir jamais vû de François, & ne connoissoient point d'autres Européens, que des Espagnols, qui alloient tout nuds comme eux, & vivoient miserablement. Les Assinais donnerent des guides à M. de S. Denys, qui sit encore cent cinquante lieuës au Sud-Ouest, avant que d'arriver aux premieres Habitations des Espagnols.

Il trouva enfin sur le bord d'une grande Riviere un Fort, qui portoit les noms de Saint Jean-Baptisse, & de Presidio Del Norte: il y sut très-bien reçu par le Commandant Dom Pedro de Vilescas, qui le logea chez lui, avec Medard Jallot son Valet de Chambre Chirurgien, & Penicaut, & sit donner des logemens à tous ceux de sa suite. Après quelques jours de repos, Saint Denys entra en négociation avec Dom Pedro: il lui dit qu'il venoit de la part du Gouverneur de la Louy-siane lui proposer d'ouvrir un Commerce réglé avec cette

Colonie, & qu'il seroit Maître des conditions.

Le Commandant Espagnol répondit, qu'il ne pouvoit rien faire sans la permission du Gouverneur de Caouis, son Supérieur immédiat, auquel il envoya sur le champ un Exprès, pour recevoir ses ordres. Caouis est à soixante lieuës de Presidio del Norte sur le chemin de Mexico. Le Gouverneur ayant lu la Lettre de Vilescas, envoya chercher Saint Denys par vint-cinq Cavaliers, & après avoir examiné son Passeport, lui dit qu'il étoit nécessaire qu'il allât trouver le Vice-Roy à Mexico. Saint Denys y consentit, mais il ne partit que l'année suivante avec Jallot, & en partant de Caouis, il écrivit aux François, qu'il avoit laissés à Presidio Norte, de retourner aux Natchitoches.

Il est misen Prison à Mexico.

On compte deux-cent cinquante lieuës de Caouis à Mexico; Saint Denys fit ce voyage sous la conduite d'un Officier, & escorté par vint-quatre Cavaliers. En arrivant dans la Capi-

DE l tale de auquel remit, fon. Il vré fa l du Ro d'Iberv fa Fem

Il for trois-c vent à n'omit pauvre de fes qu'ils ques-t pour l'même

fervoi de Ca nadier quoiq Roy puifqi qu'il d

San

a info mais l'obtil'offre penfe trouv bour de fes plus dans avec

ne m

grains ois de vages; -dessus

, Voiez près rtain, ais vû péens . 1x, & uides à u Sud-

ns des

Fort. residio Dom Jallot lonner urs de Pedro: Louy-

cette

it rien Supéxprès. e Preayant s par port, loy a année t aux

Mexiicier, Capi-

urner

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 419 tale de la Nouvelle Espagne, il fut mené chez le Vice-Roy, 1713-25. auquel il présenta son Passeport. Ce Seigneur le lut, le lui remit, & sans vouloir seulement l'écouter, l'envoya en prifon. Il y resta trois mois, & n'auroit peut-être jamais recouvré sa liberté, si des Officiers François, qui étoient au Service du Roy Catholique, qui avoient connu particulierement M. d'Iberville, & qui sçavoient que Saint Denys étoit Oncle de

sa Femme, n'eussent sollicité en sa faveur.

Il fortit donc de Prison; le Vice-Roy lui fit même donner ses aventures. trois-cent piastres, & un logement commode, & l'invita sou- Il refuse d'envent à sa table. Plus il le connut, & plus il l'estima; enfin il des Espagnols. n'omit rien pour l'engager à préférer au Service d'une Colonie pauvre, celui de la Nouvelle Espagne: il lui dit que plusieurs de ses Compatriotes lui en avoient déja donné l'exemple, & qu'ils n'avoient pas lieu de s'en repentir. Il y eut même quelques-uns de ces Officiers, qui lui firent de grandes instances pour le déterminer à prendre le parti, qu'ils avoient pris euxmêmes, & dont ils se sçavoient bon gré.

Saint Denys n'avoit aucun grade à la Louysiane, & n'y servoit que comme Volontaire; on lui offroit une Compagnie de Cavalerie, & l'offre pouvoit tenter un Gentilhomme Canadien, qui n'avoit pas de bien; il la refusa néanmoins, & quoiqu'on pût lui dire, il persista dans son refus. Le Vice-Roy lui dit qu'il étoit pourtant déja à moitié Espagnol, puisqu'il recherchoit la Fille de Dom Pedro de Vilescas, & qu'il devoit l'épouser à son retour au Fort de S. Jean.

Je ne puis dissimuler, repartit Saint Denys, puisqu'on en " a informé Votre Excellence, que j'aime cette Demoiselle, " mais je ne me suis point flaté de l'obtenir pour Epouse. Vous " l'obtiendrez, repliqua le Vice-Roy, si vous voulez accepter " l'offre, que je vous ai faite, je vous donne deux mois pour y " penser. " Au bout de ce tems-là, il le sonda encore, & l'ayant " trouvé inflexible, il le congédia, lui mit entre les mains une bourse de mille piastres, en lui disant que c'étoit pour les frais de ses nôces. " l'espere, ajoûta-t-il, que Donna Maria aura « plus de pouvoir que moi, pour vous déterminer à demeurer « dans la Nouvelle Espagne. Quant à la liberté du Commerce « avec la Louysiane, que vous êtes venu solliciter de si loin, il « ne m'est pas possible de vous l'accorder.

Le lendemain il lui envoya un très-beau Cheval Bay de son Il rend un Gggij

1713-25. fervice aux Efpagnols.

écurie, & le fit conduire jusqu'à Caouis par un Officier & deux Cavaliers. Il y rencontra Jallot, qui l'y attendoit, & à qui son habileté dans la Chirurgie avoit attiré une très-grande considération dans tout le Pays. De-là ils se rendirent chez Dom Pedro de Vilescas, & ils le trouverent dans un grand embarras. Ce Commandant venoit d'apprendre, que tous les Habitans de quatre Bourgades Sauvages, rebutés des vexations des Espagnols de Presidio del Norte, venoient de partir pour se retirer ailleurs, & il craignoit qu'on ne le rendît responsable de cette désertion, laquelle réduisoit d'ailleurs sa Place à de grandes extrêmités, parce que la Garnison ne substituit, que par le moyen de ces mêmes Sauvages.

Il communiqua sa peine à M. de Saint Denys, lequel s'offrit d'aller chercher ces Barbares, & se sit fort de les ramener. Dom Pedro l'embrassa, mais il l'avertit qu'il s'exposoit beaucoup, s'il y alloit seul; Saint Denys repliqua qu'il ne craignoit rien, & sur le champ monta à cheval avec Jallot. Il eut bientôt joint les Sauvages, dont le bagage, les Hommes, & les Ensans rendoient la marche fort lente, & du plus loin qu'il les apperçut, il mit son mouchoir au bout d'une baguette, en guise de pavillon, puis il s'avança vers les Chess, qui

l'attendirent.

Il leur représenta en Langue Espagnole se danger auquel ils alloient s'exposer, en s'établissant parmi des Peuples, qu'ils me connoissoient point, & qu'il sçavoit être très-peu sociables & fort cruels. Il leur dit ensuite, que s'ils vouloient revenir à leur ancienne demeure, il leur promettoit de la part du Commandant qu'aucun Espagnol ne mettroit jamais le pied dans leurs Villages, qu'autant qu'ils le voudroient bien, & qu'ils auroient dans la suite tout lieu de se louer des Officiers & des Soldats.

Ils se laisserent persuader, & Dom Pedro sut aussi surpris que charmé de voir revenir son Hôte avec tous les Sauvages, dont la retraite l'auroit infailliblement perdu. Il ratifia sur l'heure toutes les promesses, que S. Denys leur avoit saites, & ils rentrerent dans leurs Bourgades, où il sut désendu aux Espagnols, sous peine de la vie, d'entrer sans une permis-

fion expresse.

Son mariage avec une Espagnole. Après un si grand service, S. Denys n'eut aucune peine à obtenir de Vilescas qu'il lui donnât sa Fille en mariage, & les

nôces fu Espagno veaux E ne crut à M. de partit p de sa Fo revenir

> de la L blir des nus de & les leur er conna tems a

Pend

Bienvi Cadill permi Gouv mais a tomb tête. Angl

Il o

Ils Bark doie on moit fieu été Can qua

M.
fut
de

#### DE LA NOUVELLEFRANCE. LIV. XXI. 421

nôces furent célébrées avec toute la pompe & la magnificence 1713-25. Espagnole, que permettoit le lieu, où elles se firent. Les nouveaux Epoux resterent six mois ensemble: ensin Saint Denvs ne crut pas devoir differer plus lontems d'aller rendre compte à M. de la Motte Cadillac du succès de sa Commission. Il partit pour la Maubile avec Dom Jean de Vilescas, Oncle de de sa Femme, qu'il laissa enceinte, après lui avoir promis de revenir au plûtôt la chercher.

ez

es a-ir C-la

Pendant tout le cours de ces négociations, & de ces aventures, le Gouverneur de la Louysiane avoit envoyé le Sieur travaillent à nous débaude la Loire aux Natchez avec des Marchandises, pour y éta- cherles Sauvablir des Magasins. Il y trouva des Anglois, qui y étoient ve- ges. nus de la Caroline pour engager ces Sauvages, les Yasons, & les Chicachas à déclarer la guerre à d'autres Nations pour leur en amener des Captifs, ce qui fut exécuté. On les foupconna même d'intriguer contre nous, & la Loire reçut peu de tems après ordre d'arrêter leur Officier, qui étoit resté seul aux Natchez.

Il obéit, & l'Officier fut conduit à la Maubile, où M. de Bienville, qui y commandoit en l'absence de M. de la Motte Cadillac, le régala bien pendant trois jours, après quoi il lui permit de s'en retourner. Il prit la route de Pensacole, où le Gouverneur Dom Guzman lui fit auffi un très bon accueil; mais ayant voulu gagner la Caroline par les Alibamons, il tomba dans un parti de Chasse des Tomez, qui lui casserent la tête. Je ne sçai ce qui indisposa alors les Sauvages contre les Anglois, mais la plûpart se déclarerent tout-à-coup contre eux.

Ils avoient un Magasin dans un Village de Tchactas, ces Irruption des Barbares le pillerent, & massacrerent tous ceux, qui le gar- Sauvages dans doient. Ce ne fut là que le commencement de leurs malheurs : on n'eut pas plûtôt appris dans les autres Nations ce qui venoit de se passer chez les Tchastas, que les Alibamons & plufieurs autres Peuples, avec qui nous avions presque toujours été en guerre, se liguerent, & firent une irruption dans la Caroline, ils ravagerent plusieurs Habitations, & firent quantité de Prisonniers, qu'ils conduisirent à la Maubile. M. de Bienville les racheta des Sauvages, & pourvut à leur subsistance, jusqu'à ce qu'il eût trouvé une occasion favorable de les faire retourner chez eux fans aucun risque.

1714-36.

M. de la Motte fait alliance avec plusieurs Nations.

M. de la Motte Cadillac étoit monté aux Illinois, & à son retour à la Maubile, on publia que dans le Pays, d'où il venoit, on avoit découvert une Mine d'argent. J'ai expliqué dans mon Journal tout ce qui regarde ces prétendues découvertes, qui firent tant d'illusion aux François, mais beaucoup plus en Europe, qu'en Amérique. Il y eut plus de réel dans une députation, que reçut le Gouverneur à son arrivée à la Maubille. Un Chef sort accrédité dans le Pays le vint trouver, & sit alliance avec lui au nom de plusieurs Nations, & dans le même tems les Alibamons, jusques-là nos plus déclarés Ennemis, s'offrirent de bâtir à leurs frais un Fort dans leur Village, & d'y introduire les François. Leur offre sut acceptée, le Fort bâti, & M. de la Tour, Capitaine, en prit possession avec deux Lieutenans, & quelques soldats.

Trahison des Natchez Sur ces entrefaites, on s'aperçut que les Natchez machinoient quelque trahison, ils tuerent quatre François, qui
voyageoient avec quelques-uns des leurs, & ils préparoient
le même traitement à Messieurs de la Loire, dont l'Aîné étoit
parti pour les Illinois avec une autre Troupe de ces Barbares,
& le Cadet étoit demeuré dans leur grand Village. Mais un
de ceux, qui accompagnoient le Premier, l'avertit de se tenir
sur ses gardes. Il parla aussitôt à tous les autres en particulier,
& sans leur faire connoître par qui il étoit instruit de leur dessein, il leur promit une grande récompense, & leur donna
sa parole de leur garder le secret, s'ils lui avouoient la vérité.

MM. de la Loire leur échapent. Tous lui déclarerent, qu'à six lieues de l'endroit, où ils étoient, & où il falloit raser le bord du Fleuve, pour éviter un goussire très-dangéreux, cent cinquante de leurs Gens armés de Fusils, & qui avoient à leur tête un Chef nommé LE BARBU, les attendoient, & qu'il ne pouvoit manquer d'y périr. Cet aveu de huit Personnes, qui afsûroient tous la même chose, sit prendre à la Loire le parti de retourner sur ses pas mais comme il avoit tout lieu de croire que la conspiration étoit générale de la part des Natchez, l'inquiétude le prit au sujet de son Frere.

Penicaut, qui l'accompagnoit, s'offrit à tirer celui-ci du grand Village des Natchez, & voici les mesures, qu'il prit pour exécuter ce dessein. Toute la Troupe étant arrivée environ une heure & demie avant la nuit au débarquement des Natchez, Penicaut mit pied à terre tout seul, & dit au Sieur

de la Lo paroisso n'aurois s'achem à une li quelque

l'aperçu çois al reconn des nou tombé d'envo fur le d étoient Illinois qu'ils é envoy déchar Magaf

Le gavoit is appréh & ennigna ur fut res lui fit & qu' dit qu ges co & lui

vages der, de tu criera la Lo demi en de

gnon

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 423

de la Loire de l'attendre jusqu'à minuit, & que si alors il ne paroissoit point, il pouvoit compter qu'il seroit mort, & n'auroit plus d'autre parti à prendre, que de passer outre. Il s'achemina ensuite vers le logis du jeune la Loire, qui étoit à une lieuë de-là, n'ayant que son susil, son sac à poudre, &

quelques bales.

Comme il approchoit du Village, quelques Natchez, qui l'aperçurent, coururent chez la Loire lui dire, qu'un François alloit arriver, il sortit pour voir qui c'étoit, & ayant reconnu Penicaut, il lui demanda le sujet de son voyage, & des nouvelles de son Frere. Penicaut lui répondit, qu'il étoit tombé malade, mais quand il sut dans son logis, il le pria d'envoyer chercher le grand Chef des Natchez, lequel vint sur le champ. Penicaut lui dit que six des huit Natchez, qui étoient partis avec le Sieur de la Loire & lui, pour aller aux Illinois s'étant trouvés mal, ils avoient été obligés de relâcher, qu'ils étoient tous au débarquement, & qu'il le prioit de leur envoyer le lendemain de grand matin trente Sauvages pour décharger le Canot, & transporter les Marchandises dans le Magasin.

Le grand Chef le promit, & ajoûta, que M. de la Loire avoit très-bien fait de ne pas aller plus loin, qu'il avoit fort appréhendé pour lui de la part des Yasous, Nation perfide, & ennemie des François. Penicaut ne répliqua rien, & témoigna une entiere confiance à ce Chef; mais quand celui-ci fe fut retiré, il instruisit la Loire du sujet de son voyage, & lui sit comprendre qu'il ne falloit plus songer qu'à se sauver, & qu'il n'y avoit pas un seul moment à perdre. La Loire lui dit que ce n'étoit pas une chose aisée, parce que trois Sauvages couchoient dans sa chambre; mais Penicaut le rassûra,

& lui répondit du succès.

Quand il fut tout-à-fait nuit, ils se coucherent, & les Sauvages s'endormirent d'abord; Penicaut vouloit les poignarder, mais la Loire l'en empêcha, jugeant qu'il étoit dissicile de tuer trois Hommes, sans qu'aucun d'eux eût le tems de crier. Penicaut ouvrit donc doucement la poste, & sit sortir la Loire, qui avoit eu la précaution de charger son sussil. Un demi quart d'heure après il sortit lui-même, serma la chambre en dehors à double tour, & suivit en courant son Compagnon, qu'il eut bientôt rejoint. Comme ils approchoient du

1714-36.

débarquement, ils rencontrerent l'Aîné la Loire, qui commençoit à être fort inquiet : ils s'embarquerent aussitôt, & congédierent les huit Natchez, après les avoir libéralement récompensés.

Le Chef des d'entrer dans leur complot.

Vers les dix heures du matin ils arriverent chez les Toni-Tonicas refuse cas, & ils y étoient encore, quand on vit venir trois Natchez, que le Grand Chef, désesperé d'avoir manqué MM. de la Loire, envoyoit av Chef des Tonicas pour l'engager à masfacrer tous les François, qui étoient dans son Village. Le Tonica, qui étoit honnête Homme, & sincerement ami des François, fut outré d'une pareille proposition. Il vouloit pour toute réponse, casser la tête à ceux, qui avoient eu la hardiesse de la lui faire, mais un Eccléfiastique, nommé M, DAVION. qui étoit Missionnaire dans son Village, s'y opposa.

M. de Bienville est envoyé pour en tirer railon.

MM. de la Loire continuerent leur route, & arriverent à la Maubile, où l'on fut fort surpris de les revoir, & plus encore du sujet de leur retour. M. de la Motte Cadillac ne crut pas devoir laisser impunie la trahison des Natchez, & leva un Parti de cent Hommes, Soldats & Habitans, sous les ordres de M. de Bienville, Lieutenant de Roy, auquel il joignit M. de Pailloux, Major des Troupes, M. de Richebourg, Capitaine, du Tisné, Lieutenant, & les deux Freres, qui venoient d'échaper aux Natchez. Comme ils passoient devant la Baye des Tonicas, ils aperçurent un sac, qui pendoit d'une branche d'arbre au bord du Fleuve, & dans ce sac ils trouverent une Lettre de M. Davion, qui ayant sçu qu'ils devoient passer par-là sans s'arrêter, leur donnoit avis qu'un François. nommé Richard, revenant des Illinois, avoit été pris par les Natchez, que ces Barbares, après lui avoir enlevé ses Marchandises, l'avoient mené dans leur Village, lui avoient coupé les pieds & les mains, & l'avoient jetté tout vivant dans un bourbier.

Il forme un

Jusques-là M. de Bienville s'étoit mis dans la tête, que MM. de la Loire avoient eu une terreur panique : la lecture de cette Lettre le désabusa. Il ne se crut pas même assez fort pour aller droit aux Natchez; il entra dans la Baye des Tonicas, y bâtit un Fort, & envoya du Tisné avec vint Hommes au Grand Chef des Natchez, pour lui dire qu'il avoit une affaire à lui communiquer, & qu'il le prioit de le venir trouver aux Tonicas. Du Tisné revint le lendemain, & rapporta à M. de

DE M. d fortit mand vint-

Bie borer de Te qu'il a quere: ce, q rent e refuſa perdu: pour a Franço

du mo

Ilali

leur p quelqu fes inte demeu duire d étoient fentere. Chef a Meurtr quer de bles, 8

fément.

Les 1 du Sole que de Nation niers, é voit en voulure la tête c fi décrié que tou

Cette To.

DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 425

M. de Bienville, que le Grand Chef le suivroit de près. Il ne 1714-36. fortit pourtant point de son Village, mais il envoya au Commandant François quelques Chefs subalternes, avec environ

vint-cing Hommes.

Bienville, du plus loin qu'il aperçut leurs Canots, fit ar- Ce qui se borer sur le bord du Fleuve cinq Drapeaux, dresser quantité passe entre lui de Tentes, & battre tous les Tambours, pour leur faire croire qu'il avoit au moins fix-cent Hommes. Les Sauvages débarquerent, & entrerent dans le Fort avec autant de confiance, que s'il eût été question d'une simple visite. Ils présenterent ensuite au Commandant un calumet de paix, mais il le refusa, ce qui saissit tellement ces Barbares, qu'ils se crurent perdus. Bienville leur dit d'un air courroucé qu'il étoit venu pour avoir fatisfaction du meurtre, qu'ils avoient fait de cinq François, qu'il vouloit qu'on lui livrât les Meurtriers, ou du moins qu'on lui apportat leur téte.

Ilalui répondirent, que ce qu'il demandoit n'étoit point en leur pouvoir, mais que s'il le fouhaittoit, ils envoyeroient quelques-uns d'entr'eux à leur Grand Chef pour l'instruire de fes intentions. Il y consentit, à condition que tous les autres demeureroient ses Prisonniers, & sur le champ il les fit conduire dans une Cabanne, où ils furent gardés à vûë. Ceux, qui étoient allés aux Natchez, ne tarderent pas à revenir, & présenterent au Commandant la tête d'un Homme, que le Grand Chef avoit fait mourir, mais qui n'étoit pas du nombre des Meurtriers. Bienville leur demanda, si on prétendoit se mocquer de lui, & ajoûta qu'il vouloit avoir les têtes des coupables, & furtout celle d'un Chef, qu'il avoit nommé expressé-

sément.

à

Les Envoyés lui répondirent que ce Chef étoit le Neveu du Soleil, lequel aimoit mieux voir périr tout son Village, que de facrifier ce jeune Homme, le plus brave de toute la Nation: qu'au reste parmi ceux, qu'il avoit retenus prisonniers, étoient les quatre Meurtriers des François, & qu'il pouvoit en faire justice. Bienville les fit venir sur le champ; ils voulurent nier le fait, mais ils furent convaincus, & eurent la tête cassée à coups de bâton. Il y avoit parmi eux un Chef si décrié par tout le Pays pour ses cruautés & ses trahisons, que toutes les Nations souhaitoient depuis lontems sa mort.

Cette Expédition finie, on délibera sur ce qu'il convenoit avec eux. Hhh Tome 11.

Etablissement

vages.

17.436. de faire dans la conjoncture, où l'on se trouvoit, & il sut jugé unanimement que les Natchez, si on les poussoit à bout, étant en état d'interrompre la navigation du Fleuve, & toute communication avec les Illinois, il étoit plus à propos de profiter de la frayeur, qu'on avoit trouvé le moyen de leur inspirer, pour faire avec eux une Paix avantageuse, & de la leur proposer comme une grace aux conditions suivantes.

10. Qu'ils construiroient à leurs frais, & à l'endroit, qu'on leur marqueroit, un Fort dans leur grand Village, avec des magafins, & les logemens néceffaires pour la Garnison & les Commis, qu'on y établiroit. 2°. Qu'ils restituéroient tous les effets, qu'ils avoient enlevés aux François, & les dédommageroient pleinement de toutes les autres pertes, qu'ils leur avoient causées. 3°. Que le Neveu du Grand Chef, dont on se plaignoit, ne paroîtroit point dans le Village, sous peine d'y avoir la tête cassée. Ces Articles furent lus aux Députés, qui les approuverent, & M. de Paillouz fut commandé avec vint Hommes, pour aller les faire ratifier par le Grand Chef.

Il entra dans le Village tambour battant, & son Enseigne déployée: tout le Peuple, qui aimoit les François, étoit accouru au devant de lui, & le reçut avec de grandes acclamations. Il alla droit à la Cabanne du Soleil, & lui présenta les conditions de Paix; le Chef les accepta, & dit, qu'il n'attendoit plus que les Ordres de M. de Bienville, pour faire travailler au Fort; & sur cette réponse, qui fut envoyée au Commandant, celui-ci partit des Tonicas avec cinquante Hommes pour se rendre aux Natchez, où le Soleil, suivi de toute sa Bourgade, le reçut à la descente de son Canot.

Dès le lendemain il marqua l'endroit, où il vouloit qu'on bâtît le Fort, qui fut tracé à l'heure même, & M. de Pailloux fut chargé de présider aux travaux. Il fut achevé au bout de fix femaines, & M. de Bienville, qui étoit retourné dans son Camp des Tonicas, revint avec tous les François, pour en prendre possession. Il y sit ajoûter des logemens pour des Officiers, des casernes pour les Soldats, & des magasins, tant pour les marchandises, que pour les provisions de guerre & de bouche.

Le Fort fut nommé Rosalie, du nom de Madame la Chanceliere de Pontchartrain, & j'ai observé ailleurs, que ce nom avoit déja été destiné par M. d'Iberville à une Ville, qu'il

DE avoit de enfuite cette an le Com Tifné p il ne ref un gran Ce fi

à la Ma la Nou elperan gnols, trop pr à cet ef Fort da achevé un Eta juger q l'on ne la Louy

Cep Crozat Louysi pas no Ces de le Con Habita porte, de grai prifes, intérêt trouva

ches.

Pou de dire plus h quel ét le Priv il reno dans to

# DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXI. 427

avoit dessein de fonder au même lieu. Les Natchez chanterent ensuite le calumet à M. de Bienville, qui passa tout le reste de cette année 1714. à Rosalie. Avant que d'en partir, en il confia le Commandement au Sieur de Pailloux, auquel il donna du Tisné pour Lieutenant. Il partit aussitôt pour la Maubile, où il ne resta qu'autant de tems, qu'il lui en fallut, pour préparer un grand convoi, qu'il conduisit lui-même aux Natchez.

ır

a

il

u

n

Ce fut vers ce même tems, que M. de Saint Denys arriva Fort bâti aux à la Maubile, & la réponse, qu'il apporta du Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, ôtant à M. de la Motte Cadillac toute esperance de faire ouvertement le Commerce avec les Espagnols, il crut devoir de son côté les empêcher de s'approcher trop près de nous, comme ils paroissoient en avoir le dessein: à cet effet il chargea le Sieur du Tisné d'aller construire un Fort dans l'Isle des Natchitoches. A peine ce Fort étoit-il achevé, que du Tisné ent avis que les Espagnols avoient fait un Etablissement chez les Assinaïs; & l'on eut tout lieu de juger que leur projet étoit de pousser jusqu'au Micissipi, si l'on ne les avoit prévenus : ce qui obligea le Gouverneur de la Louysiane de renforcer la Garnison du Fort des Natchitoches.

Cependant le Commerce exclusif accordé en 1712. à M. Etat du Com-Crozat, bien loin d'accélérer le progrès de la Colonie de la Louysiane en Louysiane, lui avoit été préjudiciable, & M. Crozat n'y avoit 1616, pas non plus trouvé tout l'avantage, qu'il s'en étoit promis. Ces deux choses vont toujours ensemble; pour s'enrichir par le Commerce d'une Colonie, il faut la peupler, & y mettre les Habitans en état de consommer les Marchandises, qu'on y porte, & de donner des retours; ce qui ne se peut faire sans de grandes avances. C'est à ceux, qui font de pareilles Entreprises, à bien choisir les Personnes, à qui ils confient leurs intérêts. Rien de tout cela ne se sit, & tout le Monde s'en trouva mal.

Pour bien entendre ce que la suite de cette Histoire m'oblige de dire à ce sujet, il est nécessaire de reprendre les choses de plus haut, & de faire connoître plus particulierement en quel état se trouvoit la Louysiane, lorsque M. Crozat obtint le Privilege, dont nous avons parlé, & ce qu'elle étoit quand il renonça à ce même Privilege. On ne comptoit en 1712. dans toute cette Province que vint-huit Familles Françoises,

Hhhij

1716-36, dont il n'y avoit pas la moitié, qui s'attachassent à la culture des Terres, & qu'on pût nommer Habitans; le reste étoient des Marchands, des Cabaretiers & des Ouvriers, qui ne se fixoient en aucun endroit.

> Le Commerce ne se faisoit alors qu'à la Maubile, & à l'Isle Dauphine, & ne confistoit qu'en Planches, en Peaux d'Ours, de Chevreuils, de Chats, & aucres semblables Pelleteries. Les Voyageurs, ou Coureurs de Bois, presque tous Canadiens, alloient chez les Sauvages troquer ce qu'ils pouvoient avoir de Denrées de France contre des Peaux & des Esclaves, qu'ils venoient vendre aux Habitans; ces derniers revendoient les Peaux aux Espagnols de Pensacole, ou aux Vaisseaux. qui venoient de tems en tems de France, & ils employoient leurs Esclaves à défricher les Terres, ou à scier des Planches. dont ils trouvoient à se défaire, quelquesois à Pensacole, plus souvent à la Martinique, ou à S. Domingue: ils tiroient en échange de ces Colonies des Sucres, du Tabac, du Cacao, & des Marchandises de France, quand on étoit trop lontems sans leur en apporter en droiture.

> Ils portoient aussi à Pensacole, où les Espagnols n'avoient fait aucun défrichement, des Légumes, du Maïz, des Volailles, & généralement tout ce qu'ils pouvoient tirer de leur industrie, & qui manquoit à leurs Voisins, beaucoup moins industrieux & moins laborieux. Tout cela leur jettoit un peu d'argent, dont ils achetoient ce qu'ils étoient obligés de tirer d'ailleurs: ce n'étoit pas assez pour les enrichir, mais ils subfistoient assez aisément. Ils avoient bien reconnu que le Pays pouvoit produire du Tabac, de l'Indigo, du Cotton & de la Soye, mais les bras manquoient pour toutes ces cultures; il n'y avoit Personne dans la Colonie, qui pût les aider, ni qui pensat à les animer; ils ignoroient même la manière de culti-

ver ces Plantes.

D'ailleurs la Colonie avoit des fondemens si peu solides, qu'on craignoit toujours que le Roy ne l'abandonnât, & que tous les soins & les peines, qu'on se seroit donnés, ne fussent perdus. Plusieurs même se retirerent ailleurs, & d'autres ne resterent, que faute d'avoir où se retirer. Il est étonnant que M. Crozat, en acquerant pour vint-cinq années le Domaine de la Louysiane, avec le Commerce exclusif, ne se soit pas fait instruire de la situation des choses, pour former son plan

DE I fur une

dans cel roit tire plus pr qu'ils n Entrep dans de qui fon

> tage da C'eff

qu'on quand postessi lfles ne fense au gent, c ce soit fe vire valeur point ( modiq avanta fes, le

> M. Cr Colon qu'elle tout ce veine prix d leur C & dor augme Franc raison

Enf

Cet fiane: Roy, voit d trouv

fur une connoissance si nécessaire : mais c'est assez l'ordinaire 1716-36. dans ces occasions de se défier des Personnes, dont on pourroit tirer des lumières plus fûres, & que leur expérience rend plus propres à seconder une nouvelle Entreprise. On craint qu'ils ne facrifient à leur intérêt particulier celui du nouvel Entrepreneur, & on ne fait pas réfléxion, que pour réuffir dans de pareilles affaires, le plus fûr est d'y intéresser ceux, qui sont les plus au fait, de maniere, qu'ils trouvent leur ayantage dans le succès de l'Entreprise.

C'est ce que ne fit point M. Crozat, & il ne comprit pas qu'on ne tire jamais rien d'un Pays, quelque bon qu'il soit, quand on empêche l'Habitant de s'enrichir. Il eut à peine pris possession de son Commerce exclusif, que les Vaisseaux des lsles ne parurent plus à la Louysiane. On sit en même tems défense aux Habitans d'aller à Pensacole, d'où venoit tout l'argent, qui rouloit dans cette Colonie, ni de vendre quoi que ce soit à d'autres, qu'aux Commis de M. Crozat, qui par-là se virent les maîtres de donner aux Denrées du Pays telle valeur, qu'ils vouloient; pouvoir, dont ils ne manquerent point d'abuser : enfin ils taxerent les Pelleteries à un prix si modique, que les Chasseurs trouvant à s'en défaire plus avantageusement en Canada, & dans les Colonies Angloifes, les y porterent toutes.

En suivant une conduite toute contraire, la Compagnie de M. Crozat auroit acquis du crédit, & attiré la confiance des Colons, après quoi elle les auroit amenés à son but, dès qu'elle les auroit multipliés, & engagés à tirer de leur Pays, tout ce qu'il pouvoit produire. Mais en leur coupant la petite veine d'argent, qui y couloit de Pensacole, en diminuant le prix de leurs Denrées & de leurs Marchandises, en gênant leur Commerce, qu'ils entendoient beaucoup mieux qu'elle, & dont le produit auroit reflué sur la Compagnie même, en augmentant la valeur de ce qu'ils étoient obligés de tirer de France, elles les mit hors d'état de subsister, & à plus forte

raison de taire valoir leurs Terres.

Cette décadence du Commerce & de la culture de la Louvsiane ne pouvoit aussi manquer de faire un très-grand tort au Roy, si l'on considere, qu'après les vint-cinq ans, que devoit durer le Privilege exclusif de M. Crozat, la Colonie se trouveroit moins avancée, qu'elle ne l'étoit, quand il lui fut

accordé, & Sa Majesté n'en étoit nullement dédommagée par le Port de so Tonneaux, que la Compagnie lui devoit donner fur les Navires. Il est vrai, que par-là le Roy épargnoit encore les frais d'un Vaisseau, qu'il auroit fallu envoyer à la Louvfiane, pour y porter tout ce qui étoit nécessaire à la subsistance des Troupes; mais il y avoit un moyen plus naturel de faire cette épargne, ou plûtôt de rembourser cette dépense par le fret, que ce Bâtiment ne pouvoit manquer de trouver à Saint Domingue.

Il ne falloit pour cela qu'armer tous les ans une Fregate de 170. Tonneaux, ou une de ces Galeres Angloifes à deux Ponts qui ayant la cale fort grande, ne laissent pas d'être bonne dilieras, & se conduisent avec très-peu de Monde, à cause de la légereté de leurs mouvemens. Au reste je ne dis rien ici, que d'après un Mémoire raisonné, envoyé alors au Ministre par M. Duclos, que j'ai dit avoir succedé à M. d'Artaguette, dans l'Emploi de Commissaire Ordonnateur à la Louysiane, qui exerça depuis le même Emploi au Cap Francois de Saint Domingue, où il se comporta si bien pendant les troubles survenus dans cette Colonie en 1723. & qui fut nommé peu de tems après intendant des Isles sous le vent de l'Amerique.

Propositions & plaintes de M, Crozat.

M. Crozat ressentit plûtôt le dommage que son Privilege apportoit aux interêts du Roy, que le tort, qu'il faisoit aux Habitans de la Louysiane. C'est ce qui l'obligea de faire à Sa Majesté le 5. de Juillet 1714. de nouvelles propositions, dans la vûe de faciliter aux Officiers, Soldats, & autres Employés, qu'elle entretenoit dans cette Colonie, le payement de leurs appointemens, & les envois des marchandises & munitions, foit pour les travaux, soit pour l'entretien des Forts, soit pour les présens, qu'on Cissoit annuellement aux Sauvages, & elles furent agréées. Quelques mois auparavant il avoit présenté d'autres Mémoires, où il se plaignoit de bien des choses, & par lesquels il paroît qu'on faisoit aussi dans la Louyfiane de grandes plaintes contre son Privilege exclusif.

Les siennes étoient 10. Que la foiblesse des François dans cette Colonie les rendoit méprifables aux Sauvages, & les mettoit hors d'état d'empêcher ces Barbares de se faire continuellement la guerre; d'où il arrivoit, qu'il n'étoit pas possible d'établir aucune sorte de Commerce dans le Pays, ni par

DE : conféq à perdr procho la Rivi Terres tous les blir, 8 la Nou les Peri voit l'in Louysi on vou tirer, i croisses du Roy ce n'ef tems de pour fe en gén les diff on peu merce confide tance c der à l Utrech duite d avanço zat, 8 ce que & ay venoit un plu gnoit c de cett opposo

> gnols. Ce dans fe

Officie

conséquent d'envoyer des Navires de France, sans s'exposer 1716. à perdre tous les frais de l'armement. 20. Que les Anglois s'approchoient beaucoup des François, lesquels cantonnés dans la Riviere de la Maubile, & dans l'Isse Dauphine, où les Terres ne sont bonnes à rien, laissoient libres aux Premiers tous les bords du Micissipi, où rien ne les empêchoit de s'établir, & de pénétrer ensuite au Nouveau Mexique, & dans la Nouvelle Biscaye : cette plainte étoit générale parmi toutes les Personnes sensées. 3°. Qu'on ne comprenoit pas, d'où vevoit l'indifference, avec laquelle on regardoit en France la Louysiane. M. Crozat ne craignoit point d'avancer, que si on vouloit faire attention aux avantages, qu'on en pouvoit tirer, il n'étoit aucune Colonie, dont la conservation & l'accroissement importassent plus à l'Etat. Le Commerce Maritime du Royaume, disoit-il, est réduit presque à rien. Cependant " ce n'est que par la navigation des Vaissaux Marchands en " tems de Paix, qu'il se forme des Matelots, que le Roy retrouve " pour ses Armées Navales, lorsque la guerre se déclare. Ainsi " en général il est important d'augmenter la Navigation; & par " les différens Etablissemens, qu'on peut faire à la Louysiane, " on peut esperer que, si on y travaille sérieusement, le Com- " merce de ce Pays-là occupera dans neu d'années un nombre " confiderable de Vaiffeaux. Les Anglois fentent si bien l'importance de la Colonie de la Louysiane, qu'il ne faut que deman- " der à M. le Maréchal D'UXELLES, ce qu'il leur a oui dire à " Utrecht de notre Etablissement sur le Micissipi. "Leur con- " duite depuis ce tems-là justifie tous les jours ce que le Mémoire avançoit sur ce sujet. 4°. Et c'est ici le grand grief de M. Crozat, & en même tems sa réponse à ce qu'on lui objectoit, sur ce que s'étant engagé envers le Roy à peupler la Louysiane, & à y établir toutes les especes de Commerce, dont il convenoit qu'elle étoit capable, elle se trouvoit néanmoins dans un plus mauvais état, depuis qu'il en étoit chargé. Il se plaignoit donc de ce qu'on avoit refusé d'enregistrer au Conseil de cette Province ses Lettres Patentes; que tout le Monde s'y opposoit, & que ces oppositions étoient fomentées par les Officiers, accoûtumés à faire le Commerce avec les Espagnols.

Ce fut aparemment pour essayer de mettre les Troupes II remer an dans ses intérêts, qu'il fit au Roi les propositions contenues vilege, Sa Ma-

#### 422 HISTOIRE GENERALE

1717.
jesté le transporte à la
Compagnie
d'Occident.

dans le Mémoire, dont j'ai parlé: mais comme ses affaires n'en allerent pas mieux, après qu'il eut sait cette démarche, il n'attendit pas que le terme de son Privilege sût expiré, & il le remit au Roy l'année suivante 1717. Ce sut alors, que se sorma cette sameuse Compagnie d'Occident, qui sous la direction du Sieur Law se chargea peu à peu de presque tout le Commerce du dedans & du dehors du Royaume, & du sein de laquelle est sortie la Compagnie des Indes, aujourd'hui si florissante, & la seule, qui ait réussi en France depuis la sondation de la Monarchie. Les Lettres Patentes de la premiere, en sorme d'Edit, qui portent un Etablissement de Commerce sous le nom de Compagnie d'Occident, & qui surent enregistrées au Parlement le 6. de Septembre de la même année, déclarent que Sa Majesté accorde à ladite Compagnie pour 25. ans;

A quelles con-

10. le Commerce du Canada, à la charge de faire travailler

aux cultures & aux plantations.

2º. De faire seule pendant l'espace de 25. années, à compter du jour de l'Enregistrement, le Commerce dans la Province & Gouvernement de la Louysiane; & à perpétuité toutes les Terres, Ports, Côtes, Havres, & Isles, qui composoient cette Province, pour en jouir en toute propriété, Seigneurie & Justice, ne se réservant autre droit, ni devoir, que la seule soi & hommage lige, que ladite Compagnie sera tenuë de lui rendre; & à ses Successeurs à chaque mutation de Roy, avec une Couronne d'or du poids de 30. marcs. Et il est bon d'avertir ici, que par un autre Arrêt du 27. du même mois de Septembre, le Pays des Illinois sut détaché du Gouvernement de la Nouvelle France, & incorporé à celui de la Louysiane.

3°. Le pouvoir de traiter & de faire alliance au nom de Sa Majesté, dans l'étenduë de sa Concession, avec toutes les Nations du Pays, qui ne sont pas dépendantes des autres Puissancès de l'Europe, & en cas d'insulte, de leur déclarer la guerre, de traiter de paix & de tréve. 4°. La possession absoluë des Mines & Minieres, qu'elle fera ouvrir pendant le tems de son Privilege. 5°. La permission de vendre & d'aliéner les Terres de sa concession, de saire construire tels Forts, Châteaux & Places, qu'elle jugera nécessaires pour la désense du Pays concedé, d'y mettre des Garnisons, de lever des Gens de guerre en France, avec l'agrément de Sa Majesté,

DE La d'établir to lui plaira,

M. de l Louysian avoit fuce étoient at. née , & qu M. de Bie Ses provi les reçut d pinai étoit d'Officier tions de g difes. Tou à l'except command aller trafic étoit arri n'avoit p ne jugea p à Villaric & fit ave ci vinrent

> Pendar Dauphin occupé o voyerent ter le Cal des Natio troublée res, & f faire dan du feul F digieux fut preso

> ison, &

Il fall & on che aux Vai bonne,

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXI. 433 d'établir tels Gouverneurs, Majors, Officiers & autres, qu'il

lui plaira, pour commander les Troupes.

M. de la Motte Cadillac & M. Duclos n'étoient plus à la M. de l'E-Louysiane, lorsque ce changement arriva. M. de l'Epinai pinai Gouveravoit succédé au Premier, & M. HUBERT au Second. Ils Louysiane. étoient arrivés à l'Isle Dauphine au mois de Mars de cette année, & quelques mois après la Compagnie d'Occident nomma M. de Bienville Commandant Général de toute la Province. Ses provisions étoient du vintième de Septembre : mais il ne les reçut & ne prit possession que l'année suivante. M. de l'Epinai étoit venu avec trois Navires, qui portoient beaucoup d'Officiers, un grand nombre de Soldats, quantité de munitions de guerre & de bouche, & toutes fortes de marchandifes. Tout fut déchargé dans les magafins de l'Isle Dauphine, à l'exception des marchandises, qui étoient dans le Dudlow, commandé par M. DE GOLLEVILLE, lequel eut ordre de les aller trafiquer à la Vera-Cruz. Ce Capitaine, instruit de ce qui étoit arrivé cinq ans auparavant à M. de la Jonchere, qui n'avoit pu obtenir la permission de trafiquer dans ce Port, ne jugea pas à propos de s'y montrer : il alla mouiller l'Ancre à Villarica, qui étoit l'Ancienne Vera-Cruz, bâtie par CORTÉS, & fit avertir secretement des Marchands Espagnols : ceuxci vinrent le trouver à son bord, acheterent toute sa carguaison, & le payerent comptant.

Pendant ce tems-là M. de l'Epinai travailloit à fortifier l'Isle Dauphine, où étoient tous les Magasins; & tandis qu'il étoit les Sauvages, occupé de ces soins, vint-quatre Nations Sauvages lui en- LePort de l'Ille voyerent des Députés pour lui faire compliment, & lui chanter le Calumet. Mais la joie, que lui causa ce concours général des Nations comprises dans son Gouvernement, sut bientôt troublée par un accident imprévû, qui déconcerta ses mesures, & rendit inutiles toutes les dépenses, qu'il venoit de faire dans l'Isle Dauphine. Sur la fin du mois d'Août l'entrée du seul Port, qu'eût cette Isle, fut bouchée par un amas prodigieux de fable, qu'un Ouragan y raffembla. L'Isle même fut presqu'inondée, & quantité de Bestiaux y surent noyés.

Il fallut chercher un autre mouillage pour les Vaisseaux, & on choisit celui de l'Isle Surgere, qu'on a depuis appellé l'Isle aux Vaisseaux. Elle n'a cependant qu'une Rade foraine, assez bonne, excepté quand le vent souffle du Nord, ou du Nord-Tome II.

Réception , Dauphine se

Quest, mais ces vents y sont rares & peu violens. On bâtit pour la fûreté des Navires un petit Fort sur l'Isle, & l'on transporta l'Etablissement de l'Isle Dauphine au Biloxi, lequel est au Nord de l'Isle aux Vaisseaux, mais dont les Navires ne peuvent pas approcher de plus près, que de quatre lieuës. Rien ne fait mieux voir combien on se bornoit alors au Commerce, qu'on pouvoit faire avec les Espagnols, que ce nouvel Etablissement: car le Terrein du Biloxi ne vaut pas mieux que celui de l'Isle Dauphine, & ce Poste n'a pas même de Rade pour les plus petits Brigantins. On ne comprend pas comment on a pu songer à placer le centre d'une Colonie sur un sable sterile & inabordable à d'autres Bâtimens, qu'à des Chaloupes, qui ne pouvoit défendre les Vaisseaux, ni en être défendu: cependant on l'y a laissé cinq ans entiers.

Commence-Orleans.

Ce fut néanmoins cette même année, que l'on jetta les fonment de la N. demens de la Capitale de la Louysiane, sous le nom de Nouvelle Orleans. M. de Bienville étant venu des Natchez à la Maubile, pour faluer le Nouveau Gouverneur, lui dit qu'il avoit remarqué sur le bord du Fleuve un endroit très-propre pour établir un Poste, & M. de l'Epinai le chargea de cet Etabliffement: il lui donna quatre-vint Fausonniers nouvellement arrivés de France, avec des Charpentiers pour y bâtir quelques Maisons. Il commanda en même tems à M. BLON-DEL, Capitaine, d'aller prendre la Place de M. de Pailloux aux Natchez, & ce dernier eut ordre d'aller joindre M. de Bienville, pour le seconder dans son Entreprise, qui ne sut pas pouffée bien loin alors: on donna pour Gouverneur à cette Ville naissante M. de Pailloux. J'ai marqué dans mon Journal le défaut de sa situation.

On fair entrer un Vaif-Miciffipi.

1718.

Au commencement de l'année suivante on s'avisa enfin de feau dans le faire sonder l'entrée du Micissipi, pour voir si les Vaisseaux y pouvoient entrer avec toute leur charge, & on trouva feize pieds d'eau sur la barre. On y envoya aussitôt le Neptune, qui venoit d'arriver de France, & il remonta sans peine jusqu'à la Nouvelle Orleans. Il est étonnant, qu'après cette experience, on n'ait pas ouvert les yeux pour voir de quelle importance il étoit d'y établir dessors le Quartier Général, & qu'on ait laissé consumer de misere & de maladies tant de milliers d'Hommes, sous prétexte qu'on n'avoit pas assez de Batteaux pour les transporter au lieu de leur destination; puisDEL

que les m France, & plus pr

Ce fut

ver les p BOISBRI dres du R plaisir de nois, M. & Directe néral. M menant a tous deux Premier é néral de l

Dans :

quelquescomme l près de l Peuples f de grands à laquell Quelque monde e rent pou avoient à tres Con tudes, qu évanouie vivoient moyen o la légere Colonie

> Au m fit prend l'Est de l' re, qui obstacle dix-huit Cepend

que les mêmes Vaisseaux, sur lesquels ils étoient venus de France, auroient pu les débarquer à la Nouvelle Orleans,

& plus près encore de leurs concessions.

Ce fut au commencement de Mars suivant, qu'on vit arriver les premiers Concessionnaires. Le Sieur Dugue' DE des premieres Boisbriand les accompagnoit, & il étoit Porteur des Ordres du Roy, ou plûtôt de la Compagnie, qui fous le bon plaisir de Sa Majesté, l'avoit nomme Commandant aux Illinois, M. de Bienville Commandant Général de la Louysiane. & Directeur de la Compagnie, & M. de Pailloux Major Général. M. de Boisbriand ne tarda point à monter aux Illinois. menant avec lui M. DIRON, & le Chevalier d'Artaguette. tous deux Freres de l'ancien Commissaire Ordonnateur. Le Premier étoit Capitaine, & fut bientôt déclaré Inspecteur Général de la Louysiane. Le Second étoit Lieutenant.

il

X

à

n

e

e

Dans le même-tems plusieurs Nations Sauvages, dont quelques-unes avoient lontems paru opposées aux François. comme les Chetimachas, s'établirent sur le Micissipi, assez près de la Nouvelle Orleans; & comme la plûpart de ces Peuples sont dans l'usage de cultiver la terre, ils défricherent de grands terreins, ce qui fut une ressource pour cette Ville, à laquelle ils ont souvent fourni des vivres dans le besoin. Quelques Concessionnaires envoyerent aussi une partie de leur monde dans ce Fleuve, & les avantages, qu'ils y trouverent pour s'établir solidement, firent regretter à ceux, qui avoient à cœur le bien public, que l'on ait empêché les autres Concessionnaires de prendre le même parti. Les inquiétudes, qu'on avoit eûes d'abord au sujet des Anglois, s'étoient évanouies; toutes les Nations, qui bordoient le Micissipi, vivoient en affez bonne intelligence avec nous, & l'unique moyen de se rassûrer contre les Entreprises des uns, & la légereté des autres, étoit de fortifier & de peupler la

Au mois de Juin de cette même année, M. de Bienville La Baye de fit prendre possession de la Baye S. Joseph, située à 50 lieues à S. Joseph occupée par les l'Est de l'Isle Dauphine. Ce fut M. de CHATEAUGUE', son Fre-François, & re, qui fut chargé de cette Expédition, dont il s'acquitta sans abandonnée obstacle: il y fit ensuite construire un Fort de pierre. Il y avoit dix-huit ans que les Espagnols avoient abandonné ce Poste. Cependant le Gouverneur de Pensacole ne fut pas plûtôt in-

1718.

I i i ii

1718

formé de cette Entreprise, qu'il écrivit à M. de Bienville. que la Baye de Saint Joseph appartenoit au Roi Catholique. Elle ne méritoit pas qu'on le brouillat avec cette Couronne; & M. de Chateaugué, qui s'en étoit emparé, ne douta pas un moment qu'il ne fallût bientôt y renoncer, comme il arriva en effet l'année suivante. Les raisons, qui y obligerent M. de Bienville, & le Conseil de la Compagnie, sont, 1°. Que ce Poste est inutile, non-seulement à cause de son grand éloignement, & du peu de sûreté, qu'y trouveroient les Vaisseaux; mais principalement à cause de l'impossibilité d'en défendre l'entrée, qui est de plus d'une grande lieue. 2°. Qu'il est extrêmement incommode, soit par rapport à la difficulté de débarquer les secours, parce que pour cela, il faut attendre les momens propres, qui fouvent ne se trouvent pas en une semaine, ni même en quinze jours; foit par rapport à la stérilité du terrein, lequel, à plus de quatre lieuës à la ronde, n'est que de sable pur : soit par rapport à l'intempérie de l'air, qui, danstoute cette Contrée, est très-mal sain; tous nos Soldats y ayant été fort malades, ce qui a occasionné bien des désertions, qu'il n'y a pas eu moyen d'empêcher. 3°. Que les Vaissseaux n'y sont à couvert d'aucun vent, & qu'on n'y trouve que de fort mauvaises eaux.

Description de Pensacole.

1719.

Ce qui se passa l'année suivante dans cette Colonie suffit pour juger de ce que nous serions aujourd'hui en état d'y exécuter, si on eût profité, pour y faire un puissant Etablissement, des avantages, qu'on avoit entre les mains. Au mois de Février 1719, M. de Serigny arriva à la Louysiane avec trois Vaisseaux, y publia la Guerre déclarée à l'Espagne, & montra les ordres, qu'il avoit de prendre Pensacole. La Baye, qui porte ce nom, fut, selon les Espagnols, premierement découverte par Pamphile de Narvaez, qui y prit terre dans sa malheureuse Expédition de la Floride. Dans la suite DIEGO DE MALDONADO, un des Capitaines de Ferdinand de Soto. la découvrit de nouveau, & lui donna le nom de Port d'Anchusi : En 1558, Dom Tristan de Luna la nomma la Baye de Sainte Marie; Et en 1693, D. ANDRE' DE PE's, Général de la Flotte de Barlovento, l'étant allé reconnoître, ajoûta à ce dernier nom celui de Galve, en l'honneur du Comte DE GALVE, alors Viceroi du Mexique. Ainsi, parmi les Espa-

DE gnols, Maria a Habitan vages, donnent En 169 Gouver & bâtit baftions & quel voiten pagnie les deux fur cout nal de B par affe fut, qu feroient Franço qu'ils le trois (a roient

> de fecr Le 1 tra dar verneu défend Gouve mais il par fai res, 1 me. I taine d fujet d cet Of que la

> > demai

de Jai

neur c

gnols, cette Baye n'est connuë que sous le nom de Santa Maria de Galve. Et celui de Pensacola, qui étoit celui des Habitans du lieu, lesquels ont été détruits par d'autres Sauvages, est demeuré à la Province, à laquelle les Espagnols

donnent une grande étenduë.

. ui

y le

ie

it

ce

ui

n

n-

rt

y

nt

rt

le

En 1696 D. Andrés DE ARRIOLA ayant été nommé premier Son Fortest Gouverneur de cette Province, en alla prendre possession, pris par les François. & bâtit dans la Baye de Sainte Marie de Galve un Fort à quatre bastions, qu'il appella le Fort de S. Charles; avec une Eglise & quelques Maisons; & c'est l'état, où cette Place se trouvoiten 1719, lorsque M. de Serigny en fit le Siège; la Compagnie d'Occident ayant saisi l'occasion de la rupture entre les deux Couronnes, pour se procurer le seul Port, qu'il y ait fut oute la Côte Septentrionnale de la Floride, depuis le Canal de Bahama jufqu'au Miciffipi. M. de Serigny commença par assembler un grand Conseil de Guerre, dont le résultat fut, que MM. de Bienville & de Chateaugué, ses Freres, feroient venir à la Maubile tous les Sauvages Allies, tous les François Habitans, Voyageurs & Concessionnaires, & qu'ils les meneroient par terre à Pensacole, tandis que les trois (a) Vaisseaux, où l'on embarqueroit 150 Soldats, entreroient dans la Baye. Tout cela fut exécuté avec beaucoup de secret & de diligence.

Le 14 de Mai à dix heures du matin, M. de Serigny entra dans la Baye: D. Jean-Pierre DE MATAMOROS, Gouverneur du Fort S. Charles, qui n'étoit pas en état de s'y défendre, venoit d'envoyer à D. GREGORIO DE SALINAS. Gouverneur de S. Joseph, pour lui demander du secours : mais il n'eut pas le tems de le recevoir. Serigny commença par faire un grand feu; & quoique cela eût duré cinq heures, les Espagnols prétendent qu'on ne leur tua qu'un Homme. Le feu ayant cessé, le Gouverneur envoya un Capitaine d'Infanterie, pour favoir du Commandant François le fujet d'une hostilité si imprévûë. M. de Serigny sit reconduire cet Officier par un Capitaine François, qui apprit à D. Jean que la Guerre avoit été déclarée & publiée en France le 14 de Janvier, & le fomma de rendre sa Place. Le Gouverneur de l'avis de son Conseil, demanda terme jusqu'au lendemain, pour répondre, & il l'obtint; mais faisant ensuite

<sup>(</sup> a ) Un Auteur Espagnol compte quatre Vaisseaux.

réflexion qu'avec 160 Hommes, qu'il avoit, sans aucune esperance de recevoir à tems le secours, qu'il avoit demandé, il n'étoit pas possible de résister à 600 Hommes, qui l'attaquoient par Mer, & à 700, qui venoient par terre, il crut, qu'il valoit mieux tâcher d'obtenir une bonne composition, que de s'exposet aux suites d'une résistance inutile. Ainsi avant que le terme, qui lui avoit été accordé, sût expiré, il capitula le jour même aux conditions suivantes:

1°. Qu'on lui fourniroit deux Vaisseaux avec des vivres. pour aller à la Havane : 2°. Que les Espagnols n'emporteroient avec eux ni armes, ni munitions de guerre: 3°. Que toute hostilité cesseroit pendant huit jours depuis le départ de la Garnison, & au cas de relâche, pendant huit autres jours. Dès que cette capitulation eût été signée par les deux Commandans, la Garnison sortit de la Place, & le 15 campa dehors: M. de Chateaugué y entra avec 300 Hommes, & commença par faire un inventaire de tout ce qu'il y trouva. Le 18 de Juin le Gouverneur de Pensacole fit voile avec 400 Espagnols, pour la Havane, sur le Comte de Toulouse & le Maréchal de Villars, commandés par M. MECHIN & le Chevalier DE GRIEU. Ces deux Navires furent attaqués à la vûë de Cuba par des Armateurs Anglois, qui, n'ayant reconnu qu'ils avoient affaire à trop forte partie, que lorsqu'ils étoient engagés de maniere à ne pouvoir aisément s'évader, envoyerent faire des excuses aux Commandans, fur ce qu'ils les avoient pris pour des Espagnols. Cela pouvoit être; mais on fait que ces méprifes sont si fréquentes de la part des Anglois, qu'on seroit fort en droit de n'y avoir pas toujours égard.

Les François qui conduifoient la Garnifon à la Havane y font arrètés.

Cependant Dom GREGORIO GUAÇO, qui commandoit à la Havane, venoit de faire partir une Flotte sous la conduite de D. ALPHONSO CARRASCOSA DE LA TORRE, pour chasser les Anglois du Fort de S. Georges dans la Caroline, ne se promettant pas moins que la conquête de toute cette Province. Quelque-tems après il découvrit les deux Frégates Françoises, & sur le champ il envoya une Barque à D. Alphonso, pour lui ordonner de les attaquer. Les Commandans François de leur côté, voyant venir toute une Flotte sur eux, revirerent de bord; mais le vent étant tombé tout-à-coup, ils se rassure de leur conduisant le Gouver-

DE L neur & Place des trouvé si mandant sent tous qu'ils le s côté de l Port, o tillan ass deux Fr Flotte 8

Général Quoi autre oc commen renforce 150 Ho quantité la Louy retint Franço à ces de befoin. Vice - 1 de don manda Vera-C mier av Floride du Go averti Place . n'avoi dessein champ velle niers, en mê

n'étoi

(a) 1

neur & la Garnison de Pensacole, la capitulation de cette Place devoit leur servir de sauf-conduit. Le Mémoire, que j'ai trouvé sur ce fait au Dépôt de la Marine, dit que le Commandant Espagnol demanda aux François qu'ils lui remissent tous ceux de la Nation, qui étoient sur leurs Navires; qu'ils le refuserent, & que sur ce resus, la Flotte tourna du côté de la Havane, & les obligea d'entrer avec elle dans le Port, où ils ne vouloient pas s'engager. L'Historien (a) Caftillan affûre au contraire, que Carrascosa mit garnison sur les deux Frégates Françoises, & rentra à la Havane avec sa Flotte & ses deux Prises, pour y recevoir les ordres de son Général.

Ouoiqu'il en soit, D. Gregorio Guaço remettant à une Les Espagnols autre occasion l'expédition de la Caroline, jugea qu'il falloit se préparent a commencer par reprendre Pensacole; il crut même devoir facole, renforcer sa Flotte de route la Garnison de cette Place, de 150 Hommes, qu'il tira des Châteaux de la Havane, & de quantité de Volontaires, que l'esperance de conquerir toute la Louysiane engagea à prendre part à cette Expédition. Il retint les deux Frégates, pour s'en servir à conduire les François à San Domingo & à Cumana, & pour porter à ces deux Villes les provisions, dont elles avoient un grand besoin. Il dépêcha en même-tems au Marquis de VALERO. Vice - Roi du Mexique, une Barque légere, pour le prier de donner ordre à Dom Francisco CORNEJO, Conimandant de l'Escadre de Barlovento, lequel étoit alors à la Vera-Cruz, d'aller joindre Carrascosa à Pensacole au premier avis, qu'il auroit de l'arrivée de ce Commandant en Floride. Le Viceroi l'avoit prévenu : instruit par une Lettre du Gouverneur de S. Joseph de la prise de Pensacole; & averti par un Pere Franciscain, qui s'étoit trouvé dans cette Place, quand elle se rendit a M. de Serigny, que les François n'avoient entrepris de s'en rendre les Maîtres, que dans le dessein de pénétrer au Nouveau Mexique, il avoit sur le champ dépêché des Courriers dans tous les Ports de la Nouveile Espagne, avec ordre à tous les Bâtimens & les Mariniers, qui s'y rencontroient, de passer à la Vera-Cruz. Il avoit en même tems fait de toutes parts des levées d'Hommes, & il n'étoit plus embarrassé, qu'à trouver assez de Bâtimens pour

1719.

( a) Barcia Ensayo Cronologico para " "istoria de la Florida.

HISTOIRE GENERALE 440

1719.

embarquer tout ce Monde, lorsque Dom François Cornejo entra dans le Port de la Vera-Cruz avec cinq Vainfeaux de guerre de la flote de Barlovento. Il lui fit dire de le disposer à partir pour Pensacole, mais comme Cornejo étoit sus le pourit de mettre à la voile, le Vice-Roy lui envoya un contre-ordre pour surseoir son départ, jusqu'à ce qu'il lui eût donné un renfort.

Ils arrivent Baye.

Cependant le changement de destination de la Flotte de la à la vûë de la Havane n'avoit pas été du goût de tous ceux, qui y étoient embarqués, & il y en eut plus de quatre cent, qui déserterent, avant qu'elle fût sortie du Port. Ce contre-tems ne déconcerta point le Gouverneur; il se flata que la valeur de ceux, qui étoient demeurés fidéles, suppléeroit au nombre, & il se contenta de faire embarquer à la place des Déserteurs soixante Grenadiers de sa Garnison. Le 29, de Juin Dom Alphonse Carrascosa mit à la voile, n'ayant en tout que huit cent cinquante Hommes, y compris les Troupes reglées, les Volontaires & les Mariniers sur douze Bâtimens, trois Frégates & neuf Balandres. Dès qu'il fut à la vûe de Saint Joseph, il envoya le Lieutenant Colonel Dom Bruno de Cavallero au Gouverneur de ce Fort, Dom Gregorio de Salinas, pour sçavoir de lui en quelle situation étoient les François de Pensacole. Le Gouverneur répondit que deux Déserteurs de cette Place l'avoient affûré, que M. de Châteaugué n'y avoit fait aucune réparation, qu'il n'avoit même ramassé aucuns matériaux pour cela, que l'Isle de Sainte Rose & la pointe de Siguença étoient abandonnées, & qu'il ne doutoit pas que le Commandant François ne fût obligé de se rendre à la premiere foramation,

Sur cetavis Carrascos supprocha jusqu'à une demie lieuë de la Baye de Penfacole, & ayant mouillé les Ancres pendant la nuit, il fit un Détachement de cent Hommes, qui s'empara sans résistance de la pointe de Siguença, qui est la pointe occidentale de l'Isle de Sainte Rose. Cinquante Soldats de la Garnison de Pensacole allerent aussitôt se rendre à eux & les affûrerent qu'ils n'avoient qu'à se présenter, pour être Maîtres de la Place; que tous les François, qui y étoient renfermés, étoient bons Serviteurs du Roy d'Espagne, & que dès qu'ils paroîtroient, on leur ouvriroit les portes. Cette Garnison avoit été fort mal choisse; elle n'étoit composée que



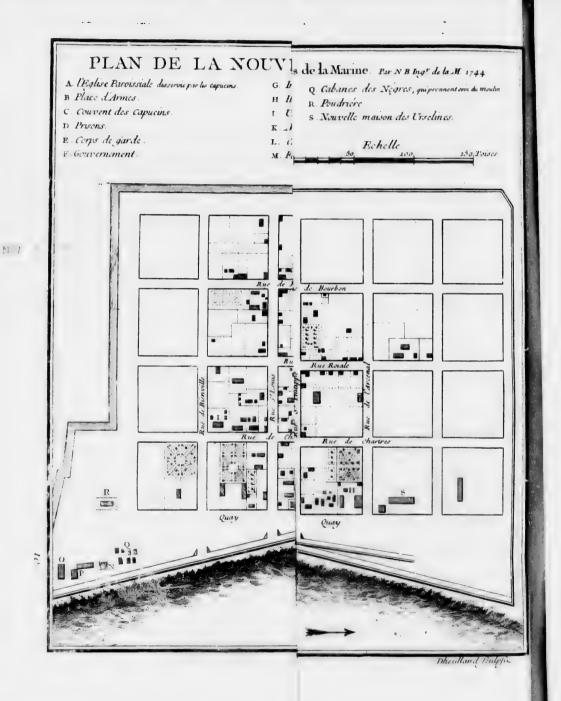

DE L de Déferte

barqués p canailles, en trop gr en chalou les choses d'examine les coups

De retour les Balanc mouillées Frégates le qu'une des l'autre y r

Le feu beaucoup mer M. de toute sa G teries fusse Il demand demain m Espagnol ges, par o

çois. Châ trêmité, i qu'ils ne si lui une né de fortir d être condrent parti ques-uns pieds & li

Directeur fur leur pa qui devoir même poi & de mar ras pour (

Le 25.

de Déserteurs, de Fauxsauniers, de Gens, qu'on avoit embarqués par force pour la Louysiane, & d'autres semblables canailles, qu'il n'est pas de la prudence de joindre ensemble en trop grand nombre. Le Général Espagnol étoit aussi entré en chaloupe dans la Baye pour y observer en quel état étoient les choses; il y trouva deux Fregates, qu'il eut tout le loisse d'examiner, & il reconnut le Fort tout à son aise, parce que les coups de canon, qu'on lui tiroit, n'alloient pas jusqu'à lui. De retour à la pointe de Siguença, il envoya ordre à toutes les Balandres d'entrer dans le Port, & dès qu'elles y surent mouillées, elles canonnerent les Fregates & le Fort. Les deux Frégates leur répondirent vivement, ce qui n'empêcha point qu'une des deux ne sût abordée, & enlevée. L'Equipage de l'autre y mit le seu, & se retira dans le Fort, qui fut aussitôt

investi par toutes les Balandres.

Zowes

Le feu fut assez vif de part & d'autre tout le jour, mais sans beaucoup d'e fet. Le scir Dom Bruno Cavallero envoya sommer M. de Châteaugué de se rendre Prisonnier de guerre avec toute sa Garnison, sui déclarant que s'il attendoit que ses Batteries fussent dressées, il n'y auroit de quartier pour Personne. Il demanda du tems pour délibérer jusqu'à dix heures du lendemain matin, & cela lui fut accordé; mais le Commandant Espagnol fit occuper par de bons Détachemens tous les passages, par où les Sauvages pouvoient venir au secours des François. Châteaugué étoit fort resolu à se défendre jusqu'à l'extrêmité, mais ses Soldats lui ayant déclaré tout d'une voix, qu'ils ne se battroient point contre les Espagnols, ce fut pour lui une nécessité de se rendre, & à l'heure marquée, il obtint de sortir de sa Place avec tous les honneurs de la guerre, pour être conduit en Espagne. Alors presque tous les François prirent parti dans les Troupes Espagnoles, à l'exception de quelques-uns, qui furent jettés dans les Navires au fond de cale pieds & les mains liés. Le Gouverneur, son Lieutenant, le Directeur de la Compagnie, & tous les Officiers furent laissés fur leur parole, en attendant qu'on eût mis en état le Bateau. qui devoit les transporter à la Havane. Carrascosa prit le jour même possession du Fort, qu'il trouva bien pourvû de vivres & de marchandises: il y rétablit Dom Juan Pedro Matamoras pour Gouverneur, & y laissa une Garnison suffisante.

Le 25. d'Août il dépêcha le Capitaine Dom Francisco MEN-Tome II. K k k 17.19.

Prise de la Place.



FLEUVE MISSISS

# RLEANS Sur les Manuscrits du Dépôt des Cartes de la Marine. Par N B. 1997 de la M. 1744 N. Moulin à vent et à cheval. O. Hangard de la Marine some liquel on combrait. P. Corps de garde des Bourgeois.



Dheulland foulpfis

1719.

DEZ au Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, pour lui porter la nouvelle du succès de son Entreprise, & cet Officier trouva encore à la Vera-Cruz D. Francisco Cornejo avec son Escadre. Le Marquis de Valero, charmé d'apprendre que Pensacole étoit rentré sous l'obéissance du Roy son Maître, manda fur l'heure à Cornejo de mettre à la voile, & de joindre à son Escadre les Navires, qui étoient nouvellement arrivés de la Havane sous la conduite de Dom Francisco Guerrero, afin de chaffer les François de tout le Golphe Mexique. Carrascosa de son côté n'étoit pas peu embarrassé à appaiser une émeute de ses Gens, & surtout des Volontaires, mécontens de ve qu'il ne leur avoit pas permis le pillage des effets des François. L'expédient, qu'il prit pour calmer ce tumulte, fut de leur abandonner cent soixante Neg , appartenants à la Compagnie d'Occident, lesquels s'étoient refugiés dans une Bourgade de Sauvages; il leur fit encore quelques autres largesses, & ils parurent contens.

Les Espagnols font défaits auprès de la Maubile.

Il songea ensuite à se rendre maître de l'Isle Dauphine, & fit un détachement de trois cent Hommes choisis, parmi lesquels il y avoit plusieurs François, & en donna le commandementà D. Antonio MENDIETA, Capitaine, à qui il recommanda de s'approcher le plus près qu'il seroit possible de cette Isle, afin de reconnoître le nombre de Soldats & de Sauvages, qui la défendoient. D. Antonio s'acquitta fort bien de cette commission. Il trouva le Philippe commandé par M. de Serigny dans la Rade, & soûtenu par quatre bonnes Batteries. Il visita toute la Côte, quoiqu'on tirât de toutes parts sur lui; & jugea que le nombre des François & de leurs Alliés montoit au moins à deux mille. Il entra ensuite dans la Riviere de la Maubile, & s'approcha du Fort Saint Louis, d'où ayant vû sortir cinq Bateaux chargés de vivres, il s'en rendit le maître; mais les François de sa Troupe ayant mis pied à terre vis-à-vis une Maison écartée dans la campagne, & ayant commencé à la piller, M. DE VILIN-VILLE, que M. de Bienville envoyoit à M. de Serigny avec un renfort de François & de Sauvages, les apperçut. Il détacha d'abord quinze Sauvages, qui leur couperent chemin; d'autres allerent se cacher ventre à terre dans un endroit, où ils devoient passer pour se sauver, ne se montrerent, que quand ils les virent à la portée du fusil, hrent

DELA

alors leur fe trouvai ment. Qi rent Prife gagner le Prifonnier les envoy pour les p

dix-huitié

Tandis

Maubile, Maréchal quer le P. le Détach avoit emb Bourg, a sortir de l' lui fugger Il étoit au du Philip envoye n & de ne fa traiterai c que ce so votre Fre la Garnise étant de armes à la veront to cours, de

l'attaquer recevoir. foit le Si pos, un plui des en ceux du qu'ils avo Berroa s' réüffir da

M. de

alors leur cri, & commencerent le combat. Les Ennemis 1719. se trouvant alors entre deux seux, se défendirent foiblement. Quinze furent tués fur la place; dix-huit se rendirent Prisonniers; les autres se jetterent dans l'eau, pour gagner leur Brigantin, & quelques - uns se noverent. Les Prisonniers étoient tous des François déserteurs; Vilinville les envoya à M. de Blainville, qui, faute de Bourreaux pour les pendre, fit casser la tête à dix-sept, & envoya le dix-huitiéme à M. de Serigny, qui le fit pendre.

Tandis que ces choses se passoient dans la Riviere de la M. de Seri-Maubile, Dom ESTEVAN BERROA mit à la voile avec le me de rendre Maréchal de Villars & un autre Navire, avec ordre d'atta- le Sieur Phiquer le Philippe, & de débarquer dans l'Isle Dauphine tout lippe, le Détachement de Mendieta, & quantité de Soldats, qu'il avoit embarqués à cet effet; de brûler, s'il étoit possible, le Bourg, afin d'écarter les Sauvages, & de les obliger de fortir de l'Isle; en un mot, de faire tout ce que sa prudence lui suggereroit de mieux pour le service du Roi son Maître. Il étoit aussi porteur d'une Sommation adressée au Capitaine du Philippe, & conçûe en ces termes: "Monsieur, je vous « envoye mon Canot, pour vous fommer de vous rendre, « & de ne faire aucun tort à votre Vaisseau, sans quoi je vous " traiterai comme des incendiaires, & ne ferai quartier à qui « que ce soit: Je n'épargnerai pas même M. de Chateaugué, « votre Frere, ou votre Ami, lequel est en ma puissance, avec « la Garnison de Pensacole : la volonté de mon Roi Philippe « étant de traiter à toute rigueur ceux, qui seront pris les « armes à la main; au lieu que ceux, qui se rendront, éprou- « veront toute la douceur possible, & recevront tous les se- « cours, dont ils auront besoin, &c.

M. de Serigny répondit, que les Espagnols pouvoient l'attaquer quand ils voudroient, & qu'il étoit prêt à les bien recevoir. En effet, outre les soixante Hommes, que conduifoit le Sieur de Vilinville, & qui le joignirent fort à propos, un grand nombre de Sauvages se rendirent auprès de lui des environs de la Maubile; M. de S. Denys y mena tous ceux du Biloxi; & les Concessions lui envoyerent tout ce qu'ils avoient d'Hommes en état de porter les armes. Aussi Berroa s'apperçut-il bien-tôt, qu'il ne lui seroit pas aisé de réuffir dans son entreprise. Dès qu'il eut joint Mendieta,

Kkkii



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

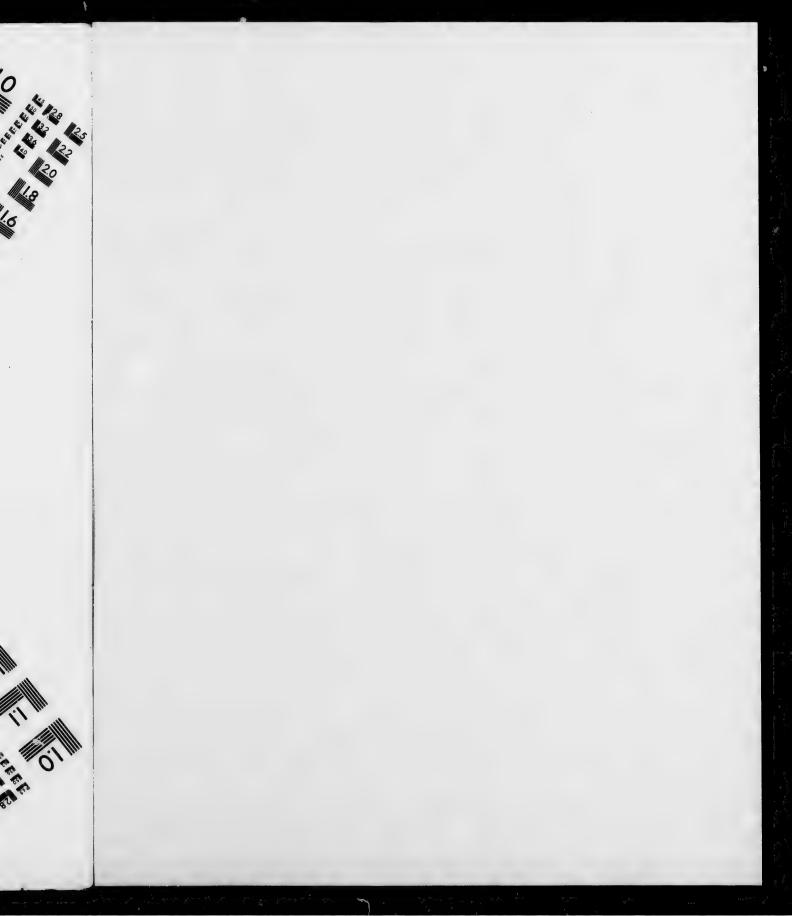

il apprit de cet Officier que l'Isle se remplissoit tous les jours de François & de Sauvages, tous bien armés, & que le débarquement n'étoit pratiquable en aucun endroit.

Les Espagnols de l'Isle Dauphine.

Il ne laissa point de tenter une descente à la petite Isle font repoulles Guillory, qui tient presqu'à l'Isle Dauphine; mais ceux, qu'il y envoya, trouverent des Canadiens & des Sauvages, qui les repousserent & leur tuerent plus de trente Hommes. Deux jours après, le Commandant s'étant embarqué sur le Maréchal de Villars, & y ayant arboré le grand Pavillon Royal d'Espagne, parut avec un autre Navire, un grand Bateau Flibustier, monté de dix pieces de Canon, & sept Chaloupes. Il s'approcha de l'Isle Dauphine, & le lendemain les deux Navires mouillerent à la portée du Canon du Philippe. Les Chaloupes, qui étoient toutes remplies de Soldats & le grand Bateau entrerent en même - tems dans le Port, comme s'ils eussent voulu canonner le Bourg, & à la faveur de leur Canon faire leur descente : mais ils trouverent les François & les Sauvages en si bonne posture, qu'ils n'oserent rien entreprendre. Ils renouvellerent la même manœuvre quatorze jours de suite, tantôt en un endroit, & tantôt en un autre, & partout ils furent obligés de se retirer sans rien faire. Cependant il n'y avoit dans toute l'Isle que deux cent Sauvages, des Canadiens & des Volontaires en moindre nombre, sur lesquels M. de Serigny pût compter. Les Soldats, au nombre d'environ quatrevint, qui étoient de la même espece que ceux, qui avoient déserté à Pensacole; & il falloit se défier d'eux autant que des Ennemis mêmes.

> Ce qui incommodoit le plus les Espagnols, furent le Canon du Philippe, lequel étoit embossé à une portée de pistolet de terre, & une Batterie en barbette, que M. de Serigny avoit fait dreffer dans l'Isle, & qui empêcherent leurs Vaisseaux d'approcher assez de terre, pour favoriser leur descente. Enfin le 26 ils appareillerent, & reprirent la route de Pensacole. On n'a pû savoir au juste à quoi montoit leur perte; mais on eut tout lieu de juger qu'elle fut considérable. Leur plus grande faute fut de manquer de constance; car, pour peu qu'ils eussent continué à bloquer l'Isle Dauphine, ils ne pouvoient manquer de s'en rendre les maîtres. Il y avoit trois semaines, que les Assiégés couchoient sur

DEL le fable,

part mên Le Gé embarra bâtir un fendre l' Negres, le plus ce quentes verneur toient, le haut d vre. Cel Dom E lippe, 8 lui faire soin de ra - Cruz avoit pr vivres d presque de Cano

> les mala L'expe foûtint & les se bandoni que fi le auroit b geroit d qu'on at que le vane, avoient differer en fallo

> vailloit

d'infulte

Le G cement

le fable, & ils ne pouvoient presque plus se soûtenir : la plû-

part même étoient malades.

Le Général pendant ce tems n'avoit pas été oisif, ni sans Ils fortifient embarras. Il avoit sagement jugé qu'il étoit nécessaire de Pensacole. bâtir un Fort à la pointe de l'Isle de Sainte-Rose, pour défendre l'entrée du Port; & il y avoit fait travailler tous les Negres, qu'il avoit pu enlever aux François. Ce qui retarda le plus ces travaux, c'est que les Sauvages donnoient de fréquentes allarmes au Fort de S. Charles; & lorsque le Gouverneur vouloit faire des sorties sur eux, ces Barbares sautoient, dit l'Historien Espagnol, comme des Chevres sur le haut des Montagnes, où il n'étoit pas possible de les suivre. Cela joint aux premiers avis, que Carrascosa recut de Dom Estevan Berroa, de l'impossibilité de prendre le Philippe, & de débarquer dans l'Isle Dauphine, acheverent de lui faire connoître que, pour finir cette Guerre, il avoit besoin de plus grandes forces. Un Brigantin détaché de la Vera-Cruz, lui avoit affûré que le grand secours, qu'on lui avoit promis, ne tarderoit point à arriver; il attendoit des vivres de la Havane; le Fort de la pointe de Siguença étoit presque achevé, aussi-bien qu'une Batterie de quinze pieces de Canon, qui devoit battre sur l'entrée du Port : on tra-

les maladies commençoient à gagner. L'esperance des secours annoncés comme fort proches, soûtint quelque-tems les Troupes; mais le mal croissant, & les secours ne paroissant pas, plusieurs furent d'avis d'abandonner le Pays, avant que la mortalité augmentât, parce que si les François venoient avec de nouvelles forces, on auroit beau être bien fortifié, le manquement de vivres obligeroit de se rendre. On jugea même bientôt que les secours, qu'on attendoit, étoient perdus, n'y ayant nulle apparence que le Vice-Roi du Mexique & le Gouverneur de la Havane, eussent négligé de les envoyer dans le tems, qu'ils avoient marqué; & l'on disoit fort haut qu'il ne falloit plus differer de partir, puisqu'il ne restoit des vivres que ce qu'il

vailloit avec diligence à mettre le Fort de S. Charles hors d'insulte; mais la faim se faisoit déja vivement sentir, &

en falloit pour gagner la Havanne.

Le Général fut affez heureux pour appaifer ce commencement de tumulte : mais peu de tems après il reçut avis

1719.

qu'on avoit apperçu cinq Voiles du côté de l'Isle Dauphine; que le Capitaine d'une Balandre ayant envoyé sa Chaloupe pour les reconnoître, & cette Chaloupe s'étant trop approchée, elle avoit été retenuë: alors il ne douta point que ce ne fussent des Navires François; & ce qui le confirma dans cette pensée, c'est que depuis trois jours on ne voyoit plus du côté de Pensacole aucun Parti de Sauvages; ce qui fit juger que ces Barbares s'étoient joints aux Troupes Françoiies, pour investir le Fort par Terre, tandis que les Vaisseaux l'attaqueroient par Mer. Le Gouverneur de S. Charles, qui, le premier avoit reçu ces avis, crut que le plus expédient étoit de brûler sa Place, de peur que les François ne s'y établissent, & de faire porter au Fort de la pointe de Siguença toute son Artillerie & ses munitions. Mais comme il se trouva presque seul de son sentiment, il manda au Général de faire ce qu'il estimeroit le meilleur pour le service du Roi.

Arrivée de M.d. Champ-

Le lendemain matin un autre Capitaine de Balandre affûra au Général que les Navires qu'on avoit vûs, étoient des une Escadre. Vaisseaux marchands de vint à vint-six pieces de Canon tout au plus; mais peu après on lui rapporta, qu'on avoit appercu vers le Sud-Est six Navires de guerre. Il crut d'abord que c'étoit l'Escadre de Cornejo; mais il fut bientôt détrompé, & on reconnut que c'étoit des Navires de France. Carrascosa resolut de faire au moins bonne contenance, il envoya Dom Bruno Cavallero avec cent Hommes au Fort de la pointe, qui n'étoit pas encore achevé : il se rendit lui-même avec sa Eregate au milieu du Canal, où il la fit amarrer sur plusieurs Ancres. Il ordonna que les deux autres Fregates, & le Maréchal de Villars, sur lesquels on lui avoit envoyé cent Hommes de renfort, fissent la même chose, & qu'elles se rangeassent en bataille, en laissant seulement un côté libre au Fort de Siguença; il fit mettre en ligne tous les autres Bâtimens, & envoya donner avis de tout au Gouverneur de S. Charles. Celui-ci de son côté avoit d'abord reconnu que les Navires étoient François, parce qu'au moment qu'ils tournerent pour s'approcher de l'entrée du Port, il fut attaqué par un grand nombre de Sauvages, parmi lesquels il jugea qu'il y avoit des François.

En effet le Comte de CHAMPMELIN, Chef d'Escadre, étant arrivé le trente-unième d'Août à la vûe de l'Isle Dauphine,

DE L mouilla l vires de g contra d étoient p la Maubi pour Pen s'être abo M. de Bi pourroit phine: c lui rendr peu de jo Conseil of roit le Fo Sauvages

> du Port. Le sep envoyé a Place, r l'life de S gées, qu coup de lui avoit & la Coi nifon n'o fion , qu revenoie mais c'éi re. Enfi avec une Ordres of torze le

mêlin, p

La C Louysia qui fure ville avo

Navires

& le Ph

centes er

mouilla le lendemain dans la Rade de cette Isle avec cing Navires de guerre, & deux Vaisseaux de la Compagnie. Il rencontra dans le Canal deux Balandres Espagnoles, qui y étoient pour empêcher la communication de l'Isle avec la la Maubile; mais à la vûe de son Escadre, elles firent voile pour Pensacole. D'autre part M. de Serigny, avant que de s'être abouché avec M. de Champmêlin, avoit envoyé avertir M. de Bienville de rassembler les Sauvages, avec tout ce qu'il pourroit trouver de François, & de les lui amener à l'Isle Dauphine : cela fait, il alla faluer le Comte de Champmêlin, & lui rendre compte de la situation des choses. Bienville arriva peu de jours après, & le cinq le Général assembla un grand Conseil de guerre. Il y fut arrêté que M. de Bienville investiroit le Fort de Pensacole par Terre avec quatre à cinq cent Sauvages, & que M. de Serigny resteroit avec M. de Champmêlin, pour lui servir de guide le long de la Côte, & à l'entrée du Port.

Le sept un Canadien, nommé DARDENNES, qu'on avoit envoyé à Pensacole, pour tâcher de reconnoître l'état de la de Pensacole. Place, rapporta qu'il avoit compté huit Bâtimens mouillés à l'Isle de Sainte Rose, les Mâts abaissés & les Vergues élongées, qu'il avoit aperçu quantité de Tentes sur l'Isle, & beaucoup de Monde, qui s'y promenoit; que le Fort de Pensacole lui avoit paru en affez bon état; que le Bastion du Nord-Est. & la Courtine du Nord étoient refaits à neuf, & que la Garnison n'osoit en sortir, ni le jour, ni la nuit, par l'appréhenfion, qu'elle avoit des Sauvages. Le dix, des Apalaches, qui revenoient aussi de la découverte, amenerent un Espagnol, mais c'étoit un Forçat, duquel on ne put tirer aucune lumiere. Enfin le douze M. de Bienville arriva à bord de l'Amiral avec une Troupe de Canadiens, pour y recevoir les derniers Ordres de M. de Champmêlin, & la nuit du treize au quatorze le Général fit les fignaux pour appareiller avec trois Navires du Roy, deux Fregates de la Compagnie, l'Union & le Philippe, & une petite Barque, pour faciliter les descentes en cas de besoin.

La Compagnie d'Occident avoit envoyé depuis peu à la Louysiane deux-cent cinquante Hommes de nouvelles levées, qui furent distribués sur les Vaisseaux du Roy. M. de Bienville avoit reçu ordre de se rendre en Chaloupe à Rio Perdido, 1719.

Disposition

1719.

avec les Soldats & les Volontaires, pour y joindre les Sauvages, que le Chevalier DE LA LONGUEVILLE devoit y amener, & qui s'y trouverent en effet. Alors Bienville fit un détachement de François & de Sauvages pour harceler la Garnison de Pensacole, & pour empêcher que personne ne sortit du Fort, ce qui fut ponctuellement exécuté.

L'Escadre entre dans la Baye.

Enfin le quinze, avant le lever du Soleil, l'Escadre leva les Ancres; & le seize au soir, elle mouilla par sept brasses au Sud du Fort de Pensacole environ à deux portées du Canon de la Barre, parce que M. de Champmêlin vouloit examiner par lui-même, si la Barre avoit assez d'eau pour les Vaisseaux du Roi, dont les deux plus grands, à savoir l'Hercule, qu'il montoit, & le Mars en tiroient dix-neuf pieds. Les Canadiens assuroient qu'ils passeroient sans peine; mais plusieurs Pilotes Espagnols & François soûtenoient qu'on n'y trouveroit pas plus de dix-huit pieds d'eau. Le 17 au matin, le Général ordonna à toutes les Chaloupes & Canots de l'Efcadre d'aller fonder la Barre; M. DE VIENNE, le Chevalier DE GOYON & M. de Serigny s'y embarquerent, & ne trouverent nulle part moins de vint-deux pieds; mais la Marée étoit haute, & M. de Champmêlin balança encore, s'il rifqueroit les Vaisseaux du Roi. M. de Serigny lui répondit sur sa tête de les faire passer, & tout le Conseil de Guerre sut d'avis de tenter le passage.

Prise du Fort de la Pointe, & des Navires Espagnols.

En effet, quoique la Marée fût toute basse, quand l'Escadre eut appareillé, elle trouva par tout vint-un pieds d'eau, si ce n'est en un endroit, où l'Hercule, pour n'avoir pas bien pris le fil de l'eau, toucha légerement, & sans en être incommodé. Les Vaisseaux le Comte de Toulouse, le Maréchal de Villars, le S. Louis & une petite Frégate de dix-huit Canons, étoient embossés à l'entrée du Port en dedans, sous le Canon du Fort de la pointe de Sainte Rose, ou de Siguença, lequel en avoit quatorze montés, & plus près de Terre étoient sept Balandres armées depuis huit jusqu'à quatorze pieces. L'Escadre entra vent arriere, les Huniers sur le ton, afin d'avoir le tems de canonner les Navires & le Fort de la Pointe, Ceux-ci tirerent les premiers sur les Vaisseaux du Roi, qui ne présentoient que la Prouë, parce qu'ils étoient obligés de tournoyer; de manière qu'ils furent quelque-tems lans pouvoir répondre ; mais quand ils furent à la grande por-

DEL tée du F fallut re fe fit de heures & combat ; Navires : toute la Fort S. ( quand le n'y eut p celle, où de Cham envoya qu'il fit. la Garnif

verneur of toute fa Opersonne M. de Bi vages & oposer ave mettoit à l'en fit me il ne pour tir de Lill niqua la clara qu'il mêlin fit l qu'il n'avesse diven

Cela 1

Le len avec un o pour ord toient alle le Port; les Espagfait au corogue. L

(a) C'est Tom

tée du Fusil des Navires ennemis, & que pour embosser (a) il fallut revenir sur stribord; c'est-à-dire, tourner à droite, il se sit de part & d'autre un très-grand seu, qui dura deux heures & demis. L'Historien Espagnol compte six heures de combat; il y comprend apparemment tout le tems, que les Navires de sa Nation firent feu sur les nôtres : Il ajoûte que toute la nuit les Sauvages & les Canadiens tirerent sur le Fort S. Charles; que le feu ne cessa à l'entrée du Port, que quand le Fort de la Pointe fut entierement renversé, qu'il n'y eut plus que deux Frégates en état de combattre, & que celle, où étoit le Général Espagnol, couloit bas; qu'alors M. de Champmelin, touché de voir périr tant de braves Gens, envoyatire à Dom Alphonse Carrascosa de se rendre, ce qu'il fit. Dom Bruno se rendit aussi, avec ce qui lui restoit de la Garnison du Fort de la Pointe.

Cela fait, le Général François envoya sommer le Gou- Le Fort de verneur de Pensacole de serendre Prisonnier de guerre avec pris, & la Gartoute sa Garnison, faute de quoi il n'y auroit de quartier pour nison Prisonpersonne. Matamoros dit qu'il répondroit dans deux jours. niere de guer-M. de Bienville, qui avoit autour de la Place cinq cent Sauvages & cent cinquante Canadiens, avoit déja refusé de composer avec lui, & il comprit que, si M. de Champmelin permettoit à Bienville de donner l'assaut à sa Place, comme il l'en fit menacer par M. DE LILLE son premier Lieutenant, il ne pourroit jamais le foûtenir : Il avoit cependant laissé partir de Lille sans réponse; mais ses Officiers, à qui il communiqua la Sommation, l'obligerent à le rappeller; il lui déclara qu'il se rendoit, & amena son Pavillon. M. de Champmêlin fit beaucoup de civilités à tous les Officiers, & leur dit qu'il n'avoit point encore vû une si belle défense; elle fut effectivement faite avec beaucoup d'ordre & de valeur.

Le lendemain M. de Champmelin envoya sa Chaloupe Perte des Enavec un de ses Officiers & un Officier du Général Espagnol, pour ordonner aux Commandans des Balandres, qui s'étoient allées échouer au fond de la Baye, de les ramener dans le Port; mais on n'y trouva que des Prisonniers François. les Espagnols s'étant sauvés à S. Joseph, comme avoient fait au commencement du combat un Brigantin & une Pirogue. Le même jour la Garnison Espagnole sortit du Fort

(a) C'est faire un nœud à une manœuvre, en y joignant un amarrage. ■ Iome 11.

S. Charles, & les Officiers furent envoyés défarmés à bord des Vaisseaux; mais on leur laissa leurs hardes, & tous leurs effets. M. de Champmêlin voulut avoir sur le sien le Général', le Gouverneur de Pensacole, Dom Brune Cavallero, Dom Estevan Berroa, & Dom Antonio-Joseph Martinez. Mais comme le nombre des autres Prisonniers, que M. de Bienville fait monter à quinze cent, & M. de Serigny à douze cent, embarassoit beaucoup l'Escadre, & l'auroit assamé. on en envoya fix cent à la Havane sur le S. Louis. On ne doutoit point que les Ennemis n'eussent eu beaucoup des leurs tués & blessés; cependant il ne s'en trouva que soixante en tout, & de notre part il n'y en eut que six ou lept.

Dureté des Espagnols en-Champmélin s'en venge.

Le 24 on apperçut de grand matin un Brigantin qui envers les Pri- tra sans défiance dans le Port; il étoit commandé par André sonniers Fran- GONZALEZ, qui apportoit de la Havane des provisions de bouche, qu'on avoit si long-tems attendues à Pensacole. M. de Champmelin s'en faisit, & y trouva dequoi rafraîchir tout son monde, qui en avoit un extrême besoin. Gonzalez étoit aussi porteur de plusieurs Lettres, dont le Général ne rendit que celles, qu'il jugea à propos. M. de Bienville en reçut par la même voye une de M. de Chateaugué, qui lui mandoit que le Gouverneur de la Havane refusoit de lui fournir des vivres, aussi-bien qu'aux Officiers & aux Matelots, qui étoient Prisonniers avec lui, & que ces derniers étoient contraints de charier de la Pierre, ou de prendre parti dans les Bâtimens Espagnols, pour avoir dequoi subfister. M. de Champmêlin en sit de grands reproches au Général & aux Officiers Espagnols; mais il ne crut pas devoir s'en venger autrement, qu'en traitant bien tous ceux de leur Nation, qui étoient ses Prisonniers. Il crut néanmoins devoir en écrire au Gouverneur de la Havane; il fit ensuite Justice des François, qui avoient été pris les armes à la main contre le Roi: les plus coupables furent pendus, les autres furent condamnés aux Galeres.

On démolit Fort de Pensa cole.

Il ne s'agissoit plus que de savoir, si on conserveroit le Fort de Pensacole. On ne manquoit point de Soldats pour le garder, mais la plûpart étoient des miférables, qui avoient déserté des Troupes de France, ou qui avoient été pris de force; & l'expérience du passé donnoit à connoître le peu de fo. d. qu'il y avoit à faire sur leur fidélité. Il fut donc

DEL résolu de ferver qu un Offici ges. Le Pensacol par lefqu avec fon France of

Golphe ]

& fes Eq L'onzi page d'u tailler la avoit sei  ${f V}$ ais ${f feau}$ xante-di: dres, av qui se di pés par du soir, au Géné de Saint Vera-C vové à ' ses deux la nâge. non, co loupe, Sigueng ta; & c depuis 1 étoit ch Penfac

> Le le hors d Chalor heures bligea

Dauph

les en a

résolu de ruiner deux Bastions du côté de Terre, de ne conserver que les deux, qui regardoient le Port, & d'y laisser un Officier, deux Sergens, vint Soldats, & douze Sauvages. Le 3 d'Octobre la Frégate le Duc de Noailles arriva à Pensacole, & rendit au Comte de Champmêlin des Lettres, par lesquelles il lui étoit ordonné d'hyverner à la Louysiane avec son Escadre, parce qu'on avoit eu avis à la Cour de France qu'une forte Escadre étoit partie d'Espagne pour le Golphe Mexique; mais l'état, où se trouvoient ses Navires & ses Equipages rendoit cet ordre impratiquable.

L'onzième, un Espagnol, qui s'étoit sauvé seul de l'Equipage d'une Flûte de vint-quatre Canons, destinée à ravitailler la Baye de S. Joseph, rapporta qu'il étoit parti, il y avoit seize jours, de la Vera-Cruz; qu'il y avoit laissé cinq Vaisseaux de guerre, montés depuis cinquante jusqu'à soixante-dix pieces de Canon; deux Frégates & trois Balandres, avec un grand nombre de Troupes de débai quement, qui se disposoient à venir s'emparer de tous les Postes occupés par les François de la Louysiane. Le 13 à trois heures du foir, on appercut un Navire, & en même-tems on amena au Général un autre Espagnol, qu'on avoit trouvé dans l'Isle de Sainte-Rose. Cet Homme lui dit, qu'il étoit venu de la Vera-Cruz dans le Navire que l'on voyoit; qu'il avoit été envoyé à Terre lui troisième dans le Canot, lequel ayant péri, ses deux Camarades s'étoient noyés, & qu'il s'étoit sauvé à la nâge. Peu de tems après le Navire tira trois coups de Canon, comme pour appeller son Canot, & on vit sa Chaloupe, qui débordoit. Elle vint prendre terre à la pointe de Siguença, avec des Barriques pour faire de l'eau. On l'arrêta; & ceux, qui la conduisoient, dirent, qu'ils étoient partis depuis trente-cinq jours de la Vera-Cruz, & que leur Navire

Le lendemain matin le Navire, qui avoit mouillé en dehors de la Baye, tira un coup de Canon pour appeller sa Chaloupe, laquelle ne revenant point, il resta jusqu'à onze heures où il étoit. Mais alors un vent de Sud-Est forcé l'obligea d'entrer & de jetter ses Ancres. Aussi tôt le Comte de

étoit chargé de vivres & d'une Recruë de cent Hommes pour Pensacole; que le vent de Nord-Est les avoit retenus à l'Isse Dauphine, qu'ils y avoient voulu faire de l'eau, mais qu'on

les en avoit empêchés.

1729.

Champmelin nt arborer fon Pavillon. Ce Navire étoit commandé par Dom Francisco DE LA PEÑA, un des Capitaines de la Flotte de Barlovento. Dès qu'il eut apperçule Pavillon de France, il amena le sien, & le Général lui envoya demander les Lettres, qu'il avoit du Viceroi. Il les donna, & elles confirmerent tout ce qu'on sçavoit déjal du dessein des Espagnols. Ces Avis ne changerent rien à la résolution, que M. de Champmelin avoit prise de partir, parce que les maladies augmentoient sur ses Vaisseaux. Le Mars eut pourtant ordre de rester, jusqu'à ce que son Equipage sût guéri de la Peste, qui n'avoit point quitté ce Navire, depuis son arrivée en Amérique. Le Maréchal de Villars & le Comte de Toulouse n'étoient point en état de tenir la Mer, & furent aussi obligés de rester.

Présens faits aux Sauvages.

Ces dispositions faites, M. de Champmelin songea à récompenser les Sauvages du zéle, qu'ils avoient témoigné pour la Nation Françoise depuis le commencement de cette Guerre. M. de Saint Denys, qui étoit fort aimé de ces Peuples. eut ordre de les assembler, & il leur sit chanter le Calumet en l'honneur du Général, qui y assista avec tous ses Officiers. Il les harangua ensuite au nom du même Général, en les exhortant à demeurer toujours unis aux François, dont ils venoient de voir la superiorité sur leurs Ennemis. Dès qu'il eut cessé de parler, on distribua à tous des Présens de la part du Roi, & on les congédia fort fatisfaits.

On a de nouveaux avis de Papproche d'upagnole.

Le 21, l'Escadre étant sur le point de mettre à la voile. on apperçut une Balandre, qui entroit vent arriere dans la ne Escadre Es- Baye. On s'en saisit, & le Capitaine assura qu'il étoit parti depuis dix-huit jours de la Vera-Cruz en compagnie d'un Vaisseau de quarante - quatre pieces de Canon; de trois autres de trente, de dix-huit & de douze, & d'une autre Balandre; que trois Navires de dix pieces étoient restés dans le Port, parce que la Peste s'étoit mise dans les Equipages; que le Général Cornejo montoit en personne le plus grand Navire; que son dessein étoit de se joindre au Gouverneur de Pensacole, pour l'aider à conquerir tout ce qui restoit encore aux François dans la Louysiane, & qu'il comptoit que l'Isse Dauphine & le Fort de la Maubile étoient déja au pouvoir de Sa Majesté Catholique: qu'au reste un coup de vent ayant séparé sa Balandre de l'Escadre trois jours après son départ de la Vera-Cruz, il ne scavoit ce qu'elle étoit devenue.

DE LA

Cette encore q dre Espai la, & re ayant ap Vaisseau: de se me sienne. M. le C nouvelle pêcher le aller à la Poste; l'année p à cause d aborder **Rérilité** Nature. lui repré ne perm Compa & fur le

> ne le ret M. d Juin 17 nommé dûë à fa il avoit monté gué par portan Roi, l sous le riveren Pere L le Por

> > observ tude de

> > dans le

de mon

Cette nouvelle sit résoudre M. de Champmêlin à rester encore quelques jours Pensacole, pour y attendre l'Escadre Espagnole; mais comme elle ne parut point, il appareilla, & reprit la route de France. Il est à croire que Cornejo pour France. ayant appris sur sa route la prise de Pensacole, & que les M. de Saujon Vaisseaux François y étoient encore, ne jugea pas à propos de se mesurer avec une Escadre beaucoup plus forte que la sienne. Quoiqu'il en soit, celle-ci étoit à peine partie, que M. le Chevalier de Saujon arriva à la Louysiane avec une nouvelle Escadre, & sa présence ne contribua pas peu à empêcher les Espagnols de rien entreprendre. Il voulut ensuite aller à la Baye de Saint Joseph, pour se rendre maître de ce Poste; mais M. de Bienville, qui en avoit pris possession l'année précédente, & l'avoit abandonnée peu de tems après à cause de son inutilité, de la difficulté de la défendre, d'y aborder, d'y tenir les Vaisseaux en sûreté, & sur tout de la stérilité du Pais, qui n'est propre à aucune production de la Nature, ne fut pas de son avis. M. de Serigny de son côté lui représenta que la famine, dont la Colonie étoit menacée, ne permettoit point de retarder le départ des Vaisseaux de la Compagnie, dont il prétendoit se servir pour cette Expédition, & fur lesquels il se voyoit même obligé de renvoyer beaucoup de monde en France. M. de Saujon n'insista point, & rien ne le retenant plus en Amérique, il reprit la route deFrance.

M. de Serigny le suivit de près; il mit à la voile le 27 de Juin 1720, & il apprit, en arrivant à Brest, que le Roi l'avoit nomme Capitaine de Vaisseaux; récompense, qui étoit bien dûe à sa valeur, à sa bonne conduite, & au zele, avec lequel arrivée de deux il avoit servi son Prince depuis l'enfance; n'ayant jamais monté à aucun grade dans la Marine, qu'après s'être distingué par quelque action marquée, ou par quelque service important. Trois jours après son départ, deux Vaisseaux du Roi, le Toulouse & le Henry, qui étoient partis de Toulon fous les ordres de MM. DE VALETTE & DE CAFARO, arriverent en fort mauvais état à la rade de l'Isle Dauphine. Le Pere LAVAL, Jesuite, Professeur Royal d'Hydrographie dans le Port de Toulon, s'y étoit embarqué à dessein de faire des observations à la Louysiane, & sur tout, de fixer la Longitude de l'embouchure du Micissipi; mais la Peste s'étoit mise dans les deux Vaisseaux; M. de Cafaro en étoit mort pen-

M. de Champ-

Départ de M. de Serigny , & Navires du

dant la traversée; les Aumôniers n'étoient point en état d'afsister les Malades, qui étoient en grand nombre : ainsi ce Religieux, persuadé que les sciences ne sont qu'un accessoire pour un Homme de sa profession, crut que le devoir de son ministere devoit l'emporter sur ce qu'on pouvoit esperer de fes observations Astronomiques; il n'alla point au Micissipi, quoiqu'il n'en fût qu'à quatorze lieuës; il ne s'éloigna point de ses Equipages, il n'employa à observer que les momens, qu'il déroboit à son repos : cette conduite lui attira de grands éloges du Prince, qui étoit à la tête du Conseil de Marine.

1721.

Cependant le Fort des Natchitoches se soutenoit toujours, & quelques Détachemens de Concessions s'étoient avancés de ce côté-là dans l'espérance de s'y enrichir par le Com-Natchitoches. merce avec les Espagnols : espérance chimérique, qui les empêcha de prendre des voyes plus fûres pour s'établir solidement ailleurs, & qui acheva de les ruiner. M. de Bienville recut vers la fin de cette année un Ordre de la Cour d'y renvoyer M. de Saint Denys, que le Roy avoit honoré d'un Brevet de Capitaine, & de la Croix de Saint Louis, sur les bons témoignages que M. de Champmêlin avoit rendus de lui au Conseil de Marine. Il partit au commencement de l'année suivante avec un renfort de Troupes & de Munitions, & son Epouse ne tarda point à l'y allemjoindre. M. de Châteaugué, qui étoit passé de la Havane en France, revint aussi dans le même tems, avec la qualité de Lieutenant de Roi, & reprit le Commandement du Fort de Saint Louis de la Maubile. Enfin M. de Bienville établit de nouveau le Quartier Général de la Louysiane au Biloxi, & y fixa sa résidence avec la plus grande partie des Troupes, & les Directeurs de la Compagnie, dont il étoit le Chef.

On ne craignoit plus rien de la part des Espagnols, parce avisde la Paix. que dès l'année précédente, tandis que M. DE VALETTE étoit encore à l'Isle Dauphine, on avoit eu des avis certains que deux Navires d'Espagne de soixante-six & de soixantesept pieces de Canon, commandés par Jeux Chefs d'Escadre, & qui devoient se joindre à la Flotte de la Vera-Cruz pour surprendre Pensacole, avoient reçu un contre-Ordre à la Havane, & que ce changement étoit le fruit d'une Suspension d'armes entre les deux Couronnes. La Cour de Madrid

DE L ne douta un des A crut pas chose are

L'occa qui ne ce nagées, du Micif recteurs of ou à les même ar la Baye mal celu tra dans route, 8 Sauvage trangers faire alli leure; n état, & qu'on lei quelques mit aussi ville blâ ges chez gnols de Saint Be

> Vers de vint-Homines étoit cor WALCO Roi d'E clu entr Articles pagne. pour los rurent f

Dès q la mi-Ju

ne doutant point que la restitution de Pensacole ne dût être un des Articles du Traité de Paix, auquel on travailloit, ne crut pas devoir s'engager dans une dépense inutile, & la

chose arriva en effet comme elle l'avoit prévû.

L'occasion étoit favorable pour établir les Concessions, qui ne cessoient point d'arriver de France, & qui bien mé- Bernard sans nagées, auroient pû en peu d'années peupler les deux bords succès. du Micissipi jusqu'aux Illinois; mais toute l'attention des Directeurs de la Compagnie étoit à s'approcher des Espagnols. ou à les empêcher de s'établir dans notre voisinage. Cette même année M. de Bienville forma le dessein de s'assûrer de la Baye de Saint Bernard, ou de Saint Louis, mais il choisit mal celui, qu'il chargea de cette entreprise. Cet Homme entra dans la Riviere de la Magdelaine, qu'il rencontra sur sa route, & la remonta cinq ou fix lieuës. Il trouva par-tout les Sauvages sur leurs gardes, & résolus à ne point souffrir d'Etrangers dans leur Pays. Il leur fit dire qu'il étoit venu pour faire alliance avec eux, & pour rendre leur condition meilleure; mais ils répondirent, qu'ils étoient contens de leur état, & qu'ils préferoient leur liberté à tous les avantages. qu'on leur offroit. L'Officier trouva pourtant moyen d'attirer quelques-uns des Principaux à son bord, où il les retint. Il mit aussi-tôt à la voile, & les amena au Biloxi. M. de Bienville blâma fort cette trahison, & sit reconduire les Sauvages chez eux; mais l'année suivante on apprit que les Espagnols de la Vera-Cruz avoient bâti un Fort dans la Baye de Saint Bernard.

Vers la fin de May 1722. un Brigantin Espagnol, monté de vint-deux pieces de Canon, & de deux cent cinquante Homines d'équipage, arriva de la Vera-Cruz au Biloxi. Il restinée à l'Esétoit commandé par D. Augustin SPINOLA, & portoit le sieur pagne. WALCOP, Irlandois, Capitaine de Vaisseaux au Service du Roi d'Espagne, lequel étoit chargé du Traité de Paix conclu entre la France & le Roi Catholique, & dont un des Articles étoit la restitution de Pensacole à la Couronne d'Espagne. On celebra cette Paix au Biloxi, où je me trouvai pour lors, avec de grandes démonstrations de joie, qui pa-

rurent fort sinceres de part & d'autre.

Dès que le Brigantin eut remis à la voile, c'est-à-dire, vers Le Quartier la mi-Juin, on commença à transporter à la Nouvelle Or- général trans-

Pensacole

ž 7 2 2. porté à la Nou-

velle Orleans.

léans tous les effets, qui se trouvoient dans les Magasins de la Compagnie d'Occident au Biloxi, parce que le Conseil avoit ordonné d'y établir le Quartier Général, & de ne laisser au Biloxi qu'un Détachement, avec un Officier. Les Troupes avoient déja commencé à se rendre dans la Capitale, mais toutes ne suivirent pas la route, qu'on leur avoit marquée. Une Compagnie de Suisses, le Capitaine à la tête, ayant été embarquée dans un Traversier, avec beaucoup de vivres & de munitions, tourna, Enseignes déployées, vers la Caroline, où elle suit très-bien reçue. Il n'en resta à la Louysiane que deux Officiers, un Sergent, & quelques Femmes, dont les autres avoient emporté les hardés.

Intrigues des Anglois,

Cette désertion ne sut pas la seule, dont les Colonies Angloises profiterent, aussi-bien que la Havane. Ainsi la Louy-siane s'affoiblissoit tous les jours, & il s'en falloit bien qu'on lui envoyât de France de quoi réparer ses pertes. Les Anglois de leur côté enrichis de nos dépouilles, & instruits de notre soiblesse, crurent l'occasion favorable pour regagner nos Sauvages, qui les avoient si fort maltraités. Les premiers, ausquels ils s'addresserent, furent les Tchactas, ils leur exagererent notre indigence, pour leur persuader qu'ils n'avoient rien désormais à esperer de nous, & ils leur firent les offres les plus avantageuses, s'ils vouloient renoncer à notre Alliance pour s'attacher à eux.

Fidélité des Tchactas.

La tentation étoit grande pour des Sauvages convaincus par leurs propres yeux d'une partie de ce qu'on leur disoit, & qui ne s'appercevoient que trop que nos derniers succès n'avoient abouti à rien de solide. Il est certain d'ailleurs que si cette Nation, la plus nombreuse de toute la Louysiane, s'étoit laissé gagner par l'appas des avantages, qu'on lui offroit, tous nos autres Alliés auroient suivi leur exemple, d'autant plus que ceux, qui nous étoient le plus attaches, n'étoient pas en état de s'opposer au torrent; mais les Tchactas montrerent en cette occasion un desinteressement & une sidelité, dont les Peuples les plus policés ne se piquent pas toujours; ils donnerent eux-mêmes avis à M. de Bienville des propositions, qu'on leur faisoit, & ce Commandant les trouva dans des dispositions à l'égard des François, dont il crut pouvoir se promettre tout.

Cause des dé-

Les Anglois ne pensoient pourtant pas tous de la même maniere niere au gioient cils de les certain dà M. de BRANDI la Cour manques Mais on Colonie

DE L

avoit entrouvoie veroient fortir; u Pays se v Les D

cessité, o

refusant

écriviter

qui mont leur avoi va au mo qui come riche, fi fe contei boiffons gna fa fi des Vole gnoit d'a la leur le les Solda tandis qu pagnie,

Pour res du s dans toi

cupés p

(a) Le Commissair gnie d'Occi

niere au sujet de ce grand nombre de François, qui se réfugioient chez eux. Peut-être même quelques-uns craignirentils de les voir se multiplier trop dans leurs Colonies : il est certain du moins que le Gouverneur de la Caroline écrivant à M. de Bienville, pour lui donner avis de l'arrivée du Sieur BRANDT & de sa Compagnie Suisse, lui conseilla d'informer la Cour de France d'un si grand desordre qui ne pouvoit pas manquer d'entraîner bientôt la ruine entière de sa Colonie. Mais on avoit dû s'attendre à tout ce qui étoit arrivé: cette Colonie n'ayant presque été peuplée que de gens, qu'on y avoit envoyés par force, ou de Concessionnaires, qui n'y trouvoient point ce qu'on leur avoit fait esperer qu'ils trouveroient: car les uns & les autres ne penserent bientôt qu'à en fortir; un grand nombre périt de misere ou de maladie. & le Pays se vuida avec autant de promptitude, qu'il s'étoit rempli.

Les Déserteurs de leur côté protesterent par tout de la nécessité, où on les avoit réduits de se pourvoir ailleurs, en leur refusant le nécessaire pour vivre. Quelques-uns mêmes en écrivirent aux Régisseurs de la Louysiane (a) en des termes. qui montroient combien la démarche, qu'ils venoient de faire, leur avoit coûté; & cela parut encore mieux par ce qui arriva au mois d'Août de cette même année. Un nommé Duclos, qui commandoit un Traversier, dont la carguaison étoit fort riche, fut rencontré par une troupe de ces Déserteurs, qui se contenterent de lui prendre quelques vivres & quelques boissons, sans toucher à ses Marchandises. Il leur en témoigna sa surprise, & ils lui répondirent qu'ils n'étoient point des Voleurs, mais de braves Gens, que la nécessité contraignoit d'aller chercher à vivre chez d'autres Nations, puisque la leur les laissoit périr de faim. Les plus mécontens étoient les Soldats, à qui on ne donnoit absolument que du pain. tandis qu'on distribuoit de la viande aux Ouvriers de la Compagnie, & même aux Forçats, qui étoient assez souvent occupés pour les Particuliers.

Pour comble de malheur, le 12. de Septembre à dix heures du soir, il s'éleva sur le Micissipi un Ouragan, qui dura ses effets. dans toute sa force jusqu'au midi du lendemain, & se fit sen-

Tome 11.

Mmm

<sup>(4)</sup> Le 15 d'Avril de l'année précédence le Roi avoit nommé par un Arrêt quatre Commissaires, tous Conseillers d'Etat, pour la Régie de la Louyssane & de la Compagnie d'Occident, & pour la reddition des Comptes.

tir jusqu'aux Natchez d'une part, & de l'autre jusqu'au Biloxi. L'Eglise, l'Hôpital, & trente, tant Maisons, que Barraques de la Nouvelle Orléans, furent renversées; tous les autres Edifices furent endommagés. Personne n'y périt, mais quelques Malades furent blessés dans l'Hôpital. Quantité de Bateaux, de Pirogues, de Canots & de Chaloupes furent brisés dans le Port; trois Navires, qui y étoient mouillés furent fort maltraités, & se trouverent échoués assez haut sur le bord du Fleuve, qui avoit crû de huit pieds. Il ne resta dans les Habitations au-dessus & au-dessous de la Ville aucun bâtiment sur pied. Le Biloxi sut encore plus maltraité; toutes les Maisons & les Magasins y furent abattus, & la Mer ayant franchi ses bornes, une partie de ce Poste sut inondée. Les Traversiers, qui étoient en rade, furent jettés sur les Isles & sur les Côtes du Continent. Il y en eut même un, dont le Capitaine se sauva seul avec un Mousse, ayant passé vint-quatre heures sur la Vergue; le reste de l'Equipage sur noyé, & plusieurs Pirogues, qui descendoient à la Nouvelle Orléans, chargées de vivres & de volailles, firent naufrage. Les Légumes, qui étoient en maturité, furent perdues, & les pluyes continuelles, qui survinrent, gâterent une bonne partie de ceux, qui étoient encore verds.

Les Chicadent la Paix.

Nous étions cependant toujours en guerre avec les Chithas deman- cachas; mais tout se bornoit à quelques surprises, qui obligeoient les Voyageurs à marcher avec précaution. Ces Sauvages se lasserent même les premiers dans un tems, où il auroient pu nous causer de grands embarras. Deux Canadiens, Pere & Fils, étant tombés entre leurs mains, en furent bien traités, & les Chefs les prierent d'écrire à M. de Bienville que, s'il vouloit les recevoir en grace, ils les relâcheroient sur le champ. Ils firent plus, ils allerent trouver le Sieur de GRAVE, qui commandoit aux Yasoux, lui présenterent le Calumet, & lui demanderent la Paix, qu'il ne crut pas devoir leur refuser.

Hostilités des Natchez.

Mais la Colonie rassurée de la part de ce Peuple, nonseulement le plus brave de toute la Louysiane, mais encore le plus à craindre à cause de ses liaisons avec les Anglois, éprouva bientôt qu'elle ne pouvoit compter sur la fidélité des Natchez, qu'autant qu'on y seroit sur ses gardes contre cette Nation, naturellement tourbe. En effet, ces Barbares ne s'appe

tres obje qu'ils rec toute les ne se dé On ap

nois. M

Pimiteou

barqué a né , toi & un D vrer, & cent Sau attendre chemin . de plus tant poir vint Ho quitter le tinuelles Freres, c de grace mettant i unes des les cours la comm

de la par tres aux dans un ces; d'a peu de leurs for veaux E & les er ges, ave ne faiso ou les si

en devin

Ils red

Plusi

ne s'apperçurent pas plutôt que les François, occupés d'au- 1722. tres objets, faisoient moins d'attention à leurs démarches. qu'ils recommencerent leurs insultes, & firent connoître toute leur mauvaise volonté, dont on verra bientôt qu'on

ne se défia pas affez.

On apprit en même-tems d'affez triftes nouvelles des Illinois. M. de Boisbriand averti que ceux du Rocher & de se réunissent Pimiteouy étoient affiégés par les Outagamis, s'étoit em-ciffipi. barqué avec le Chevalier d'Artaguette & le Sieur du Tifné, tous deux Capitaines, plusieurs autres Officiers, & un Détachement de cent Hommes, pour les aller délivrer, & avoit donné ordre à quarante François & quatre cent Sauvages de se rendre par terre à Pimiteouy, & de l'y attendre: mais l'une & l'autre Troupe étant arrivée à moitié chemin, avoit appris la retraite des Outagamis avec perte de plus de fix-vint des leurs. Ce succès n'empêcha pourtant point les Illinois, quoiqu'ils n'eussent perdu qu'environ vint Hommes, quelques Femmes & quelques Enfans, de quitter le Rocher & Pimiteouy, où ils étoient dans de continuelles allarmes, & de venir se réunir avec ceux de leurs Freres, qui étoient établis sur le Micissipi; ce qui fut un coup de grace pour la plûpart, la disette des Missionnaires ne permettant pas d'en fournir à tant de Bourgades si éloignées les unes des autres. Mais d'un autre côté, rien ne réprimant plus les courses des Outagamis le long de la Riviere des Illinois, la communication de la Louysianne avec la Nouvelle France en devint beaucoup moins pratiquable.

Ils reçurent quelque-tems après un échec très-confidérable de la part du Sieur de Saint Ange, Officier du Fort de Chartres aux Illinois; lequel les ayant attirés en grand nombre dans une espece d'embuscade, les tailla presque tous en pieces ; d'autres Partis moins nombreux eurent le même sort peu de tems après; mais leur fureur croissoit à mesure que leurs forces diminuoient, & ils l'inspirerent si bien aux nouveaux Ennemis, qu'ils nous avoient suscités, que tout le cours & les environs du Micissipi se trouvoient infestés de Sauvages, avec qui nous n'avions jamais eu rien à démêler, & qui ne faisolent quartier à aucun François, quand ils pouvoient

ou les surprendre, ou les attaquer avec avantage.

Plusieur Natchez s'étoient ouvertement déclarés contre Mmmij

#### HISTOIRE GENERALE. 460

1722.

font la paix cois.

nous, & ce qui embarrassoit le plus M. de Bienville à ce sujet, c'est que le Frere du Grand Chef étoit à leur tête. Pour Les Natchez faire un accommodement durable avec cette Nation, il auroit avec les Fran. fallu que cet Homme, qui étoit l'Auteur de tout le mal, fût livré au Gouverneur par son propre Frere, & il n'y avoit aucun moyen de l'y contraindre par la force. La sagesse & la fermeté du Sieur Delietto, qui commandoit dans ce Poste, tirerent M. de Bienville de cet embarras. Ce Commandant scut si bien ménager l'esprit du Grand Chef, qu'il le sit résoudre à aller lui-même remettre son Frere à la discretion du Général, qui de son côté pardonna généreusement à un Ennemi humilié, & le gagna. On se donna réciproquement de grandes marques de confiance, & il y a bien de l'apparence que ce bon accord eût été durable, si M. Delietto eût vêcu plus lontems. Il étoit déjæmort à la fin de l'année 1722, lorsque j'arrivai aux Natchez, & il me parut que la bonne intelligence étoit encore parfaite entre les François & les Sauvages. Un peu plus de défiance & de précaution de la part des Premiers, auroit sans doute ôté aux Seconds jusqu'à la pensée de prendre d'autres sentimens à leur égard, & prévenu les malheurs, dont nous parlerons bientôt.





DE

LI



née 172 prifes de te Colo teurs d remédie PP. Ca bueren bre d'H

Il n'e fionnair étions é



# HISTOIRE

DESCRIPTION GENERALE

DELA

# NOUVELLE FRANCE.

# LIVRE VINT DEUXIEME.



L n'est pas aisé de dire ce qui avoit empêché jusqu'au tems dont je parle, d'assûrer aux Colons établis dans les différens Candes PP. Caputons de la Louysiane les secours spirituels, si cins à la Louynécessaires aux nouveaux Etablissemens, à sianne. ne considerer même que la saine politique. Ce qui est certain, c'est qu'à mon retour de l'Amérique au commencement de l'an-

née 1723, je trouvai la Cour & la Compagnie également surprises de l'abandon, où je leur représentai que j'avois laissé cette Colonie naissante sur ce point essentiel, & que les Directeurs de la Compagnie n'eurent rien de plus pressé, que de remédier à un si grand désordre. Ils jetterent les yeux sur les PP. Capucins, & en ayant obtenu plusieurs, ils les distribuerent dans les Quartiers, où il y avoit un plus grand nombre d'Habitations Françoises.

Il n'étoit pas d'une moindre conséquence d'avoir des Misfionnaires parmi les Sauvages, au milieu desquels nous nous Missionnaires étions établis. Nous avons vû que le salut de ces Peuples sut aux Sauvages.

toujours le principal objet, que se proposerent nos Rois par tout, où ils étendirent leur Domination dans le nouveau Monde, & l'experience de près de deux Siécles nous avoit fait comprendre que le moyen le plus fûr de nous attacher les Naturels du Pays étoit de les gagner à Jesus-Christ. On ne pouvoit ignorer d'ailleurs qu'indépendamment même du fruit, que les Ouvriers évangéliques pouvoient faire parmi eux, la seule présence d'un Homme, respectable par son caractere, qui entende leur langue, qui puisse observer leurs démarches, & qui sçache, en gagnant la confiance de quelques-uns, se faire instruire de leurs desseins, vaut souvent mieux qu'une Garnison, ou peut da moins y suppléer, & donner le tems aux Gouverneurs de prendre des mesures pour déconcerter leurs intrigues. L'exemple des Illinois, qui depuis l'année 1717 étoient incorporés au Gouvernement de la Louysiane, suffisoir pour faire voir de quelle importance il étoit de ne point laisser plus lontems les autres Nations fans Missionnaires.

1725. On y envoye des Jesuites.

La Compagnie des Indes le comprit, & dès l'année 1725 elle s'adressa aux Jesuites, dont un grand nombre s'offrit pour cette nouvelle Mission. Mais comme les Superieurs n'avoient pu accorder à tous la permission de s'y consacrer, & qu'il n'y en avoit pas assez pour en donner à toutes les Nations, le Commandant & les Directeurs crurent devoir placer ceux, qui arriverent les premiers, dans les endroits, où il n'y avoit point de Capucins; d'où il arriva que les Natchez, ceux de tous les Peuples de la Louysiane, qu'il étoit à propos d'éclairer de plus près, n'en eurent point, & l'on ne s'apperçut de la faute qu'on avoit faite, que quand elle fut irréparable. On pourvut en même-tems à l'éducation des jeunes Filles Françoises de la Capitale & des environs, en faisant venir des Ursulines de France; & pour ne point multiplier les Etablissemens dans une Colonie, qui commençoit à peine à se former, ces mênies Religieuses furent chargées du foin de l'Hôpital.

1726. M. Perrier

Commandant Louyliane.

Au mois d'Octobre de l'année 1726 M. PERRIER, Lieutenant de Vaisseau, fut nommé Commandant général de la Louysiane à la place de M. de Bienville, qui repassa en Frangénéral de la ce. Quoique tout parût affez tranquille dans le Pays, le nouveau Commandant comprit bientôt la nécessaté d'y avoir

DE LA plus de T Sauvages mais dan ne les poi cher nos conspire niere à 1 pas néan du fecou année il Troupes

C'étoi

tint poin du 18 M fait répo que pour pour fair pagnie. dequoi d gui fit b écoutés dont je v léans, q Troupes vages, vû ceux la moëlle

Il ajo même a noissoit vantoie parlant | nera ce a befoin les Ang le font l ne sera qu'ils de donné f dayanta

plus de Troupes, qu'il n'y en avoit trouvé. Plus il connut les Sauvages, & plus il se convainquit qu'on ne les fixeroit jamais dans notre alliance, qu'on ne s'assûreroit pas même de ne les point avoir pour Ennemis, & qu'on ne pourroit empêcher nos Voisins de succomber à la tentation de les engager à conspirer contre nous, qu'en garnissant tous les Postes de maniere à n'avoir rien à craindre de leur part. Je ne trouve pas néanmoins qu'il ait pressé la Compagnie de lui envoyer du seçours avant l'année 1729; mais au mois d'Août de cette année ii demanda deux ou trois cent Hommes de bonnes

C'étoit un peu tard; cependant, non-seulement il n'obtint point ce qu'il demandoit, mais dans une de ses Lettres inutilement du du 18 Mars de l'année suivante, il se plaint qu'on lui avoit fait réponse, qu'il ne vouloit une augmentation de Troupes, que pour avoir plus de Monde sous son commandement, ou pour faire la Guerre, & se signaler aux dépens de la Compagnie. Mais lorsqu'il reçut cette Lettre, il n'avoit que trop dequoi diffiper ces soupçons injurieux, par un Evenement, qui fit bien changer de sentiment à ceux, qu'on avoit plus écoutés que lui. " Je n'ai pas été étonné, dit-il dans la Lettre, « dont je viens de parler, & qui est écrite de la Nouvelle Or- " léans, qu'on ait assuré à la Compagnie qu'il ne falloit pas de " Troupes à la Louysiane, ni même faire des présens aux Sau- « vages, pour les maintenir dans notre alliance; j'ai cependant " vûceux, qui ont avancé cette absurdité, trembler jusques dans « la moëlle des os, quoiqu'il y ait moins à craindre ici qu'ailleurs. «

Il ajoûte dans une autre Lettre du premier Avril de la même année une chose, par où il faisoit bien voir qu'il connoissoit beaucoup mieux les Sauvages, que ceux, qui se vantoient le plus de les connoître. " On est assûré, dit-il, en " parlant de ces Barbares, d'en être aimé tant qu'on leur donnera ce qu'ils voudront; mais à mesure qu'ils sentent qu'on « a besoin d'eux, ils multiplient leurs nécessités de façon, que « les Anglois & nous sommes les dupes de ces Sauvages, qui « le sont bien moins que nous " Ce qu'il dit encore, que ce " ne sera qu'après les avoir bien battus, qu'on les rendra tels qu'ils doivent être, n'est pourtant vrai, que quand ils ont donné sujet de les traiter de la sorte ; car rien ne les revolte davantage, que de leur faire la Guerre sans raison. Mais il

Il demande

Conspiration

des Sauvages

contre les

François.

y a d'autres moyens de les contenir. M. Perrier ne les ignoroit pas ; aussi remarque-t-il fort bien dans sa Lettre précédente que la Guerre, où il se trouvoit engagé, lui avoit fait connoître, que pour se tirer de l'importunité des Sauvages, qui demandent toujours, il ne faut que faire semblant de se » passer d'eux: " C'est le moyen, dit-il, qu'ils veuillent tous " nous suivre. Alors, s'ils ne sont pas contens, on peut leur » dire qu'on ne les a point invités. Quoiqu'il foit nécessaire de » se les attacher par des Présens, pour éviter la Guerre, il ne » faut jamais compter affez sur leur fidélité, pour se croire à » l'abri d'une infulte.

Au reste, & ceux, qui desservoient M. Perrier auprès de la Compagnie, & M. Perrier lui-même, ou ne scavoient pas, ou ne faisoient pas aflez attention que le Christianisme seul peut parer à tous les inconvéniens, qu'on doit appréhender de la part des Sauvages. Les premiers jugeoient de ceux de la Louysiane par ceux du Canada, où nous avons vû les Abénaquis & tous les Chrétiens domiciliés dans cette Colonie, se porter par zele & par affection, souvent même d'une maniere très-définteressée à tout ce qu'on souhaitoit d'eux, & ils ne confideroient pas que le feul Christianisme les avoit mis dans cette disposition: le Commandant Général, qui n'avoit jamais connu que les Sauvages, avec qui il avoit affaire, ne comprenoit pas assez que la Religion, si on parvenoit à laur faire goûter nos Saints Mysteres, corrigeroit peu à peu les défauts, dont il se plaignoit.

Quoiqu'il en soit, la tranquilité, dont on jouissoit dans la Louysiane, depuis qu'on avoit accordé la Paix aux Natchez & aux Chicachas, n'étoit qu'un calme trompeur, qui endormoit les Habitans, tandis qu'il se formoit contr'eux un orage, dont un pur hazard empêcha les plus funestes suites, & que ce Pays ne devînt en un seul jour le tombeau de tous les François; mais qui fut bien fatal à ceux, fur qui il creva, & qui

n'eurent pas le tems de s'en garantir.

Il y avoit déja plusieurs années, que les Chicachas, à l'instigation de quelques Anglois, avoient formé le dessein de détruire de telle sorte toute la Colonie de la Louysiane, qu'il n'y restat pas un seul François. Ils avoient conduit leur intrigue avec un si grand secret, que les Illinois, les Acantas, & les Tonicas, à qui ils n'avoient pas ofé le communi-

présence jamais do recours à leur don butin, qu Ainsi 1 la veille nemis, d lesquels il

quer,

une de se

DEL

quer, p

étoit à to

Toutes !

faire ma qués, &

heure. I

ce Cont

gnés, di

tion; ce

point pri

ne fut qu

déja trop fur leurs

démêlé a

Commar

toute la l

leur fais

griefs. Il

fujet, qu

Général d

Officier 1

le venir

tournere

cachas,

tations,

lieu, à fa

C'est ce

M. Pe

nos malh les Chica

Tom

quer, parce qu'ils sçavoient que leur attachement pour nous étoit à toute épreuve, n'en avoient pas eu le moindre vent. Toutes les autres Nations y étoient entrées, chacune devoit faire main baffe fur tous les Habitans, qu'on lui avoit marqués, & toutes devoient frapper le même jour & à la même heure. Les Tchactas mêmes, la plus nombreuse Nation de ce Continent, & de tout tems nos Alliés, avoient été gagnés, du moins ceux de l'Est, qu'on appelle la grande Nation; ceux de l'Ouest, ou la petite Nation, n'y avoient point pris de part, mais ils garderent lontems le secret, & ce ne fut que par hazard, qu'ils le découvrirent, & lorsqu'il étoit déja trop tard pour donner avis à tout le monde de se tenir

iur leurs gardes.

M. Perrier ayant appris que les premiers avoient quelque Comment démêlé avec M. DIRON d'Artaguette, Lieutenant de Roi & certée. Commandant au Fort de la Maubile, fit inviter les Chefs de toute la Nation à le venir trouver à la Nouvelle Orléans. leur faisant esperer une entiere satisfaction sur tous leurs griefs. Ils y vinrent, & après qu'ils se furent expliqués sur le sujet, qui les avoit sait appeller, ils dirent au Commandant Général que la Nation étoit charmée qu'il lui eût envoyé un Officier pour résider dans leur Pays, & qu'il les eût invités à le venir voir. Ils n'en dirent pas davantage, mais ils s'en retournerent fort disposés: 1°. A manquer de parole aux Chicachas, à qui ils avoient promis de détruire toutes les Habitations, qui dépendoient du Fort de la Maubile; en second lieu, à faire ensorte que les Naschez exécutassent leur projet. C'est ce que les Natchez leur ont depuis reproché en face en présence des François, sans qu'ils ayent osé le nier. On n'a jamais douté que leur dessein n'ait été de nous obliger d'avoir recours à eux, & par ce moyen de profiter, & de ce que nous leur donnerions pour les engager à nous secourir, & du butin, qu'ils feroient sur les Natchez.

Ainsi le Commandant Général étoit, sans le sçavoir, à Trahison des la veille de voir une partie de la Colonie détruite par des En-confiance des nemis, dont il ne se défioit point, & trahi par des Alliés, sur François. lesquels il croyoit pouvoir compter, & qui étoient en effet une de ses grandes ressources, mais qui vouloient profiter de nos malheurs. Au reste il étoit d'autant plus aisé à ceux, que les Chicachas avoient mis dans leurs interêts, de réuffir dans

Tome II.

leur projet, qu'aucune Habitation Françoise n'étoit à l'épreuve d'une surprise, & d'un coup de main. Il y avoit bien en quelques endroits des Forts, mais à l'exception de celui de la Maubile, ils n'étoient que de vx, dont les deux tiers étoient pourris ; & eussent-ils été tat de défense, ils ne pouvoient garantir de la fureur des Sauvages qu'un petit nombre d'Habitations les plus voisines. On étoit d'ailseurs partout dans une sécurité, qui auroit mis ces Barbares en état de massacrer tous les François jusques dans les places les mieux gardées, comme il arriva le 28. de Novembre aux Natchez, de la maniere que je vais dire.

Sauvages.

M. DE CHEPAR, qui commandoit dans ce Poste, s'étoit qui étoient é- un peu brouillé avec ces Sauvages; mais il paroît que ceuxchez sont tués ci avoient porté la dissimulation jusqu'à lui persuader que les ou pris par ces François n'avoient point d'Alliés plus fideles. Il étoit en effet si peu en défiance, que le 27, un bruit sourd s'étant répandu que les Natchez machinoient quelque chose contre nous, il fit mettre aux fers sept Habitans, qui étoient venus lui demander la permission de s'assembler & de prendre les armes, pour éviter toute surprise. Il poussa même la confiance jusqu'à recevoir trente Sauvages dans le Fort, & autant dans fon logis & aux environs. Les autres s'étoient répandus dans les Maisons des Habitans & dans les Atteliers des Ouvriers, à deux ou trois lieues au-dessus & au-dessous de leur

Village. Le jour destiné pour l'exécution du complot général n'étoit point encore venu; mais deux choses déterminerent les Natchez à l'anticiper. La premiere est, qu'il venoit d'arriver au débarquement quelques Batteaux affez bien pourvûs de marchandises pour la Garnison de ce Poste, pour celle des Yasous, & pour plusieurs Habitans, & qu'ils vouloient s'en emparer, avant que la distribution s'en sit: La seconde, que le Commandant avoit reçû la visite de MM. Kolly, Pere & Fils, dont la Concession n'étoit pas éloignée de-là, & de quelques autres Personnes considérables; car ils comprirent d'abord qu'en prétextant d'aller à la Chasse, pour donner à M. de Chepar dequoi régaler ses Hôtes, ils pourroient s'armer tous, sans qu'on se défiat de rien. Ils en firent la proposition au Commandant; elle sut agréée avec joye, & sur le champ ils allerent traiter avec les Habitans pour avoir des fuDE L

fils, des Cela dans to pour la ( bre que l'honneu ils retou au figna porte du même te rent tué la Maiso principa Hommes fix Fran M. de la gu'il ente par une affez lor il tomba Barbare

> Avan plusieurs Ceux-ci avec les roient le Françoi même-te voit été ne fût é rent de qui étoi fauva q blessés. presqu'a fuite, 8 trouver

fut tout

Le F (4) C'éi 'é-

en

de

ers

ne

etit

urs

en

les

ux

oit

ux-

les

ffet

ıdu

, il

de-

es,

luſ-

ans

dus

)u-

eur

ı'é-

les

ver

de

des

'en

jue

8c

de

ent

r à

ar-

00-

· le

fu-

fils, des balles & de la poudre, qu'ils payerent comptant. Cela fait, ils se répandirent le Lundi 28 de grand matin. dans toutes les Habitations, publiant qu'ils alloient partir pour la Chasse, observant d'être par-tout en plus grand nombre que les François. Ils chanterent ensuite le Calumet en l'honneur du Commandant & de sa Compagnie; après quoi ils retournerent chacun à leur poste; & un moment après, au signal de trois coups de fusil, tirés confécutivement à la porte du logis de M. de Chepar, ils firent main-basse en même tems par-tout. Le Commandant & MM. Kolly furent tués des Premiers ; il n'y eut de résistance que dans la Maison de M. de la Loire des Ursins (a), Commis principal de la Compagnie des Indes, où il y avoit huit Hommes. On s'y battit bien; huit Natchez y furent tués, fix François le furent aussi, les deux autres se fauverent. M. de la Loire venoit de monter à cheval : au premier bruit qu'il entendit, il voulut retourner chez lui; mais il fut arrêté par une Troupe de Sauvages, contre lesquels il se défendit affez lontems, jufqu'à ce que percé de plusieurs coups, il il tomba mort, après avoir tué quatre Natchez. Ainsi ces Barbares perdirent en cet endroit douze Hommes; mais ce fut tout ce que leur coûta leur trahison.

Avant que d'exécuter leur coup, ils s'étoient assûrés de plusieurs Negres, entre lesquels étoient deux Commandeurs. Ceux-ci avoient persuadé aux autres qu'ils seroient abres avec les Sauvages, que nos Femmes & nos Enfans seroient leurs Esclaves, & qu'ils n'auroient rien à craindre des François des autres Postes, parce que le massacre se feroit en même-tems par-tout. Il paroît néanmoins que le secret n'avoit été confié qu'à un petit nombre, dans la crainte qu'il ne fût éventé. Quoiqu'il en soit, deux cent Hommes périrent de la sorte presqu'en un instant. De tous les François, qui étoient dans ce Poste, le plus peuplé de tous, il ne s'en fauva qu'environ vint, & cinq à fix Negres, la plûpart blesses. Cent-cinquante Enfans, quatre-vint Femmes, & presqu'autant de Negres furent pris. Le P. Du Poisson, Jéfuite, & M. DU CODERE, Commandant aux Yasous, se trouverent alors aux Natchez, & y périrent aussi.

Le Premier étoit parti de sa Mission des Akansas pour

(a) C'étoit l'aîné des deux Freres. dont j'ai parlé au Livre précedent.

Nnn ij

quelques affaires, qui l'appelloient à la Nouvelle Orleans. Il arriva le 26 assez tard aux Natchez, résolu d'en partir le lendemain, après qu'il auroit dit la Messe. Par malheur pour lui, le P. Capucin, qui faisoit les fonctions de Curé dans ce lieu-là, étoit absent : on pria le Pere du Poisson de chanter la Grand'Messe & de prêcher, parce que c'étoit le premier Dimanche de l'Avent, & il y consentit. L'après-dîner, comme il étoit fur le point de s'embarquer, on l'avertit qu'il y avoit quelques Malades à l'extrêmité; il y alla, il administra les derniers Sacremens à quelques-uns, & en remit un au lendemain, parce qu'il n'étoit pas si pressé & qu'il étoit déja tard. Le lendemain il dit la Messe, il porta ensuite le Viatique au Malade, à qui il l'avoit promis, & ce fut après avoir fatisfait à ce devoir de charité, qu'il fut rencontré par un Chef, qui le saisit au corps, le terrassa, & lui coupa la tête à coups de hache. M. du Codere, qui se rencontra au même endroit, avoit déja tiré son Epée pour le défendre. lorsqu'un autre Sauvage, qu'il ne voyoit pas, le jetta par terre d'un coup de fusil.

Pendant ce massacre, le Soleil, ou grand Chef des Natchez, étoit tranquillement assis sous le Hangard à Tabac de la Compagnie des Indes. On lui apporta d'abord la tête du Commandant, puis celles des principaux François, qu'il sit ranger autour de la premiere; ensin toutes les autres, qui furent mises en piles. Les corps resterent sans sepulture, & surent la proye des Chiens & des Oiseaux carnaciers. Ces Barbares n'épargnerent que deux François, qui pouvoient leur être de quelque utilité; l'un étoit Tailleur, & l'autre, Charpentier. Ils ne maltraiterent point les Esclaves Negres & Sauvages qui se rendirent sans faire de résistance; mais ils ouvrirent le ventre aux Femmes enceintes, & ils égorgerent presque toutes celles, qui avoient des Enfans à la mamelle, parce qu'elles les importunoient par leurs cris & leurs pleurs. Ils sirent toutes les autres Esclaves, & les trai-

terent avec la derniere indignité.

Dès qu'ils furent affûrés qu'il ne restoit plus d'Hommes dans le Pays, ils se mirent à piller les Maisons, les Magasins & les Batteaux, qui étoient au Port. Les mieux traités de tous furent les Negres, parce qu'on vouloit les vendre aux Anglois de la Caroline; & pour ôter aux Femmes & aux autres

DE LA Esclaves on les ass arrivé da François cessamme moins fa froid & c la nuit à fon, qu' des voix détermin à une pl té, où i l'accueil qui, apr quoi se velle Orl rier, qu qu'elle d çois, &

> cet H on y av miers, q les Franc raffùra u de Déce aux Yafe rois & I des Yafe plufieurs triers co Negre, chrétien Buchero coups da

les Franç

fe tenir fi

Le Po fouffroie péché in

Esclaves toute esperance de recouvrer jamais leur liberté, on les affûra que ce qui venoit de se passer à leurs yeux, étoit arrivé dans toute la Colonie, & qu'il ne restoit plus un seul François dans la Louysiane, où ses Anglois viendroient incessamment prendre leur place. Quelques-uns s'étoient néanmoins fauvés dans les Bois, où ils sousrirent beaucoup du froid & de la faim. Il y en eut un, qui se hasarda pendant la nuit à en sortir, pour aller se chauffer dans une Maifon, qu'il apperçut. Comme il en approchoit, il entendit des voix de Sauvages, & il délibéra s'il y entreroit : Il s'y détermina enfin, préferant une mort violente & plus prompte à une plus lente, qui lui paroissoit inévitable dans l'extrêmité, où il se trouvoit. Mais il sut agréablement surpris de l'accueil, que lui firent les Sauvages. C'étoit des Yasous, qui, après l'avoir consolé, lui fournirent des vivres, dequoi se couvrir, & une Pirogue pour se sauver à la Nouvelle Orléans. Leur Chef le chargea même d'affûrer M. Perrier, qu'il n'avoit rien à craindre de la part de sa Nation, qu'elle demeureroit toujours fidelement attachée aux François, & qu'il alloit partir avec sa Troupe, pour avertir tous les François, qu'il rencontreroit en descendant le Fleuve, de se tenir sur leurs gardes.

Cet Homme trouva la Capitale dans de grandes allarmes; on y avoit déja reçu la nouvel!: du massacre par les Pre- rasous. miers, qui s'étoient sauvés, & on y craignoit beaucoup pour les François établis aux Yasous. Sur son témoignage, on se rassura un peu; mais ce ne fut pas pour lontems. L'onzième de Décembre le Pere Souel, Jesuire, qui étoit Missionnaire aux Yasous, alors mêlés dans le même Village avec les Corrois & les Offogoulas, revenant sur le soir de visiter le Chef des Yasous, reçut, dans le tems qu'il passoit une Riviere. plusieurs coups de fusil, dont il expira sur l'heure. Ses meurtriers coururent aussi-tôt à sa Cabanne pour la piller : Son Negre, qu'il avoit baptisé depuis peu, & qui vivoit fort chrétiennement, se mit en défense, armé d'un couteau de Bucheron, & bleffa même un Sauvage, mais il fut percé de

coups dans le moment.

e s r

Le Pere Souel étoit fort aimé de ces Barbares; mais ils fouffroient impatiemment qu'il leur reprochât sans cesse le mort du Pere péché infâme qui a fait périr Sodome, & auquel ils étoient

fort sujets; '& il y a bien de l'apparence que ce fut la principale cause de sa mort: car, quoique les Yasous & les Corrois eussent déja résolu d'exterminer tous les François, ceux mêmes, qui avoient tué le Missionnaire, se reprocherent sa mort, dès qu'ils furent de fang froid. Ils revinrent néanmoins bientôt à leur férocité naturelle, & se mirent à crier que puisque le Chef de la Priere étoit mort, il ne falloit épargner aucun François.

Fidélité des Offogoulas.

Le lendemain de grand matin ils se rendirent au Fort, qui n'étoit éloigné que d'une lieue de leur Village. On crut, en les voyant venir, qu'ils venoient chanter le Calumet au Chevalier DES ROCHES, qui commandoit dans l'absence de M. du Codere; car, quoique des Natchez aux Yasous il n'y ait que quarante lieuës par eau, & quinze par terre, on ignoroit encore dans ce dernier Poste ce qui s'étoit passé il y avoit près de quinze jours, dans le premier. On laissa donc entrer les Sauvages dans le Fort, & lorsqu'on y pensoit le moins, ils se jetterent sur les François, qui n'étoient en tout que dix-sept ; ceux-ci n'eurent pas même le tems de se mettre en défense, & pas un n'échapa. Ces Barbares accorderent seulement la vie à quatre Femmes & à cing Enfans, qu'ils firent Esclaves. Aussi-tôt un de ceux, qui avoient tué le Pere Souel, se revêtit de sa soutanne, & alla dans cet équipage annoncer aux Natchez le massacre de tous les François établis sur leur Riviere. Les Corrois s'étoient joints à eux pour cette Expédition. Les Offogoulas étoient alors à la Chaffe: à leur retour ils furent fortement follicités d'entrer dans la conspiration; mais ils le refuserent constamment, & se retirerent chez les Tonicas, qu'ils sçavoient être de tous les Sauvages les plus inviolablement attachés aux François.

On avoit déja quelque soupçon à la Nouvelle Orléans de ce dernier malheur, lorsque l'arrivée du P. DOUTRELEAU, neire est atta. Jesuite, Missionnaire des Illinois, ne permit plus d'en douter. Ce Religieux avoit pris le tems de la Chasse d'hyver de ses Sauvages, pour descendre à la Capitale, & y regler quelques affaires, qui concernoient sa Mission. Le premier jour de l'année 1730, il voulut aller dire la Messe chez le Pere Souel, dont il ignoroit la mort; mais craignant de ne pouvoir s'y rendre avant midi, il prit le parti de célébrer les

1730. Un Missionqué par des Yasous, & se sauve comme par miracle.

DE L Saints M il s'y pro endroit; ils répor & dans l

vres à ce ment api les Can guand il deux fui & comm ils ne per

Les Sa

les Fran

guoigu'i Prêtre d Pere D un de f pour rec inévitab ges prefe bleffure Provide il prit so habits S rogue. étoient

toit dar toit poi plomb: ses den en fut gue; 8 d'un co Les Sa faifant ne pou le Miss

croire o Le P

1730

Saints Mysteres à l'entrée de la Riviere des Yasous. Comme il s'y préparoit, une Pirogue de Sauvages arriva au même endroit; on leur demanda de quelle Nation ils étoient, & ils répondirent qu'ils étoient Yasous, amis des François, & dans le même-tems ils présenterent de bonne grace des vivres à ceux, qui accompagnoient le Missionnaire. Un moment après ceux-ci apperçurent des Outardes, qui passoient; les Canadiens ne résistent jamais à la tentation de tirer, quand ils voyent du Gibier; ces Voyageurs n'avoient que deux sussis chargés, ils les déchargerent sur les Outardes; & comme le Pere étoit tout habillé pour commencer la Messe, ils paparons point à les paphages.

ils ne penserent point à les recharger.

er

le

il

ré la le re re ce t

Les Sauvages le remarquerent bien, & se mirent derriere les François, comme s'ils eussent voulu entendre la Messe, quoiqu'ils ne fussent pas Chrétiens. Dans le tems que le Prêtre disoit le Kyrie eleison, ils firent leur décharge. Le Pere Doutreleau se sentant blessé au bras droit, & voyant un de ses gens tomber mort à ses pieds, se mit à genoux, pour recevoir en cette posture le coup de la mort, qu'il croyoit inévitable. En effet, les Sauvages firent sur lui trois décharges presqu'à bout portant, & ne lui firent néanmoins aucune blessure nouvelle. Alors plein de confiance en la Divine Providence, dont il venoit d'éprouver des effets si marqués, il prit son Calice & sa Patene, & revêtu qu'il étoit de ses habits Sacerdotaux, il courut vers l'endroit, où étoit sa Pirogue. Les deux seuls Voyageurs, qui lui restoient, s'y étoient déja jettés, & le croyant mort, ou ne pouvant pas croire qu'il échapât aux Sauvages, ils avoient tiré au large.

Le Pere se mit à l'eau pour les joindre, & comme il montoit dans la Pirogue, ayant tourné la tête pour voir s'il n'étoit point poursuivi, il reçut d'us la bouche un coup de plomb à Outardes. La plûpart des grains s'applatirent contre ses dents, & qualques - uns entrerent dans ses gencives. Il en su quitte pour cela, se chargea de gouverner la Pirogue; & ses deux Hommes, dont l'un avoit la cuisse cassée d'un coup de sus l, se mirant à nâger de toutes leurs forces. Les Sauvages les poursuivirent pendant plus d'une heure, faisant sur eux un seu continuel; mais comme ils virent qu'ils ne pouvoient les atteindre, ce cui surprit encore beaucoup le Missionnaire, ils regagnerent le rivage. On a sçu depuis

qu'arrivés à leur Bourgade, ils s'y étoient vantés d'avoir tué un Jesuite & tous ses Conducteurs.

Ce ne fut pas à la verité sans peine, que ceux-ci leur échaperent; tant que leurs Ennemis s'obstinerent à les poursuivre, les deux Rameurs furent plus d'une fois tentés de se rendre; mais encouragés par le Missionnaire, ils firent peur à leur tour aux Sauvages, qui n'ayant apparemment plus ni poudre, ni plomb, se jettoient ventre à terre dans leur Pirogue, toutes les fois qu'un des deux François les couchoient en jouë avec une vieille Arme, qui n'étoit point chargée, & disparurent ensin tout-à-fait. Les Nôtres, délivrés de cette inquiétude, panserent leurs playes le mieux qu'ils purent, ensuite allegerent leur Pirogue, en jettant à l'eau tout ce qui ne leur étoit pas absolument nécessaire, & ne garderent qu'un peu de lard cru pour leur subsistance.

Arrivés vis-à-vis des Natchez, & ne scachant point ce qui s'y étoit passé, ils s'approcherent du débarquement dans le dessein de se reposer, & de se faire traiter : mais ayant apperçu toutes les Maisons voisines ou brûlées, ou abbattues, ils n'oserent débarquer. Des Sauvages, qui les avoient découverts, eurent beau les inviter à s'approcher en leur faisant loutes sortes de démonstrations d'amitié, ils passerent le plus vîte qu'ils purent. Alors les Barbares leur tirerent quantité de coups de fusils, mais ils étoient déja hors de portée. Ils vouloient aussi passer la Baye des Tonicas sans s'arrêter, mais quelque diligence qu'ils pussent faire, une Pirogue, qu'on avoit détachée pour les reconnoître, les atteignit bientôt. Ils se croyoient perdus sans ressource, lorsqu'ils entendirent qu'on parloit François dans la Pirogue. Alors ils s'arrêterent, & ils revinrent tout-à-fait de leur frayeur à la vue des François, qui étoient dans ce Bâtiment.

On les conduisit à terre, où ils trouverent des Troupes, qui s'assembloient, pour aller châtier les Natchez. Les Officiers comblerent d'amitié le Pere Doutreleau, le firent panser par le Chirurgien de l'Armée, aussi-bien que celui de ses Conducteurs, qui avoit la cuisse cassée, & après l'avoir bien fait reposer & rastraîchir, le firent embarquer avec ses deux Hommes dans une Pirogue, qu'ils envoyoient à la Nouvelle Orléans. Il leur avoit promis de les venir rejoindre, dès qu'il seroit guéri, pour leur servir d'Aumônier: Il

leur tint guérifon de l'Expo nécessair nouvelle grand no

M. Pe fit auffi-Suisse, a tans des de faire o leurs Eff cuté ave au même font fur vages, c même-te qui étoie nir trou une Pirc avoit un II lui do qu'il éto: roit bien ce que li Sauvage ses, & fa pêcha, p ajoûtere Pere, fi

> M. Pe des petit tas, & a avoient pû sçave dans tou fondre s mandant Habitans

drai bier

Tom

leur

leur tint parole, & n'attendit pas même pour cela que sa guérison fût parfaite. Mais avant que d'entrer dans le récit de l'Expédition, qu'on préparoit contre les Natchez, il est nécessaire de dire l'effet, que produisit dans la Colonie la nouvelle du massacre, que ces Barbares avoient fait d'un

grand nombre de François.

ſe

11

15

11

nt

8c

M. Perrier en fut instruit dès le second de Décembre. Il 1729-30. fit aussi-tôt partir le Sieur LE MERVEILLEUX, Capitaine Suisse, avec un Détachement, pour avertir tous les Habi- M. Perrier à tans des deux côtés du Fleuve de setenir sur leurs gardes, & la nouvelle du massacre arride faire des Redoutes de distance en distance, afin de mettre vé aux Natleurs Esclaves & leurs Bestiaux en sûreté, & cela sut exé-chez. cuté avec beaucoup de promptitude. Il recommanda ensuite au même Officier d'observer de près les petites Nations, qui sont sur le Fleuve, & de ne donner d'armes à aucuns Sauvages, que quand & à qui il l'ordonneroit. Il fit partir en même-tems un Courier pour avertir deux Chefs Tchactas, qui étoient en Chasse sur le Lac de Ponchartrain, de le venir trouver. Le lendemain il arriva à la Nouvelle Orléans une Pirogue, qui venoit des Illinois, & dans laquelle il y avoit un Tchacta, qui demanda à lui parler en particulier. Il lui donna audience sur le champ, & cet Homme lui dit qu'il étoit bien fâché de la mort des François, & qu'il l'auroit bien empêchée, s'il n'avoit regardé comme un mensonge ce que lui avoient dit des Chicachas, à sçavoir que tous les Sauvages devoient détruire toutes les Habitations Françoises, & faire main-basse sur tous les Hommes: " Ce qui m'em- « pêcha, poursuivit-il, d'ajoûter foi à ce discours, c'est qu'ils « ajoûterent que ma Nation étoit du Complot : mais notre « Pere, si tu veux me laisser aller dans mon Pays, je revien- " drai bientôt te rendre bon compte de ce que j'y aurai fait.

M. Perrier n'eut pas plûtôt quitté ce Sauvage, que d'autres des petites Nations vinrent l'avertir de se défier des Tchac- comment il tas, & il apprit presqu'en même-tems que deux François Complorgénéavoient été tués aux environs de la Maubile; qu'on n'avoit ral contre les pû sçavoir qui étoient les Auteurs de cet assassinat, mais que dans tout ce Canton on publioit que les Tchactas devoient fondre sur le Fort & sur toutes les Habitations. Le Commandant général auroit bien voulu cacher ces nouvelles aux Habitans, qui n'étoient déja que trop saiss de frayeur, mais

Tome II.

elles se répandirent en moins de rien par tout, & la conster-1729-30. nation devint si générale & si grande, que trente Chaouachas, qui demeuroient au dessous de la Nouvelle Orléans, faisoient trembler toute la Colonie; ce qui obligea M. Per-

rier à les faire détruire par les Negres.

Le cinquième il prit le parti d'envoyer en France le Saint Michel, pour informer la Cour & la Compagnie de l'état, où se trouvoit la Louysiane, & demander des seçours proportionnés au besoin, qu'il en avoit. Deux jours après un des deux Chefs Tchactas, qu'il avoit mandés, vint lui dire qu'il avoit envoyé sa Lettre dans sa Nation, & invité ceux, qui étoient ennemis des Natchez à marcher contr'eux, & qu'il ne lui conseilloit point de se servir des petites Nations, parce qu'il les soupçonnoit d'être d'intelligence avec ces derniers: " Je les soupçonne aussi, reprit M. Perrier, mais si elles sont du Complot, c'est qu'elles sont persuadées que vous en êtes aussi; au reste, que vous en soyez, ou non, j'ai donné de bons ordres partout, & je suis bien aise que vous

sçachiez que le secret est éventé.

Le premier jour de Janvier, inquiet de ne recevoir aucune nouvelle du Sieur REGIS, qui demeuroit par son ordre chez les Tchastas, il fit partir le Sieur DE LUSSER, Capitaine Suisse, pour être instruit de la disposition, où étoient ces Sauvages; & le quatrième il apprit que les Natchez étoient allé leur chanter le Calumet; ce qui confirma tous ses soupçons, & le jetta dans de grandes perplexités. Mais le seize, il recut une Lettre du Sieur Regis, qui lui mandoit qu'aussitôt après qu'il eut parlé de sa part aux Tchactas, ils avoient fait les cris de mort, qu'ensuite sept-cent Guerriers étoient partis pour aller attaquer les Natchez, & qu'un Parti de cent-cinquante devoit passer aux Yasous, pour arrêter tous les Negres & les François prisonniers, qu'on voudroit conduire aux Chicachas. Le jour suivant il reçut des Lettres de M. de Saint Denys, Commandant aux Natchitoches, pour lequel il étoit fort inquiet, parce qu'on avoit vû quelques Natchitoches mêlés avec les Natchez dans le tems du massacre des François; mais il comprit par ces Lettres, que la fagesse & la vigilance de cet Officier l'avoient garanti du malheur, dont son Poste étoit menacé.

Cependant il avoit bien de la peine à rassurer les Habi-

DELA

tans, que parts, & d imaginatio cès de la c tant moins que les pet & que si les l'exécution gu'eux. Il bué à fair toient, c'e premiers Orléans su dre, fix-v étoient en dés que c pour affûr Tchactas feintes pr que l'allia leur Pays avoit don

> la Maubil Mais il eurent rec de son G cevroient sent été i & au ret exactemen puis lonte détruire chés: ils tion géne Ennemis nous obli

des autre M. Pe de cette p

fiter en n

tans, que les triftes nouvelles, qu'on apprenoit de toutes parts, & qui presque toutes n'avoient d'autre source que leur 1729-30. imagination effrayée, avoient fait passer sans milieu de l'ex- Découragecès de la confiance à celui du découragement. Il étoit d'au-ment de toute la Colonie. tant moins rassûré lui-même, qu'il avoit été pleinement instruit que les petites Nations avoient été gagnées par les Chicachas. & que si les Natchez n'avoient pas prévenu le jour marqué pour l'exécution du Complot, elles auroient agi en même tems qu'eux. Il découvrit encore, que ce qui avoit plus contribué à faire précipiter aux Natchez le coup, qu'ils méditoient, c'est qu'ils apprirent que dans le même tems que les premiers Chefs Tchactas, qui étoient venus à la Nouvelle Orléans sur son invitation, étoient en chemin pour s'y rendre, fix-vint Chevaux chargés de marchandiles Angloifes étoient entrés dans leur Pays. Les Natchez s'étoient persuadés que ces deux circonstances étoient les plus favorables, pour affûrer le fuccès de leur projet; que les deux Chefs Tchactas alloient endormir le Commandant général par de feintes protestations de fidélité, & que leur Nation voyant que l'alliance avec les Anglois répandroit l'abondance dans leur Pays, ne balanceroit plus à effectuer la parole, qu'elle avoit donnée de mettre tout à feu & à fang sur la Riviere de la Maubile.

Mais ils furent trompés: les Tchactas, du moment qu'ils Conduite des eurent reçu l'invitation que le Sieur Regis leur fit de la part de son Général, commencerent par déclarer qu'ils ne recevroient point les Marchandises des Anglois, qu'ils n'eussent été instruits de ce que leur Pere vouloit leur dire; & au retour de leurs Députés, ils prirent le parti de suivre exactement le plan de Politique, qu'ils s'étoient formé depuis lontems. Plusieurs années auparavant ils avoient voulu détruire les Natchez, & les François les en avoient empêchés: ils n'avoient fait semblant d'entrer dans la conspiration générale, que pour nous mettre aux prises avec nos Ennemis, à qui nous avions accordé la paix malgré eux : nous obliger de recourir à eux pour nous en défaire, & profiter en même-tems des dépouilles des uns, & des libéralités des autres.

M. Perrier n'avoit pas encore bien démêlé tous les ressorts de cette politique interessée; & tout ce qui lui paroissoit alors

Ooo ij

1729-30.

certain, c'est que sans les Tchactas Occidentaux la Conspiration générale auroit eu son effet. Ainsi il ne balança point à se servir d'eux, pour tirer raison des Natchez, quoi qu'il lui en dût coûter. Par bonheur deux Vaisseaux de la Compagnie arriverent sur ces entrefaites à la Nouvelle Orléans, & il ne voulut pas diférer davanage à faire marcher aux Ennemis, persuadé qu'il ne pouvoit trop tôt engager les Tchactas, remettre les petites Nations dans nos interêts, ou du moine les contenir, & rassûrer les Habitans. Il comprenoit pourtant qu'il rifquoit un peu en commençant la Guerre avec si peu de forces : "Ne jugez pas, de mes forces, dit-" il, dans une de ses Lettres du 18 Mars 1720, par le parti, » que j'ai pris d'attaquer nos Ennemis; la nécessité m'y a con-" traint. Je voyois la consternation par tout, & la peur aug-» menter tous les jours. Dans cet état j'ai caché le nombre " de nos Ennemis, & fait croire que la Conspiration générale " est une chimere, & une invention des Natchez, pour nous " empêcher d'agir contr'eux. Si j'avois été le Maître de pren-" dre le parti le plus prudent, je me serois tenu sur la défen-" five, & aurois attendu des forces de France, pour qu'on » ne pût pas me reprocher d'avoir facrifié deux-cent François, » de cinq à fix cent, que je pouvois avoir, pour la défense du " bas de ce Fleuve. L'évenement a fait voir que ce n'est pas » toujours le parti, qui paroit le plus prudent, qu'il faut pren-» dre. Nous étions dans un cas, où il falloit des remedes vio-" lens, & tâcher au moins de faire peur, si nous ne pouvions " pas faire de mal. Le hazard a voulu que nous ayons fait l'un " & l'autre, & que nous foyons fortis avec honneur d'une " affaire, dont le succès nous a donné le tems de nous re-" connoître. Nous avons recouvré plus de deux-cent Femmes " ou Enfans, tous nos Negres, & mis nos Ennemis dans la " nécessité d'abandonner leurs Forts & leur terrein. Si nous " avions pû retenir nos Sauvages deux ou trois jours de plus. " il n'eût pas échapé un seul Natchez, dont la destruction " n'est que diferée, par les mesures que j'ai prises. Je ne les " regarde pas comme nos plus cruels Ennemis; ce font les " Chicachas, entierement dévoués aux Anglois, & qui ont " conduit toute l'intrigue de la Conspiration générale, quoi-» qu'ils foient en paix avec nous. Je n'ai pas voulu engager » les Tchactas à leur faire la Guerre, que je n'aie reçu des seDE

cours & mieux beauco qu'ils

ment, Cor folutio tas & Maub arrivé comm fut res de fa comp qui v bares quels SUEU à la I ta aff ceux aller Fort tous beau

Vaidans pafficauto mito cett enc fior tou enfi

mé rep No

cours & desprdres de France, quoiqu'ils ne demandent pas mieux; mais ils sont si interesses, qu'il nous en coûteroit " beaucoup à leur faire faire une démarche, que je suis assûré, « qu'ils feront d'eux-mêmes, par des raisons de mécontente-

ment, qui leur sont propres.

ı'il

m-

ux

les

ou

re-

rre

lit-

ti,

n-

g-

ore ale

us

n-

n- .

on

s,

du

bas

n-

0-

ns

un

ne

re-

es

la

us

Comme il n'y avoit donc rien de plus pressé dans la résolution, où étoit le Général, que de s'assûrer des Tchac- contre les Nattas & des autres Nations les plus voisines du Fort de la chez. Maubile, dès qu'il out reçu les premiers avis du malheur arrivé aux Natchez, il les communiqua à M. Diron, qui commandoit dans ce Poste; & par une seconde Lettre, qui fut rendue à cet Officier le 16 de Décembre, il le chargea de faire pressentir les Tchactas, pour voir si l'on pouvoit compter sur eux. La difficulté étoit de trouver quelqu'un, qui voulût bien rifquer de se livrer à la discretion de ces Barbares, dont la disposition étoit alors assez équivoque, & ausquels on ne pouvoit encore faire que des promesses. M. LE Sueur, qui du Canada, où il étoit né, avoit passé fort jeune à la Louysiane, & avoit été élevé parmi ces Peuples, compta assez sur l'amitié que tous les Sauvages, & en particulier ceux-ci lui avoient toujours témoignée, pour s'offrir à les aller trouver. Son offre fut acceptée, & il partit le 19 du Fort de la Maubile. Il parcourut avec de grandes fatigues tous les Villages; il fut très-bien reçu par tout, & il n'eut pas beaucoup de peine à former le corps de sept-cent Guerriers, dont j'ai parlé, & qu'il conduisit droit aux Natchez.

M. Perrier de son côté fit monter jusqu'aux Tonicas deux Vaisseaux de la Compagnie. Il envoya par Terre avertir met les Habidans tous les Postes, & jusqu'aux Illinois de ce qui s'étoit d'insulte. passé, & de ce qu'il prétendoit faire. Il sit creuser un Fossé autour de la Nouvelle Orléans, il plaça à ses quatre extrêmités des Corps de garde, il composa pour la défense de cette Ville des Compagnies de Milice; & comme il y avoit encore plus à craindre pour les Habitations & les Concessions, que pour la Capitale, il sit faire des retranchemens partout, & construire des Forts aux endroits les plus exposés: enfin il se disposa à aller se mettre à la tête de sa petite Armée, qui s'affembloit dans la Baye des Tonicas. Mais on lui représenta que sa présence étoit absolument nécessaire à la Nouvelle Orléans: que l'on n'étoit pas encore bien fûr des

M. Perrier

#### HISTOIRE GENERALE 478

Tchactas, & qu'il y avoit même à craindre queles Negres. 1729-30. sices Sauvages se déclaroient contre nous, ne se joignissent à eux, dans l'esperance de sortir de l'esclavage, comme quelques-uns avoient fait aux Natchez. Il crut donc devoir charger de son Expédition le Chevalier DE LOUBOIS, Major de la Nouvelle Orléans, & dont il connoissoit la valeur & l'expérience.

Dispositions, fieurs Nations Sauvages.

Le premier effet de ses préparatifs fut de remettre dans nos où sont plu- interêts les petites Nations du Micifipi, qui s'en étoient détachées, comme M. le Sueur avoit fait à l'égard de celles des environs de la Maubile. On étoit sûr de l'affection & de la fidélité des Illinois, des Akansas, des Offogoulas, des Tonicas; on le fut bientôt, ainsi que je l'ai déja dir, des Natchitoches, & tous en donnerent de grandes preuves dans toute la suite de cette Guerre. D'autre part les Natchez paroissoient voir sans s'épouvanter grossir l'orage contre eux : ils ne désespererent pas d'abord de gagner les Tonicas, & dès le neuvième de Décembre ils leur avoient envoyé des Tioux, petite Nation, depuis lontems domiciliée parmi eux, pour leur offrir quelques dépouilles des François, afin de les engager dans leur parti. Ils n'y avoient pas réuffi; mais ils tuerent deux François, qu'ils trouverent à l'écart.

L'Armée Françoile s'alsemble aux Tonicas.

Le 10 le Sieur le Merveilleux se rendit dans cette Baye avec son Détachement, & quelques François, qui s'étoient joints à lui, & se retrancha contre les surprises. Les jours fuivans toutes les Troupes arriverent, & le 18 le Chevalier de Loubois y entra avec vint-cinq Soldats de renfort. Il trouva toute l'Armée campée, bien retranchée & en bon état. Deux jours auparavant il avoit détaché le Sieur MEXPLEX avec cinq Hommes, pour avoir des nouvelles des Ennemis; & afin qu'il pût mieux s'instruire de leurs forces, il lui avoit ordonné de jetter quelque propositions de Paix; mais dans le moment, qu'il mettoit pied à terre, on fit sur lui une décharge de Fusils, qui lui tua trois Hommes, & lui-même avec les deux autres demeura Prisonnier. Le lendemain les Natchez envoyerent un de ces deux derniers à M. de Loubois, pour faire aussi de leur côté quelques propositions; mais ils y affecterent une hauteur, qui marquoit une grande confiance & beaucoup de mépris pour nous.

Ils demandoient d'abord qu'on leur donnât pour ôtage le

grand grand la rand avoien exorbi trop h trahifo çois, Anglo fit poi brûlan plex 8

DE

Sieur

Le & fit rence Baye l'impé la me niers, ger pa ment feize mes c chez gresse ne lei ceux

> Je fi lon blâm parti ne c qu'il

> > qui :

n'euss

leur (

la née

que f

bois.

Sieur BROUTTIN, qui avoit commandé chez eux, & le grand Chef des Tonicas. Ils specifierent ensuite dans un 1729-30. grand détail toutes les Marchandises, qu'ils exigeoient pour Propositions la rançon des Femmes, des Enfans, & des Esclaves, qu'ils Natchez. avoient entre les mains; & quoique leurs demandes fussent exorbitantes, ils paroissoient supposer qu'on seroit encore trop heureux d'y satisfaire. On a sçu depuis que joignant la trahison à l'insolence, leur dessein étoit d'égorger les François, qui apporteroient cette rançon, puis de vendre aux Anglois leurs Prisonniers. On retint le Soldat, & on ne leur fit point de réponse. Ils s'en vengerent dès le même jour en brûlant avec une inhumanité plus que barbare le Sieur Mex-

plex & le Soldat, qui étoit resté avec lui.

Le 27 M. le Sueur arriva aux Natchez avec les Tchastas, & fit son attaque presqu'en arrivant. Il y a bien de l'appa- temportent un rence qu'il ne scavoit pas encore que l'Armée étoit dans la grand avanta-Baye des Tonicas, ou qu'il ne fut pas le maître d'arrêter ge sur eux. l'impétuosité interessée de ses Sauvages, qui vouloient avoir la meilleure part au butin, & tirer encore parti des Prisonniers, qu'ils délivreroient : car c'est ce qu'on eut lieu de juger par la suite. Quoiqu'il en soit, ils chargerent si vivement l'Ennemi, qu'ils tuerent quatre-vint Hommes, firent feize Femmes prisonnieres, délivrerent cinquante-une Femmes ou Enfans François, les deux Ouvriers, que les Natchez avoient épargnés, & cent-cinquante Negres ou Negresses. Ils auroient même poussé plus loin leur victoire, qui ne leur coûta que deux Hommes tués & quelques blessés, si ceux de nos Negres, qui avoient été gagnés par les Natchez. n'eussent pris les armes en leur faveur, & empêché qu'on ne leur enlevât leur Poudre; ce qui auroit réduit les Ennemis à la nécessité de se rendre, ou de se sauver. Il n'est pas douteux, que si cetteattaque eût été concertée avec le Chevalier de Loubois, il n'eut pas échapé un Natché.

Je n'ai pu sçavoir au juste ce qui retint ce Commandant fi lontems dans l'inaction aux Tonicas. On l'en a beaucoup blâmé, & M. Perrier en voulant le disculper, s'est attiré une partie du blâme de la part de quelques Personnes, dont je ne crois pas que l'autorité doive prévaloir sur la sienne. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que quelques-uns de ceux, qui se sont le plus récriés contre la maniere, dont on avoit

conduit la Guerre des Natchez, n'ont pas été plus heureux 1729-30. dans celle des Chicachas, & y ont fait à peu près les mêmes fautes, qu'ils avoient reprochées à M. Perrier, & à ceux,

qui commandoient sous lui, si ce sont des fautes.

leurs Forts.

Quoiqu'il en soit, M. de Loubois partit de la Baye des Tonicas le second de Fevrier avec deux-cent Hommes, & bois affiege les quelques Pieces de campagne ; il arriva le huit aux Natchez. Natchez dans & campa autour du Temple. Le 12 les Canons furent mis en batterie devant un des deux Forts des Sauvages, & comme on crut que ces préparatifs, surtout après l'échec, qu'ils avoient reçu, les auroit disposés à se soumettre à tout ce qu'on voudroit exiger d'eux, on leur fit entendre, qu'ils pouvoient encore éviter leur ruine entiere par cette foumission : mais on les trouva plus résolus que jamais à se désendre. Ainsi dès le lendemain on commença à tirer avec sept Canons; mais ils étoient à deux cent-cinquante toises du Fort, & ils furent si mal servis, qu'après six heures d'un feu continuel, on n'avoit pas abattu un feul pieux, ce qui mit de fort mauvaise humeur les Tchactas, ausquels on avoit assûré qu'au bout de deux heures on auroit fait une breche confidérable. D'autre part l'insolence & l'avidité de ces Sauvages, qu'on ne pouvoit rassasser, & qui dépensoient inutilement une partie des munitions, qu'on leur donnoit, rebutoient bien autant le Commandant des François, que la maniere désesperée, dont les Natchez se défendoient.

Le 15 il voulut encore tenter s'ils ne seroient pas devenus plus traitables; il leur envoya un Interprete avec un Pavillon, pour les fomm r: mais ils reçurent cet Envoyé avec une décharge de Fusils, dont il fut tellement épouvanté, que la peur lui fit abandonner son Pavillon. Il seroit demeuré au pouvoir des Ennemis, si un jeune Soldat n'eût eu le courage de l'aller reprendre, en s'exposant au feu des Assiégés : Action, qui lui mérita d'être élevé à son retour au Camp au grade de Sergent. Le même jour les Natchez firent une fortie dans le dessein de surprendre M. de Loubois, qui étoit logé dans leur Temple, mais elle ne leur réuffit pas. La nuit du 19 au 20 on ouvrit la tranchée à deux-cent-quatre-vint toises du Fort, & le 21 son recommença à canonner. " Si " on diféra si lontems à ouvrir la tranchée, ce délai, dit M. Per-" rier dans une de ses Lettres, fut causé par la mauvaise volonté

DELA de nos So ont empê

Le 22 0 au nombr rent un P & deux ( en mêmeétoient p d'Artague Hommes Nous n'ei jour M. c Sauvages l'affaut au 24 on éta quatre liv en même dre, s'ils renvoyer qu'ils cha

> M. Pe fe conter entre les faut, c'e furtout ap ils avoien Tcha&as fait couri à leur se pressé arb ça avec ı Vous fou des . Sauv deux mo les Franc qu'une p ner dava avez; ca

yous fer Ton

ne fit poi

de nos Soldats, & de quelques autres François, qui par-là

ont empêché l'entiere destruction des Natchez.

Le 22 ces Sauvages firent une seconde sortie; ils ésoient au nombre de 300, & attaquerent par trois endroits, surprirent un Poste dans la tranchée, où il y avoit trente Hommes chée. Ils sont & deux Officiers, qui prirent tous la fuite, s'imaginant être repoutlés par en même-tems attaqués par les Natchez & les Tchactas; ils d'Artaguette. étoient prêts de s'emparer du Canon, lorsque le Chevalier d'Artaguette y accourut, & quoiqu'il n'eût avec lui que cimq Hommes, il repoussa les Ennemis & rétablit la tranchée. Nous n'eûmes ce jour-là qu'un Homme de tué. Le même jour M. de Loubois commanda quarante Soldats, autant de Sauvages & quelques Negres, pour donner le lendemain l'affaut aux deux Forts; mais cela ne fut point exécuté. Le 24 on établit une batterie de quatre pieces de Canon de quatre livres de calibre à cent-quatre-vint toises, & on fit en même-tems menacer les Assiégés de les réduire en poudre, s'ils ne rendoient ce qu'ils avoient de Prisonniers. Ils renvoyerent sur le champ la Femme du Sieur Desnoyers. qu'ils chargerent de leurs propositions. On la retint, & on ne fit point de réponse.

M. Perrier prétend que ce qui obligea M. de Loubois à Cequi sauva se contenter de retirer les Prisonniers, qui étoient encore les Assiégés. entre les mains des Sauvages, & à ne point tenter un asfaut, c'est 10. qu'il ne pouvoit compter sur ses Troupes. furtout après les avoir vû abandonner la tranchée, comme ils avoient fait le 22. En second lieu, qu'on soupçonnoit les Tchactas de vouloir nous trahir. 3°. Que les Ennemis avoient fait courir le bruit, que les Chicachas & les Anglois venoient à leur secours. Cependant le 25 le Fort qui étoit le plus pressé arbora un Pavillon. Aussi-tôt un Chef Tchacta s'avança avec une Troupe de ses Gens, pour parler aux Assiégés : Vous souvient-il, ou avez-vous jamais vû, leur dit-il, que « des Sauvages se soient tenus en si grand nombre pendant « deux mois devant un Fort? Jugez par-là de notre zele pour « les François. Il est donc inutile à vous autres, qui n'êtes « qu'une poignée d'Hommes au prix de nous, de vous obsti- « ner davantage à refuser de rendre les Prisonniers, que vous « avez; car si les François vouloient tirer tous leurs Canons, " vous feriez bientôt en poussiere. Pour nous, sçachez que «

Tome II.

Ils font une

nous fommes résolus de vous tenir ici bloqués jusqu'à ce que vous vous soyez soumis à ce qu'on exige de vous, dussionsnous semer ici nos grains, & nous y établir ". M. Perrier assûre dans ses Lettres, que dans ce pour-parler, ou dans quelqu'autre entrevûe, les Natchez reprocherent aux Tchactas en présence des François, qu'eux-mêmes étoient entrés dans la Conspiration générale, dont ils raconterent toutes les circonstances.

Ils rendent François, & on leve le Siége.

Ce qui est certain, c'est que ces Sauvages n'arborerent leur les Prisonniers Pavillon, que pour faire entendre qu'ils consentoient à rendre les Prisonniers; mais ils déclarerent en même-tems qu'il falloit se contenter de cela, & qu'avant toutes choses l'Armée se retirât avec le Canon sur le bord du Fleuve; sinon, qu'ils brûleroient tous leurs Prisonniers. Cette derniere confidération détermina M. de Loubois à faire ce qu'on lui demandoit, fans pourtant perdre le dessein d'empêcher que les Natchez ne lui échapassent. Le 25 les Prisonniers furent remis aux Tchactas, & l'Armée se retira sur la butte, qui est au bord du Fleuve, n'ayant eu pendant tout le Siège que (a) que neuf Hommes, tant tués que blessés. La nuit du 28 au 29 les Natchez ayant trouvé le secret d'amuser les François, qui avoient été chargés de les observer, s'évaderent, & on ne s'en apperçut, que quand il fut trop tard pour les poursuivre. Ainsi tout le fruit de cette Expedition furent la délivrance des Prisonniers, qu'il fallut encore racheter des Tchastas, & l'Etablissement d'un Fort à l'endroit même, où l'on s'étoit retiré. Le Chevalier d'Artaguette, qui s'étoit extrêmement distingué dans toutes les rencontres, y fut laissé pour Commandant avec une Garnison, afin d'asfûrer la navigation du Fleuve.

On convient que les Soldats servirent très-mal à ce Siège, que quinze Negres, qu'on avoit armés, se battirent en Braves, & que si on avoit pû donner des armes à tous les autres, & leur faire prendre la place des Soldats, on seroit venu à bout de forcer les Assiégés. Les Habitans, commandés par MM. D'AREMBOURG & DE LAYE, firent aussi trèsbien. Ils s'étoient d'ailleurs prêtés de bonne grace à tous les travaux & à tout ce qu'on leur avoit ordonné. " Ces Créo-» les, dit M. Perrier, seront de très-bons Soldats, dès qu'ils

DELA auront éte derniere la corde d'être aba coup, & un échec leurs Escl

Les Tc. aux Natch que négo con affez vaux par portoient boire de l mot, ils ne fissent plut fort de ce bu faite leurs ble de to rendu au rendre, ractere le n'avoit po Millionn Sauvages

> Cepen ménager. voit plus liables, ils nous qu'ils tâc capables Les Chie instruit q gagemen point de lorfqu'ils

trop just

importun

<sup>(4)</sup> M. Perrier dit dans une de ses Lettres, que nous y avions perdu quinze Hommes.

ue

IS-

ire

u-

en

la

11'-

eur

211-

a'il

Ar-

n,

on-

lui

ue

ent

jui

ge

uit

les

le-

ird

011

ra-

oit

s,

aſ-

e,

ra-

u-

re-

n-

ès-

es

ils

auront été exercés. Enfin les Natchez étoient réduits à la " 1710. derniere extrêmité; deux jours de plus on les auroit eus " la corde au col; mais on se voyoit toujours au moment " d'être abandonnés par les Tchactas, qui s'impatientoient beaucoup, & leur départ auroit exposé les François à recevoir " un échec, & à voir brûler leurs Femmes, leurs Enfans & " leurs Esclaves, comme les Ennemis les en menaçoient.

Les Tchactas, avant que de se résoudre à faire la Guerre Insolence des aux Natchez, étoient allé les trouver, pour entrer en quelque négociation avec eux, & ils en furent reçus d'une facon affez bizarre. Ils trouverent ces Sauvages & leurs Chevaux parés de Chasube & de Devants d'Autel; plusieurs portoient à leur col des Patenes, buvoient & donnoient à boire de l'Eau-de-vie dans des Calices & des Ciboires. En un mot, ils n'avoient rien trouvé dans la Chapelle, dont ils ne fissent l'usage le plus profane & le plus sacrilege. Cela plut fort aux Tchactas, qui dans la suite, devenus maîtres de ce butin, renouvellerent la profanation, qu'en avoient faite leurs Ennemis, & des mains desquels il n'a pas été possible de tout retirer. D'ailleurs, quand ces Barbares aurojent rendu aux François tout le service, qu'ils auroient pû leur rendre, en agissant de concert avec eux, leur mauvais caractere les rendoit toujours très-odieux à la Colonie. " On " n'avoit point encore vû dans toute l'Amérique, écrivoit un " Missionnaire, témoin de tout ce qui se passa pour-lors, des " Sauvages plus insolens, plus séroces, plus dégoûtans, plus " importuns, & plus infatiables.

Cependant on avoit encore besoin d'eux, & il fallut les ménager. Les Natchez n'étoient point détruits : on ne pouvoit plus les regarder que comme des Ennemis irréconciliables, & on devoit s'attendre que tant qu'ils subsisteroient, ils nous feroient, & par eux-mêmes, & par les Ennemis, qu'ils tâcheroient de nous susciter, tout le mal dont étoient capables des Barbares, qui n'avoient plus rien à ménager. Les Chicachas ne paroifloient point encore; mais on étoit instruit qu'ils étoient les Auteurs de tout le mal, & les engagemens, qu'ils avoient avec les Anglois, ne permettoient point de douter qu'ils n'en fussent puissamment secourus. lorsqu'ils jugeroient à propos de se déclarer. La suite n'a que

trop justifié ces soupçons.

Pppij

# 484 HISTOIRE GENERALE

1730.

Parmi les Negres, que nous avions retirés des Natchez, il s'en trouva quelques-uns de ceux, qui avoient pris parti contre nous, & on en fit justice; les trois plus coupables furent livrés aux Tchactas, qui les brûlerent avec une inhumanité, qui inspira à tous les autres Negrès une horreur des Sauvages, laquelle les rendit plus dociles & plus sidéles. Les Yasoux, les Corrois & les Tioux, ne furent pas si heureux que les Natchez. Les Akansas tomberent sur eux, & en sirent un grand massacre; il n'en resta des deux premieres Nations que quinze Sauvages, qui allerent se joindre aux Natchez: les Tioux surent tous tués jusqu'au dernier.

Les Chicachas tentent inutilement la fidelité de nos

On découvrit vers ce même tems que les Chicachas, après avoir inutilement essayé d'engager les Akansas & les Tonicas dans la Conspiration générale, s'étoient adressé avec aussi peu de succès aux Illinois; que ces Sauvages leur avoient répondu nettement, qu'étant tous Chrétiens, il ne falloir pas esperer de les désunir des François; qu'ils se mettroient toujours entr'eux & leurs Ennemis, & qu'il faudroit leur passer à tous sur le ventre, avant que de toucher à aucun d'eux. Ils apprirent peu de tems après ce qui s'étoit fait aux Natchez & aux Yasoux, & sur le champ deux Troupes de Mitchigamias & de Kaskasquias, conduites par deux des principaux Chefs de ces deux Tribus Illinoifes, descendirent à la Nouvelle Orléans pour pleurer les Missionnaires, qui avoient péri dans ce massacre, & offrir au Général tout ce qui dépendoit d'eux pour venger les François. M. Perrier leur donna audience avec beaucoup d'apareil, & ils parlerent en Chrétiens & en fidéles Alliés, d'une maniere, qui charma tout le monde. Ils n'édifierent pas moins toute la Ville par leur piété, & la régularité de leur conduite; & ils prirent congé du Général, en lui promettant de bien garder leur Pays & tout le haut du Fleuve.

Les Anglois ne sont pas plus heureux. M. Perrier eut ensuite avis que les Anglois sollicitoient vivement les Tchactas à se déclarer contre nous, & appuyoient leurs sollicitations de Présens considérables; & il manda au Ministre que dans la situation, où il se trouvoit, il avoit besoin d'un promt secours; qu'il en coûteroit beaucoup plus pour employer les Sauvages, que pour l'entretien des Troupes; qu'en se servant de ces Barbares, on dépendroit toujours de leurs caprices & de leur inconstance; qu'ils se per-

DEL

fuadoier nous n'é opinion que la r garde & ans on pes, par roient & de Saunous n'a

On a

chez; n fes, qu qu'il ne a écha Negres tems à tat de parmi l jet de mettre tion de étoit l le tem deroie où fa cours

> marqui pris d' & formença Jefuita tas, & de l'ai & ils verois mauv lieu d denta

Il t

fuadoient que nous n'avions recours à eux, que parce que nous n'étions point capables de faire la Guerre, & que cette opinion avoit tellement prévalu parmi tous ces Peuples, que la moindre petite Nation se regardoit comme la Sauvegarde & la Protectrice de la Colonie. Qu'après cinq ou six ans on pourroit diminuer peu à peu le nombre des Troupes, parce que pendant ce tems-là les Créoles se multipleroient & se formeroient; qu'alors même nous aurions plus de Sauvages, qui se déclareroient pour nous, voyant que

nous n'aurions pas befoin d'eux.

z, arti

les

hudes

es.

eu-

8

res

ux

rès

miuffi

ent

Oit

ent

eur

un

ux

de

des di-

es,

out er-

ils

е,

ite ils

ır-

71-

nt lu

18

On avoit été quelque-tems fans entendre parler des Natchez; mais enfin on apprit qu'ils recommençoient leurs cour-leurs courses, ses, qu'ils avoient surpris dix François & vint Negres, & qu'il ne s'en étoit sauvé qu'un jeune Soldat, lequel avoit déja échapé au grand massacre du 28 de Novembre, & deux Negres. Le Général comprit alors qu'il n'y avoit point de tems à perdre pour mettre cette Nation tout-à-fait hors d'état de nous nuire; & parce que les intrigues des Anglois parmi les Tchactas avoient augmenté ses inquiétudes au sujet de ces Sauvages, il crut qu'il devoit commencer par se mettre l'esprit en repos à leur sujet. Il prit donc la résolution de s'expliquer avec les Chefs, & il leur fit dire qu'il étoit bien-aise de leur parler à la Marbile. Il leur marqua le tems, où il s'y rendroit; & lorsqu'il jugea qu'ils ne tarderoient point à y arriver, il partit de la Nouvelle Orléans. où sa présence étoit moins nécessaire depuis l'arrivée du secours de France, dont je parlerai bientôt.

Il trouva en débarquant qu'ils avoient devancé le jour marqué de vint-quatre heures. Il fut même agréablement fur-traite avec les pris d'y voir le grand Chef des Caouitas, Nation nombreuse, & fort attachée aux Anglois, & un Chef Chicacha. Il commença par s'informer du Sieur Regis, du Pere BAUDOIN. Jesuite, qui tâchoit d'établir une Mission parmi les Tchactas, & des Interpretes, de l'effet, qu'avoit produit la nouvelle de l'arrivée des Troupes de France sur l'esprit des Sauvages; & ils lui dirent que la plupart avoient balancé s'ils se trouveroient à l'Assemblée, de peur qu'on ne leur jouat quelque mauvais tour, sçachant bien que les François n'avoient pas lieu d'être contens d'eux; mais que quelques Chefs des Occidentaux avoient répondu de la probité de notre Nation, ajoû-

tant ; ce sont les Anglois , qui nous gâtent l'esprit.

Persuadés donc par ce discours, ils s'étoient mis en marche pour la Maubile, où ils se rendirent le 26 Octobre au nombre de huit cent Hommes. Le 28 M. Perrier, qui étoit arrivé le 27, commença à traiter avec eux, & il lui fallut esfuyer cent-cinquante Harangues, ce qui dura huit jours. Tout se réduisit de la part des Sauvages à le prier d'assûrer le Roi de leur inviolable fidelité, qu'ils n'oublieroient jamais que c'étoit lui, qui les avoit fait des Hommes, & rendu redoutables à leurs Voisins; qu'à la vérité on avoit répandu dans leurs Villages quelques bruits au désavantage des François; mais que ces discours ne venoient que de quelques Etourdis, & que les Chefs & les Anciens n'y avoient point eu de part; qu'ils le prioient de ne leur en point faire de reproches, & d'oublier tout le passé. Il le promit, & leur parla seulement des Negres repris sur les Natchez, qu'ils gardoient encore, quoiqu'ils se fussent engagés à les ramener dans la Colonie. Ils répondirent qu'ils avoient toujours compté de les rendre, mais qu'il falloit que leurs Maîtres les envoyassent chercher, parce qu'en ayant voulu reconduire quelques-uns. ils s'étoient tués en chemin."

Quoique l'intelligence parût assez bien rétablie entre les Tchactas Orientaux & les Occidentaux, le Général s'apercut néanmoins qu'ils étoient encore un peu jaloux les uns des autres; & comme il étoit beaucoup plus sûr des derniers que des premiers, il représenta à ceux-ci qu'il étoit nécessaire qu'ils eussent un grand Chef, aussi-bien que les autres. Il ajoûta qu'il avoit jetté les yeux pour cette Dignité sur le Chef des Castachas (a), qu'ils sçavoient être un Homme de tête, brave, & d'une ancienne Famille. Ils répondirent qu'ils approuvoient ce choix, & qu'ils acceptoient avec plaisir ce Premier Chef de sa main. Il combla d'amitié le grand Chef, qu'il appelle dans ses Lettres l'Empereur des Caouitas, & lui fit un Présent honnête; il y fut très-sensible & l'assura qu'il seroit toute sa vie dévoué aux François, qu'il avoit reconnu que nous ne donnions jamais que de bons conseils; qu'il seroit à souhaiter que les Anglois pensassent comme eux, & que toutes les Nations en seroient plus heureuses.

(#) Tribe des Tchactas.

DE L

M. P il le prit étoit bie dans le d dépendo n'ignoro droit po conduir répondi chas de ment di çois, q les pour parloit a tion de s ne lui d ne répor perfuad eux à p

> Le p avec le plaigno il n'ignqu'à qu neroier perfuac doient Il crut mais à fut en velles faire v

qu'il procession d'une beauce l'autre contre

M. Perrier donna aussi audience au Chef Chicacha: mais il le prit avec lui sur un autre ton : Il lui dit néanmoins qu'il étoit bien-aise de le voir, que quand sa Nation rentreroit dans le devoir, il la traiteroit comme les autres, & qu'il ne dépendoit que d'elle de vivre heureuse & tranquille; qu'il n'ignoroit rien de toutes leurs intrigues, mais qu'il reprendroit pour eux des sentimens de Pere, quand eux-mêmes se conduiroient en Enfans soumis & obéissans. Cet Homme ne répondit rien, mais huit jours après il pria le Chef des Castachas de dire au Général qu'ils étoient malheureux & vraiment dignes de pitié; que depuis qu'il avoit retiré les François, qui trafiquoient avec eux, toutes les Nations du Nord les poursuivoient à outrance. M. Perrier dit à celui, qui lui parloit ainsi, qu'il pouvoit assûrer ce Chef qu'aucune Nation de son Gouvernement n'attaqueroit la sienne, tant qu'elle ne lui donneroit aucun sujet de mécontentement; mais qu'il ne répondoit pas des Sauvages du Canada, où l'on étoit trèspersuadé qu'ils étoient Ennemis des François; que c'étoit à eux à prouver le contraire par des effets, qui n'eussent rien d'équivoque.

Le point le plus délicat sur lequel M. Perrier eut à traiter avec les Tchactas, étoit le Commerce. Il sçavoit qu'ils se plaignoient beaucoup de la cherté de nos Marchandises, & il n'ignoroit pas que les Anglois leur avoient fait entendre, qu'à quelque prix que nous missions les nôtres, ils leur donneroient les leurs à moitié moins. D'autre part, il étoit bien perfuadé que s'il leur accordoit la diminution, qu'ils demandoient, fix mois après ils en demanderoient une nouvelle. Il crut néanmoins pouvoir les contenter pour cette fois, mais à condition qu'ils ne trafiqueroient qu'avec nous, & ce fut en partie pour n'être pas exposé dans la suite à de nouvelles importunités sur cet article, & en partie pour leur faire voir que'les François se suffisoient à eux-mêmes, qu'il ne voulut pas se servir d'eux dans la nouvelle Expédition, qu'il préparoit contre les Natchez.

Ce qui avoit rendu les Tchactas si aises a manier, étoit Arrivée du sed'une part l'arrivée du secours de France, qu'ils croyoient cours de France, houveaux alles confesterable arrivée du second d'arrivée du second de France, qu'ils croyoient cours de France, beaucoup plus confidérable, qu'il ne l'étoit en effet; & de l'autre la bonne réception, que leur avoit faite M. Perrier contre leur esperance. Le secours étoit venu sur la Somme,

Flûte du Roi, commandée par M. PERRIER DE SALVERT Frere du Commandant Général (a). Il avoit passé la barre du Miciffipi le huitiéme d'Août, sans aucune difficulté, quoique les eaux fussent assez basses, & que son Bâtiment, après même qu'il eût déchargé une partie de ses effets dans les Magasins de l'Isle Toulouse (b), tirât quatorze pieds & huit pouces d'eau. Le quinzième il mouilla devant la Nouvelle Orléans, & dans une Lettre, qu'il écrivit à M. le Comte de Maurepas le quinziéme de Novembre, il marquoit à ce Ministre, qu'il avoit trouvé tous les Habitans de la Colonie fort allarmés; que le peu de Troupes, qui restoient à son Frere, n'étoient pas affez bonnes pour contenir tout le monde dans le devoir; que les mauvaises Recruës, que la Compagnie avoit envoyées, loin de raffûrer le Pays, y avoient augmenté l'épouvante; que de cent Hommes, qui avoient été tirés des Régimens, il n'en étoit arrivé que soixante, sans qu'il pût pénétrer ce qui retenoit les autres à l'Orient; que son Frere avoit demandé six Canons de campagne, six petits Mortiers, des Boulets & des Grenades, & que rien de tout cela n'étoit venu; qu'on seroit obligé de se servir de Pirogues pour transporter les Troupes, les Vivres & les Munitions, faute de Bâtimens plus commodes; que les Natchez, joints à quelqu'autres petites Nations, s'étoient retranchés dans trois Forts; que les courses, qu'ils faisoient sur le Fleuve, interrompoient le Commerce, & qu'il n'étoit pas difficile de connoître par qui ils étoient soûtenus.

La modicité du seçours, qu'on attendoit avec tant d'impatience, sut sans doute ce qui sit retarder l'exécution du projet de sinir la Guerre en sorçant les Natchez dans leurs Retranchemens; parce qu'il fallut faire des levées d'Habitans & de Sauvages, qui y suppléassent: Et ce sut après avoir donné l'ordre pour cela, que M. Perrier alla s'aboucher avec les Tchactas à la Maubile, non pas pour engager ces Sauvages à l'accompagner dans son Expédition, puisque nous avons vû qu'il étoit déterminé à se passer d'eux, mais pour les empêcher de proster des ossers, que leur faisoient les Anglois au sujet du Commerce, & pour les retenir dans notre alliance.

Cela fait il retourna à la Nouvelle Orléans, où il trouva

(b) Ou de la Balise,

l'Armée

l'Armée proyer le Akansas chez, & d'aller re M. de Sal-Compagn Matelots compagn lontaires : M. DE Brivit le treicent cinqui

DEL

Le vint Chef Cola On forma on tira un primée. M demie Ga jusqu'à la qu'on ne si toit pas qu Riviere da Rouge, c Micissipi.

Le vinte mée étoit de Marine aviles Milice gauche. I de CRESN le Chevalid Grenadier nieur, & Fort Francement à la differens le encore to Le 27 on a & les pluy

Tome

<sup>(</sup> a ) Tous deux sont aujourd'hui Capitaines de Vaisseaux.

l'Armée prête à partir. La première chose qu'il fit, fut d'envover le sieur de Coulonge, Canadien, au-devant des Akansas, qui devoient se rendre au Fort François des Nat-dre de l'Ar-dre de l'Archez, & le fieur de Beaulieu s'embarqua avec lui, chargé mée. d'aller reconnoître l'état des Ennemis. Le 9 de Décembre M.de Salvert s'embarqua avec 200 Hommes; il y avoit trois Compagnies de Marine: le reste étoient des Volontaires & des Matelots de la Somme. Le Lundi 11 M. Perrier partit avec une Compagnie de Grenadiers, deux de Fusiliers, & des Volontaires: Cette Troupe étoit aussi de deux cens Hommes. M. DE BENAC, Capitaine, commandant les Milices, le suivit le treize avec quatre-vint Hommes: il en devoit avoir cent cinquante, mais le reste le joignit sur la route.

Le vint, toute l'Armée étant réunie aux Bayagoulas, un Chef Colapissa y arriva avec quarante Guerriers de sa Nation. On forma en cet endroit les Compagnies de Milices, dont on tira une Compagnie de Cadets, mais elle fut bien-tôt fupprimée. M. le Sueur eut ordre le lendemain de charger la demie Galere, qu'il commandoit, & de prendre les devans jusqu'à la Riviere Rouge, qu'il falloit remonter: car, encore qu'on ne scût pas au juste où étoient les Natchez, on ne doutoit pas qu'ils ne fussent sur la Riviere Noire, autrement, la Riviere des Ouatchitas, laquelle se décharge dans la Riviere Rouge, dix lieues au - dessus de son embouchure dans le

Micissipi.

Le vint-deux on partit des Bayagoulas en cet ordre L'Armée étoit divisée en trois Bataillons, ou en trois Escadres. La Marine avoit la droite sous les ordres de M. de Salvert : les Milices, que commandoit M. de Benac, étoient à la gauche. Le Genéral étoit au centre ayant sous lui le Baron de CRESNAY, Commandant des Troupes de la Louysiane. le Chevalier d'Artaguette, qui conduisoit la Compagnie des Grenadiers, le sieur Baron, qui faisoit l'Office d'Ingénieur, & les Fusiliers: une partie de ces derniers étoit au Fort François des Natchez, d'où M. de Lusser devoit l'amener à la Riviere Rouge. Les Negres étoient dispersés sur differens Bâtimens; & les Sauvages, qui n'étoient point encore tous rassembles, devoient faire un Corps à part. Le 27 on avoit fait très-peu de chemin, parce que les néges & les pluyes avoient groffi le Fleuve, & augmenté son Cou-Tome II.

rant, outre que les Brouillards étoient si épais & si continuels, qu'on se voyoit à chaque instant obligé de s'arrêter.

On apprit ce jour-là que MM. de Coulonges & de Beauattaquent une lieu avoient été attaqués par des Natchez, & que de vint-François y sont quatre Hommes, qu'il y avoit dans le Batteau des François. tués ou bles- il y en avoit eu seize de tués, ou de blessés; que Beaulieu étoit du nombre des Premiers, & Coulonges parmi les Seconds. Pour surcroit de disgrace, on eut aussi nouvelle que les Akansas, ennuyés de ne point entendre parler de l'Armée Francoife, s'en étoient retournés chez eux. M. Perrier s'arrêta quelque-tems dans la Baye des Tonicas pour y rassembler les Sauvages, qui ne l'avoient pas encore joint : il fut blâmé de n'avoir pas pris ses mesures, pour les envoyer par avance bloquer les Natchez dans leur Fort; mais il ne se fioit peutêtre pas affez à ces Barbares, pour les charger d'une Commisfion, d'où dépendoit tout le succès de cette Guerre. Les Canadiens, qui blâmoient volontiers tout ce qui se faisoit, depuis que la Colonie n'étoit plus gouvernée par un des leurs, jugeoient des Sauvages de la Louysiane par ceux du Canada; mais ils se trompoient. M. Perrier auroit peut - être manœuvré autrement, s'il avoit eu affaire à des Abénaquis, des Hurons, des Algonquins, & des Iroquois Chrétiens, & domiciliés depuis lontems parmi nous.

Indocilité

Ce Général rejoignit l'Armée à l'entrée de la Riviere Rouge des Sauvages le quatre de Janvier 1731 avec plusieurs Sauvages, qui se trouverent alors au nombre de cent cinquante, de differentes Nations. Il avoit envoyé ordre quelques jours auparavanta M. de Benac de monter jusqu'à notre Fort des Natchez, pour y prendre langue. Il revint le neuf sans avoir rien vû, ni avoir appris aucune nouvelle. Le même jour les Sauvages, & cinquante Volontaires furent détachés avec ordre de prendre les devans sous la conduite du sieur de Laye, Capitaine d'une Compagnie de Milice, & de bloquer les Natchez, dès qu'ils les auroient découverts; mais ce Détachement n'alla pas bien loin, parce que les Sauvages ne marchoient pas volontiers à cette Expédition. L'onzième, on remonta la Riviere Rouge, & le jour suivant à midi on entra dans la Riviere Noire. Le Général avoit recommandé de prendre de grandes précautions, pour n'être pas découvert par les Ennemis; mais ses ordres furent inutiles, parce que les Sauva-

DE ges, qu aucune tout le nant qu réussi à

Ce f dres fur le fit de en vinr on esca lendem cessaire tomber rent un ils fure xiéme d pas gra Cepeno M. Per chée .

> Le G il fut e ce qu'i lui rép doit au que las avoit q de la 🗆 côté à l cherch intenti

avec de

Il s' après i tant at qu'il n mais a que fi Natio çois,

ges, qui ne reconnoissoient aucune autorité, & ne gardoient aucune discipline, continuoient à tirer à leur ordinaire sur tout le Gibier, qui se présentoit : de sorte qu'il est assez étonnant qu'après une si longue marche & si peu de secret, on ait

réussi à trouver l'Ennemi dans son Fort.

Ce fut le vintième de Janvier, qu'on le découvrit. Les or- L'Armée ardres furent donnés sur le champ pour l'investir; & comme on rive à la vût le fit de fort près, & qu'on pouvoit se parler, les Assiégés en vinrent d'abord aux injures : on ouvrit la Tranchée, & on escarmoucha tout le reste du jour, & toute la nuit. Le lendemain on débarqua les Mortiers, & tout ce qui étoit nécessaire pour le Siège. On tira ensuite quelques Bombes, qui tomberent dans le Fort. Les Assiégés firent une Sortie, tuerent un François & un Negre, & blesserent un Officier; mais ils furent vivement repoussés par M. de Lusser. Le vint-deuxième on jetta des Bombes tout le jour; mais elles ne firent pas grand effet, & les Ennemis nous blefferent deux Soldats. Cependant le vint-quatriéme ils arborerent un Pavillon blanc. M. Perrier en fit aussitôt mettre un pareil à la tête de la Tranchée, & peu de tems après on vit un Sauvage, qui s'avançoit avec deux Calumets à la main.

Le Général l'envoya prendre par son Interpréte : & quand il fut en présence, il demanda la Paix, offrant de rendre tout dent la Paix. ce qu'il y avoit encore de Negres dans le Fort. M. Perrier lui répondit qu'il vouloit avoir les Negres, mais qu'il prétendoit aussi que les Chess lui vinssent parler. Le Député répliqua que les Chefs ne viendroient point; mais que si le Général avoit quelque chose à leur dire, il pouvoit s'avancer à la tête de la Tranchée, & que le Grand Chef s'avanceroit de son côté à la tête de son Fort. M. Perrier lui dit qu'il allât toujours chercher les Negres, & qu'à son retour il lui déclareroit ses

intentions.

ti-

u-

nt-

bit

is.

n-

n-

eta.

les

de

ce

ut-

nif-

a-

He-

s,

la;

eu-

u−

ni⊸

ige

1e

tra

ry

oir

111-

lre

ne

lès

lla as.

la

₹i-

de

n-

a-

Il s'en retourna avec cette réponse, & une demie-heure Ils renvoyent après il amena dix-huit Negres & une Negresse. En les remetavoientencore tant au Général, il lui dit que le Soleil ne vouloit pas fortir, de Negres, pris qu'il ne demandoit pourtant pas mieux que de faire la Paix; sur les Franmais à condition que l'Armée se retireroit sur le champ; sois. que si elle prenoit ce parti, il donnoit sa parole que sa Nation ne feroit jamais aucune hostilité contre les François, & qu'il étoit même prêt, si on le souhaittoit, d'aller Tome II.

# 492 HISTOIRE GENERALE

rétablir son Village dans son ancienne Demeure. Le Général répondit qu'il n'écouteroit aucune proposition, que les Chefs ne fussent venus lui parler : qu'il les assuroit de sa vie ; mais que, s'ils ne se rendoient pas auprès de lui le même jour, il n'y auroit de quartier pour personne.

L'Envoyé s'en retourna porter cette parole, & revint quelde parlemen- que tems après, pour dire que tous les Guerriers unanimement refusoient de laisser sortir le Soleil; qu'à cela près ils étoient disposés à faire tout ce qu'on voudroit. Le Canon venoit d'arriver; le Général répondit à ce Sauvage qu'il s'en tenoit à sa premiere proposition, & lui ordonna d'avertir ses Gens que, s'ils laissoient tirer un seul coup de Canon, il feroit main-basse sur tout le monde, sans épargner même les Femmes, ni les Enfans. Cet Homme revint bien-tôt avec un Natché, nommé S. Côme, Fils de la Femme - Chef, & qui par conséquent devoit succeder au Soleil. Ce Sauvage, qui avoit été de tout tems affez familier avec les François, dit à M. Perrier, d'un ton fort résolu, que, puisque la Paix étoit faite, il falloit qu'il renvoyat ses Troupes : qu'il étoit bien faché de ce que sa Nation avoit fait contre nous; mais qu'il falloit tout oublier; d'autant plus que le premier Auteur du mal avoit été tué au premier Siège, à l'attaque des Tchactas.

Le Grand

M. Perrier lui témoigna qu'il étoit bien-aise de le voir, mais Chef, fon Suc- qu'il vouloit absolument voir aussi le Grand-Chef; qu'il ne cesseur désigné souffriroit pas qu'on l'amusat plus lon-tems, & qu'aucun Nat-Chef se ren- ché ne s'avisat plus de paroître devant lui, qu'en compagnie dent au Camp. du Soleil, parce qu'il feroit tirer sur quiconque s'avanceroit pour faire de nouvelles propositions : qu'il lui permettoit donc de retourner à son Fort, & que dès qu'il y seroit rentré. si le Grand-Chef ne sortoit d'abord, il alloit réduire la Place en cendres avec ses Bombes. Saint Côme prit aussi-tôt congé de lui, & une demie heure après on le vit sortir avec le Soleil, & un autre, qu'on appelloit le Chef de la Farine. Ce dernier étoit le véritable Auteur du Massacre des François; mais Saint Côme avoit voulu jetter la faute fur un autre. Ils parurent dans le moment, que l'on faisoit les préparatifs pour attaquer le Fort la nuit suivante.

Ils font artêtés,

M. Perrier envoya au-devant d'eux, & ils furent conduits à son Quartier. Le Soleil dit au Général qu'il étoit charmé de traiter avec lui, & qu'il venoit lui répéter ce qu'il lui avoit DEL

fait dire, qu'il étoi Ciris, q ajoûta-tj'étois le nocent. fon crin né avis là, & si il n'avoi me, qu aussi de étoit bie point d' Comme M. Per qui étoi tre Sent

> Il fit Chef N de tirei fonnier rien ap fi le Se Ami, que j'e comm & on l que li

tour.

Pou étoit u qui en eux, fer; demie à son bruit. S. Cô

étoit d

fait dire, que ce n'étoit pas lui, qui avoit fait tuer les François, qu'il étoit alors trop jeune pour parler, & que c'étoit les Anciais, qui avoient formé ce criminel projet : Je sçai bien, ajoûta-t-il, qu'on s'en prendra toujours à moi, parce que j'étois le Souverain de ma Nation, je suis néanmoins fort innocent. On a en effet toujours crû dans la Colonie que tout son crime étoit de n'avoir pas ofé résister à sa Nation, ni donné avis aux François de ce qui se tramoit contr'eux. Jusqueslà, & furtout avant qu'il fût parvenu à la dignité de Soleil, il n'avoit jamais donné aucun sujet de se désier de lui : S. Côme, qui ne haiffoit pas non plus les François, le disculpa aussi de son mieux; mais l'autre Chef se contenta de dire qu'il étoit bien fâché de tout ce qui étoit arrivé. " Mous n'avions " point d'esprit, continua-t'il, mais désormais nous en aurons. « Comme ils étoient exposés à la pluye, qui devint plus forte, M. Perrier leur dit de se mettre à couvert dans une Cabanne, qui étoit proche, & dès qu'il y furent entrés, il y plaça quatre Sentinelles, & chargea trois Officiers d'y veiller tour à

Il fit ensuite appeller le grand Chef des Tonicas, & un Chef Natché, qu'on appelloit le Serpent picqué, pour tâcher de tirer par leur moyen quelque éclaircissement de ses Prifonniers; mais il paroît que ces deux Hommes ne pûrent lui rien apprendre de nouveau. Mes mémoires ne disent point si le Serpent piqué se trouvoit alors dans notre Camp comme Ami, ou comme Prisonnier: Mais à la fin de 1721, pendant que j'étois aux Natchez, je fus témoin qu'on le regardoit comme le meilleur Ami, que nous eussions dans cette Nation, & on le disoit très-proche parent du Soleil. La Commission, que lui donna M. Perrier, me porte à croire qu'il nous étoit demeuré très attaché.

Pour revenir à ceux, qu'on avoit arrêtés, M. le Sueur, qu' Un des Chefs étoit un des trois Officiers, auxquels on les avoit confignés, & senqui entendoit fort bien leur Langue, voulut s'entretenir avec le fuivre, eux, mais ils ne lui répondirent rien, & il les laissa reposer; tandis que les deux autres Officiers reposoient. Une demie-heure après, ceux-ci se réveillerent, & il s'endormit à son tour. Vers les trois heures il fut réveillé par un grand bruit. Il fauta sur ses deux pistolets de poche, & il apperçut S. Côme & le Soleil en postures de gens, qui sont sur le point

de se sauver. Il leur dit qu'il brûleroit la cervelle au premier, qui brânleroit, & comme il étoit seul, la Sentinelle & les deux autres Officiers étant à la poursuite du Chef de la Farine, qu'ils avoient laissé évader par leur négligence, il appella du Monde. M. Perrier y accourut le premier, & donna de nouveaux ordres pour courir après le Fugitif, mais tout sut inutile.

Le vint-cinq de grand matin un Natché s'approcha du Camp: on le conduisit dans la Cabanne, où étoit le Soleil, à qui il dit que le Chef de la Farine étoit venu dans le Fort; qu'ayant éveillé son Neveu, & huit ou dix des plus anciens Guerriers, il leur avoit dit que les François les vouloient tous faire brûler; que pour lui, il étoit bien résolu de ne plus rester exposé à retomber dans leurs mains, & qu'il leur confeilloit de se mettre en sûreté avec lui; qu'il avoient suivi son conseil, & qu'il s'étoient sauvés avec leurs Femmes & leurs Enfans: que tous les autres avoient déliberé s'ils n'en feroient pas autant, mais qu'ayant trop differé à prendre leur réfolution, & le jour ayant paru, ils avoient compris que la retraite leur étoit impossible. Sur cela le grand Chef dit à M. le Sueur, que le Chef de la Farine étoit un Usurpateur, lequel, quoiqu'il ne fût pas Noble, s'étoit emparé de la Place, qu'il occupoit, qui le rendoit la troisième personne de sa Nation, & lui donnoit un pouvoir absolu sur tous ceux, à qui il commandoit.

D'autres se rendent aux François. Le soir M. Perrier alla trouver le Soleil, & lui déclara qu'il eût à envoyer ordre à tous ses Sujets de sortir du Fort sans Armes, avec leurs Femmes & leurs Enfans: qu'il leur accordoit la vie, & qu'il empêcheroit les Sauvages de les maltraiter. Il obéit, & envoya sur le champ l'ordre par le Natché, qui étoit venu lui apprendre les nouvelles, dont j'ai parlé; mais tous resuscent de s'y soumettre. La Femme du Grand Chef vint le même jour pour le joindre, avec son Frere, & quelques autres de sa famille, & M. Perrier lui sit beaucoup d'accueil en considération des bons services, qu'elle avoit rendus aux Femmes Françoises pendant leur captivité. On eut bien voulu avoir la Femme Chef, qui a encore plus de crédit dans la Nation, que le Soleil même: L'épouse du Chef alla plusieurs sois au Fort pour l'engager à en sortir, mais ses instances surrent inutiles, environ trente-cing Hommes & deux-cent Fem-

DE L
mes se r
aux autr
on alloir
il n'y a
qu'on p
gnoient
dans le
voient p
se tenir
des Sau

Cepe affreux les Affie éxacts à les huit qu'ils p Poftes fans êt qui éto Crefna le Fort leurs E

d'acco

fauver.

çus par

Le le à cour puisque à nou comba on lia S. Cô le Sain Galer Enfar furen

la No Il s fçu d

barqu

mes se rendirent sur les deux heures après midi : on fit dire aux autres que s'ils ne faisoient pas au plutôt la même chose. on alloit tirer le Canon, & que dès qu'on auroit commencé il n'y auroit plus de grace pour personne; ils répondirent qu'on pouvoit tirer quand on voudroit, & qu'ils ne craignoient point la mort. Il est cependant certain qu'il ne restoit dans le Fort que soixante-dix Guerriers au plus, qu'ils n'avoient pas un seul Chef, & que ce qui obligeoi. la plûpart à se tenir renfermés, étoit la crainte de tomber entre les mains des Sauvages, s'ils se sauvoient séparément, ou d'être apper-

çus par les Assiégeans, s'ils s'évadoient tous à la fois.

Cependant on ne tira point; d'ailleurs il faisoit un tems Leplus grand affreux, la pluye n'ayant point discontinué depuis trois jours, nombre s'éles Assiegés se flatterent que les François en seroient moins éxacts à garder les Passages, & ils ne se tromperent point. Vers les huit heures du foir M. de Benac envoya avertir M. Perrier qu'ils prenoient la fuite. Aussi-tôt la Tranchée & tous les Postes eurent ordre de faire feu, mais les Fuyards passerent fans être apperçus le long d'un Payouc, ou petite Riviere, qui étoit entre le Quartier des Milices, & celui du Baron de Cresnay; & lorsqu'on en sut instruit, & qu'on entra dans le Fort, ils étoient déja bien loin avec leurs Femmes, & leurs Enfans. On ne trouva plus qu'une Femme, qui venoit d'accoucher, & un Homme, qui étoit sur le point de se fauver.

Le lendemain vint-fixième, on voulut engager les Sauvages à courir après ces Fugitifs; mais ils le refuse ent, disant que ges refusent de puisque par notre faute nous les avions laissé évader, c'étoit les pountures. à nous à les poursuivre : ainsi n'y ayant plus d'Ennemis à çoise décamcombattre, il fallut songer à s'en retourner. Dès le même jour peon lia tous les Prisonniers; le Soleil, son Frere, son Beau-frere, S. Côme & tous ceux de cette Famille furent embarqués dans le Saint Louis. Quarante Guerriers furent mis dans la demie Galere, que commandoit M. le Sueur; les Femmes, & les Enfans, au nombre de trois cens quatre-vint-sept Personnes, furent partagés dans les autres Bâtimens. Toute l'Armée s'embarqua le vint-septième, & arriva le cinquième de Février à la Nouvelle Orléans.

Il s'en falloit bien que la Guerre fut finie. M. le Sueur avoit Natchez après sçu du Grand Chef que toute la Nation n'étoit pas, à beau- ce Siège-

coup près, dans le Fort, que nous affiégions : qu'elle comptoit encore 200 Guerriers, y compris les Y afous & les Corrois, & autant de jeunes Gens, qui pouvoient déja faire le coup de Fusil dans un besoin: qu'un de leurs Chets étoit allé chez les Chicachas avec quarante Hommes & beaucoup de Femmes; qu'un autre étoit avec soixante ou soixante & dix Hommes, plus de cent Femmes, & un grand nombre d'Enfans à trois journées de son Fort, sur le bord d'un Lac; qu'il y avoit vint Hommes, dix Femmes, & fix Negres aux Ouatchitas; que dans un Parti, que l'Armée avoit découvert le dix-huitième de Janvier, il y avoit vint Hommes, cinquante Femmes, & plufieurs Enfans; qu'environ vint Guerriers rôdoient autour de leur ancien Village, pour courir sur les François; que les Yasous & les Corrois étoient dans un autre Fort à trois journées du sien; que tout le reste étoit mort de misere & du Flux. Enfin on sut informé que le Chef de la Farine pouvoit avoir raffemblé environ foixante ou foixante & dix Hommes, cent Femmes, & un grand nombre d'Enfans.

Le Sueur ayant pris toutes ces connoissances, en alla rendre compte au Général, & lui dit que s'il vouloit lui permettre de prendre tout ce qu'il trouveroit de Gens de bonne volonté, il croyoi pouvoir lui répondre qu'il se rendroit Maître de tous ces Corps séparés, mais il fut refusé. M. Perrier n'avoit peut-être pas dans les Canadiens toute la confiance, que la plupart méritent : & élevé dans un Service, où la discipline & la subordination sont au plus haut point, il ne pouvoit comprendre qu'on puisse exécuter rien de considérable avec des Milices, qui ne reconnoissent d'autre loi de la Guerre, qu'une grande bravoure, & une patience invincible dans les marches les plus rudes, & dans les travaux les plus pénibles. Il eut sans doute pensé autrement, s'il eut fait réflexion qu'il faut plier les regles suivant la manière de combattre de ses Ennemis.

Le Chef des se surprendte

Cependant on ne fut pas lontems à s'appercevoir que les Tonicasselais- Natchez pouvoient encore se rendre redoutables, & que la pat les Nat- démarche, qu'on avoit faite d'envoyer vendre à S. Domingue comme Esclaves, le Soleil & tous ceux, qui avoient été pris avec lui, avoit plus aigri, qu'intimidé le reste de cette Nation, en qui la haine & le désespoir avoient changé la nauteur

DE LA

hauteur & l'avoit jan des Tonic rier qu'éta dre à lui, François, retirés che qu'ils se lo bien aifes de lui ses i

M. Per fent à deux éviter tout qu'il éxige Tonica pr qu'il fut de Natchez, le même te dirent au E qu'on avo Chef de la mes, leurs quante Ch

Village.

Le Gran voir, à mo rent que c' trouver bo leurs Femn nieres & d buer des v une heure dans leurs n'allassent c'est-à-dire ziéme de J & les Cori pas, se jett fur tous ce

Tome .

DE LA NOUVELLE FRANCE. LIV. XXII. 497

hauteur & la férocité naturelle en une valeur, dont on ne l'avoit jamais cru capable. Au mois d'Avril le Grand Chef des Tonicas descendit à la Nouvelle Orléans, & dit à M. Perrier qu'étant à la Chasse, quatre Natchez s'étoient venu rendre à lui, pour le prier de faire leur accommodement avec les François, ajoûtant que tous, & ceux mêmes, qui s'étoient retirés chez les Chicachas, demandoient à être reçus en grace: qu'ils se logeroient où on le souhaitteroit, mais qu'ils seroient bien aises d'être auprès des Tonicas, & qu'il venoit scavoir de lui ses intentions.

M. Perrier lui répondit qu'il consentoit qu'ils s'établissent à deux lieues de son Village, & non pas plus près, pour éviter toute occasion de querelle entre les deux Nations; mais qu'il éxigeoit fur toutes choses qu'ils vinssent sans Armes. Le Tonica promit de se conformer à cet ordre; cependant dès qu'il fut de retour chez lui, il recut dans son Village trente Natchez, après avoir pris la précaution de les désarmer. Dans le même tems quinze autres Natchez & vint Femmes se rendirent au Baron de Cresnay, qu'ils rencontrerent dans le Fort, qu'on avoit bâti sur leur ancien terrein. Peu de jours après le Chef de la Farine arriva chez les Tonicas avec cent Hommes, leurs Femmes & leurs Enfans, ayant fait cacher cinquante Chicachas & Corrois dans des Cannes autour du

Village.

Le Grand Chef leur déclara qu'il avoit défense de les recevoir, à moins qu'ils ne rendissent leurs Armes; ils répondirent que c'étoit bien leur intention, mais qu'ils le prioient de trouver bon qu'il les gardassent quelque tems, de peur que leurs Femmes, les voiant ainsi désarmer, ne se crussent Prisonnieres & destinées à la mort. Il y consentit; puis il fit distribuer des vivres à ses nouveaux Hôtes, & on dansa jusqu'à une heure après minuit : après quoi les Tonicas se retirerent dans leurs Cabannes, ne doutant point que les Natchez n'allassent aussi se reposer. Mais peu de tems après, c'est-à-dire, une heure avant le jour, car c'étoit le quator-zième de Juin, les Natchez, & apparemment les Chicachas & les Corrois, quoique la Lettre de M. Perrier ne le dise pas, se jetterent sur toutes les Cabannes, & firent main-basse fur tous ceux, qu'ils surprirent endormis. Le grand Chef ac-

Tome II.

courut au bruit, & tua d'abord cinq Natchez; mais accablé par le nombre, il fut tué avec environ douze des Siens. Son Chef de Guerre, sans s'étonner de cette perte, ni de la fuite de la plus grande partie de ses Guerriers, en rallia une douzaine, avec lesquels il regagna la Cabanne du Grand Chef: il trouva même le moyen de faire revenir les autres, & après s'être battu cinq jours & cinq nuits, fans presque discontinuer, il resta maître de son Village. Les Tonicas eurent dans cette occasion vint Hommes tués & autant de blessés. Ils tuerent aux Natchez trente-trois Hommes. & firent trois Prisonniers, qu'ils brûlerent.

Plufieurs

M. Perrier n'eut pas plutôt appris cette nouvelle, qu'il fit rués en diffé- partir un Détachement sous les ordres du Chevalier d'Artarentes occa- guette pour tâcher d'engager le plus qu'il seroit possible de Sauvages à courir après les Natchez. Il manda en même-tems au Baron de Cresnay de s'assûrer de tous ceux, qui s'étoient rendus à lui, il obéit; mais l'Aide Major, à qui il les avoit confignés, leur ayant aissé leurs couteaux, dans le tems qu'on y pensoit le moins, ils sauterent sur huit Fusils, qui étoient au Faisceau, & avec lesquels ils firent seu jusqu'à ce qu'on les eut tous tués, Hommes, Femmes & Enfans, au nombre de trente-sept. Leur Chef étoit descendu à la nouvelle Orléans avec quinze des Siens, ils furent arrêtés & envoyés à l'Isle Toulouse, où on les mit aux fers. Ils trouverent moyen de les forcer, mais ils n'eurent pas le tems de s'enfuir, & ils furent tous tués.

D'autres afsiégent M. de

Cependant le Chef de la Farine, après avoir manqué son coup aux Tonicas, alla rejoindre ceux de sa Nation, qui Natchitoches, avoient échappé dans la Riviere Noire à M. Perrier, les & font battus. mena aux Natchitoches, où M. de S. Denys se trouvoit avec fort peu de Soldats, & l'affiégea dans son Fort. S. Denys envoya auffi-tôt un exprès au Commandant Général pour lui demander du secours, & le vint-unième d'Octobre M. de Loubois partit de la Nouvelle Orléans à la tête de soixante Hommes pour le secourir. Il avoit déja fait six lieues dans la Riviere Rouge, & n'étoit plus qu'à sept ou huit journées des Natchitoches, lorsque le Sieur FONTAINE, que M. de S. Denys envoyoit à M. Perrier, lui apprit que les Natchez avoient été battus; que les Natchitoches avoient voulu d'abord les DE I

attaquer ils avcie leur Vil Natchez tranchés d'Affina **E**spagno mis, & quels éto

la fuite.

Tant

duit les il en rei Louysia n'étoit p tarderen évité de riers, 8 encore de Corr Colonie revenue nouvell

Les Cl Sauvage le maiq cefferon des mesi foient to des preu cerent p faire en nous, vivre tr

Cet . avec pl par une comple DE LA NOUVELLE FRANCE. Liv. XXII. 499

attaquer; mais que n'étant que quarante contre deux cent, ils avoient été contraints de se retirer, & d'abandonner même leur Village, après avoir perdu quatre des leurs : que les Natchez s'étoient emparés de ce Village, & s'y étoient retranchés; qu'alors M. de S. Denys ayant reçu un renfort d'Assinais & d'Attacapas, ausquels s'étoient joints quelques Espagnols, avoit attaqué les Retranchemens des Ennemis, & en avoit tué quatre - vint - deux, du nombre defquels étoient tous les Chefs; que tous les autres avoient pris la fuite, & que les Natchitoches étoient à leurs trousses.

12

 $^{\mathrm{hd}}$ 

de

fit

ra-

ms

ent

oit

on

ent

on

ore

Dr-

s à

yen

ils

ſon

qui

les

vec

nys

our

. de

nte

s la

des

De-

ent

les

Tant de pertes, & sur-tout celle des Chefs, avoient réduit les Natchez à ne plus faire un Corps de Nation; mais chicachas. il en restoit encore assez pour inquieter les Habitans de la Louysiane, & pour interrompre le Commerce. D'ailleurs il n'étoit plus possible de dissimuler avec les Chicachas, qui ne tarderent pas à se déclarer ouvertement, ce qu'ils avoient évité de faire jusques-là. Ils étoient au nombre de mille Guerriers, & environ quatre-vint ou cent Natchez pouvoient encore se joindre à eux; sant parler du peu, qui restoit de Corrois & d'Yasous. C'en étoit assez pour replonger la Colonie dans les allarmes, dont elle n'étoit pas trop bien revenuë, & elle se voyoit à la veille d'avoir à essuyer une nouvelle Guerre, que ses Forces présentes ne lui promettoient pas de pouvoir finir si-tôt.

Les Chicachas, les plus feroces & les plus braves de tous les Sauvages de la Louysiane, s'attendoient bien qu'ayant levé gues, pour saile masque, comme ils venoient de faire aux Tonicas, on Negres, cefferoit de les ménager. Ils avoient pris, pour nous tenir tête, des mesures, par lesquelles on jugea que leurs Voisins conduisoient toutes leurs démarches, & on ne tarda point à en avoir des preuves, qui n'étoient nullement équivoques. Ils commencerent parenvoier à la Nouvelle Orléans un Negre affidé, pour faire entendre à tous ceux de sa Nation, qui étoient parmi nous, qu'il ne tenoit qu'à eux de recouvrer leur liberté, & de vivre tranquilles & dans l'abondance parmi les Anglois.

Cet homme conduifit affez bien son intrigue : il fut écouté Ces Derniers avec plaisir de tous ses Compatriotes, & M. Perrierfut averti, confrient contre nous, & par une Negresse domestique dans la Ville, qu'il y avoit un sont punis. complot formé par un grand nombre de ces Esclaves; qu'ils

Rrrii

étoient convenus de prendre le tems de la Grand'Messe de Paroisse pour mettre le feu à differentes Maisons, afin d'occuper séparément tous ceux, qui ne seroient point à l'Eglise, & de profiter de cette heureuse conjoncture pour se sauver. Sur cette déposition le Commandant Général fit arrêter une Femme, qui étoit le principal mobile de la conjuration, & quatre Hommes, qui s'en étoient déclarés les Chefs. Ils furent confrontés & convaincus; la Femme fut pendue, & les Hommes rompus vifs, & ces exemples, qui firent connoître aux autres que le secret étoit éventé, suffit pour les contenir dans le devoir.

Les Akansas Chicachas.

Cependant les Tchastas, dont une partie avoit été gagnée & les Illinois par les Chicachas, avoient fait la fourde oreille aux invitaremient de le tions, que le Sieur Regis leur avoit faites de la part de son Général d'envoyer trois cent de leurs Guerriers contre nos Ennemis; mais trente ou quarante de ces Derniers ayant été tués dans une rencontre par les François, ce petit échec leur fit perdre l'alliance de cette Nation, la seule, dont ils eusfent à craindre & à esperer : elle se réunit toute en notre laveur. Alors les Chicachas se tournerent de nouveau du côté des Miamis, des Illinois & des Akansas; mais ils trouverent des Peuples toujours fidéles à leurs premiers engagemens, & qui leur firent perdre d'abord toute esperance de les gagner. Les Illinois livrerent même au Commandant Général les trois Ambassadeurs, que nos Ennemis leur avoient envoyés, & ils furent mis à la discrétion des Tchastas, qui les brûlerent à la nouvelle Orléans même, & par-là leverent tout ce qui pouvoit encore rester de doute sur leur attachement pour

La Compagnie des Indes donne le Gou-

Sur ces entrefaites M. Perrier, qui s'attendoit, comme il le dit lui-même dans une de ses Lettres au Ministre, à être révo-Louysiane au qué, parcequ'il étoit informé qu'on le desservoit auprès de Roi, qui en la Compagnie des Indes, fut fort étonné de recevoir un Brevernement à vet, qui le nommoit Gouverneur de la Louysane pour le Roi. Dès le vint-deux de Janvier de cette année la Compagnie avoit déliberé de retroceder à Sa Majesté la concession. qui lui avoit été faite de cette Province, & du Pays des Illinois, & son Privilege exclusif, à condition de pouvoir accorder des Permissions aux Négociants du Royaume, qui y vou-

DE L. droient fa fut home tes du R qui faiso saire Or

Sa Maje

Ceper

fures, q chas. Il des Expe être con fut relev cedé en chargé d **ferieuse** encore f leur a ac mens, q sement. au trave qui y o

Tout

1736,0 bre d'C Jesuice pris & que de ne pour ceux, jeune F gardée leur. P bien di aenco portan transpo berent fez co bare a e, r. le & les re

e-

éе

a-

Cependant M. Perrier n'eut pas le tems de profiter des mefures, qu'il avoit prises pour pousser la Guerre des Chicachas. Il prefera de suivre le tervice, où il avoit été élevé, à des Expéditions, où les risques, qu'on y court, ne peuvent être compensés par la gloire, qu'on y peut acquérir, & il fut relevé en 1633 par M. de Bienville, auquel il avoit succedé en 1726. Le nouveau Gouverneur se trouva d'abord chargé de la Guerre des Chicachas, devenuë une affaire plus serieuse, qu'on ne l'avoit cru d'abord. Cette Guerre n'est pas encore finie, parce qu'on ne peut se flatter que la paix, qu'on leur a accordée depuis peu, soit durable; d'ailleurs les événemens, qu'elle a déja sournis à l'Histoire, sont racontés si diversement, qu'il n'est pas encore possible d'y démêler la vérité au travers des nuages, que les Amis & les Ennemis de ceux, qui y ont eu la principale part, y ont répandus.

Tout le Monde sçait la perte, que la Colonie y a faite en 1736, du brave Chevalier d'Artaguette, & d'un grand nombre d'Officiers de mérite; & la belle action du P. SENAT Jesuice, qui aima mieux s'exposer au péril certain d'être pris & brûlé par les Chicachas, comme il est arrivé en esset, que de ne pas affister jusqu'au dernier soupir les Blessés, qui ne pouvoient, ni faire retraite, ni même être transportés avec ceux, qui la faisoient. Cette retraite, qui fut l'ouvrage d'un jeune Homme de seize ans, nommé Voisin, peut être regardée comme un chef-d'œuvre en fait de conduite & de valeur. Poursuivi pendant vint-cinq lieues, il a perdu à la vérité bien du monde, mais il en a coûté cher aux Ennemis, & il a encore marché quarante-cinq lieues fans manger, ses Gens portant sur leurs bras les blessés, qui avoient pû souffrir le transport. Presque tous ceux, qui dans cette rencontre tomberent entre les mains des Ennemis, & dont le nombre fut affez confidérable, ont été brûlés de la manière la plus barbare avec le Missionnaire, qui ne fut pas le seul à exhorter

1731.

Belle action d'un Jétuire, & belle retraite d'un Officier de de feize ans.

1736.

502 HIST. GEN. DE LA NOUV. FRANCE.

les Compagnons de son supplice à faire honneur, par lour patience & leur courage, à leur Religion & à leur Nation: Le Sieur de Vincennes, Gentilhomme Canadien, & Officier dans les Troupes, en partagea avec lui la gloire, & se fit admirer de ses Bourreaux même.

Fin du vint-deuxième & dernier Livre.



Servence Servence

D

BE' I mier naquis & François & qu'ils pre & ce qui Abénaqu accompag Expéditio accompas fon Expé Angleter noient d joignent supplée pour fai gles, 54 fort à pi de Que fur le p pour en Sauvage re aux quis de cent A leur dé les , qu Quebe

neur G terre le pourque de leu



## TABLE DES MATIERES.

A

BE' NAQUIS. (Voyez le premier Volume.) Un Parti d'Abénaquis & d'Algonquins attaque des François & des Iroquois Chrétiens, qu'ils prennent pou les Ennemis, & ce qui en arrive. Discours d'un Abénaqui à ce sujet. pag. 48. 49. Ils accompagnent M. Hertel dans fon Expédition, co. Soixante Abénaquis accompagnent M, de Portneuf dans son Expédition contre la Nouvelle Angleterre, & d'autres, qui venoient de courir sur les Anglois, se joignent à eux, 52. Leur courage supplée à leur peu d'expérience, pour faire un Siège dans les regles, 54. 55. Un Abénaqui donne fort à propos avis au Commandant de Quebec, que les Anglois sont sur le point d'arriver dans ce Port, pour en faire le Siége, 64. 65. Ces Sauvages continuent à faire la guerre aux Anglois; quarante Abénaquis défont en rase campagne six cent Anglois, 70. Leur fidélité & leur défintéressement, 73. Nouvelles, que des Abénaquis apportent à Quebec, 90. & Surv. Le Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre leur fait des propositions, & pourquoi ils les rejettent, 91. Fruits de leurs courses dans la Nouvelle

Angleterre, 92. Le Roy fait leur Eloge, & ce qu'il mande à M. de Frontenac à leur sajet, 110. Ils continuent de harceler les Anglois, 138. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre les engage par ses menaces à entrer en négociation avec lui. Ils levent un Parti contre les Anglois, 144. Succès de certe Expédirion, 145. Ils sont intimidés par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre; un de leurs Missionnaires, & M. de Villieu les rassurent; ce Dernier mene les Chefs à Quebec, & ils y renouvellent au Gouverneur Géneral les protestations de leur fidélité, 146-47. Des Abénaquis sont arrêtés, & massacrés par les Anglois, contre le droit des Gens, & la Nation se dispose à en tirer vengeance. 159. Ils accompagnent M. de Frontenac dans fon Expédition contre les Iroquois, 168. La Cour veut qu'on les délivre du danger, qu'ils courent de la part du Fort de Pemkuit, 176. Leur facilité à se laisser tromper par les Anglois. Le Conseil du Roy veut qu'on les délivre du Fort de Pemkuit, 177. Ils se rendent Maîtres d'un Fort près de Baston, 223-24. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, prétendant qu'en vertu de la paix, ils devoient cesser toute hostilité, M. de Froutenac lui donne avis qu'il ne peut les obliger à

renvoyer leurs Prisonniers Anglois, qu'on ne leur rende les leurs, 217. Ils tuent quelques Anglois près d'un Village de la Nouvelle Angleterre, 231. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre regarde comme un coup de Parti, de s'assûrer d'eux, 235. Ses prétentions sur ces Nations, & fur quoi il les fondoit; à quelles conditions ils veulent traiter avec lui, 240. Des Abénaquis parlent avec beaucoup de hauteur aux Députés des Iroquois, 245. Nouvelles protestations de sidelité de leur part, 2 (2. Ils parlent fort bien au Congrès Géneral, 182. Les Bastonnois veulent les engager à garder la neutralité, & s'y prennent trop tard. M. de Beaubailin se met à leur tête, & porte le ravage dans la N. Angleterre, 289-90. Ils sont surpris dans leur Payspar les Anglois, & demandent du secours à M. de Vaudreuil., qui leur envoit M. de Rouville, lequel surprend les Anglois, leur tuë beaucoup de Monde, & fait plusieurs Prisonniers, 290. Ils détournent les Iroquois Chrétiens de se transporter dans la N. York, 292, Ils se laissent encore furprendre. Monfieur de Montigni va à leur secours; leur Expédition dans la Nouvelle Angleterre. Plusieurs viennent s'établir sur la Riviere de Bekancourt. Utilité de cet Etablissement, 294-95. Ils continuent à dé-Toler la Nouvelle Angleterre, 313. Abandon, où on laisse les Abénaquis. Secours, qu'ils tirent des Anglois par le Commerce. Le feul zele de la Religion les retient dans nos intérêts, 317. Des Abénaquis se trouvent avec les François dans une Expédition contre la Nouvelle Angleterre: d'autres ne viennent pas au rendez-vous, parce qu'ils sont obligés de porter ailleurs leurs armes, 324. & suiv, deux cent Abénaquis se joignent au Parti de M. de Ramezai contre les Anglois & les Iro-

quois, 326. Ils refusent de dementer neutres, & continuent leurs courfes dans la Nouvelle Angleterre, 341. Ils paroissent réfroidis à notre égard après la prise du Port Royal. Ce que M. de Vaudreuil mande à leurs Missionnaires, 349. Ils font une irruption près du Port Royal; défont un grand Parti d'Anglois, & investissent la Place, 351. Leur zele pour la défense de Quebec, 353-54. Ils font tomber les Anglois du Port Royal-dans une embuscade, & en tuent un très-grand nombre. Ils se joigneut aux François, & investissent le Port Royal, 364. Leurs hostilités dans la Nouvelle Angleterre font une des principales causes, qui engagent la Cour d'Angleterre à ne se point relâcher fur la cession de l'Acadie, 373. Prétentions des Anglois sur les Abénaquis. Ce qui se passe entre eux & les Anglois à ce sujer, 374. & suiv. Ce qui se passe entre eux & un Ministre Anglois, qui avoit entrepris de les pervertir, 375-76. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre ne réussit pas à se les attacher, 476. & suiv. Ils ne s'opposent point d'abord à l'Etablissement des Anglois fur le Kinibequi. Ils ouvrent les yeux, & leur demandent de quel droit ils se rendoient Maîtres de leur Terre. Réponse, qu'on leur fait; effet, qu'elle produit fur eux. Ils demandent à M. de Vaudreuil s'il est vrai que leur Pays a été cédé aux Anglois. La réponse du Géneral les rasfûre. Les Anglois les ménagent, 377. Trahifon, que leur font les Anglois, 378. Ils écrivent au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre. Les Anglois mettent leur patience à bout par l'enlevement du Baron de Saint Castin, & la mort du Pere Rasse, 379. & suiv. Les hostilités commencent, 382. Narantsoak est attaqué par les Anglois; plusieurs Abénaquis & le

Pere Rafle Ce qui ache ciliables a Quelques-u Royale, 39 tranquilles ration pou étoient rest inutilement les gagner. & les Missi ficacement interêts; ce presente au Acadie. ( Situation de les Anglois 1690, 66. les Anglois 109. M. d Commanda 110. Etat d eut été resti envoye M. y fait , 256 pler & à fo l'Evêque de

chaffer les 314. La R avoir l'Acce foir, 32 que jamais Subercafe bliffement glois y fail L'Acadie (M. de Subtiers, 341 à s'en renc quoi, 34, pofés à l'é 343. Situ

après la pr

suiv. Dispo

Corps de

échouent.

grands dég

Le Gouvert

velle Angle

Pere Rasle y sont tués, 383. & suiv. Ce qui acheve de les rendre irréconciliables avec les Anglois, 395. Quelques-uns s'établissent dans l'sse Royale, 399. Ils laissent les Anglois tranquilles en Acadie, par considération pour les François, qui y étoient restés, 400. Les Anglois sont inutilement tout leur possible pour les gagner. Le Baton de Saint Castin & les Missionnaires agissent plus efficacement pour les retenir dans nos interêts; ce que M. de Vaudreuil represente au Ministre à ce sujet, 404.

ırs

re

Acadie. (Voyez le premier Volume.) Situation de cette Province, lorsque les Anglois en firent la conquête en 1690, 66. & suiv. Les François & les Anglois la negligent également, 109. M. de Villebon y est établi Commandant par la Cour de France, 110. Etat de l'Acadie après qu'elle cut été restituée à la France. Le Roy y envoye M. de Fontenu, & ce qu'il y fait, 256. La Cour songe à peupler & à fortifier cette Province, & l'Evêque de Quebec à y établir un Corps de Religieux; ces projets échoiient. Les Bastonnois font de grands dégâts sur les Côtes, 286. Le Gouverneur Géneral de la Nouvelle Angleterre forme le dessein de chasser les François de l'Acadie, 314. La Reine d'Angleterre veut avoir l'Acadie, à quelque prix que ce soit, 321. Elle est plus négligée que jamais par les François. M. de Subercase propose d'y faire un Etablissement solide. Profit, que les Anglois y faisoient par la Pêchel, 322. L'Acadie est menacée de nouveau. M. de Subercase y attire des Flibustiers, 341. Les Anglois déterminés à s'en rendre les Maîtres, & pourquoi, 342. Les Habitans mal disposés à l'égard de M. de Subercase, 343. Situation de cette Province, après la prise de Port Re, al, 347. 6 suiv. Disposition, où y sont les Fran-Tome II.

çois, 349. Efforts inutiles pour recouvrer l'Acadie, 362. & fuiv. Elle est cedée à perpétuité à la Couronne d'Angleterre. D'où venoit la fermeté de la Cour de Londres pour ne point se relâcher sur cette cession, 373-74. En quels termes se sit cette cession, 374. Les Anglois y sont de bonnes conditions aux Habitans François, pour les y retenir, 399. & suiv.

Agniers, (Voyez le premier volume). Des Agniers & des Hollandois font une irruption à Chambly, & y furprennent des Iroquois du Sault Saint Louys. Feintes négociations de ces Sauvages, & quel étoit leur dessein, 92. & suiv. Un Parti d'Agniers & de Goyogouins échappe à M. de Bienville, 97. Des Agniers & des Anglois viennent attaquer le Gouvernement de Montreal, & sont battus à la Prairie de la Madeleine, 102. 6 suiv. Un grand Parti de François & de Sauvages fait une irruption dans ce Canton, & le ravage, 126, & suiv. Deux Agniers arrivent à Montreal, & y sont mal reçus, 135. Expédition projettée contre les Agniers, & ce qui la fait manquer, 166. Des Agniers se mettent en marche pour secourir le Canton d'Onnevouth, & retournent fur leurs pas. Un jeune Agnier, déserteur du Village de la Montagne, est brûlé, 174. M. de Frontenac donne ordre qu'on envoye un grand Parti contre ce Canton, & ce qui empêche l'exécution de cet ordre. Un Parti d'Agniers & de Mahingans défait un Parti de François, 199. Les Agniers empêchent les Onneyouths de venir s'établir dans la Colonie. Ils renvoyent deux Prisonniers à M. de Frontenac, & leurs Deputés parlent insolemment à ce Géneral, 200, M. de Frontenac projette une Expédition contre eux; ce qui le fait changer de résolution, 222. Les Agniers déclarent au Gouverneur de la Nou-

velle Angleterre, que personne n'a droit sur leur Pays, & ils brûlent tous les Papiers, qu'ils avoient signés au préjudice de leur indépendance. Ils proposent à ce Gouverneur d'arrêter les Iroquois du Sault Saint Louys, qui étoient venu les visiter, jusqu'à ce qu'on leur ait rendu leurs Prisonniers; & il n'approuve pas ce desfein, 227-28. Des Agniers vont au Sault Saint Louys; M. de Frontenac ordonne qu'on les y reçoive bien. Il les invite à venir à Montreal, & ils y font bien recus, 228-29. Les autres Cantons traitent de la paix, indépendemment de celui d'Agnier, 244. Mission du Ministre Dellius dans ce Canton, 248. Les Agniers promettent d'envoyer des Deputés au Congrès de Montreal, 273. Leurs Deputés arrivent trop tard. Ils font leurs excuses, & signent le Traité, 285. Le Gouverneur d'Orange veut les obliger de lui renvoyer les Mahingans, qui s'étoient retirés dans leur Canton, 292. Il bâtit un Fort dans leur Canton, 328. Ils prennent Parti contre nous par nécessité, 338. Ils promettent à M. de Vaudreuil de ne jamais se déclarer contre nous, & ce qui fait craindre qu'ils ne manquent de parole,

Le Grand Agnier, Chef Iroquois du Sault Saint Louys: qui il étoit. Il fait un discours fort chrétien à ses Gens, avant l'attaque de Corlar, 45. Il est tué par surprise, Son Eloge, 48-49.

Aigron. Capitaine d'une Flûte dans l'Escadre de M. de la Sale, 3. Il refuse de recevoir un Homme, que M. de la Sale lui avoit envoyé pour faire entrer sa Flûte dans une Riviere, & elle se brise. On le soupçonne de l'avoir fair perir exprès, 7. M. de Beaujeu lui donne passage dans son Vaisseau, pour le soustraire au châtiment, qu'il meritoit,

Aiguefort. Poste Anglois en Terre Neuve. M. de Brouillan s'en rend Mastre, 188.

Aillebout (le Sieur d') se distingue à la prise de Saint Jean, 332. Aimable. La Flûte l'Aimable, fait partie de l'Escadre de M. de la Sale, 3. Elle échoue, & se brise, 7.

Akansas, Sauvages de la Louysiane. Réception, qu'ils font à M. Cavelier, & à sa Troupe, 36. Ils leur donnent des Guides, 37. On est assuré de leur fidelité, 478. Ils taillent en pieces tous les Tioux, & la meilleure partie des Yasous & des Corrois, 484. M. Perrier envoye audevant des Akansas, qui devoient se rendre à notre Fort des Natchez, 489. Ils s'y rendent; & ennuyés d'y attendre les François, ils s'en retournent chez eux, 490. Les Chicachas les sollicitent inutilement de se déclarer contre nous, 500.

Algonquins. (Voyez le premier volume.) Un Parti d'Algonquins & d'Abénaquis attaquent des François & des Iroquois Chrétiens, qu'ils prennent pour des Ennemis, & ce qui en arrive, 48. & suiv. Ils accompagnent M. Hertel dans son Expédition, so. Des Algonquins marchent contre les Agniers, 126. 6 suiv. D'autres accompagnent M. de Frontenac dans fon Expédition contre les Iroquois, 168. Belle action de trente jeunes Algonquins, 224. Les Algonquins font un coup sur les Onnontagués, & pourquoi, 234. Ils demandent qu'on diminuë le prix des Marchandises, 275. Equipage du Chef des Algonquins au Congrès Géneral: son Discours: qui il étoit, 281-82. Des Algonquins vont avec un grand Parti de François en guerre contre les Anglois, 325. Les Algonquins de l'Isle de Montreal témoignent un grand zele pour la deffense de la Colonie,

Alibamons. Sauvages de la Louy-

fiane. Ils fe Nations, & 1 la Caroline; ges, & en am niers à la M fent chez eux tent les France

Allouez. (
te, voyez le
des Illinois a
chez les Mia
Joseph, n'ay
sion aux Illin
Alognies. (
dant des Tr
pour aller for
Sauvages, q
Royal; puis
Amaritom.
neuve. Belle

Amblimon cours à Plais Anchus. nommée le Nouvelle . manquent; gne , 202. L un très-gran Anglois, Kaskebé , 6 ment ils se Port-Royal, de l'Acadie 71. Ils font de Beauport quer Quebe 82. Ils sont la Ville san: vouloient a feaux font of Leurs Trou nouveau av battus pour grande pert abandonne nent pour

débarquer,

d'Iroquois

siane. Ils se liguent avec d'autres Nations, & sont une irruption dans la Caroline; y sont de grands ravages, & en amenent plusieurs Prisonniers à la Maubile, 421. Ils bâtissent chez eux un Fort, dont ils mettent les François en possession, 422.

erre

end

188.

gue

332. fait

ale,

7. yfia.

Ca-

leur est

tail-

e la

des

au-

ient

nez,

ďy

IC-

Chi-

t de

00.

20-

80

cois

ı'ils

: ce

ac-

Ex-

nar-

. රං

. de

on-

ion

24.

fur

34.

orix

age

on-

i il

ont

en

Les

té-

ef-

53.

uy-

Allouez. (le Perc Claude) Jésuite, voyez le premier Volume. Il part des Illinois avec M. Cavelier, & va chez les Miamis de la Riviere de S. Joseph, n'ayant pû établir une Mission aux Illinois. Sa mort, 38.265.

Alognies. (le Marquis d') Commandant des Troupes, est commandé pour aller soûtenir les François & les Sauvages, qui bloquoient le Port-Royal; puis contre-mandé, 351.

Amariton. Lieutenant en Terreneuve. Belle action de cet Officier,

Amblimont. (M. d') porte du secours à Plaisance, 74. Anchusi. La Baye de Pensacole,

nommée le Port d'Anchus , 436. Nouvelle Angleterre. Les Vivres y manquent; la mésintelligence y ré-

manquent; la mésintelligence y régne, 202. Les Abénaquis y désolent un très-grand Pays, 341.

Anglois, voyez Corlar, Sementels, Kaskebé, & le premier Volume. Comment ils se comportent à la prise du Port-Royal, & en d'autres endroits de l'Acadie, 68, & à l'Isle Percée, 71. Ils font leur débarquement près de Beauport, dans le dessein d'attaquer Quebec par la perire Riviere, 82. Ils sont battus, 83. Ils canonent la Ville sans succès. Pourquoi ils en vouloient aux Jesuites. Leurs Vaisseaux sont obligés de s'éloigner, 84. Leurs Troupes sont repoussées de nouveau avec perte, 85. Ils sont battus pour la troisième fois avec une grande perte, 86. Ils décampent, & abandonnent leur Canon; ils reviennent pour le reprendre, & n'osent débarquer, 87. Un Parti d'Anglois, d'Iroquois, & de Mahingans, qui

devoit tomber sur Montreal, est dissipé, & ce qui en fut la cause, 88.0 suiv. On les accuse d'avoir voulu empoisonner les François, 88. Les Iroquois les traitent de lâches, & à quelle occasion, 89. Un de leurs Partis est défait par les Canibas; leur mauvaise foi, en traitant avec les Abénaquis, 91. Ils pensent à attaquer de nouveau le Canada. Ils se disposent à attaquer Montreal, 101. Ils remportent d'abord quelque avantage au combat de la Prairie de la Madeleine. Ils sont ensuite défaits, 102. & suiv. Leur perte, 105. Sur un bruit qu'ils vouloient attaquer de nouveau Quebec, le Roy envoye une Escadre dans le Golphe S. Laurent, 116. Ils affiégent Plaisance, & sont obligés de lever le siège, 117. & suiv. Ils brûlent quelques Habitations, 120. Grands Préparatifs des Anglois, 129. Quel étoit le but de ces préparatifs. Une Flotte Angloise attaque la Martinique, 132. Ils traitent avec les Miamis, 133. Ils levent le siège de la Martinique fort en désordre, 134. Comment ils viennent à bout de s'attacher les Iroquois, & de les rendre irréconciliables avec les François. Pourquoi ceux-ci ne veulent point les prendre pour Arbitres, 137. Les Iroquois ne veulent point qu'ils prennent trop le dessus en Canada. Les Abénaquis continuent de les harceler, 138. Ils bâtisfent un Fort à Onnontagué, 143. Ils font fort maltraités dans la Nouvelle Angleterre par les Abénaquis, 144. Ils emportent toutes leurs Pelleteries du Port Nelson, qui étoit menacé par les François, & fortifient le Fort de Saint Anne, 148. Ils font une trahison aux Abénaquis, & travaillent à les retirer de notre alliance, 159. On est surpris qu'ils ne soient pas venu défendre le Canton d'Onnontagué, & le Fort, qu'ils y avoient construit, 172. Des Anglois S ss ij

le mettent en marche pour secourir le Canton d'Onneyouth, & retournent fur leurs pas, 174. Leur mauvaife conduite par rapport aux Nations Abénaquiles, 177. Ils défendent mal le Fort de Pemkuit, 179. Ils en usent mal avec les Habitans de Beaubassin, après avoir manqué une Escadre Françoise, 181-82. Ils font le siège de Naxoat, 181. & suiv. Ils levent le siège, 185. Etat de leurs Colonies en Terre-neuve, & jusqu'où montoit le commerce, qu'ils y faisoient, 185. Ils reconnoissent que leurs désordres y avoient attiré la colere du Ciel sur eux, 186. Leur Quartier General, 186. Ils sont attaqués, 192. Un Corps d'Anglois est défait, 193. Ils rendent le Fort de Saint Jean, 195, Fautes, qu'ils font dans leurs Colonies, 197-98. Ils dédommagent les Onnontagués de leurs pertes, 200. Ils reprennent le Fort Bourbon, & violent la capitulation, 202. 203. M. d'Iberville le reprend sur eux, après leur avoir coulé bas, ou pris deux Vaisseaux, 204. & suiv. Ils sont résolus de rétablir leurs l'ostes dans l'Isse de Terre-neuve, & de chasser les François de toute l'Isle, 217. Ils se fortifient à Saint Jean, 219. Ils sont mal menés par nos Allies, 223. Quelques Anglois sont tués par les Abénaquis, 231. Leurs prétentions sur plusieurs Postes du Canada. Ils songent à rebâtir le Fort de Pemkuit; & à s'assûrer de la Riviere de Kinibéqui, 235. Ils! demandent des dédommagemens pour la Baye d'Hudson, & ce qu'on leur répond, 236. On les laisse se rétablir en Terre-neuve, 237. A quelles conditions les Abénaquis veulent traiter avec eux, 240-41. Ils prennent le parti de ménager les Iroquois, 242. Uu Anglois est envoyé à Onnontagué pour traverser les négociations de la paix, 246. Réponse, que lui fait Teganis-

forens, 247. Ils font le Commerce avec les Chicachas, & les follicitent de tuer un Ecclésiastique François, 260. On rencontre un de leurs Vaifseaux sur le Micissipi : leurs prétentions fur ce Fleuve. Ils y conduisent des Réfugiés François, pour y établir leur droit, Les mauvais traitemens, qu'ils font à ceux-ci, les engagent à se retourner du côté de la France. 261 - 62. Le Roy d'Espagne veut qu'on les empêche de s'établir fur le Miciffipi, 264. Ils veulent s'établir au Détroit. Les Cantons Iroquois s'y opposent, 269. Ils échoiient à Plaisance, 186. Ils veulent traverset la paix entre les Iroquois & nous, 270. Ils font de grands préparatifs, & sollicitent les Iroquois de chasser les Missionnaires, M. de Callieres travaille à déconcerter leurs intrigues, 287. Expéditions contre eux dans la Nouvelle Angleterre, 289-90; en Terre neuve, 290-96. Ils viennent pour attaquer Plaisance, & se retirent, 293. Ils surprennent quelques Abénaquis. M. de Montigni venge ceux-ci, 294. Ils attaquent le Port Royal, & levent le siège, 297-98. Ils font beaucoup de pertes en Terre-neuve, & leur Commerce y est ruiné, 298. & suiv. Ils prennent un Vaisseau de Roy, qui alloit à Quebec, 300. Ils sont obligés deux fois de suite de lever le siège du Port Royal. Leur Géneral se plaint qu'ils avoient refusé de lui obéir, 314. & fuiv. Grand profit, qu'ils font en Acadie par la Pêche, 322. Ils sont forcés à Hewreuil. Ils dressent une embuscade aux Vainqueurs, & sont battus, 323, & Suiv. Cinq cent . lois obtiennent permission de fa course dans la Colonie, & pourquoi ils sont contremandés, 327. Les Anglois ne pouvoient s'en prendre qu'à eux, si nos Sauvages exerçoient des cruautés dans leurs Colonies., 329. Comment traités dat Caroline d les Sauvag chent de Ils fe ligu attaquer | 35. Îls bâ la Nouve plain. Ur battu, 3 Entrepris Cuiv. Ils contre le Partis est du Port d'un Prif tifs de sa 351-52. I le Comm brouillen Ce que qui devo Suiv. Ce fur Quel les emp pourquo avec les leur assû concilie dessein: partie d Port Ro les Sau mis fon grepren 365. M Chef Po Le Con que to & pou avec le tention fes, &

Sauvag

tention

ils mé

les att

tienne

Comment leurs Prisonniers étoient traités dans la Colonie. Ceux de la Caroline décrient les François parmi les Sauvages de la Louysiane, & tâchent de nous les débaucher, 330. Ils fe liquent avec les Iroquois, pour attaquer la tête de la Colonie, 334-35. Ils bâtissent plusieurs Forts entre la Nouvelle York & le Lac Champlain. Un de leurs Détachemens est battu, 436. Ce qui fit échouer leur Entreprise contre Chambly, 337. 0 suiv. Ils font de grands préparatifs contre le Canada, 350. Un de leurs Partis est battu par les Sauvages, près du Port Royal, 351. On apprend d'un Prisonnier Anglois les préparatifs de sa Nation contre le Canada, 351-52. Presque tous nos Alliés font le Commerce avec eux, 353. Ils se brouillent avec les Iroquois, 357. Ce que devint la Flotte Angloise, qui devoit affiéger Quebec, 357. 6 suiv. Ce qui fit échouer leur dessein fur Quebec & sur Montreal. Ce qui les empêche d'attaquer Plaisance; pourquoi ils ne peuvent compâtir avec les Iroquois, 361-62. ce qui leur assura l'Acadie, 362. Ils se réconcilient avec les Iroquois, & leur dessein : ce qui le fait échouer. Une partie de la Garnison Angloise du Port Royal est taillée en pieces par les Sauvages, 364-65. Les Outagamis font alliance avec eux, & enreprennent de leur livrer le Détroit, 365. Maniere méprisante, dont un Chef Poutéoutamis parle d'eux, 368. Le Commerce des Pelleteriesest prefque tout entier entre leurs mains, & pourquoi, 373. Ils se ménagent avec les Iroquois, 374. Leurs prétentions sur les Nations Abénaquifes, & ce qui arrive entre eux & ces Sauvages, 374. & Suiv. Leurs précentions sur le Pays des Abénaquis: ils ménagent ces Sauvages, 377. Ils les attaquent en trahison, & en retiennent plusieurs Prisonniers, 378.

erce

tent

ois,

aif-

ren-

lent

blir

ns,

nt à

ce,

reut

r le blir

s s'y lai-

r la

170. ful-

les

tra-

cs,

s la

cn

ent

eti-

ties

nge

ort

98.

er-

eft

un

ue-

ois

ort

'ils

Ó

ca-

or-

m-

at-

ois

ne

01

n-

ı'à

Ils enlevent le Baron de S. Castin, 379. Ils poursuivent le Pere Rasse, & mettent sa tête à prix, 380-81. Ils attaquent le Village de Narantsoak, & manquent le Missionnaire, 181. Les hostilités commencent entre les Anglois & les Abénaquis, 382. Ils attaquent de nouveau Narantsoak, tuent le Pere Rasse, profanent le Corps de Jesus-Christ, commettent mille indignités sur le corps du Misfionnaire, 383-84. Ils continuent de faire la guerre aux Abénaquis, & ce qui en arrive, 385. Leur bonne conduite dans l'Etablissement de leurs Colonies, 389. & suiv. Combien les Anglois de l'Amérique Septentrionnale peuvent mettre d'Hommes fous les armes, 402. Ils ne négligent rien pour mettre les Nations Abénaquiles dans leurs interêts, & n'y reuffent point. De quel avantage leur fur la cession de Plaisance & du Port Nelson, 404. Un Corfaire Anglois ravage l'Isle Dauphine, & y exerce de grandes cruautés sur les Habitans, 414. Des Anglois engagent plusieurs Sauvages à aller en guerre pour faire des Prisonniers. On les soupçonne d'intriguer contre nous. On arrête un de leurs Officiers, qui est envoyé à la Maubile. Il y est bien reçu, aussibien qu'à Pensacole, & il est tué par les Tomés. Leur Magasin des Tchactas est pillé par ces Sauvages : ceux, qui le gardoient sont massacrés. Conspiration des Sauvages contre eux. M. de Bienville en rachette plusieurs des Sauvages, & les traite fort bien, 421. Ils comprennent fort bien de quelle importance est pour nous l'Eblissement de la Louysiane, 431. Des Armateurs Anglois attaquent deux Vaisseaux François, & voyant qu'ils n'étoient pas les plus forts, ils s'excusent, en disant qu'ils les avoient pris pour des Espagnols, 438. Projet des Sauvages de la Louysiane d'y établie les Anglois, après y avois

Tchactas refusent de recevoir leurs Marchandises, avant que d'avoir parlé à M. Perrier, & sçû ses intentions, 475. Les Narchez font courir le bruit que les Anglois viennent à leur secours, 481. On ne doute point qu'ils ne secourent les Chicachas, si ces Sauvages se déclarent contre nous, 483. Ils sollicitent vivement les Tchactas de se déclarer contre nous, & leur font des présens considérables, 484. Ces Sauvages disent que les Anglois leur gâtent l'esprit. Le Grand Chef des Caonitas se plaint qu'ils donnent de mauvais conseils, 486. Ils conduisent toutes les démarches des Chicachas contre

Anjelran. (le Pere ) Jésuite. Voyez le premier Volume. M. de Callieres l'envoye aux Nations du Nord & de l'Ouest. Ses instructions, 252. Il arrive à Montreal pour donner avis que les Députés des Nations d'en haut font en chemin pour Montreal, 271. Il dispose toutes choses à Michillimakinac pour la paix générale, & retire deux Prisonniers Iroquois des mains des Outaouais, 274. Quelques Sauvages s'adressent à lui pour le prier de faire lever le fort, qui caufoit, disoient-ils, une maladie, 280. Il fert d'Interpréte aux Outaouais & aux Algonquins au Congrès Général, 281. Les Outaquais le demandent à M. de Callieres, & à quelle condition il est accordé, 283.

Annapolis Royale, nom, que les Anglois ont donné au Port Royal,

Anne, Reine de la Grande Bretagne. Pourquoi elle ne veut pas relâcher l'Evêque de Quebec, qui avoit été pris sur Mer, 301. Elle veut avoir l'Acadie avant la fin de la guerre, à quelque prix quece soit. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre lui répond du succès; & elle l'en

massacré les François, 469. Les remercie, 121-22. Elle promet le Gouvernement de la Nouvelle France au Sieur Vesche, si le projet de cette conquête réuffit, 335. Elle forme le dessein de chasser les François de l'Acadie, & de faire ensuite assiéger Quebec, 341-42. Elle veut absolument avoir le Canada, 352. Pourquoi elle ne veut pas se relâcher fur la ceffion de l'Acadie; elle veut avoir aussi Plaisance & la Baye d'Hudfon ,

> Apalaches. Sauvages de la Floride, quittent le voisinage des Espagnols, pour venir s'établir à la Maubile, près des François. On leur donne un Missionnaire, 414. Des Apalaches aménent un Espagnol à Monsieur de Champmelin,

> Arembourg (Le Sieur d') commande les Habitans, qui font très-bien à l'attaque des Natchez,

Argenteuil (Le Sieur d'Aillebout d') Lieutenant, se risque à monter à Michillimakinae, 129. Il en ramene un grand Convoi à Montreal, 132. Il est envoyé à Michillimaxinac en qualité de Lieutenant du Commandant, 133. Il arrive à Michillimakinac; Effet de son voyage, 164. Il arrive trop tard à Montreal avec cinquante François, pour avoir part à l'Expédition du Comte de Frontenac contre les Iroquois. Nouvelles qu'il apporte des Sauvages de Michillimakinac, 176. Il se distingue à la prise de Saint Jean,

Arriola (D. Andrès de) Premier Gouverneur de Pensacole y bâtit un Fort, & une Eglife,

Artaguette (M. d') Commissaire-Ordonnateur à la Louysiane : avis qu'il donne à M. de Pontchartrain, 3 30. En quel tems il arrive à la Louyfiane. Son arrivée donne quelque forme à cette Colonie. Ses efforts inutiles pour engager les Habitans à cultiver les Terres : ce qu'il dit du Tabac de la Maubile : il est d'avis de fortifier avis. Il re deux Frei &c en que Artagu fecours d de cet O chez, 481 du Fort, ces Sauva

l'isle Day

Affenis Allinais Situation des Gui 218. Les fement c à propos les Natch

> Acerib Sault Sa Son Dif un Conf de Fron 61. Il d de sa fid Attaca Ils fecou Denys co

Aveno fionnaire Saint Jo & fon ca te Cadil Mission de l'y re Augit

rencont été de la velles, Ayen Leurs ( cultiver

feau de

Brouill

PIsse Dauphine. Réslexion sur cet avis. Il retourne en France, 415. Ses deux Freres arrivent à la Louysiane, & en quelle qualité, 445.

Arraguette (Le Chevalier d') va au secours des Illinois, 459. Belle action de cet Officier à l'attaque des Natchez, 481. Il est établi Commandant du Fort, qu'on bâtit dans le Pays de ces Sauvages, 482. Sa mort, 501.

Assenis ou Cenis. Voyez ce mot.

Alfinais. Sauvages de la Louysiane. Situation de leurs Pays. Ils donnent des Guides à M. de Saint Denys, 218. Les Espagnols sont un Etablissement chez eux, 427. Ils secourent à propos M. de Saint Denys contre les Natchez,

Ateribata. (Louys) Iroquois du Sault Saint Louys, Filleul du Roy. Son Discours aux Outaouais dans un Conseil, en presence du Comte de Frontenac, & ce qu'il produit, 61. Il donne une grande preuve de sa fidélité,

Attacapas, Sauvages de la Floride. Ils secourent à propos M. de Saint Denys contre les Natchez,

Avencau (Le Pere) Jesuite Misfionnaire des Miamis à la Riviere de Saint Joseph. Succès de ses travaux, & son caractere, 322. M. de la Motte Cadillac l'oblige de sortir de sa Mission, & pourquoi. Il est obligé de l'y renvoyer,

Augiers (M. des) prend un Vailfeau de l'Armadille d'Espagne, & y rencontre trois François, qui avoient été de la suite de M. de la Sale. Nouvelles, qu'on apprit par eux, 40.

Ayennis. Sauvages de la Floride: Leurs Coutumes, leur maniere de cultiver la Terre, leur culte religieux,

15.6 Juiv.

B

BABOUL, Poste Anglois de l'Isle de Terre-Neuve, 187. M. de Brouillan y entre, & ymene un Navire de guerre Anglois. Il se rend Maître de la Baye, 188.

Bailai. Commandant Anglois du Port Nelson. Rend son Fortà M. d'Iberville.

Baleine. Le Port de la Baleine, en l'Isle Royale. Sa description & sa situation, 387. La Pêche de la Baleine beaucoup plus aisée & plus avantageuse dans le Fleuve Saint Laurent, que dans le Nord,

Baptiste. (Le Sieur) vient au secours de Naxoat, 183.

Baptifte. Flibustier François. M. de Frontenac se plaint de ce qu'on le rient dans les chaînes à Baston, &c de ce qu'on l'y traite avec la derniere rigueur, 226. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre veut le faire pendre comme Corsaire. M. de Callieres le sauve, en menaçant le Gouverneur de represailles, 287.

Barbier. (Le Sieur le) M. de la Sale le laisse au Fort de Saint Louys, en qualité de Commandant, 21.

Le Barbu. Chef Natché, veut faire perir M. de la Loire, 422.

Baron. (Le Sieur,) fait l'Office d'Ingénieur dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 489.

Baron. Le Baron, Chef Huron, trahit les François, & traite avec les Iroquois, 156. Ce que M. de Frontenac lui dit pour lui faire connoître qu'il étoit instruit de ses menées, 158. Effet de ses intrigues, 162. Il s'établit dans la Nouvelle York avec plusieurs Familles Huronnes, 213.

Barre. (M. de la) Voyez le premier volume. M. de Pontchartrain lui attribue d'être la cause de la guerre des Iroquois, 223.

Barthelemy, jeune Parisien, se met en marche pour aller aux Illinois. Il arrive aux Akansas, 36. Il est obligé d'y rester, faute de pouvoir marcher, 37.

Baston, voyez Boston. Baudouin. (Le Pere Michel) Jésuite, tâche d'établir une Mission chez Sale. Il met à la voile, les Tchactas, 485.

Beaulieu. (Le Sieur de la voile)

Baumanoir, Officier François, se distingue au siège de Quebec, 86.

Bayagoulas, Sauvages de la Louyfiane. M. d'Iberville artive chez eux, & visite leur Temple. Le Dieu des Bayagoulas, 258-59. Autre nom de ces Sauvages, 259.

Beaubassin, Quartier de l'Acadie. Violences, que les Anglois y commettent, 181-82. Les Anglois y font une descente, & y trouvent les Habitans sur leurs gardes, 181-82.

M. de Beaubassin, Lieutenant, fait une course, & des ravages dans la Nouvelle Angleterre, 289-90.

Beaucourt. (M. de) aujourd'hui Gou-

verneur de Montreal, marche contre les Iroquois, & les défait, 112. Il commande des Canadiens, qui sont envoyés en Terre-neuve, 298. M, de Vaudreuil lui mande de presser les travaux, qu'il faisoit à Quebec, 351. Ses diligences pour mettre Quebec en état de soûtenir le Siége, 355.

Beauharnois. M. de Beauharnois quitte l'Intendance du Canada pour prendre celle des Classes de la Marine. M. de Pontchartrain l'exhorte à engager les Négocians de plusieurs Villes à faire un effort pour reprendre l'Acadie, 362-63. M. le Chevalier de Beauharnois, Frere du Précédent, est nommé Gonverneur Général de la Louysiane; il envoye à la découverte de la Mer du Sud,

Beaujeu. (M. de) commande l'Escadre destinée à la découverte du Micissipi, 3. Il se brouille avec M. de la Sale. Suite de cette brouillerie, 4. & suiv. Son entêtement est cause de la perte d'un Bâtiment de la Sale, 5. Il lui fait manquer l'Embouchure du Micissipi. 6. Ses nauvaises manieres avec M. de la Sale. Il embarque le Capitaine de la Flûte, pour le soustraire à la justice de M. de la

Sale, Il met à la voile,

Beaulieu. (Le Sieur de) va reconnoître les Natchez, 489. Il est attaqué par ces Sauvages, & tué, 490.

Beaumont (M. de Beauharnois de) arrive à Quebec, où l'on attendoit la Flotte Angloise, sans l'avoir rencontrée,

Beauport (voyez le premier Volume.) M. de Beaucourt prend de bonnes mesures pour empêcher les Anglois de faire descente à Beauport, 355.

Beauvais. (Le Sieur de Tilly de) Lieutenant, leve un Parti de guerre, & le fuccès qu'il eut, 48. Il commande un Corps de Sauvages dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Bégon. M. Bégon, Intendant des Isles de l'Amérique, est nommé Commissaire à Saint Domingue, 5. Il en use bien avec M. de la Sale, 6. Ordres, qu'il reçoit du Roy: M. de Beauharnois lui succede dans l'Intendance de la Rochelle & de Rochefort.

M. Bégon, Fils du Précédent, Intendant en Canada. Mémoire concerté entre M. de Vaudreuil & lui, pour peupler le Canada, 402.

Behancourt. (Le Baron de) conduie un Corps de Sauvages à l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Des Abénaquis s'établiffent sur la Riviere de Behancourt. Motifs de cet Etablissement, 294.

Beletre (Le Sieur de) se distingue en Terre-neuve, 300. La Belle, Fregate, que le Roy avoit donnée à M. de la Sale, 3. Elle

fait naufrage, 19.

Bellefont, brave Canadien, est tué
dans un combat, où quarante Abé-

naquis défont six cent Anglois, 70.

Bellesontaine (Le Sieur de) Commandant aux Illinois, reçoit M. Cavelier & sa Troupe, 37.

Bellomont (Le Chevalier de) Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre,

gleterre, re des Prisonn ce Général Iroquois, lui fait M. tient un Cantons Ire fe, 227-28 tre au Com de pla ntes de ce Géné feté de ce au sujet des Ses prétent Postes, 230 les Abénac 240. Il reço gleterre de lité, & M un Duplicat. ce, 241. Il quois de de Il tâche de de la Paix. ganissorens Il fait agré fionnaires I arrive, 248 forts pour e faire la paix tre aux fers menace de qui paroît Iroquois; intimider o

> Belmont. rieur du Sé réponse au lui demand Pere Rasse,

> Bénac. (1)
> mande les M
> de M. Perr
> 489. Il reç
> dre langue:
> & revient,
> Il envoye a
> Natchez pr
> Ton

gleterre, renvoye à M. de Frontenac des Prisonniers François. Sa Lettre à ce Général: Ses prétentions sur les Iroquois, 225-26. Réponse, que lui fait M. de Frontenac, 226-27. Il tient un grand Conseil des cinq Cantons Iroquois, & ce qui s'y palfe. 227-28.Il écrit une seconde Lettre au Comte de Frontenac, remplie de plaintes & de menaces. Réponse de ce Général, 229. & suiv. Fausseté de ce qu'il dit dans sa Lettre, au sujet des Missionnaires, 234-35. Ses prétentions sur plusieurs autres Postes, 236. Il s'applique à gagner les Abénaquis pour s'en assurer, 240. Il reçoit ordre du Roy d'Angleterre de faire cesser toute hostilité, & M. de Callieres en reçoit un Duplicata de la part de ce Prince, 241. Il empêche les Députés Iroquois de descendre à Montreal, 244. Il tâche de traverser les négociations de la Paix, 246. Ce que répond Téganissorens à ses Envoyés, 246 - 47. Il fait agréer aux Iroquois des Missionnaires Protestans, & ce qui en arrive, 248. Il fait de nouveaux efforts pour empêcher les Iroquois de faire la paix avec nous, & fait mettre aux fers un Onneyouth., 249. Il menace de faire pendre les Jesuites, qui paroîtront dans les Cantons Iroquois & en voulant gagner, & intimider ces Sauvages, il les irri-

Belmont. (M. l'Abbé de ) Supérieur du Séminaire de Montreal. Sa réponse au Pere de la Chasse, qui lui demandoit des Prieres pour le Pere Rasse, 385.

Bénac. (M. de) Capitaine, commande les Milices dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 489. Il reçoit ordre d'aller prendre langue à notre Fort des Natchez, Et revient, sans avoir rien vût, 490. Il envoye avertir M. Perrier que les Natchez prennent la fuite, 495.

Bergeres. (M. des) Capitaine, est laissé à la garde d'un Fort dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois,

Berros. (Dom Estevan.) Il attaque l'Ile Dauphine, 443, Il mande au Général Espagnol qu'il est impossible de s'en rendre maître,

Bert. (Le Sieur le) du Chesne, se poste vers Chambly à la tête des Sauvages, pour dessendre ce poste, 102. Il accourt pour combattre les Ennemis, 104. Il est blessé à more, 105. Il meurt de ses blessures, 106.

Bertrand. (Le Sieur Gaspard) Habitant de Plaisance, brave Homme, est chargé de l'Expédition de l'Isse Carbonniere. Il attaque une Fregate Angloise; tue le Capitaine, met tous les Officiers hors de combat, & est tué lui-même, 346-47.

Bienville. (M. le Moyne de ) est tué au combat de Saint Sulpice, 75. Il avoit levé peu de tems un grand Parti pour marcher contre les Iroquois, & ce qui l'avoit fait échouer,

M. de Bienville, Frere du Précédent, accompagne M. d'Iberville son Frere, en qualité de Garde de la Marine, à la recherche de l'Embouchure du Micissipi. Il est chargé de la garde d'un Fort, près du Micissipi, 260. Il est mis en qualité de Lieutenant dans un autre Fort. Il rencontre des Anglois fur le Fleuve, & ce qu'ils lui difent, 260-61, 413. Devenu Commandant Général, il abandonne le Biloxi. & transporte cet Etablissement sur la Riviere de la Maubile, 414. Il reçoit fort bien un Officier Anglois, qu'on avoit arrêté aux Natchez & lui rend la liberté. Il rachette plusieurs Anglois pris en guerre par les Sauvages, & les traite bien, 421. Il est envoyé aux Natchez pour tirer raison de la perfidie de ces Barbares. Il croit qu'on a eu une terreur panique : ce qui le désabuse. Pourquoi il s'arrête dans

la Baye des Tonicas :- 424. Ce qui se passe entre lui & le Grand Chef des Natchez. Il fait justice des Meurtriers des François, 425. A quelles conditions il accorde la Paix aux Natchez. Il fait construire un Fort fur leur Terrein, 426-27. La Compagnie d'Occident le nomme Commandant Général de la Louysiane, 433. Il propose un Terrein pour y fonder la Nouvelle Orleans, & il est chargé de cet Etablissement, 434. Il fait prendre possession de la Baye de Saint Joseph, 435, Pourquoi il l'abandonne, 436. Il conduit les Sauvages au Siége de Pensacole, 437. Il envoye un renfort de Troupes à M. de Sérigny, 442. Il reçoit ordre d'investir par Terre le Fort de Pensacole, 447. Il fait harcelet la Garnison de Pensacole, 448. Il refuse de composer avec le Gouverneur de Pensacole, 449. Il détourne M. de Saujon d'aller attaquer la Baye de Saint Joseph, 453. Il reçoit ordre de la Cour de renvoyer M. de Saint Denys aux Natchitoches. Il établit de nouveau le Quartier Général au Biloxi, & y fixe sa résidence, 454. Il tente inutilement de faire un Etabliffement à la Baye de S. Bernard. Il y renvoye des Sauvages, qu'on y avoit enleves en trahifon, 455. Les Tchactas lui donnent avis des propositions, que leur font les Anglois, 456. Avis, que lui donne le Gouverneur de la Caroline, 457. Les Chicachas le font prier de les recevoir en grace, 4,8. Son embarras au sujet des Natchez: M. Delietto l'en tire, 460. M. Perrier lui succède, & il tepasse en France, 462. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane,

Bigot (Le Pere Jacques) Jésuite: avis, qu'il donne à M. de Callieres au sujet des Abénaquis, & ce que lui dit ce Général, 240. Un des PP. Bigot fert d'Interpréte aux Abénaquis au Congrès Général pour la Paix, 281.

Bihorel, un des Compagnons de M. de la Sale, disparoît,

Biloxi, Bave de la Louysiane, M. d'Iberville y bâtit un Fort, 259. Il y est mal placé, & pourquoi, 262. Ce Poste est abandonné, 414. On y établit de nouveau le Quartier Général. Incommodités de ce Poste, 454. Il en est transporté à la Nouvelle Orleans, & on n'y laisse qu'un Détachement,

Binneteau. (Le P.) Jesuite, Missionnaire des Abénaquis. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac,

Blanc (Jean le) Chef Ontaquais, fait des présens à M. de Callieres, & fon discours est fort applaudi, 275: quoique fort attaché aux François, il embarrasse M. de Callieres, parce qu'il voit trop clair, 276. Il délivre le Pere Constantin, Récollet, que des Outrouais avoient lié, & l'engage à travailler à faire cesser un grand désordre survenu au Détroit, 309. Il va trouver M. de Vaudreuil pour lui faire les excuses de sa Nation: Son discours à ce Général,

Blénac (Le Comte de) Gouverneur Général des Isles, donne avis en Cour, qu'il est attaqué par une Flotte Angloise à la Martinique, 132. Il oblige les Anglois à lever le Siége,

Blondel (Le Sieur) Capitaine, va commander aux Natchez, Boisbriand. (Le Sieur Dugué de) fe distingue beaucoup en Terre-neuve, 196-97. Il reste au Fort Bourbon, en qualité de Lieutenant, 208. Il arrive à la Louysiane nommé Commandant aux Illinois, 435. Il va au fecours des Illinois, & apprend à moitié chemin qu'ils sont délivrés,

Boisrondet. (Le Sieur de) Commis de M. de la Sale, part des Illinois avec M. Cavelier & fa Troupe; & est obligé d'y retourner, 37. Il passe en Canad Troupe,

Bonave mouille d avis d'un 100. Il ati prife Ans fes Prison ve à Quel Pemkuit, die après fur les A fon arriv die, & v kuit avec fuiv. Il a ne prend Brouillan mier s'e pour Sair pour Fran charge de Troupes Port-Roy nison, 31 fie la del

> Bonner re-neuve ont pern Pourquo point de çois ruin

contre le

Bonre pédition Volonta Le Bo

lume.) I partie de un droi glois, Boston Boston

Nouvel 145. E quoi, que les Ville, Bafton, en Canada avec M. Cavelier & fa font de grands dégâts sur les côtes Troupe.

de

taté-

54. Dr.

ta-

6.

u'il

3 I .

es, di,

ic-

76. ol-

ié , Ter

Dé-

au-

e fa

al,

12.

er-

vis unc

ie,

r le

33.

va

34. le)

eu-

ur-

38.

m-

au

l à

s,

nis

ois

Bonaventure (Le Sieur Denys de) mouille devant Quebec, & y donne avis d'un grand secours de France, 100. Il arrive au Port-Royal avec une prise Angloise, & envoye deux de ses Prisonniers à Quebec, 109. Ilarrive à Quebec, & manque le Fort de Pemkuit, 121. & suiv. Il atriveen Acadie après avoir fait quelques prifes fur les Anglois, Effet, que produit son arrivée, 159. Il arrive en Acadie, & va faire le Siége de Pemkuit avec M. d'Iberville, 177. & fuiv. Il arrive à Plaisance, 180. Il ne prend point Parti entre M. de Brouillan & M. d'Iberville. Le Premier s'embarque sur son Vaisseau pour Saint Jean, 190. Il fait voile pour France, 191. M. d'iberville le charge de demander un renfort de Troupes au Roy, 198. Il arrive au Port-Royal, & en renforce la Garnison, 318. M. de Subercase lui confie la dessense du Fort en marchant contre les Anglois,

Bonneviste, Port de l'Isse de Terre-neuve. Les Anglois de Saint Jean ont permission de s'y retirer, 195. Pourquoi M. d'Iberville ne s'empara point de ce Poste, 196. Les François ruinent toute cette côte, 300.

Bonrepos. (Le Sieur de) va à l'Expédition de Corlar, en qualité de Volontaire, 44.

Le Borgne. (Voyez le premier Volume.) Il se prétend Seigneur d'une partie de l'Acadie, & se fait payer un droit pour la Pêche par les Anglois, 236.

Boston, ou Baston. Soulevement à Boston contre le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & pourquoi, 145. Escadre à Baston, & pourquoi, 201. Les Anglois croyent que les François en veulent à cette Ville, 202. Entreprise manquée sur Baston, 215. & suiv. Les Bastonnois

de l'Acadie. Les François, Prisonniers à Baston, sont fort maltraités, & la Reine d'Angleterre deffend de les échanger. Les Milices de la Nouvelle York se rendent dans cette Ville, 186-87. On veut à Baston engager les Abénaquis à demeurer neutres, mais on s'y prend trop tard, 289. Les Bastonnois font une Entreprife fur le Port-Royal, & ne réuffiffent point, 297. & suiv. On fait à Baston des réjouissances pour la prise du Port-Royal, personne ne doutant de cette prise. Soulevement contre le Général Mark, à la nouvelle de la levée du Siége, 317. Le Parlement de Baston justifie cet Officier. & le renvoye avec de plus grandes forces au Port-Royal, 318. Maniere dure, dont les François & les Sauvages Prisonniers à Baston y sont traites, 329. On y fait un grand Armement contre le Canada, 330-31, 334. Les Entreprises & les Projets de M. de Subercase donnent de grandes inquietades à Baston: & résolution, qu'on y prend, 342. Préparatifs à Baston pour le Siége de Quebec,

Boularderie. (Le Sieur de la) Énfeigne de Vaisseau, est blessé en combattant avec beaucoup de valeur au Siége du Port-Royal, 320.

Bourbon. Le Fort Bourbon, ou Port Nelson, voyez ce mot.

Bourgeois. Habitant de Beaubaffin en Acadie, va trouver le Commandant de l'Escadre Angloise, pourquoi, & ce qui en arrive, 181.

Bourgmont. (Le Sieur de) est envoyé Commandan, au Détroit. Il recoit mal les Sauvages, 307. Il veut les engager à aller en guerre contre les Sioux. Il maltraite un Outaouais, ce qui cause un grand désordre. Il fait tirer sur eux, & ce qui en arrive, 309. & suiv.

Brandt, Capitaine Suisse, déserte

Ttt ij

de la Louysane avec sa Compagnie, & va à la Caroline, 457.

Bremans. (Eustache de) jeune Parisien de la suite de M. de la Sale. Ce qu'il devint après la ruine du Fort de Saint Louys par les Clamcoëts,

Brisacier. (M. l'Abbé de) Sa Lettre au Pere de la Chaise, au sujet de la Traite de l'Eau-de-vie, 124.

Brosse. (Le Sieur de la) Lieutenant Réformé, va en qualité de Vo-Iontaire à l'Expédition de Corlar, 44. Il leve un nouveau Parti de Guerre, & quel fuccès il eut, 48. & Juiv. Brouillant. (M. de) Gouverpeur de Plaisance, y est attaqué par les Anglois, & fait lever le Siège, 117. & suiv. Le Roy vent qu'il agisse de concert avec M. d'Iberville, pour chasser les Anglois de l'Isle de Terreneuve, 160. Caractere de ce Gouverneur, 186. Son Expédition contre les Anglois. Il se plaint des Malouins, & les Malouins de lui, 187-88. Il retourne à Plaisance, & n'approuve point l'attaque de Carbonniere, 188-89. Il se brouille avec M. d'Iberville, & se réconcilie, 189. Il s'embarque pour Plaisance; se brouille de nouveau avec M. d'Iberville, & se réconcilie encore, 190-91. Il se brouille une troisiéme fois, & est encore obligé de se raccommoder, 191-92. Ses Exploits à la prise de Saint Jean, 193. & suiv. Il fait une impolitesse à M. d'Iberville, 195. Il propose de garder Saint Jean, & pourquoi il ne le garde pas. Il se brouille encore avec M. d'Iberville, & se raccommode. Il retourne à Plaifance, 196. Il est d'avis que M. d'Iberville n'aille point en Acadie, de peur de manquer le Port Nelson, 205. Il fuccede au Chevalier de Villebon dans le Gouvernement de l'Acadie. Nouvelles, qu'il apprend de Baston: Il les communique à M. de Callieres, 286-87. Il est surpris au

Port Royal par les Anglois, & leur fait lever le Siége, 297. Sa mort, 297-98.

Broutin, (Le Sieur) qui avoit été Commandant aux Natchez, est demandé par les Baibares pour Otage,

Bruyas. (Le Pere) Voyez le premier Volume.) Question, qu'il fait aux Députés Iroquois, de la part du Gouverneur Général, 142. Les Iroquois le demandent à M. de Callieres, & à quelles conditions il promet de le leur envoyer, 238. M. de Callieres l'envoye à Baston, & pourquoi, 241. Les Iroquois le demandent à M. de Callieres pour traiter de la Paix, 244. Ce Général y consent, 245. Il part pour Onnontagué. Réception, qu'on lui fait. Son discours dans un Conseil, & sa conduite en cette occasion, 245-48. Il retourne à Montreal avec des Députés de deux Cantons. Pourquoi il n'insiste point fur l'article des Ministres Protestans, que les Iroquois avoient promis d'accepter, 249-50. Il retourne à Onnontagué à la priere de Teganissorens: Succès de sa négociation, 270. & suiv. Il sert d'Interpréte aux Iroquois au Congrès Général pour la Paix,

Buisson. (Le Sieur du) Commandant au Détroit, est insulté par les Outagamis, 365. Il appelle nos Alliés à son secure. Il ses mene contre les Outagamis. Sa bonne conduite dans cette Expédition, & quel en sut le succès, 366. & suiv.

Burin, la Baye du Grand Burin en Terre-neuve. Sa fituation. Pourquoi M. de Nefmond s'y transporte, 219.

CIABANAS, Officier François, fe distingue au Siège de Quebec, 86. Cadillas (M. de la Motte) succede à M. de Lo dement de gage les Sai rir fur les avis que n liés, si o guerre au mine nos fur les Iro succès, 1 d'un Chef foir. Ses in vages de f en cette of ve dans u ment il er Poste à ag Il les inv Frontenac cher cont l'empêche à Montre de Sauvas fecours d envoyé a troit, 284 mandent ponfe. Il qu'il dit a 307. Il p. troit, 31 qu'il fait reconnoî ter avec l lent trait Général , ordres de claration 312. Il 1 & quoiq Pesant at Chef, 3 neau de Joseph, Miamis . peu hor

eux, les

23. Il ef

Louyfiar

à M. de Louvigny dans le Commandement de Michillimakinac, & engage les Sauvages de son Poste à courir fur les Iroquois, 151. Il donne avis que nous allons perdre nos Alliés, si on ne fait sérieusement la guerre aux Iroquois, 153. Il détermine nos Allies à faire des courles fur les Iroquois, & ils les font avec succès, 155. Sa conduite à l'égard d'un Chef Huron, qui nous trahisfoit. Ses inquiétudes au sujet des Sauvages de son Poste, & son habileté en cette occasion, 157-58. Il se trouve dans un grand embarras, & comment il engage les Sauvages de son Poste à agir contre les Iroquois, 162. Il les invite à se joindre à M. de Frontenac, qui se disposoit à marcher contre les Iroquois, & ce qui l'empêche de réussir, 164. Il arrive à Montreal avec un grand nombre de Sauvages Alliés, qu'il amene au secours de la Colonie, 213. Il est envoyé avec cent Hommes au Détroit, 284. Les Outaouais lui demandent justice des Miamis: sa réponse. Il part pour Quebec, & ce qu'il dit aux Outaouais en partant, 307. Il part pour retourner au l'2troit, 310. Imprudente démarche, qu'il fait pendant son voyage; il la reconnoît, & la répare. Il veut traiter avec les Outaquais, qui ne veulent traiter qu'avec le Gouverneur Général, 211. Il reçoit sur cela les ordres de M. de Vaudreuil, & la déclaration, qu'il fait aux Outaouais, 312. Il mollit avec les Outaouais, & quoiqu'il eût promis la Tête du Pesant aux Miamis, il pardonne à ce Chef, 313. Il oblige le Pere Aveneau de quitter sa Mission de Saint Joseph, & pourquoi. Il amuse les Miamis, & fait avec eux un Traité peu honorable. Il marche contre eux, les défait, & les soumet, 122-23. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane. Sesinstructions, 415-16.

8. té

e- 9. er é- u- si à le

cs a

la

t, é-

rs

en

बे

uх

nt

s,

c-

n-o-o-la i -- s-- e e n - n - - .

Ses tentatives pour établir le Commerce avec les Espagnols, 417. Il établir des Magasins aux Natchez, 421. Il arrive aux Illinois, où l'on fair courir le bruit qu'il a découvert une Mine d'argent. Il retourne à la Maubile, où plusieurs Nations Sauvages lui font des offres fort avantageuses, qu'il accepte, 422. Il envoye M. de Bienville contre les Natchez, 424. Ses précautions pour empêcher les Espagnols de s'approcher de nous, 427. Il est relevé, & retourne en France, 433.

Cafaro. (M. de) Capitaine de Vaisfeau, meurt de peste en allant à la Louysiane,

Callieres. (M. de) Gouverneur de Montreal. (Voyez le premier Volume.) Ordre, qu'il reçoit de M. de Frontenac, 76. Avis, qu'il reçoit d'un grand Parti d'Iroquois, 99. Sur la nouvelle d'un gros Parti d'Anglois & de Sauvages, il assemble des Troupes, & va camper à la Prairie de la Madeleine. Il envoye M. de Valrenes pour deffendre Chambly, 102. Une maladie l'empêche de se trouver au Combat de la Prairie de la Madeleine, 103. Il envoye un Parti contre les Anglois, 112. Il donne avis à M. de Frontenac que trois cent Tsonnonthouans se sont cantonnés fur la Grande Riviere. Ordre, qu'il reçoit de ce Général, 113. Précautions, qu'il prend pour garantir son Gouvernement d'une irruption des Iroquois, 125-26. Il recommande au Parti, qui marchoit contre les Agniers, de ne point faire de Prisonniers, que des Femmes & des Enfans, 126. Il n'est point obéi, 127. Un Capitaine Onneyouth le vient trouver, & il l'envoye au Gouverneur Général, 130. Il marche contre les Iroquois, qui se retirent à son approche, 131-32. Sa conduite à l'égard des Iroquois, qui faisoient semblant de vouloir entrer en négocia-

tion. Dessein des Iroquois contre lui, 139. Il rompt leurs mesures, 151. Il pourvoit à la sûreté de tous les Postes, 155. Son avis sur l'Expédition contre les Iroquois, 165-66. Mouvemens, qu'il se donne pour cette Expédition, 167. Il conduit alternativement l'Avant - garde & l'Arriere - garde dans la marche, 169. Il tire par son habileté l'Armée Françoise d'un grand danger. Il facilite la descente des Troupes, 170. Ruse, qui lui réussit pour empêcher les Tsonnonthouans de venir défendre le Canton d'Onnontagué. Il commande la Ligne gauche de l'Armée, & monte à Cheval; pourquoi, 171. Il s'offre à demeurer pendant l'Hyver dans le Pays Iroquois pour en assurer la conquête. Il est d'avis de châtier les Goyogouins, & poutquoi tout cela n'est pas approuvé, 174. & suiv. Ordres, qu'il recoit de M. de Frontenac. Sa réponse, 199. Il recoit les Onneyouths; demande à M. de Frontenac ses ordres à leur sujet, & la réponse du Général, 200. Les Iroquois Chrétiens lui offrent leurs services, & ce qui l'empêche de les accepter. Il rompt les mesures des Iroquois, 201. Un Député d'Onnevouth le vient trouver à Montreal, & ce qu'il en pense, 209. Son avis fur la conservation des Postes du Canada, 211. 6 suiv. Son entretien avec le Ministre Dellius touchant les prétentions des Anglois sur plusieurs Postes du Canada, 235. Il reçoit des Députés Iroquois, & se défie d'eux. Demandes, qu'ils lui font : réponse, qu'il leur fair, 238. Il est nommé Gouverneur Général: fon caractere, 229. Avis, qu'on lui donne que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre veut traiter avec les Abénaquis, & ce qu'il répond, 240. Il reçoit par le Roy d'Angleterre un ordre du Roy de faire cesser toute hostilité en Canada, & en reçoit un

pareil pour le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, à qui il l'envoye. Les Iroquois lui envoyent une députation pour le complimenter sur sa promotion, 241. Ses mesures pour n'être point surpris par les Iroquois. Il envoye à Onnontagué l'ordre du Roy d'Angleterre au Chevalier de de Bellomont, & quelle vûe il avoit en cela, 242. Les Outaouais & les Iroquois le viennent trouver, & ce qu'il dit aux uns & aux autres. Six Députés de deux Cantons lui sont présentés par M. de Maricourt, 243. Il leur donne une audience publique, & ce qui s'y passe 244-45. Il donne audience aux Députés de differentes Nations, Ils applaudissent à son discours. Il figne avec eux un Traité provisionnel, 250. & suiv. Il envoye M. de Courtemanche & le Pere Anjelran aux Nations du Nord & de l'Ouest, & ce qu'il leur recommande. Il rend compte à M. de Pontchartrain de l'état des affaires, & pourquoi il n'avoir pas voulu parler aux Iroquois au fujet du choix des Missionnaires Catholiques on Protestans, 254-55. Il mande à M. de Pontchartrain qu'on prépare en Angleterte & en Hollande des Vaisseaux pour faire un Etablissement à la Louysiane sur les mémoires du Pere Hennepin, & que le Roy d'Angleterre y vouloit envoyer les Réfugiés François, 260-61. Les Iroquois lui portent leurs plaintes contre les Outaquais, qui avoient attaqué leurs Chasseurs. Sa réponse. Ce qu'il dit à Téganissorens au sujet de l'Etablisse. ment du Détroit. Il lui accorde des Députés François, 268. 6 suiv. Sa conduite au Congrès pour la Paix générale, 274. & suiv. Ce qu'il dit aux Députés des Cantons après la signature du Traité. Pourquoi il ne leur parle ni du Détroit, ni des Jésuires, 284. Il menace le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre'de represailles,

s'il fait n tiste, Il trav trigues de tons. Sa m

Canadie leur inex Fort par voure per 81. & Jui leur zéle ge de Qu pes vivre vent bien combat o leine, 1 chent con des Sauv Leur atta ville. Qu Commar duire. M. il veut le M. de M tête au obéir, 1 de sentir en Terre quoi ils tes en A diens for & s'y di fuiv. Le vation ]

diens, 3

la Nou

Leur ré

Quebec

faites ci

s'il fait mourir le Capitaine Baptiste, Il travaille à déconcerter les intrigues des Anglois dans les Cantons. Sa mort; son éloge, 287-88.

u-

ic.

fa

ur

is. Iu

de oit

cs

ce ix

nt 3. e, ne es if-

té

ye nde nt-&cr es

ie

(à Canada, Etat de la Colonie Françoife du Canada, par rapport au Commerce jusqu'en 1706, 390. O suiv. Combien le Canada pouvoir mettre d'Hommes sous les armes à la Paix d'Utrecht. Les Députés de la Ville de Londres au Parlement sont chargés de demander pourquoi on a laissé le Canada aux François, 402, 403. Il fait une grande perte par le naufrage du Chameau,

Canadiens. Leur courage supplée à leur inexpérience pour prendre un Fort par les régles, 54. Leur bravoure pendant le Siège de Quebec, 81. & suiv. Le Roy est informé de leur zéle pendant & après le Siége de Quebec. On envoye les Troupes vivre chez eux, & ils les reçoivent bien, 91. Ils se distinguent au combat de la Prairie de la Madeleine, 105. Cent Canadiens marchent contre le Canton d'Agnier avec des Sauvages alliés, 126. & suiv. Leur artachement pour M. d'Iberville. Qualités, que doit avoir un Commandant pour les bien conduire. M. de Brouillan les craint, 189; il veut les mettre sous les ordres de M. de Muys, & menace de casser la tête au premier qui refusera de lui obéir, 191. Il les craint, & change de sentiment, 192. Leurs conquêtes en Terre-neuve, 193. & Suiv. Pourquoi ils ne gardent pas leurs conquêtes en Amerique, 198. Cent Canadiens sont envoyés en Terre neuve, & s'y distinguent beaucoup, 298. & suiv. Le Port-Royal doit la confervation particulierement aux Canadiens, 316. Ils font des courses dans la Nouvelle Angleterre, 341-42. Leur résolution pour la deffense de Quebec, 355-56. Fautes, qu'ils ont faites en s'attachant presque leul

Commerce du Castor, & ce qui en est arrivé, 389. & suiv. Ce qui les empêchoit d'aller faire la Pêche dans le Golphe, 393. Ils se distinguent beaucoup à l'attaque de l'Isse Dauphine, 444-45. Cent cinquante Canadiens autour du Fort de l'enfacole, 449. Imprudence des Canadiens, qui accompagnoient le P. Doutreleau, & ce qui en arrive, 470. M. Perrier ne rend pas justice aux Canadiens, 496.

Canibas. (Voyez Abénaquis.) Ils défont un grand Parti d'Anglois & de Mahingans, 9t. Des Canibas vont au Siège de Pemkuit, 178. Leur fureur à la vûë d'un des Leurs, que les Anglois avoient laissé aux fers dans ce Fort, & qui étoit condamné à être pendu, 179. M. de Frontenac leur mande de cesser toute hostilité contre les Anglois, 227.

Cannoharinnos. Sauvages de la Floride. Victoire, que les Cénis remportent sur eux avec le secours des François,

Canonville. (Le Sieur de) aveitit M. Provost qu'il a vû à Tadoussac une Flotte Angloise, 65.

Canses, Sauvages de la Louysiane.
M. de Courtemanche empêche les
Kaskaskias & les Outaouais d'aller
en guerre contre eux, 274.

Caonis, Poste Espagnol. Sa Situation. M. de Saint Denys y est reçû, & envoyé de-là à Mexico, 418.

Caouitas, Sauvages de la Floride. Leur Grand Chef nommé Empereur. Ce qui se passe entre M. Perrier & lui, 485-86.

Cap Breton. (Voyez Isle Royale, & le premier Volume.)

Cap Brûlé, dans l'Isle Royale. Sa situation,

Cap Sainte Marie, en Terre-neuve.
Sa Situation, 117.

Capucins. La Compagnie des Indes établit des Capucins à la Louysiane,

Carbonniere, Isle & Poste Anglois

en Terre-neuve. Sa Situation, Pourquoi M. d'Iberville veut commencer par-là fon Expédition en Terre-neuve. M. de Brouillans'y Oppose, 188-89. Difficulté d'attaquer cette Isle en Hyver

Carheil (Le Pere Etienne de) Jéfuite, (voyez le premier Volume,) Estime & attachement du Capitaine Huron, le Rat, pour lui. Il en fait un zélé Chrétien, 278.

Caribous. En quel tems se fait la Chasse de ces Animaux dans la Baye d'Hudson. (Voyez le Journal.)

Caroline, Plusieurs Sauvages font une irruption dans la Caroline; y exercent de grands ravages, & an amenent un grand nombre de Prifonniers, qu'ils conduisent a la Maubile, où M. de Bienville les rachette, 421. Les Espagnols projettent de conquerir la Caroline, 438. Une Compagnie Svisse déserte de la Louysiane, & va à la Caroline, 456.

Carré. Habitant, attaque fort à propos les Anglois à la tête des Milices, 86. Les Ennemis mêmes admirent sa manœuvre, & M. de Frontenac lui permet d'emporter deux Pieces de Canon, qu'il avoit obligé les Ennemis d'abandonner,

Caffachas, Tribu des Tchactas, Leur Chefeft établi Grand Chef des Tchactas Orientaux, 486.

Caftor. Fautes, qu'on a faites en Canada au sujet du Castor, 389. & Juiv.

Catarocouy. (Voyez le premier Volume.) Ce Fort est rétabli & bâri de pierres, 152. & suiv. M. de Frontenac y arrive, & on est obligé d'y laisser plusieurs Malades, 169. Importance de ce Poste, & ce que le Roy mande sur cela à M. de Cailieres, 240. On assure les Iroquois qu'ils trouveront dans ce Poste tout ce, dont ils auront besoin, 250.

Cavallero. (D. Bruno de) Lieutenant Colonel, est envoyé au Gouverneur de la Baye de Saint Joseph, & pourquoi, 440. Il fait sommer M. de Châteaugué, 441. Il se rend à M. de Champmelin, 449.

Cavelier. (M.) Prêtre de Saint Sulpice, Frere de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition, 3. Il veut engager M. de Beaujeu à prendre soin des affaires de M. de la Sale. Réponse, que lui fait M. de Beaujeu, c. 6. Il fuit M. de la Sale dans un voyage, 9. Ce qu'il dit aux Assassins de son Frere, & ce qu'ils lui répondent, 26, 27. Il prend la résolution de passer aux Illinois. Demandes, qu'il fait à Duhaut, 31. Réponse, qu'il en recoit, 32. Il est obligé avec tous les autres François de suivre Hiens chez les Cénis, 33. Il se met en marche pour aller aux Illinois, 35. Il arrive aux Akanfas. Reception, que lui font ces Sauvages; ils lui donnent des Guides. Il arrive aux Illinois; il en part, & est obligé d'y revenir, & d'y passer l'Hyver, 37. Il arrive en Canada, & passe en

Le jeune Cavelier, Neveu de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition, 3. Est envoyé pour apprendre des nouvelles de la Fregate, 18. Il rapporte qu'elle a fait naufrage, 19, 20. Il se met en marche pour aller aux Illinois,

Cénis ou Assenis, Sauvages de la Floride. Situation & qualité de leur Pays. Leur caractere, leurs usages, leur maniere de faire la guerre, & de traiter leurs Prisonniers, 13. É suiv. Ils sont alliance avec M. de la Sale. Le lui donnent des Chevaux, 21. Réception, qu'ils sont à Joutel, 28. É suiv. Ils sont fort scandalisés du meurtre de M. de la Sale, & des violences de ses Meurtriers, 32. Les François vont en guerre avec eux, & leur sont remporter une victoire complette. Comment ils usent de leur victoire. Leur réjouissance, 33. É suive cuauté de leurs Femmes,

d'aller cherc donnent néa (Voyez Assin Chaillons. Capitaine, Parti contre suiv. Il com dans l'Expézai, 336. Il ment pour se Ennemis,

. Ils chere

reur du Roy de les Milio dans l'Expé nac contre l Chambly

Irruption de dois à Chai fuccès, 92. M. de Callirenes, 102. Iroquois, vernement répare ce I dreuil y fa

Le Sieur
dans l'Expé
Chameau
Son naufra
Champigi
me.) Conc
gny à l'occ

gny à l'occ la Baye d' il n'écrit ; la Traite d qu'il man fur le def de rétabli Ce qu'il v de rétabli qu'il repre de Plaifar qu'on doi 159-60. I l'Expéditi 167. Son

 $T_0$ 

34. Ils cherchent à détourner Joutel d'aller chercher les Illinois, & lui donnent néanmoins des Guides, 35. (Voyez Affinaïs.)

er

à

9.

nt

e, a la

ve gé r,

1.

n

p-

u-

TC

la

10

シンテュ

S

Chaillons. (M. de Saint Ours des)
Capitaine, commandant un grand
Parti contre Ies Anglois, 324. &
Suiv. Il commande une Compagnie
dans l'Expédition de M. de Ramezai, 336. Il est envoyé en détachement pour sçavoir des nouvelles des
Ennemis, 337.

Chambauts. (Le Sieur des) Procureur du Roy de Montreal; commande les Milices de ce Gouvernement dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Chambly (Voyez le premier volume), Irruption des Agniers & des Hollandois à Chambly, & quel en fut le succès, 91. Ce Fort est menacé, & M. de Callieres y envoye M. de Valrenes, 102. On le fortisse contre les Iroquois, qui menaçoient le Gouvernement de Montreal, 125. On répare ce Fort, 129. M. de Vaudreuil y fait camper son Armée,

Le Sieur Hertel de Chambly est tué dans l'Expédition d'Hevreuil, 327. Chameau, grande Flûte du Roy.

Son naufrage, Champigny. (voyez le premier Volume.) Conduite de M. de Champigny à l'occasion de l'Expédition de la Baye d'Hudson, 101. Pourquoi il n'écrit point en Cour au sujet de la Traite de l'Eau-de-vie, 124, Ce qu'il mande à M. de Pontchartrain fur le dessein de M. de Frontenac de rétablir le Fort de Catarocouy. Ce qu'il vouloit qu'on fît au lieu de rétablir ce Fort, 152-53. Ce qu'il represente au Ministre au sujet de Plaisance, & sur ce qu'il croit qu'on doit faire contre les Anglois, 159-60. Il monte à Montreal pour l'Expédition contre les Iroquois,

167. Son avis fur la conservation

Tome II.

des Postes avancés, 211. & faiv. On s'en tient à son avis, & ce qui en arrive 213. Il prétend au Gouvernement Général; ce qui lui fait manquer son coup, & combien il en étoit digne, 239. Madame de Champigny assiste au convoi & aux obséques du Capitaine le Rat, 279. M. de Champigny assiste avec le Général à la derniere Assemblée pour la Paix générale, 280. Il sume dans le grand Calumet de Paix, 283. Il setourne en France, 288.

Champmélin. (Le Comte de) Chef d'Escadre, arrive à la vûe de l'Isle Dauphine, 446. Ses préparatifs pour le siège de Pensacole, 447-48. Il entre dans la Baye, 448. Il se rend maître de Pensacole, des Vaisseaux Espagnols, qui le desfendoient, & de plusieurs Bâtimens, qui ar: vent au même lieu. Il loue les Efi :gnols de leur belle deffense, 440. & suiv. Comment il se venge de la dureté des Espagnols envers les François Prisonniers, 450. Il ruine une partie du Fort de Pensacole, 451. Ce qui le fait résoudre à repurner en France, Il distribue aux Sauvages les presens du Roy. Ce qui l'oblige à retarder son départ. Il met à la voile. Bon témoignage qu'il rend au Conseil de M. de Saint Denys,

Chaouachas. Sauvages de la Louyfiane. Trente de ces Barbares fone trembler toute la Colonie, & M. Perrier les fait détruire par les Negres, 474.

Charbon de Terre, abondant dans l'Isle Royale, & facile à tirer, 386.

Chassaigne. (M. de la) Commandant à la Chine, donne avis qu'il paroît une Flotte de Canots sur le Lac de Saint Louys, 59. Il commande une Compagnie de cent Soldats dans l'Expédition de M. de Ramezai,

Chasse, (Le Pere Pierre de la) Jé-V v v fuire, amene un grand fecours d'Abénaquis au secours de Quebec, 353 54. Il veut assister à une Conrérence entre les Abénaquis & les Anglois, 378. Il écrit au nom des Premiers au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, 379. Réponse, que lui fait le Supérieur du Séminaire de Montreal, sur ce qu'il lui demandoit des prieres pour le Pere Rasse, 385. Ce qu'il represente à M. de Vaudreuil au sujet des Abénaquis,

Châteaugue. (Le Sieur le Moyne de) est tué au siège du Port Nelson 148. M. de Bienville envoye M. de Châteaugué, Frere du Précédent, prendre possession de la Baye de S. Jofeph, 435. Il l'abandonne, & pourquoi, 436. Il commande les Sauvages au siège de Pensacole, 437. Il prend possession de la Place, 438. Il est sommé de se rendre, & ce qui l'y oblige. A quelles conditions il se rend, 441. Le Général Espagnol menace de ne le pas épargner, si M. de Sérigny ne se rend , 443. Dureré du Gouverneur de la Havane à son égard, 450. Il revient à la Louysiane en qualité de Lieutenant de Roy, & reprend le Commandement de la Maubile .

Châteaumorand. (M. de) Capitaine de Vaisseau, part avec M. d'Iberville pour la découverte de l'Embouchure du Micissipi, 255. Le Gouverneur de Pensacole l'envoye complimenter. Il sedispose à entrer dans cette Baye, & envoye M. de Grass pour ensonder l'entrée, 256. Il retourneen France après que M. d'Iberville lui eutrendu compte de la découverte de l'Embouchure du Micissipi, 257-58.

La Chaudiere Noire, Chef Iroquois, fe cantonne sur la Riviere des Outaouais, & à quel dessein, 113. Il défait une Escorte de François, 114. Il fait une descente dans l'Isle de Montreal. Ce qu' l'oblige à faire re-

traite. La Queuë de son Parti est défaite par le Chevalier de Vaudteuil, 115. Il s'approche de Catarocouy; ce qu'il dit au Commandant. Il est attaqué par trente jeunes Algonquins, & tué.

Chavignerie. (Le Sieur de la) est envoyé à Onneyouth pour traiter avec ce Canton, 271. Il le trouve peu disposé à la Paix, 272. Il est envoyé aux Iroquois, & pourquoi, 350. Il leve la Hache, au nom du Gouverneur Général, dans une Assemblée de plusieurs Nations Sauvages.

Chazel. (Le Chevalier de) Est nommé Intendant de la Nouvelle France, & périt en y allant, 409.

Chedabouctou, Port de l'Acadie. On envoye ordre à celui, qui y commandoit, de l'évacuer, 70. Il est pris par composition par les Anglois, 71. Projet d'un Etablissement dans ce Port, 363. Ce qui le fait échouer,

Chesteville. (M.) Ecclésiastique de Saint Sulpice, Parent de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition, 3. Il suit M. de la Sale dans un voyage, 9. Il se sauve après le naustrage de la Fregate, 19, 20. M. de la Sale le laisse dans le Fort de Saint Louys, où apparemment il sut tué par les Sauvages après la mort de celui-ci, 22.

Chepar. (M. de) Commandant aux Natchez, se brouille avec ces Sauvages, qui lui persuadent que les François n'ont point d'Alliés plus sidéles qu'eux. Jusqu'où il porte la confiance, 466. Il est tué des Premiers dans le massacre général des François de ce Canton, 467.

Chesnaye. (Le Sieur de) Se distingue à la prise de Saint Jean, 332.

Chetimachas, Sauvages de la Louyfiane. Ils s'établiffent fur les Bords du Miciffipi, assez près de la Nouvelle Orleans, 435. Chevalier.
la Garnison
par les Ang
veur du Boi
& tombe d
il est tué,

Chevalier Anglois laif Port-Royal

Chicachas fiane. Les A avec eux, & Eccléfiastique alliance av Les Angloi Guerre pou 421. La G entre eux 8 Paix , 458. tion des A truire tout fiane, 464 chez font c nent à leur ne se décl nous, on Auteurs de doute poin des Angloi ront, 483 d'engager ration gen cacha fe tre M. Perrier à la Maub toutes les fuivoient | Ce que M. Chef Naci chas avec Pluficurs embuscad nicas: po ve, 497-9 ouvertem qu'elle pre

est dirigé

lever les

leans, 49

Chevalier. (Le Sieur) Officier de la Garnison de Naxoar, est attaqué par les Anglois, & se sauve à la faveur du Bois. Il retourne à la Mer, & tombe dans une embuscade, où il est tué,

léiil,

at-

ns,

24.

eft

iter

ive

en-

50.

ou-

em-

va-

SS. Eft elle

og. die.

om-

est

ois,

ans

er,

64.

gue de

Ex-

Sale

près

20.

ort

t il

la

22.

aux

au-

les

lus

: la

re-

des

67.

in-

32.

ly-

rds

u-

35.

Chevalier, Sergent, que l'Amiral Anglois laisse pour Commandant au Port-Royal,

Chicachas, Sauvages de la Louvfiane. Les Anglois font le Commerce avec eux, & les sollicitent à tuer un Ecclésiastique François, 160. Leur alliance avec les Outagamis, 409. Les Anglois les engagent à aller en Guerre pour faire des Prisonniers, 411. La Guerre se fait foiblement entre eux & nous. Ils demandent la Paix, 458. Ils forment, à l'instigation des Anglois, le dessein de détruire toute la Colonie de la Louysiane, 464-65, 475-76. Les Natchez font courir le bruit qu'ils viennent à leur secours, 481. Quoiqu'ils ne se déclarent pas encore contre nous, on est instruit qu'ils sont les Auteurs de tout le mal, & on ne doute point qu'ils ne soient secourus des Anglois, quand ils se déclareront, 483. Ils tâchent inutilement d'engager nos Allies dans la conspiration générale, 484. Un Chef Chicacha se trouve au rendez-vous, que M. Perrier avoit donné aux Tchactas à la Maubile, 485. Il se plaint que toutes les Nations du Nord pourfuivoient la Sienne à toute outrance; Ce que M. Perrier lui répond, 487. Un Chef Nacthé se retite chez les Chicachas avec plusieurs des Siens, 496. Plusieurs Chicachas se mettent en embuscade près du Village des Tonicas: pourquoi, & ce qui en arrive, 497-98. Cette Nation se déclare ouvertement contre nous: melures, qu'elle prend. Par qui on croit qu'elle est dirigée. Elle commence par soulever les Negres de la Nouvelle Orleans, 499. Les Chicachas gagnent

une partie de Tchactas, qui se tournent ensuite contre eux, ayant sçû qu'ils avoient reçû un échec de la part des François. Ils sollicitent inutilement nos Alliés de se déclarer contre nous, 500. Pertes, que nous avons déja faites dans cette guerre, 501.

Chenchonacha, Divinité des Bayagoulas. Ce que c'est, 158.

Chouquen, ou Riviere des Onnontagués. Ce qu'elle a de singulier, 169-70. Les Anglois bâtissent un Fortà l'entrée de cette Riviere, 174.

Chuld. Commandant du Foit de Pemkuit. Il est sommé de se rendre, & sa réponse, 178. Ce qui l'oblige de capituler, 179.

Cibeu. Isles du Cibou adjacentes à l'Isle Royale, 388.

Clamcoers, Sauvages des environs de la Baye de Saint Bernard, enlevent quelques François, 7. Pillent des effets de la Flûte de M. de la Sale, qui avoit fait naufrage, tuent deux François, 8. Ils rodent tout autour des François, & les incommodent beaucoup, 9. Ils enlevent les Outils de ceux, qui travailloient à un Fort, 10. Les François s'en font des Ennemis irréconc.iiables, leur caractere, leurs usages. Description de leur Pays, 11. 6 (uiv. Ils maffacrent plufieurs François, 18, 20, 21. Ils tombent sur l'Habitation de Saint Louys, à la nouvelle de la mort de M. de la Sale, & y massacrent presque tous les François. Un Italien leur perfuade qu'il les porte tous dans son cœur. Stratagême, dont il usa pour cela, 38, 39. Les Espagnols leur enlevent malgré eux quelques François & l'Italien, qu'ils avoient pris en amitié,

Clasby. (Le Sieur) Capitaine d'un Vaisseau de Guerre Anglois, est fair Prisonnier de Guerre par Monsieur de Brouillan, après s'être bien bartu.

V vv ij

Le Clere, un des Gens de M. de la Sale, disparoît,

Le Clercq (Le Pere Maxime) Récollet, accompagne M. de la Sale dans fon Expédition, 3. M. de la Sale le laisse dans le Fort de Saint Louys, où apparemment il fut tué par les Sauvages, après la mort de celui-ci, 22.

Clermont. (Le Chevalier de) Capitaine réformé, pour suit des Iroquois, qui avoient enlevé des Enfans, & les délivre presque tous, 58. Il arrive à Montreal, & donne avis à M. de Frontenac qu'il a découvert une Armée d'Iroquois sur le Lac Champlain, & qu'il en a été pour suit, 60. Il est tué au siège de Quebec,

Clignancourt. (Le Sieur de) Vient au fecours du Fort de Naxoat, 183. Les François de l'Acadie le députent à M de Vaudreuil après la prise du Port-Royal, & pourquoi, 149.

Codere. (M. du) Commandant aux Yasous. Se trouve aux Natchez pendant le massacre des François, & il est tué-dans le tems qu'il vouloit secourir le Pere du Possson, Jésuite,

467-68.
Colapissas. Sauvages de la Louysiane, poursuivent les Natchitoches,
qui les avoient quitrés sans leur rien
dire; en tuent plusieurs, enlevent
un grand nombre de leurs Femmes,
417. Quarante Guerriers de cette Nation joignent l'Armée de M. Perrier, qui marchoit contre les Natchez,
489.

Colomber. (Le Sieur) Lieutenant réformé, est tué en combattant contre les Iroquois, 58.

Commerce. Ce qui fait tomber celui des Pelleteries en Canada, 373. Révolutions dans le Commerce de la Louysiane, 427 fuiv. Ce qui se passe entre M. Person & les Tchactas au sujer du Commerce, 487. Compagnie, MM. Raudot ne veulent point qu'on charge une Compagnie de l'Etablissement de l'Isle du Cap-Breton, & pourquoi, 395. Etablissement de la Compagnie d'Occicident, & Concessions, que le Roy lui fait , 432. Elle fait une Promotion d'Officiers pour la Louysiane, 435. Elle demande, & obtient des Capucins & des Jésuires pour la Louysiane, 462. On la prévient mal à propos contre M. Perrier, 463. Elle n'envoye pas à M. Perrier les fecours, qu'il lui avoit demandé, 488. La Compagnie des Indes rétrocéde au Roy la Louysiane & son Privilége Exclusif, & à quelle condition,

Compagnie du Nord. Elle est obligée de consentir à ce que l'Expédition de la Baye d'Hudson soit remise à un autre tems,

Concessions. Arrivée des premieres Concessions à la Louysiane. Fautes, qu'on sit à leur égard, 434-35. Plusiège de Pensacole, 437. Quelques Concessions aux Natchitoches, 454. Ce qui fait échouer ces Concessions,

Congés. Ce que c'est, & leur utilité, 212-13. Nouveaux ordres du Roy à ce sujer, sans exécution,

Constantin. (Le Pere) Récoller, est arrêté & lié par les Outaouais, délivré, & tué par mégarde, 309.

Convoi. Grand Convoi envoyé à Michillimaxinac, 55. Grand Convoi de Michillimaxinac à Montreal, 59. Un grand Convoi arrive à Quebec fort à propos, 100. Autre Convoi des Sauvages des Terres à Montreal, 114. Un grand Convoi arrive de Michillimaxinac à Montreal, 132. Grand Convoi de Michillimakinac à Montreal, 141.

Corlar. Gros Bourg de la Nouvelle York. Sa Description, 45. Est attaqué, pris & brûlé par les François, conquête, quelle en Cornejo. dant de l'
coit ordre le pour F

46. & fuit

cost ordre le pour l' ordre, 43 l'ordre de On a avis cruz avec rir la Lo point, Corrois

mêlés aver joignent François duits pres 484. Le r terme da chez, 45 cachas p des Nato

Costebe

arrive à l

dats, 74. & les Ha 75. Deve ce, il ap Saint Ov Jean; & de lui d Entrepri voir env ner les r de revei ruiné la de chall Terre-n fecours, fut le f l'isle de de les Anglois tion d'a fauve c mande

taque o

il le ref

46. & fuiv. Effet que produitit cette conquête, 47. Allarme à Corlar, & quelle en fut la cause, 348.

du

cioy oe, les

114

lle fe-8. de

ge n , oi. di-

re-

or.

res

es,

lu-

au

ICS

54.

ns,

ti-

du

n,

3.

t,

9.

à

ıl,

C-

n-

it-

7C

2.

d

Cornejo. (D. Francisco) Commandant de l'Escadre de Barlovento; reçoit ordre de se disposet à faire voile pour Pensacole; puis un contreordre, 439-40. Il reçoit de nouveau
l'ordre de mettre à la voile, 441.
On a avis qu'il est parti de la Veracruz avec une Flotte, pour conquerir la Louysiane, & il ne paroît
point,

Corrois, Sauvages de la Louyliane, mêlés avec les Yasous, 469. Ils se joignent à eux pour massacrer les François, 470. Ils sont défaits & réduits presqu'à rien par les Akansas, 484. Le reste de cette Nation s'enterme dans un Fort avec les Natchez, 496. Ils se joignent aux Chicachas pour appuyer une trahison

des Natchez, Costebetie. (Le Sieur Pastour de) arrive à Plaisance avec vinteing Soldats, 74. Il y devient Commandant, & les Habitans refusent de lui obéir, 75. Devenu Gouverneur de Plaisance, il approuve le dessein de M. de Saint Ovide de faire le siège de Saint Jean; & le favorise, 331. Saint Ovide lui donne avis du succès de son Entreprise. Il blame cet Officier d'avoir envoyé en France pour y donner les mêmes avis, & lui ordonne de revenir à Plaisance, après avoir ruiné sa Conquête, 333. Il projette de chasser les Anglois de l'Isle de Terre-neuve, & ne reçoit point les secours, qu'on lui avoit promis. Quel fut le succès de son Entreprise sur l'Isle de Carbonniere, 346-47. Une de ses Lettres, interceptée par les Anglois, leur fait prendre la réfolution d'attaquer Plaisance, & ce qui fauve cette Place, 361. On lui demande un Officier pour conduire l'attaque du Port-Royal, & pourquoi il le refuse, 364. Il passe du Gouvernement de Plaisance à celui de l'Isse Royale

Côte (Le Sieur de la) Ecrivain de Roy en Acadie seconde fort bien le Chevalier de Villebon dans ses préparatifs pour la défense de Naxoat, 183, Il démonte une Piece de Canon des Anglois, 184.

Coudre (Le Sieur) Major de Corlar. Se retranche au-delà de la Riviere après la prife de Corlar. On l'engage à fe rendre; on le traite bien, & pourquoi, 45, 47.

Coulonges. (Le Sieur de) est envoyé au devant des Akansas, 489. Il est attaqué par les Natchez, 80 blessé, 490.

Coureurs de Bois, voyez le premier Volume. Nouveaux ordres contr'eux, & ce qui en arrive. Défordre, dont ils font cause, en se joignant aux Sioux contre les Miamis, 210. Ofuiv. Nouveaux ordres du Roy contre eux, & ce qui en arrive, 222-23. Leurs désordres obligent les Missionnaires d'abandonner le Poste de Michillimakinac, 306. Le Roy leur envoye une Amnissie, & Monsseur de Louvigny les raméne presque tous,

Courtemanche. (Le Sieur de Tilly de ) Gentilhomme Canadien, Lieutenant de M. de Portneuf dans l'Expédition de Kaskebé, 52. Il se distingue à la prise de cette Place, 55. M. de Frontenac l'envoye aux Outaouais, & pourquoi, 93. Il est envoyé à Michillimaxinac pour informer les Sauvages de nos succès contre les Anglois; puis vers les Miamis pour les rassurer & les éclairer, 100. Il commande un Parti contre les Agniers, 126. & suiv. Il est envoyé à Michillimaxinac, 133. Il défait les Iroquois, 156. Il est envoyé aux Nations du Nord & de l'Ouest, & pourquoi, 252. Il parcourt toutes les Nations pour en amener des Députés, 273. & suiv. Il est envoyé à Baston pour traiter de l'échange des Prisonniers, 301.

Couture, François, que M. Cavelier & la Troupe rencontrerent aux Akansas; ce qui l'y avoit amené, 36. Il engage les Akansas à secourir la Troupe de M. Cavelier, & à lui donner des Guides. Il l'accompagne jusqu'aux Kappas, 37.

Créoles de la Louysiane font trèsbien à l'attaque des Natchez; ce que M. Perrier en pensoit, 482.

Cresnay. (Le Baron de) Commandant des Troupes de la Louysiane, accompagne M. Perrier à la Guerre contre les Natchez, 489. Plusieurs Natchez se rendent à lui, 497.

Crevier. (Le Sieur) Seigneur de Saint François, accompagne M. Hertel, son Oncle, dans son Expédition contre les Anglois, 50. Il y est tué,

Crifusy, Le Chevalier de) combat avec beaucoup de valeur à Saint Sulpice. Qui étoient le Marquis & le Chevalier de Crifaly, 95, 96. Le Marquis de Crifafy Gonverneur des Trois Rivieres, 97. Le Marquis de Crifafy en danger d'être attaqué au Sault Saint Louys, est secouru à propos, 125. Le Chevalier de Crifafy est commandé pour aller rétablir le Fort de Catarocouy; & contremandé, lorsqu'il étoit sur le point de s'embarquer, 141. Il part pour rétablir ce Fort, 152. Succès de son voyage, & sa bonne conduite en cette occasion, 154-55. Il meurt de chagrin, & fort regretté, 167. Le Marquis de Crifasy est chargé de la garde d'un Fort dans l'Expédition du Comte de Frontenac contre les Iroquois,

Crozat (M.) Le Roy lui accorde le Commerce exclusif de la Louysiane, & de grandes Concessions dans cette Province: à quelles conditions, 415-16. Il s'associe M. de la Motte Cadillac pour le Commer-

ce, & ce qu'il lui recommande, 416. Ce qui l'empêche de profiter de son Commerce exclusif, 427. & suiv. Ses plaintes, & plaintes contre lui. Il remet son Privilege au Roy. Avantages, qu'il croyoit qu'on pouvoit tirer de la Louysiane, 430.

Cucagua, Nom, que Garcilasso de la Vega donne au Micissipi, 412. Cussi. (M. de) Gouverneur de Saint Domingue, va trouver M. de la Sale au Petir Goave, 5. Il en use

D

bien avec M. de la Sale,

DACARETTE, jeune Habitant de Plaisance, se met à la tête d'un Parti de François après la mort du Commandant; se rend maître d'une Fregate Angloise, & évite deux Navires Corsaires, 347.

Daimanville, voyez Majulle. Dalmas. (Le Pere) Jésuite, est tué par un François, & pourquoi,

Dardennes, Canadien, qui avoit eu ordre d'examiner en quel état se trouvoit Pensacole, en rend bon compte à M. de Champmêlin, 447.

Davault, Chasseur de l'Habitation de Saint Louys, découvre une conspiration contre Jourel, & l'en avertit,

Davion. (M.) Miffionnaire chez les Tonicas, empêche le Chef de ces Sauvages de casser la tête à un Député du Chef des Natchez. Avis, qu'il donne aux François, qui marchoient contre les Natchez, 414.

Dauphin. Port Dauphin, ou de Sainte Anne, dans l'Isle Royale. Sa description, & sa situation, 388, 398. Pourquoi on lui préfere Louysbourg,

Dauphine. (Isle) Son premier nom. M. d'Iberville y bâtit des Magafins, & des Casernes, & pourquoi. On y bâtit un Fort; elle se peuple, & devient le Q lonie, 41 pille, & y tés, 415. la fait for 433. Les l tilement

Deliette
aux Illino
265. Il e
Natcheza
& ménage
ces Sauve
D'llius.
Député a
la part de
Nouvelle

dit à M. de fa Na Canada : Mission di il s'en ac ge ; Denys du Fort fonnier e

> Defert dans la l Deflos avoit sui les Sauv

> Quebec

Prisonn gée des & M. d Despe faisant

pédition tre Sain de cett Ovide avis de Détr & Hur

Etablis jet ent 70. Po lonie, 414. Un Corfaire Anglois la pille, & y éxerce de grandes cruautés, 415. Tandis que M. de l'Epinai la fait fortifier, son Port se ferme, 433. Les Espagnols l'attaquent inutilement pendant plusieurs jours, 443. & Suiv.

Delietto, (Le Sieur) Commandant aux Illinois. Sa bonne conduite, 265. Il engage le Grand Chef des Natchez à satisfaire M. de Bienville, & ménage un accommodement avec ces Sauvages. Sa mort,

Dillius, (M.) Ministre Anglois, Député au Comte de Prontenac de la part du Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, 225. Ce qu'il dit à M. de Callieres des prétentions de sa Nation sur plusieurs Postes du Canada, 235. Il commence une Mission chez les Agniers; comment il s'en acquitte. Il est chassé d'Oran-248.

Denys, (Le Sieur) Commandant du Fort de Kaskebé, se rend Prifonnier de guerre, & est conduit à Quebec,

Dsserions, Causes des Désertions dans la Louysiane, 457. O Juiv. Deflozes. Un des Volontaires, qui

avoit suivi M. de la Sale, est rué par les Sauvages,

Desnoyers, (La Dame) qui étoit Prisonniere des Natchez, est chargée des propositions de ces Sauvages,

& M. de Loubois la retient, 481. Despensens, (Le Sieur) Officier, faisant l'Office de Major dans l'Expédition de M. de Saint Ovide contre Saint Jean, se distingue à la prise de cette Place, 332. M. de Saint Ovide l'envoye en France donner avis de sa Conquêre,

Détroit. L'Entredeux des Lacs Erié & Huron. M. de Callieres y fait un Etablissement. Ce qui se passe à ce sujet entre lui & Téganissorens, 269-70. Pourquoi M. de Callieres ne sance, refuse d'obéir au Comman-

vient le Quartier Général de la Co-, parle point de cet Etablissement au Congrès Général pour la Paix. Il y envoye M. de la Motte Cadillac & un Jésuite, 284. Les Outaouais sont mécontens de cet Etablissement. Ses inconvéniens. M. de Vaudreuil ne l'approuve pas, 293. Désordre arrivé dans ce Poste, 307. & suiv. Les Outagamis menacent le Détroit. Ils y sont assiéges. Succès de ce siège, 365. 6 Juiv.

Diron. (M.) Frere de M. d'Arraguette, arrive à la Louysiane, en qualité de Capitaine, 435. Il commande à la Maubile en qualité de Lieutenant de Roy, & se brouille avec les Tchactas, 465. M. Perrier lui ordonne de pressentir si on peut compter sur les Tchactas,

Domergue, (Le Sieur) tombe dans une embuscade, avec un Détachement de François, & tous sont tués en combattant vaillamment, 104.

Dongé. (Le Pere) Jésuite à la Louysiane. Il reçoit ordre d'en sor-

Douny. (Le Pere Anastase.) Recollet, accompagne M. de la Sale dans son Expédition, 3. Il accompagne M. de la Sale dans son dernier voyage, 22. Il est present à sa mort tragique. Il se met en état de mourir auffi; les Asfassins le rassûrent, 16. Il se met en marche pour aller aux Illinois, 36. 6 Juiv.

Dourreleau. (Le Pere) Jésuite, est blessé par des Yasous, en disant la Messe. On fait sur lui plusieurs décharges à bout portant, sans lui faire de nouvelles blessures. Comment il le sauve, 470. & suiv. On le fair panser, & on le fait conduire à la Nouvelle Orleans, 472. Il retourne à la Baye des Tonicas, pour y servir d'Aumônier à l'Armée, quoiqu'il ne fût pas encore pa faitement

Doyen. (André) Habitant de Plai-

dant, tuë un Caporal & deux Soldats,

Dubos, Partisan Canadien, après s'être bien battu, tombe dans une embuscade, & y est tué, 199.

Duclas. (M.) est nommé Commiffaire Ordonnateur à la Louysiane, & chargé avec le Gouverneur de l'administration de la Justice, 416. Son Mémoire raisonné sur la Louysiane, & son éloge, 430. Il est relevé par M. Hubert, 433.

Duclos, Commis de M. Perrot,

Duclos, Capitaine d'un Traversier, est pillé par des Déserteurs, & pourquoi ils ne lui prennent que des vivres,

Duclos, (M.) Officier François, se distingue au siège de Quebec, 86.

Dudley. M. Dudley, Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre, traite avec M. de Vaudreuil de l'échange des Prisonniers, & paroît n'avoir pas dessein de conclure, mais de faire reconnoître Quebec, 301. Son Fils reste lontems à Quebec, & ses Gens y toisent les Fortifications, 301, 336.Il forme le dessein de chasser les François de l'Acadie, & pourquoi, 313-14. Le Général, qui avoit levé le siège du Port-Royal, lui écrit : Réponse, qu'il en reçoit, 317. Il s'offre à aller lui-même réparer l'afront, que sa Nation y a reçû, & le Parlement s'y oppose. Son Fils y est envoyé, 318. La Reine d'Angleterre lui mande qu'elle veut absolument avoir l'Acadie. Il répond du fuccès. & en reçoit d'avance des remercimens de Sa Majesté Britannique. Pourquoi il contremande un Parti de cinq cens Anglois, prêt à faire une incursion dans la Nouvelle France, 327. Il ne peut engager les Abénaquis à demeurer neutres, 341. Il refuse l'échange des Prisonniers aux conditions proposées par M. de Vaudrenil,

Duhamel. (M.) Enseigne sur le Vaisseau, qui porta M. de la Sale en Amérique,

Duhaut. Un des Associés de M. de la Sale, s'égare en le suivant dans une course, & revient au Fort de Saint Louys, 17, 18. Il veut se faire Chef de Parti, & Jourel s'assure de lui, 20. Il accompagne M. de la Sale dans son dernier voyage, 22. Il l'assassiment, & partage les essess de M. de la Sale avec Larchevêque, 27. Il consent à donner à M. Cavelier la moitié des effets du Magassin. Il prend querelle avec Hiens, qui le tuë,

Duhaut. (Dominique) Frere Cadet du Précédent, 17. Il accompagne M. de la Sale dans une course, 20. On ne sçait ce qu'il devient, 21. On publie que M. de la Sale l'avoit tué de sa propre main,

Dumesnil. Domestique de M. de la Sale, est dévoré par un Croco-dile

Dupuys (M.) Lieutenant Particulier de Quebec, faisant l'Office d'Aide-Major au siège de Quebec, fait sonner le Tocsin, pour faire croire aux Ennemis que toutes les Troupes leur vont tomber sur le corps; ce qui les oblige à faire retraire,

Dupuys. (le Sieur) Lieutenant, Fils du Précedent, est commandé pour défendre le Fort de Chambly fous M. de Valrenes, 122. Belle action de cet Officier dans une retraite, 327. Il est envoyé à Baston, & pourquoi. Eloge, que M. de Vaudreuil fait de lui, 348.

Durantaye. (M. de la) voyez te premier volume. Il est rappellé de Michillimakinac, & pourquoi. Son éloge, 55, 56. Il défait un Parti d'Iroquois derriere Boucherville, 155. Il commande un Bataillon de Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168, Premier voient accifont brûlés 92. Comm vif, 93. Il Il arrive à Ecosois.

voient s'ét prife, pér la Flotte A Egron. ( mande un

du Nord:
fon, & pé

Epinay
Troupes

M. de
fiane en

envoye us
Il fait for
Il fait co
leans, &

combat d

ne, & me **E**[pagn prennent M. de la tent les 40. Pour l'Etabliss Bords du nent les Penfacol traverfer fiane, 1 fa descri Des Eff Affinais ces Sauv bliffeme foupçor cher du

clarée à

E

AU (Le Chevalier d') voyez le premier volume. Ceux, qui l'avoient accompagné à Onnontagué, font brûlés, & lui envoyé à Baston, 92. Comment il évita d'être brûlé vif, 93. Il se sauve de Baston, 115. Il arrive à Quebec, 116.

Ecossois. Plusieurs Ecossois, qui devoient s'établir à Quebec après sa prise, périssent dans le naufrage de la Flotte Anglosse, 357.

Egron. (Le Sieur de la Motte) commande un Vaisseau de la Compagnie du Nord: ne peut sauver le Port Nelson, & périt dans un nausrage, 202. Epinay (M. de l') conduit des

Troupes en Terre-neuve, 298.
M. de l'Epinay arrive à la Louyfiane en qualité de Gouverneur. Il
envoye un Vaisseau à la Vera-Cruz.
Il fait fortifier l'Isle Dauphine, 433.
Il fait construire la Nouvelle Orleans, & y nomme un Gouverneur,

Escairac (M. d') est blesse à mort au combat de la Prairie de la Madelei-

ne, & meurt peu de jours après, 104. Espagnols. Des Espagnols entreprennent de détruire l'Habitation de M. de la Sale, & comment ils traitent les François de sa suite, 39, 40. Pourquoi ils devoient favoriser l'Etablissement des François sur les Bords du Micissipi, 40. Ils préviennent les François, en s'établissant à Pensacole, 256. Ce qu'ils font pour traverser l'Etablissement de la Louysiane, 261-62. Baye des Espagnols: sa description, & sa situation, 388. Des Espagnols viennent avec des Assinais, & vont tout nuds comme ces Sauvages, 418. Ils font un Etablissement chez les Assinais, & l'on soupçonne qu'ils veulent s'approcher du Micissipi, 427. Guerre déclarée à l'Espagne, 436. Ils man-Tome 11.

quent l'Isle Dauphine, faute de constance, 444. Ils font une très-belle défense à Pensacole, 449. Ils font un Etablissement à la Baye Saint Bernard, 455. Des Espagnols secourent fort à propos M. de Saint Denys contre les Natchez,

Etrées (Le Maréchal d') s'oppose à ce qu'on ne permette aux Réfugiés François de s'établir à la Louysiane, & pourquoi, 262.

F

FABER. M. du Plessys Faber, Capitaine, reçoit ordre de donner la chasse à un Parti d'Iroquois, & ce qui en arrive,

Falaise (Le Sieur de) arrive de Quebec pour se trouver à la défense du Fort de Naxoat. 184.

Farine. (Le Chef de la) Natché, le véritable Auteur du massacre des François, se rend dans le Camp de M. Perrier avec le Grand Chef, 492. Il s'échappe, & avertit tous ses Gens de se sauver, parce que M. Perrier les veut tous faire brûler. Le Grand Chef dit que c'est un Usurpateur, 494. Il va aux Tonicas: & trahison, qu'il fait au Grand Chef, 497-98. Il assiége M. de Saint Denys aux Natchitoches, 498. Il est battu, & il y perit, 499. Félix. (Le Pere) Récollet, Mission-

naire en Acadie. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil, 351. Fontaine. (Le Sieur) apprend à M. de Loubois que M. de Saint De-

nys a battu les Natchez,

Fontenu. (M. de) est envoyé Commissaire en Acadie. Il transfere l'Etablissement de Naxoat au Port-Royal,

Forbans. Deux Navires Forbans pillent l'Isle de Marigalante, en emmenent neuf Habitans, qu'ils dé. barquent au Port-Royal, où ils commettent de andes cruautes, &

X xx

s'emparent du Navire & des deux Caiches de M. de Villebon, 72. Diligences de M. de Villebon pour les prendre; ls lui échappent, 74.

Forêt. (Le Sieur de la) voyez le premier volume. Il est établi Commandant au Port Nelson, 149. A quelle condition le Roy consent qu'il garde le Fort de S. Louys des Illinois, 161. Il est obligé de rendre aux Anglois le Fort Bourbon, 202. Sabonne conduite patmi les Illinois, 265.

Le Forillon, Poste Anglois dans Terre-neuve. M. de Brouillan l'emporte l'épée à la main, 188. Le Sieur Amariton attaque ce Poste en plein midi, emporte le Fort, se rend maître de quelques Bâtimens & de quelques Habitations, 290. Les Anglois s'y rendent Prisonniers à M, de Subercase, 300.

Le Forillon, Rocher remarquable fur la Côte de l'isse Royale, 387. France, Nouvelle France, voyez Co-

lonie & Canada.

Francisquain. Avis, que donne un Pere Francisquain au Vice-Roy de la Nouvelle Espagne, 439.

François. Ils se laissent surprendre auprès de Montreal par les Iroquois. Perte, qu'ils font en cette occasion, 62. Belle action de trois François dans la Baye d'Hudson, 134. Un François, dans un accès de phrenésie, tuë le Chirurgien du Fort de Sainte Anne, & revenu à lui, tuë un Pere Jésuite, & pourquoi, 134. Etat des François en Terre-neuve, 185-86. Fautes qu'ils font dans les Colonies, 197-98. Deux Françoises, Prisonnieres dans le Canton d'Agnier, sont ramenées à Quebec, 200. Des François sont pillés par les Sioux, & pourquoi, 211. Les Anglois projettent de les chasser de l'Isle de Terre-neuve, 217. Plusieurs François Prisonniers chez les Iroquois s'y établissent, & n'en veuleat point sortir, 247. Un Soldat François, tué par les Outaounis, 309. Comment les François du Canada traitoient leurs Prifonniers Anglois, 329. Les Anglois de la Caroline tâchent de leur débaucher les Sauvages de la Louysiane, & de les rendre méprisables, 330. A quelle extrémité ils étoient réduits au Port-Royal, lorfque cette Place fut renduë aux Anglois, 345-46. Comment ils traitoient les Anglois Prisonniers dans la Colonie, 348. On arrête à Orange trois François, que M. de Vaudreuil y avoit envoyés, 350. Liberté, que les Anglois avoient laissée à ceux de l'Acadie, pour les y retenir, 399. Un nouveau Gouverneur Anglois les inquiette, & ce qui en arrive, 400-01. François massacrés en trahifon par les Sauvages dans la Baye d'Hudson, 405. Leur foiblesse les rend méprisables aux Sauvages de la Louysiane, 430. Quantité de François se rendent aux Espagnols, en difant qu'ils sont bons Serviteurs du Roy d'Espagne, 440. Ceux qui étoient à Pensacole refusent de se battre contre les Espagnols, 441. Plusieurs sont pris les armes à la main contre le Roy, & sont exécutés à mort, 442. Massacre des François aux Natchez, 466. & suiv. & aux Yasous, 470. Deux François tués, près de la Maubile par les Tioux, 478, & deux brûlés par les Natchez.

Réfugiés François. Le Roy d'Angleterre veut les envoyer à la Louyfiane, & pourquoi. Ils s'offrent au Roy de France à peupler ce Pays en fon nom, & font refufés, 261-62.

Fremouse, Poste Anglois en Terreneuve. M. de Brouillan s'en rend maître, 188. Les Anglois y joignent un Parti François, qui avoit fait une Expédition au Forillon, 290.

Fresniere (Le Sieur Hertel de la) Fils aîné de M. Hertel, est blessé en combattant sous les yeux de son PeIraquois a Ils font o Quebec, croyoit m Frons40.

Fronten verneur G la fecond Volume.) les affaire avertir les de Michi bien tôt c faires, & Partis cor Son emb Partis de chargés fa ment il s' dans le c voye con voye un makinac ges, & p de la Du cautions des incur diligence che des I Il engage Sauvages ni tréve fit dans gner. Il p leine po dre Mor 60. Il fai tient Co ce qui s' férence. fes Allie échec po fes Cou à Ourco venoit o

réponse

pentir d

re. Sonéloze, 51,52. Il est pris par les Iroquois avec un de ses Freres, 114. Ils sont détiviés, éc reviennent à Quebec, dans le tems qu'on les croyoit morts, 141. Fronsac. (Passage de) Sa situation,

09

ada

015 ,

tâ-

va-

cn-

cx-

ort-

en-

ent

iers

te a

de

Li-

llée.

ete-

cur

cn

trés

s la

esle

ges

de

ls,

urs

qui

fe

41.

ain

s a

015

aux

és,

ıx,

at-

79.

gle-

uy-

au

en

62.

re-

nd

ent

ine

90.

la)

en

-2°

385. Frontenac. (Le Comee de) Gouverneur Général de la N. France pour la seconde fois. (Voyez le premier Volume.) Son Plan pour rétablir les affaires de la Colonie, Il fait avertir les Hurons & les Outaouais de Michillimakinac qu'ils verront bien tôt du changement dans les affaires, & pourquoi. Il envoye trois Partis contre les Anglois, 43, 44. Son embarras à l'occasion de deux Partis de nos Alliés, qui s'étoient chargés sans se connoître, & comment il s'en tire, 49. Son attention dans le choix des Partis, qu'il envoye contre les Anglois, 50. Il envoye un grand Convoi à Michillimaxinac, & des prefens aux Sauvages, & pourquoi il en rappelle M. de la Durantaye, 55, 56. Ses précautions pour garantir la Colonie des incursions des Iroquois, 58. Ses diligences à la nouvelle de l'approche des Iroquois vers Montreal, 59. Il engage les Outaouais & les aurres Sauvages du Nord à ne faire ni paix, ni tréve avec les Iroquois. Ce qu'il fit dans cette occasion pour les gagner. Il passe à la Prairie de la Madeleine pour être à portée de deffendre Montreal, qui étoit menacé, 60. Il fait la revue de son Armée; il tient Conseil avec les Sauvages, & ce qui s'y passe, 61. Il rompt la Conférence, & pourquoi. Il renvoye ses Allies fort contens. Il reçoit un échec pour avoir ajouté trop de foi à ses Coureurs, 62, 63. Il s'en prend à Oureouharé de tous les échecs, qu'il venoit de recevoir des Iroquois. La réponse de ce Sauvage le fait re-

pentir de sa mauvaise humeur, & il

lui fait amirié. Il recoit les premiers av is de l'approche d'une Florre Angluife, 64. Ce qui cause sa surprise à la nouvelle de l'approche d'une Flotte Angloise, 65. Ses diligences pour mettre Quebec en état de deffense. Son arrivée dans cette Capitale; il y fait ajouter de nouvelles Fortifications, 76. Il pourvoit à tout, & donne de bons ordres, qui ( bien exécutés, 77. L'Amiral Anglois l'envoye sommer de se rendre à discrétion: sa réponse, 78. & suiv. Son Plan pour la deffense de Quebec, 81, 82. Il ordonne la retraite à propos, après le premier combat, 84. Il s'avance à la tête des Troupes sur la Riviere de Saint Charles, mais l'Ennemi se retire, 85. Il donne de grandes louanges à coux, qui s'éroient distingués dans le dernier combat contre les Anglois, & permet au Sieur Carré d'emporter deux Piéces de Canon, que les Anglois avoient été obligés d'abandonner, 87. Il traite d'un échange des Prisonniers axec l'Amiral Anglois, 90. Son Mémoire au sujet de la Pêche des Morues, 9;, 94. Ses soupçons contre les Iroquois du Sault Saint Louys, & contre leurs Missionnaires, & leur peu de fondement: ce qu'il en écrit au Ministre, 97, 98. Il réuffit à engager nos Alliés à continuer la guerre contre les Iroquois, 100. Pourquoi il confent que M. du Tast n'aille point à la Baye d'Hudfon, 101. Propositions, que lui fait le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & la réponle, 107 - 08. Propositions, qu'il fait au Ministre, & la réponse, 108. Il envoye contre les Agniers un Parti, qui ne réuffit point. Il reçoit bien le Chevalier Nelson, qui avoit été envoyé Prifonnier à Quebec, 109. Pourquoi il retient à Quebec le Soleil d'Afrique pendant plusieurs mois, 110. Il envoje un Parti contre les Iroquois, X xx ij

112. Il arrive à Montreal, & en fait repartir Saint Michel pour Michillimakinac. Il le fait suivre par M. de Saint Pierre, 113. Il conduit trois cens Hommes de Milices à Montreal. Il veut engager les Outaouais dans une Expédition contre les Iroquois. Ils le refusent, & ce qui l'en console. Il retourne à Quebec, 116. Il engage MM. d'Iberville & de Boventure à se rendre les maîtres du Fort de Pemkuit. Ce qui fit manquer cette Entreprise, 121. & suiv. Etat florissant de la Colonie, dû à ses grands talens. Plaintes contre lui, 122. & suiv. Embarras, où il se trouve au sujet du Chevalier Nelfon, 124-25. Il envoye un Parti contre les Agniers, 126. Il fortifie Quebec, 128. Ses inquiétudes au fujet de Michillimaxinac; il y envoye le Sieur d'Argenteuil, & pourquoi, 129. Réponse, qu'il fait a Tarcha, Capitaine Onneyouth, qui lui faisoit des propositions de paix. Il reçoit une Lettre du Pere Milet, & ce qu'il en pense, 130. Nouvelles, qu'il reçoit des grands préparatifs des Anglois, & de ce qui se passoit aux Iroquois. Il envoye le Chevalier de Vaudreuil contre les Iroquois, qui s'étoient approchés de Montreal, 131. Il monte à Montreal pour donner audience aux Députés des Sauvages du Nord & de l'Ouest. Ce qui se passe entr'eux & lui, 132-33. Mesures, qu'il prend pour s'assurer des Nations d'en-haut. Nouvelles qu'il apprend de la Baye d'Hudson & de l'Acadie, 133-34. Tarehalui vient faire despropositions très-infolentes: de quelle maniere il reçoit ce Sauvage. Une Femme Onneyouthe vient exprès pour le voir, par l'estime, qu'elle avoir conçue de lui, 135. Ce qui l'engage à ne pas rompre toute négociation avec les Iroquois, 136, 138. Il est averti des desseins des iroquois, & pourquoi il écoute leurs Ambassa-

deurs, 149. Il caresse beaucoup le Chef de l'Ambassade, & lui fait des presens pour lui & pour Garakonthié, qui lui avoit envoyé des Colliers. Fruit, qu'il tire de cette Ambassade. Il reçoit des Députés des Nations d'en-haut. Comment il se comporte à leur égard, & pour empêcher nos Alliés de rompre avec nous. Il tente inutilement de rétablir le Fort de Catarocouy, 140. & (uiv. Il est averti de ne plus compter fur la paix avec les Iroquois. Il en reçoit de nouveaux Députés, & leur donne audience en présence des Députés de nos Alliés, 141. De quelle maniere il fe comporte dans cette audience, 142. Il reçoit mal les Députés d'Onneyouth, 143. Pourquoi il traite de nouveau avec les Iroquois, 143-44. Ce qu'on pensoit de sa conduite en Canada, 150-51. Il veut de nouveau rétablir le Fort de Catarocouy, & l'exécute contre l'avis de presque toute la Colonie, 151-52. Les raisons, qu'il en apporte au Ministre, 153-54. Propositions, qu'il fait au même Ministre, 154. Il forme un Camp dans l'Isle Perrot, 155. Sa dexterité dans une audience, où les Députés de nos Allies lui parlerent fort mal, 156. Un Sion lui demande sa protection pour sa Nation, 158. Ce qu'il mande à M. de Pontchartrain, au sujet des desseins des Anglois, 159-60. Ce qui le détermine à marcher contre les Iroquois. Mefures, qu'il prend pour cette Expédition, 161, 162, 165. Il approuve le sentiment de M. de Callieres touchant cette Expédition. Ordres, qu'il donne en conséquence, 166. Il monte à Montreal, 167. Il arrive à la Chine: disposition de son Armée. Il va camper à l'Isle Perrot, 168. Ordre, qu'il garde dans sa marche, 169-70. Un François vient d'Onneyouth pour lui faire des propositions de paix de la part

de ce Car le Cheva Canton: Accueil, M. de \ 11 délibe prendre en a pen réduit le aux con pofer, & mens co Ordre, 176. Il tre les I 198-99 res au f tion, q Agnier de haus retient pourqu quois Colon de la ( re de Son er & le p vient Comn fâcheu Comr Cour Audi d'en-15. I lui a marc & fui 216. en F Nou il de

il de

Pour

tes l

pour

Il re

4 char

le Chevalier de Vaudreuil dans ce Canton: ordre, qu'il lui donne, 172. Accueil, qu'il fait aux Députés, que M. de Vaudreuil lui amene, 113. Il délibere fur le parti, qu'il doit prendre: celui, qu'il prit, & ce qu'on en a peníé, 174. & suiv. Il croit avoir réduit les Iroquois à accepter la paix, aux conditions, qu'il voudra leur impoter, & envoye plufieurs Détachemens contre eux. Il arrive à Quebec. Ordre, qu'il y reçoit de la Cour, 176. Il forme plutieurs Partis contre les Iroquois, & aucun ne réuffit, 198-99. Sa réponse à M. de Callieres au sujet des Onneyouths. Réception, qu'il fait à ces Sauvages. Des Agniers lui parlent avec beaucoup de hauteur, 200. Sa réponse : il les retient pendant tout l'Hyver, & pourquoi. Il ne veut pas que les Iroquois domiciliés s'éloignent de la Colonie. Avis & ordres, qu'il reçoit de la Cour, 201. On lui fait mystere de l'objet de ces ordres, 209. Son embarras au sujet des Iroquois, & le parti, qu'il prend. Il lui survient un nouvel embarras, 210. Comment il s'en tire: Circonstances fâcheuses, où il se trouve, 211. Comment il élude les ordres de la Cour au sujet des Congés, 212-13. Audience, qu'il donne aux Nations d'en-haut, & ce qui s'y passe, 213-15. Il apprend pour quel sujet on lui avoit ordonné de le tenir prêt à marcher avec toutes fes forces, 215. & fuiv. Son sentiment sur ce projet, 216. Le Roy doute qu'il puisse aller en Personne à l'Expédition de la Nouvelle Angleterre: fur quel pied il devoit y être, s'il y alloit, & qui il devoit substituer en sa place, 217. Pourquoi il ne se sert point de toutes les Forces, qu'il avoit sur pied, pour humilier les Iroquois, 221-22. Il reçoit de nouveaux ordres tou-\* chant les Coureurs de Bois. Ce que

b le

fait

ara-

des

ette

des

l fe

em-

vec

éta-

.0

pter

CU 80

nce

41.

orte

re-

uth,

reau

u'on

da,

blir

cute Co-

l en

po-

tre,

'lile

une

Al-

Un

our

le a

des

Ce

ntre

end

62,

M.

édi-

ılé-

al,

ion

Isle

ans

ois

ire

art

de ce Canton: Sa réponse. Il envoye lui mande M. de Pontchartrain. Le parti, qu'il prend, 222-23. Le nouveau Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre lui renvoye des Prisonniers François, & lui écrit fur ses prétentions au sujet des Iroquois. Réponse, qu'il lui fait, 225-27. Ce qu'il conclut du rapport, qu'on lui fait d'une Assemblée des cinq Cantons convoquée par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & le parti, qu'il prend à ce sujet. Réception, qu'il fait faire aux Agniers, qui étoient venus au Sault S. Louys & à Montreal, 228-29. Il reçoit une seconde Lettre du Gouverneur Anglois: la réponse, 229. & suiv. Il ne répond rien sur ce qui regardoit les Missionnaires, 234. Sa mort: ses bonnes & ses mauvaises qualités. Les Iroquois viennent pleurer sa morth, 237. Idée, qu'avoit de lui le fameux Capitaine Huron, le Rat,

G

ABARET. (M. de) arrive à T Pentagoët, & envoye de-là les ordres du Roy à M. de Frontenac,

Gabori. (Baye de) en l'Isle Royale. Sa description,

Gannes. (M. de) Officier de l'Acadie, se distingue à la desfense de Na-183.

Garakonthie, voyez le premier volume. Il continue à servir les Francois. Son 'éle pour la Religion. Pourquoi il demeure dans son Canton, 136. Il envoye des Colliers au Comte de Frontenac, 139. Il en reçoit des prefens, 140. Sa mort. Son Neveu s'offre à lui succeder, en qualité de Correspondant des François, & est 285. accepté,

Gardeur. (Le Sieur de Tilly le) commande un Corps de Sauvages dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois,

Garnier (Le Pere Julien) Jésuite, fert d'Interpréte aux Hurons, au Congrès Général, 281.

Gatineau. (Le Sieur) accompagne M. Hertel dans fon Expédition contre les Anglois, 50. Il est envoyé à M. de Frontenac pour lui porter la nouvelle de l'heureux succès de cette Expédition, 52.

Gaulin. (M.) Missionnaire des Sauvages de l'Acadie: Demande un Officier pour attaquer le Port-Royal,

Gemeraye. (M. de la) Gentilhomme Breton, Lieutenant, escorte un grand Convoi à Michillimakinac. Il est attaqué, & danger qu'il court, 56. Il est nommé pour escorter un Convoi de Sauvages; & son Escorte est battuë par les Iroquois, 114. Les Iroquois le viennent trouver à Catarocony, où il commandoit. Pourquoi il ne veut pas prendre sur lui de les attaquer. Il consulte M. de Frontenac: Réponse, que lui sait ce Général,

Geffe. (Le Sieur de la) Capitaine. Qui il étoit. Il perit dans le naufrage du Chameau, 409.

Giguiere. Canadien, est envoyé pour reconnoître Corlar, & s'acquitte fort bien de cette Commission, 45.

Golleville. (M. de) est envoyé à la Vera-Cruz par M. de l'Epinay, pour y trafiquer, & comment il y réussit,

Gonzalez. (André) Amene à Penfacole un Convoi de la Havane, & tombe entre les mains des François,

Gouttins. (Le Sieur des) Commiffaire Ordonnateur en Acadie. Il est fait Prisonnier par les Anglois. M. de Villebon le trouve au Port-Royal, 69. Il se rend au Fort de Jemset, 72. Belle action de ce Commissaire; elle fert à le justifier dans une occasion importante,

Gojogouins, voyez le premier volu-

me. Un Parti de Govegouins & d'Agniers est rencontré par M. de Bienville, & comment il évite d'être défait, 97. Députés de ce Canton à Quebec. Leur embarras aux questions, que leur fait M. de Frontenac, 141-42. Ce que le Général leur déclare, 142. La résolution est prise de ruiner ce Canton, & pourquoi on ne l'exécute pas, 174. Ouréhouaré affûre que son Canton de Goyogouin est sérieusement disposé à la paix, 225. Pourquoi ce Canton n'envoye point de Députés au Chevalier de Callieres, 244. Leurs Députés vont trouver le Gouverneur de la nouvelle Angleterre, & M. de Callieres le trouve mauvais, 245. Des Députés de ce Canton partent pour Montreal, 149. Le Sieur de Joncaire négocie assez heureusement avec eux.

Gayan. (Le Chevalier de ) Capitaine de Vailleaux, fonde l'entrée de la Baye de Penfacole, 448.

Graff. (Le Sieur Laurent de) Qui il étoit. M. de Châteaumorand l'envoye pour fonder l'entrée du Port de Pensacole, 256.

Grais. (Le Chevalier de) Capitaine, commande un Bataillon de Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Grange. (Le Sieur de la) Bon Partisan. Il fair un coup de vigueur en Terre-neuve; en amene une Fregate Angloise; la conduit en France; est pris par les Anglois, après s'être bien battu, 296. Le Roy le fair entrer dans le Corps de la Marine,

Granger. Habitant du Port-Royal. Reçoit ordre de charger les Anglois, qui ne l'attendent point; 321.

Grandpré. (M. Boucher de) Major des Trois Rivieres. Commande les Milices de ce Gouvernement dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Grande par M. P observer est pris p l'Amiral se, 79. 90. Il c Milices tion de Iroquois Grave

dant aux dressent Gravi

une Mil

nois,
Grayd
avec un
fance. I
Ducaffe
Gouver
dans les
attaque

Grieu lui arriv le Gour Penface Groll Déferu trouvel

trouvel 31. Lu Miciffi pagnol Espagn Nouve aux M

fin da

Gundant & control lui or Françtion

repre

en co

Grandville. (M. de) est détaché par M. Provôt, son Beau-frere, pour observer la Flotte Angloise, 65. Il est pris par cette Flotte, & avoue à l'Amiral que Quebec est sans dessense, 90. Il commande le Bataillon des Milices de Beaupré dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

A-

łć-

à

efteur ife

ooi aré nin

x,

ye de nt

lle le sés le sé

ui

6. iGrave. (Le Sieur de ) Commandant aux Yasous. Les Chicachas s'adressent à lui pour avoir la paix,

Gravier. (Le Pere) Jésuite. établit une Mission florissante chez les Illinois. 266.

Graydon, Officier Anglois, part avec une Escadre pour assiéger Plaifance. Il manque l'Escadre de M. Ducasse. Il paroît peu affectionné au Gouvernement; se comporte mal dans les Colonies Angloises, & n'ose attaquer Plaisance, 291.

Grieu. (Le Chevalier de) Ce qui lui arrive en conduisant à la Havane le Gouverneur & la Garnison, de Pensacole, 438.

Grotlet. Matelot de la Rochelle, Déferteur de M. de la Sale. Il vient trouver Joutel chez les Cénis, 30, 31. Lumieres, qu'il lui donne fur le Micissipi, 31. Il est pris par les Espagnols chez les Cénis; envoyé en Espagne, de-là à Mexico, enfin au Nouveau Mexique pour y travailler aux Mines,

Gros. (Le Sieur le) Garde-Magafin dans l'Habitation de Saint Louys. On conspire contre lui, 10. Sa mort,

Guaço. (D. Gregorio) Commandant à la Havane. Envoye une Flotte contre les Anglois de la Caroline. Il lui ordonne d'attaquer deux Navires François, 438. Il change la destination de sa Flotte, & l'envoye pour reprendre Pensacole. Ce qu'il mande en conséquence au Viceroy du Me-

xique, 439. Le changement de destination de la Flotte ne plaît pas à tout le monde, & ce qui en acrive. Il y remplace les Déferteurs, 440.

Guerrero. (D. Francisco.) conduit des Vaisseaux à la Vera-Cruz, & D. Francisco Cornejo a ordre de les joindre à son Escadre, 442.

Guillaume III, Roy de la Grande Bretagne; adresse au Chevalier de Callieres un Duplicasa des ordres, qu'il envoye au Gonverneur de la Nouvelle Angleterre, 241. Il parle dans ses Lettres des Iroquois, comme de ses Sujets, 241. Pourquoi il veut envoyer sur le Micissipi les Réfugiés François, 260.61.

Le Fort Guillaume. Un de ceux, qui dessendoient Saint Jean en Terre-neuve, est pris d'emblée par les François, voyez Saint Jean.

Guillory. Isle attenante à l'Isle Dauphine. Les Espagnols y tentent une descente, & n'y réussissent point,

Guipson. (Le Colonel) arrive à Saint Jean avec mille Irlandois,

D. Gueman. Gouverneur de Penfacole, reçoit bien un Officier Anglois, 421.

PETIT HAVRE. Sa situation. Les François yentrent, & y laissent leurs Prisonniers, 199. D'Here. (Le Chevalier) Lieutenant sur le Vaisseau de Roy, qui porta M, de la Sale en Amerique,

Hennepin. (Le Pere Louys) Récollet. Ce qu'il dit de la mort de M. de la Sale, 24. & suiv. M. d'Iberville reconnoît des fausseis dans sa Relation, 258. On arme en Angleterre & en Hollande pour faire un Etablissement à la Louyssane sur sa Relation, 260. Herbaut. (M. d') nommé Commillaire pour le Réglement des Limites en Canada, les fixe à la Riviere de Saint Georges, 136.

Hertel. (Le Sieur) commande le Parti des Trois Rivieres, Son Expédition contre les Anglois. Ce que M. de Frontenac mande de lui à la Cour, so. & suiv. Il va joindre le Parri de M. de Port-neuf, 52. Il se distingue à la prise de Kaskebé, 55. Il se distingue au Siege de Quebec, & le Roy lui donne des Lettres de Noblesse, 83. Un de ses Fils est envoyé à la découverte des Anglois, & leur tuë cinq Hommes, 101. Cinq de ses Fils sont envoyés pour secourir les Abénaquis; surprennent les Anglois, en tuent plusieurs, & font un grand nombre de Prisonniers, 290. Un des Fils du Sieur Hertel, qui avoit été arrêté à Orange, est remis en liberté,

Hervaux, (Le Chevalier d') porte du secours à Plaisance, 74.

Heve. La Heve, Port de l'Acadie, voyez le premier volume. M. de Subercase projette d'y faire un Etablissement considérable, 342. Nouveau projet d'un Etablissement dans ce Fort, & ce qui le sit échouer,

Hevvrenil. Bourgade de la Nouvelle Angleterre. Sa prise par les François, 325. 6 suiv.

Hiens. Allemand, Flibustier, Se donne à M. de la Sale au Petit Goave, & l'accompagne dans son dernier voyage, Moranget le maltraite de paroles, & il prend la résolution de s'en venger, 22. On l'envoye chercher des Vivres chez les Cénis, 27. Il tuë Duhaut. Il assure Jourel qu'il ne l'avoit fair que pour venger la mort de M. de la Sale, qu'il auroit empêchée, s'il avoit été present, 32. Il veut faire le même traitement à Larchevêque. Jourel les réconcilie. Il va en guerre avec les Cénis, 33. Pourquoi il ne veut point aller aux

Illinois. Il s'empare de presque tous les essets de M. de la Sale, & donne le reste à Joutel & à M. Cavelier. Il oblige celui-ci à lui donner une actestation qu'il n'a point trempé dans le meurtre de M. de la Sale,

Hill. (M. Jean) Amiral de la Flotte Angloife, destinée au Siège de Quebec. Manifeste, qu'il devoit répandre dans la Colonie, 357. Éstiv. Il est cause de la perte de sa Flotte,

Hollandois, voyez le premier volume. Les Hollandois de la Nouvelle York ne s'opposent point à la paix entre nous & les Iroquois, 150. La neutralité se maintient dans la Nouvelle York, tant que leur Parti y est le plus fort, 313. Les Iroquois prient M. de Vaudreuil de leur pardonner la rupture de la Tréve, parce qu'ils y avoient été forcés, 339. Echange des Prisonniers entre eux & nous, 340. Ils se déclarent contre nous dans la Nouvelle York,

Hontan. (Le Baron de la) Capitaine Réformé, vayez la Liste & l'Examen des Auteurs. Il est envoyé de Quebec à Plaisance. Il est déraché avec soixante Hommes pour occuper un Poste, & empêcher les Anglois de s'en saisse, 117-18. Il est envoyé à l'Amiral Anglois. Avis, qu'il donne à M. de Brouillan, 119.

Hista (M. d') Capitaine, escorte un Convoi, qui va a Michiilimaninac, 56. Il est attaqué en chemin par les Iroquois, & les défait, 56, 57. Il envoye un de ses Prisonniers à M. de Frontenac, 57. Il est tué au combat de la Prairie de la Madelei-

Hubert. (M.) Succede à M. Duclos dans l'Emploi de Commissaire-Ordonnateur de la Louysiane, 433.

Hudson. Le Roy ordonne qu'on chasse les Anglois de la Baye d'Hudson, 160, voyez Port Nelson & le Fort Bourbon. Avantages de cette Baye

pour le Con affürent la p trecht, 20 à la France wick, 236 dée à la Co le Traité fieurs Franc Sauvages, Hurié, U

de la Sale, Hurons, chement at Les Huron mandés au la Madelei Des Huron tre les Agi cours d'un publique, chillimaxi quois, 15 avec les Ire avertissent leurs garde les Iroquoi d'avoir em de l'Expéd contre les rons de L de M. de quois, 16 vent à Mo qui se pass tenac, 21 bliffent pr font un l font les h Capitaine complime caire, end de la Mon rer toujou le promei 279. Ils fo ladie cont Députés :

seul de t

demande

pour le Commerce. Les Anglois s'en assurent la possession au Congrès d'Utrecht, 208. Elle reste toute entiere à la France après le Traité de Riswick, 236. La Baye d'Hudson cédée à la Couronne d'Angleterre par le Traité d'Utrecht, 373-74. Plusieurs François y sont égorgés par les Sauvages, 405.

118

il t-ns sa de le reule le re l

n-

ıft

g. te iin

ui-4-1-3-nl-lee

Hurié. Un des Compagnons de M. de la Sale, disparoît,

Hurons. Ils protestent de leur attachement au Parti des François, 62. Les Hurons de Lorette sont commandés au combat de la Prairie de la Madeleine par Ouréouharé, 102. Des Hurons de Lorette marchent contre les Agniers, 126. & suiv. Difcours d'un Huron dans une audience publique, 136. Les Hurons de Michillimaxinac traitent avec les Iroquois, 153. Ils concluent la paix avec les Iroquois, 162, Des Hurons avertissent les Iroquois d'être sur leurs gardes. Plusieurs sont pris avec les Iroquois, 163. On les soupçonne d'avoir empêché les Outaouais d'être de l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 164. Des Hurons de Lorette vont à l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Plusieurs Hurons arrivent à Montreal, & pourquoi. Ce qui se passe entre eux & M. de Frontenac, 213. 6 suiv. Plusieurs s'établissent près d'Orange, 214. Ils défont un Parti d'Iroquois, 224. Ils font les honneurs aux Obséques du Capitaine le Rat, & reçoivent les complimens, 278-79. Lesieur de Joncaire, en complimentant les Iroquois de la Montagne, les exhorte à demeurer toujours attachés aux François; ils le promettent, & tiennent parole, 279. Ils sont fort maltraités d'une maladie contagieuse, 280. Un de leurs Députés au Congrès Général est le seul de tous les Sauvages, qui ne demande pas la suppression de la Tome II.

Traite de l'Eau-de-vie, 284. Les Hurons, qui étoient passes de Michillimakinac au Détroit, témoignent de l'inclination pour les Anglois, 191-91. Le Commandant du Détroit les engage à faire la guerre aux Sioux, 408. Ils font feu fur les Outaouais, 309. Des Hurons du Détroit complottent avec les Miamis de fare main basse sur les François. 121. Les Hurons de Lorette s'engagent dans un Parti de Guerre contre les Anglois, & pourquoi ils retournent fur leurs pas, 325. Les Hurons du Détroit engagent les autres Sauvages alliés à déclarer la guerre pour la défense de la Colonie, 353. Réflexion sur le service, qu'ils rendirent en cela au Gouverneur Général, 354. Ils viennent au secours des François au Détroit. Leur Harangue aux Alliés pour les engager à ne point perdre de tems, 366. Ils se distinguent plus que tous les autres dans cette Expédition, & y perdent aussi plus de Monde,

I

JALLOT. (Medard) Valet de Chambre de M. de Saint Denys, qui le laisse à Caouis, 418. Il est joint par son Maître à Caouis, où il s'étoir fait une grande réputation par son habileté dans la Chirurgie, 420.

Iberville, (M. le Moyne d') Gentilhomme Canadien, va en qualité de Volontaire à l'Expédition de Corlar, 44. & suiv. Il engage le Major de la Place, qui s'étoit retranché au-de là de la Riviere, à se rendre, 46. Il est destiné avec M. du Tast à une Expédition dans la Baye d'Hudfon, 101. Il arrive à Quebec avec deux Navires chargés de Pelleteries de la Baye d'Hudson; passe en France, & pour quoi, 109. Il arrive trop tard à Quebec pour l'Expédition du Port Nelson; va pour prendre le Fort de Pemkuit, & ce qui fit man-Yyy



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

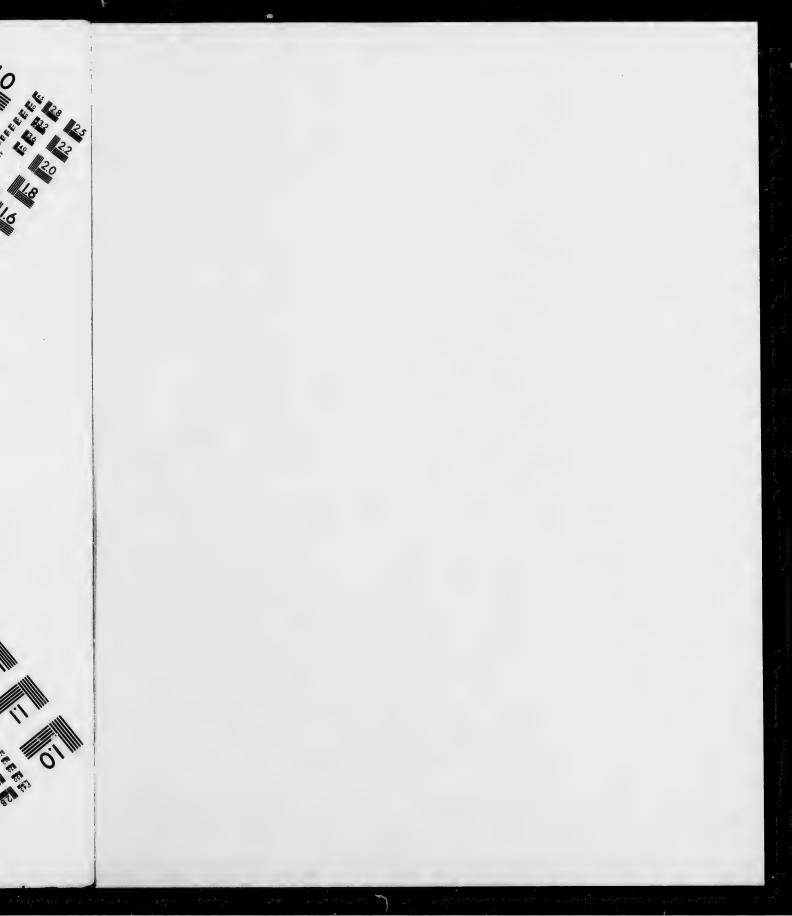

quer cette Entreprise, 121. & suiv. Il est de nouveau chargé d'attaquer le Port Nelson, 141. Succès de cette Expédition, 147. & suiv. Il est chargé d'attaquer le Fort de Per. Kuit, & ce qu'il devoit faire ensuite, 160. La Cour ordonne qu'après qu'il aura pris le Fort de Pemkuit, il se rende à Plaisance, 176. Il arrive en Acadie, 177. Nouvelles, qu'il y apprend. Il prend un Vaisseau Anglois. Il fait le Siège de Pemkuit, & le prend, 178-79. Il évite une Escadre Angloise, & arrive à Plaisance, 180. Il propose de chasser les Anglois de Terre-neuve, 186. Ce qui l'avoit empêché de joindre M. de Brouillan. Il est d'avis de commencer ses Expéditions par l'Isse de Carbonniere, 188. M. de Brouillan s'y oppose. Estime, que les Canadiens faisoient de lui. Ses brouilleries avec M. de Brouillan. Sa modération. Ce qu'il mande sur cela à M. de Pontchartrain, 189. & suiv. Il renvoye en France M. de Bonaventure, & ce qui en arrive, 191. Nouvelles brouilleries avec M. de Brouillan, 191. 6 suiv. Il se met en marche pour Saint Jean. Il force un Corps d'Anglois, 192. Ses Exploits dans le reste de cette Expédition, 193. & suiv. M. de Brouillan lui fait une impolitesse. Sa modération, 195. Nouvelles brouilleries entre lui & Monsieur de Brouillan. Il fait plusieurs Conquêtes en Terre-neuve, 196. Pourquoi il n'acheva point de réduire cette Isle, 197-98. Instructions, qu'il reçoit de la Cour; il ne peut s'y conformer qu'en partie, il part pour la Baye d'Hudson. Danger, qu'il courut à l'Entrée de cette Baye. Il est séparé de ses Navires : & attaque seul trois Vaisseaux Anglois, en prend un & en coule un autre à fond, 204, 205. Il fait naufrage; ses Vaisseaux le joignent, & il prend le Fort Bourbon, 206-07. Il retourne en Fran-

ce, 208. Il inspire à M. de Pontchartrain la pensée de découvrir l'Embouchure du Micissipi, & d'y construire un Fort. Il part pour cette découverte, 255. Il s'abouche avec M. Ducasse, & ce que ce Gouverneur de Saint Domingue écrit à M. de Pontchartrain à son sujet. Il arrive à la vûë de Pensacole, 256. Il fait plusieurs découvertes, & reconnoît l'Embouchure du Miciffipi, 257. Il remonte ce Fleuve, & reconnoît plusieurs erreurs de la Relation attribuée au Chevalier de Tonti, & de celle du Pere Hennepin. Il visite les Bayagoulas & leur Temple, 258. Ce qui l'assure qu'il est sur le Micisfipi. Il est bien reçû des Oumas. Il bâtit un Fort. Il passe en France, & retourne à la Louysiane, 259, 260. Nouvelles, qu'il apprend des Anglois. Le Chevalier de Tonti l'affûre qu'il n'est point l'Auteur de la Relation publice sous son nom, 260. Il place mal fon Fort. Il projette de bâtir une Ville aux Natchez. Il établit le Quartier Général de la Louyfiane au Biloxi, 262. Instructions, que le Ministre lui avoit données par rapport au Commerce du Pays, 263. Ce n'est pas sa faute, si l'on n'a pas fait élever des Bœufs Illinois, 264. Il envoye M. le Sueur pour prendre une plus grande connoissance de la Mine de Cuivre de la Riviere Verte, 413. Il fait un Erablissement sur la Riviere de la Maubile. Il fait construire des Magafins & des Cafernes fur l'Isle Massacre, à laquelle il donne le nom d'Me Dauphine, 414. Son projet d'une Ville aux Natchez sous le nom de Rosalie,

Jemme. Soldat Anglois, selon quel-

ques-uns , voyez Hiens.

Jemset, Fort sur la Riviere de Saint Jean. Par qui bâti en premier lieu. M. de Villebon s'y retire. Ce Fort est abandonné, 178. Sa situation,

Jerem des Aute les Ang Bourbor A quell Port Ne de le re

Jesuite velle A Fronten gnent di vrer cet ajoute o gueur d lier de pendre paroîtro quois, nent la tons les cordés, accomp lac au l blit plui Sauvage Illino Leurs b

Les Jés Mission & leur 264. C s'agueri louez p chez cu Gravie cette N Chrétic che les contre promet Congr Leurs I Congre remett mains

Callier

clarer

Franço

Jeremie. (Le Sieur) voyez la Lisse des Auteurs. Fait seu fort à propos sur les Anglois, qui assiégeoient le Fort Bourbon, & les fait reculer, 202. A quelle extrémité il étoit réduit au Port Nelson, lorsqu'il reçut ordre de le remettre aux Anglois, 404. & suiv.

char-

Em-

conf-

te dé-

c M.

rneur

1. de

rive à

l fait

nnoît

57. Il

nnoît

attri-

& de

te les

258.

Aicis-

as. Il

e, &

260. An-

asfûre

Rela-

60. II

te de

l éta-

ouy-

ions,

es par

263.

a pas

264.

endre

de la

erte,

ur la

onf-

ernes

don-

Son

fous

426.

luel-

aint

lieu.

Fort

on,

183.

Jesuites. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre mande à M. de Frontenac que les Iroquois se plaignent d'eux, & ont promis de lui livrer ceux, qui iront chez eux: il ajoute qu'il les fera passer par la rigueur des Loix, 230-31. Le Chevalier de Bellomont menace de faire pendre tous ceux de ces Peres, qui paroîtront dans les Cantons Iroquois, 253. Pourquoi ils abandonnent la Louysiane, 264. Les Cantons les redemandent; ils sont accordés, & bien reçus. Un Jésuite accompagne M. de la Motte Cadilla: au Détroit, 284-85. On en établit plusieurs Missionnaires parmi les Sauvages de la Louysiane, ... 462.

Illinois. Voyez le premier volume. Leurs bonnes & mauvaises qualités. Les Jésuites établissent chez eux une Mission sorissante. Leur attachement & leur fidélité envers les François, 264. Ce qui y contribua le plus. Ils s'aguerrissent. Tentatives du Pere Allouez pour commencer une Mission chez eux, sans effet, 265. Le Pere Gravier est plus heureux. Ferveur de cette Mission. Tous les Illinois sont Chrétiens, 266. M. de Courtemanche les empêche d'aller en guerre contre les Iroquois. 273. Il leur fait promettre d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la Paix, 274. Leurs Députés meurent en venant au Congrès Général, & en mourant remettent leurs intérêts entre les mains d'Onanguicé. Ce que M. de Callieres ordonne à celui-ci de déclarer à cette Nation au sujet des François, qu'ils avoient pillés, 28;.

Les Anglois veulent lier le commerce avec eux, 340. Ils viennent au fecours du Détroit contre les Outagamis, 366. Discours d'un de leurs Chefs aux Députés des Outagamis, 369. Les Outagamis les obligent à abandonner leur Riviere, 409. Leur Pays est détaché du Gouvernement de la N. France, & fait partie de celui de la Louysiane, 432. Ils sont assiégés au Rocher & à Pimitcouy par les Outagamis, & pourquoi ils se retirent sur le Micissipi, 459. Les Chicachas ne leur communiquent point le dessein, qu'ils ont formé de détruire les François de la Louyssane, 464. On est sûr de leur fidélité & de leur affection, 478. Les Chicachas les sollicitent en vain d'entrer dans la conspiration générale contre les François. Réponse, qu'ils leur font, 484. voyez Kaskasquias & Mitchigamias. Les Chicachas les sollicitent de nouveau & inutilement de se déclarer contre nous, Indiane. Havre de l'Isle Royale.

Sa situation, 388.

Johannis. Officier François, se distingue à la prise de Saint Jean, 332.

Joliet. La Demoiselle Joliet est

prise par les Anglois, 65. Elle est re-

lâchée par échange, Joncaire. (Le Sieur de ) Officier François. Les Députés Iroquois demandent qu'il les accompagne à leur retour chez eux, 244. Le Général y consent, 245. Il va négocier avec les Tsonnonthouans. Ce qui le rendoit agréable à ce Canton, 247. Il retourne à Montreal avec des Députés de ce même Canton, 249-50. Il retourne aux Iroquois. Succès de ses négociations, 270. & suiv. Les Iroquois disent à M. de Callieres qu'il ne les a point pressés au sujet de leurs Prisonniers. Le Général lui fait signe de ne point s'excuser, & ce qu'il dit en conséquence, 176. Il va faire compliment aux Hurons à la tête des

Y yy ij

Iroquois du Sault Saint Louys, 278. Il fait la même chose avec les Iroquois de la Montagne, & ce qu'il dit aux Hurons, 279. Il accompagne les Députés des Cantons à leur retour du Congrès Général, pour en ramener les Pritonniers, 284. Il en ramene peu, & peurquoi, 285. Il accompagne des Députés du Canton de Tsonnonthouan chez eux. Il y négocie heureusement, & en ramene un des principaux Chefs, 288. Il retourne avec lui, 289. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil des intrigues du Gouverneur d'Orange, 292. Les Tsonnonthouans l'envoyent au Général pour se plaindre de l'hostilité des Outaouais, 293. Il est de nouveau envoyé aux Iroquois pour les assurer d'une prompte satisfaction de la part des Outaouais. Sa bonne conduite avec ces Sauvages, 324. Il commande l'Arrieregarde dans l'Expédition de M. de Ramezai, 336. Il est envoyé aux Ironuois: est bien reçu des Tsonnonthouans, & en amene des Députés à Montreal, 350. Il traite heureusement avec les Tsonnonthouans, 365.

Jonchere. (Monsieur de la) ne peut obtenir la permission de vendre sa Cargaison à la Vera - Cruz, 416-17.

Jordis. (Le Sieur des) Commandant à Catarocouy, engage quelques Outaouais à accompagner les François contre les Iroquois, 168.

Joseph. Outagami Chrétien, avertir le Commandant du Détroit que sa Nation doit bien-tôt l'attaquer, 466.

Jourel. Voyez la Liste & l'Examendes Auteurs. Un de ceux, qui accompagnerent M. de la Sale dans son Expédition. Qui il étoit, 3. M. de la Sale le charge d'achever le Fort de Saint Louys. Ordre, qu'il lui donne, 9,

to. Conspiration contre lui. Il fait mettre les Conspirateurs aux fers . & les livre à M. de la Sale avec les preuves de leur complot. Il recoir ordre d'aller joindre M. de la Sale, 10. M. de la Sale le laisse dans son Fort de Saint Louys, en qualité de Commandant. Ordres, qu'il lui donne. Il croit pouvoir se dispenser d'y déférer dans une occasion. Il apprend de fâcheuses nouvelles de M. de la Sale. Ses inquiétudes au sujet de M. de la Sale, & en voyant la plûpart de ses Gens mourir & déserter. Mutinerie contre lui. Il s'assure de Duhaut, 20. M. de la Sale lui confie la garde de son Camp. Ordres, qu'il lui donne, 23. Avis, que lui donne Larchevêque après la mort de M. de la Sale, & sa réponse. Il est détaché pour aller chercher des Vivres chez les Cenis Rencontre, qu'il fait dans le chemin, 27, 28. Réception, qu'on lui fair parmi ces Sauvages, 28, 29. Il renvoye ses Compagnons au Camp. & pourquoi il reste quelque tems chez les Cenis, 29. Aventures de deux Déserteurs François, qui le viennent trouver, 30. Il avertit Larchevêque qu'Hiens avoit dessein de le tuer, & réconcilie ces deux Hommes, 33. Il se met en marche pour aller aux Illinois. Il arrive aux Akanfas, 36. Il arrive aux Illinois; est obligé d'y passer l'Hyver, & repasse en France, 37. 6 Juiv.

Ipiguit. Riviere de l'Acadie. Les Anglois y font quelques ravages,

Froquois. Des Iroquois du Sault Saint Louys & de la Montagne accompagnent les François à l'Expédition de Corlar. Ils refusent d'attaquer Orange, & parlent fort mal en cette occasion!, 44. Les Iroquois attaquent un Convoi, qui alloit à Michillimakinac, & sont défaits, 56, 57. Ils arrêtent un Envoyé du Gouverneur Général, & l'envoyent à Manhatte. Ils brû-

lent det gnoient 58. Und à tomb Montre Quarti qui les tage, 6 Franço 63. Les & aux l ber sur real. Il miers. Ils trait à quel l'égard 89. Di la Cole Parti d de Riv M. de cher c font re tion da leur de nuent cès, à Huit o taquer 125.6 roquo 131. 132.1 de pol des A au Go d'eux Ils er au Co tenta liés, tes n

d'avi

comi

fition

de F

coup

youl

lent deux François, qui l'accompagnoient, & font plusieurs hostilités, 58. Une Armée d'Iroquois se dispose à tomber sur le Gouvernement de Montreal, 19. Ils surprennent un Quartier près de Montreal, 19. Ce qui les empêche de suivre leur avantage, 62. Ils attaquent de nouveau les François; & tuent deux Officiers, 63. Les Iroquois joints aux Anglois, & aux Mahingans se disposent à tomber sur le Gouvernement de Montreal. Ils se brouillent avec les Premiers, & font retraite, 88. & suiv. Ils traitent les Anglois de lâches, & à quelle occasion. Leur politique à l'égard des Anglois & des François, 89. Differens l'artis d'Iroquois dans la Colonie, & leurs fuccès, 94. Un Parti d'Iroquois se poste sur la Grande Riviere, & à quel dessein, 99. M. de Vaudreuil se préparant à marcher contre eux, apprend qu'ils se font retirés, 100. Ils font une irruption dans la Colonie, & Oureouharé leur donne la chasse, 108. Ils continuent leurs hostilites avec divers succès, & sont enfin battus, 111-12. Huit cent Iroquois viennent pour attaquer la Colonie, & ne font rien, 125. & Juiv. Un grand nombre d'Iroquois s'approchent de Montreal, 131. Ils se retirent, & pourquoi, 132. Ils continuentà faivre leur plan de politique à l'égard des France 💘 des Anglois, 137-38. On donne avis au Gouverneur Général de se défier d'eux. Dessein, qu'on leur attribue. Ils envoyent de nouveaux Députés au Comte de Frontenac, 139. Leurs tentatives pour débaucher nos Alliés, 140. Ils continuent leurs feintes négociations, 149. Le Roy est d'avis qu'on les pousse à bout. Ils recommencent leurs hostilités, Propositions insolentes de leur part à M. de Frontenac. Ils manquent leur coup auprès de nos Allies, qu'ils vouloient nous débaucher, 151. Ils

Il fait

rs , &

c les

eçoit

Sale,

fon

té de

don-

r d'v

rend

de la

e M. lipart Mu-

Du-

fie la

qu'il

onne

1. de

aché

chez

dans

u'on

29.

nip,

ems

s de

i le

Lar-

de

m-

our

anbli-

en

uv.

Les

s,

98.

ult 10-

li-

er

:te

nt

font de nouvelles irruptions dans la Colonie, & recoivent deux échecs, 155. Ils sont battus par nos Alliés, qui avoient commencé de traiter avec eux, 163. Divers avis sur la maniere, dont on s'y prendra pour les détruire, 165. On fait sur eux quelques Prisonniers, & ce qu'on en fair. Ils reparoissent en armes, & furprennent quelques François, 167. Ils défient le Comte de Frontenac, 170. La disette est grande dans leur Pays. M. de Frontenac fait plusieurs Détachemens contre eux, 176. Ils font plus fiers que jamais. Plusieurs Partis contr'eux, sans effet, 198. 6 fuiv. Ils recommencent leurs hostilités. M. de Callieres rompt toutes leurs mesures, 201. Ils continuent à vouloir amuser les François, 209. Ils reparoissent en armes dans la Colonie, 210. Un de leurs Partis est battu par le Rat; 214. Ce qui empêche M. de Frontenac de se servir de toutes les forces, qu'il avoit sur pied, pour les humilier, 221-22. Ils paroissent disposés à la paix. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre les assemble. Ce qui se passe entre eux & lui. M. de Frontenac comprend que ces deux Nations se ménagent mutuellement, & ce qu'il fait pour profiter de cette disposition, 228-29. Ils déclarent qu'ils ne veulent point comprendre nos Alliés dans le Traité de paix, Pourquoi le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit tort de dire qu'ils se plaignoient des Missionnaires, 234. Ils protestent de leur indépendance, & on ne parle point d'eux dans le Reglement des Limites, 216. Ils pleurent la mort de Monsieur de Frontenac, & paroissent disposés à en profiter, pour recommencer la guerre, 237. Propositions qu'ils font au Chevalier de Callieres, & la réponse, qu'ils en reçoivent. Ils demandent le Pere Bruyas. M. de

Maricourt, & le Pere de Lamberville, 238. Ils envoyent complimenter M. de Callieres fur sa Promotion, & paroissent ne differer à faire la paix, que par la confidération des Anglois, 241. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre les engage à rraîner l'affaire en longueur, & ils manquent de parole à M. de Callieres. Ce Général leur fait entendre que les Anglois les veulent maîtriser, & ce qui en arrive. Ils députent de nouveau à M. de Callieres pour s'excuser, 242, 243. Deux Cantons, avoués de deux autres, lui envoyent des Députés. Ils se plaignent des Outaouais: ils font plusieurs demandes, & ce que l'ar répond M. de Callieres, 243-45. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre fait de nouveaux efforts pour les empêcher de faire la paix avec les François, 249. Réflexion sur la maniere, dont leurs Députés sont reçus à Montreal. M. de Callieres leur donne audience en presence des Députés de nos Alliés, 250-51. Ils fignent un Traité provisionnel, 252. Le Chevalier de Bellomont, en voulant les gagner & les incimider, les irrite. 253. Ils sont attaqués à la chasse par les Outaquais, & pourquoi. Ils en font leurs plaintes à M. de Callieres avec modération. Réponse de ce Général, 268-69. Ce qu'ils pensent de l'Etablissement du Détroit; ils empêchent les Anglois de s'y établir. Ce que M. de Callieres répond à leurs Députés sur ce sujet, 269-70. Surquoi ils s'excusent de n'avoir pas amené leurs Prifonniers. On n'est pas content d'eux en cette occasion, 276. Les Iroquois du Sault Saint Louys & de la Montagne vont complimenter les Hurons fur la mort du Capitaine le Rat, 278-79. Les Iroquois Chrétiens psrlent fort bien au Congrès Général, 282. Ce qui se passe entre M. de Callieres & les Députés des Cantons après le

Traité de Paix, 284. Ils demandent des Jésuites, qui leur sont accordés, 285. Les Anglois les follicitent de les chasser. Nos Allies traitent avec les Anglois par leur entremise. M. de Callieres travaille à déconcerter ces intrigues., 287. M. de Vaudreuil les engage à garder la neutralité entre les Anglois & nous, 289. Quelquesuns sont attaqués par les Outaouais près de Catarocouy, 292. Intrigues du Gouverneur d'Orange pour attirer les Iroquois Chrétiens dans son Gouvernement: quelques-uns y consentent. Les Abénaquis leur en font honte, 292, Hostilité des Miamis contre les Iroquois, 293. Ils ne concluent rien dans une Assemblée des Cantons convoquée à Orange, 294. M. de Pontchartrain n'est pas d'avis de les prendre ouvertement pour Médiateurs entre les Anglois & nous. Ils sont vengés de l'hostilité des Outaouais, 295-96. Les Outaouais leur font satisfaction, 309. Ils déclarent à M. de Vaudreuil qu'ils sont résolus de les attaquer, & il les en empêche, 310. M. de la Motte Cadillac les invite à venir en grand nombre au Détroit, & pourquoi, 311. Ils se comportent bien pendant les mouvemens du Détroit, & à leur considération on épargne la Nouvelle York, 313. Des Iroquois complottent avec les Miamis pour faire main-basse sur les François du Détroit 323. Les Cantons gardent la neutralité, & ce qui les y entretient, 323-24. Un Iroquois trompe M. de Vaudreuil, Quatre Cantons se déclarent contre nous. Leurs préparatifs, 334-35. On envoye contre eux un Parti de quinze cent Hommes, 336. Comment ils font échouer l'Entreprise des Anglois contre nous, 337. & suiv. Le Gouverneur de la Nouvelle York met tout en usage pour les engager à reprendre les armes. M. de Vaudreuil leur promet

fatisfacti avoient r appaise, licités de 349-50. voye tro des Dép qui se p de Vaud avec les quois fe attaquer real, & turelle d Pourque mis des cilient a dreuilti fes bon font, avec le cede à droits tent de glois fe renouv de Vau

Anglo
Ifle
& pro
Ifle
& pro
Ifle
Breto
nous
wick
237prodi
MM
grand

fur

fut

d'y

397

avec le

roît pa

406.

satisfaction d'une insulte, qu'ils Parlement ont ordre de demander avoient reçûé de nos Alliés, & les appaile, 341. Ils sont fortement sollicités de se déclarer contre nous, 349-50. M. de Vaudreuil leur envove trois Officiers, qui en amenent des Députés à Montreal, 350. Ce qui se passe entre ces Députés & M. de Vaudreuil, 352. Ils se brouillent avec les Anglois, 357. Six cent Iroquois se joignent à Nicolson pour attaquer le Gouvernement de Montreal, & le quittent. Antipathie naturelle de ces deux Nations, 361-62. Pourquoi ils seront toujours Ennemis des François, 362. Ils se réconcilient avec les Anglois. M. de Vaudreuil traite avec eux, & les gagne par ses bonnes manieres. Les Outagamis font, par leur entremise, alliance avec les Anglois, 365. Louys XIV. cede à la Reine d'Angleterre ses droits sur les Cantons, qui protestent de leur indépendance. Les Anglois se ménagent avec eux, 374. Ils renouvellent leur alliance avec M. de Vaudreuil, 402. Ils font alliance avec les Outagamis, mais il ne paroît pas qu'ils leur prêtent la main,

ent és,

de

vec

, de

ces

les

tre

es-ais

ics

ii-on

n-

nt ia-

ne ée

e , as nt & té u-

es

id

ıt

Isle aux œufs. Sasituation. La Flotte Angloife y fait naufrage, 361. Isle Percée. Les Anglois la pillent, & profanent l'Eglise, Me Platte, adjacente à l'Isle Royale, autrement appellée Isle à Pierres à Fu-

fil, Me Royale, ci-devant Isle du Cap Breton, voyez le premier volume. Elle nous demeure par le Traité de Riswick, & en quel état elle étoit alors 237. Sa description, son climat, ses productions, ses Ports, 385. 6 Juiv. MM. Raudot proposent d'y faire un grand Etablissement : leur Mémoire fur cela, 388. & suiv. Quand elle fut nommée Isle Royale. Nécessité d'y faire un grand Erablissement, 397. Les Députés de Londres au

pourquoi on a laissé cette isle à la France, 401-01.

The Surgere on the aux Vaiffeaux. Commodité de sa Rade, 433-34. Sept Ifles, La Flotte Angloife y perd ses meilleurs Vaisseaux,

Italien. Un Italien va du Canada par les Terres pour joindre M. de la Sale, & arrive trop tard. Stratagême, dont il use pour sauver sa vie, 39. Ce qu'il devint,

Ites. Commandant d'un Vaisseau du Roy d'Angleterre, est pris par M. du Brouillan. Avis, qu'il lui donne de l'état, où se trouvoit Saint Jean, 187.

Juchereau, (M.) Gentilhomme Canadien, fait un Etablissementa Quabache, 266. Il est obligé de l'abandonner,

## K

IJAPPAS. Sauvages de la Louy-A siane, d'où ils ont disparu, 37. Kaskaskias. Tribu Illinoise. M. de Courtemanche les empêche d'allet en guerre contre les Canfès, 274. Des Kaskaskias vont à la Nouvelle Orleans pour y pleurer la mort des Misfionnaires tués aux Yasous & aux Natchez. Ils y donnent de grandes preuves de leur fidelité & de leur Religion ,

Kaskebé. Fort de la Nouvelle Angleterre, pris par M. de Portneuf, (1. 6 suiv. Les Anglois viennent trop tard pour le secourir,

Kicapous. Ils promettent d'envoyer des Députés à Montreal pour la Paix générale, 274. Ils se joignent aux Outagamis pour chasser les François du Détroit,

Kinibequi, voyez le premier volume. Les Anglois songent à s'établir sur cette Riviere, 235. Les Limites de la Nouvelle France y avoient été fixées, 236. Les Anglois s'établissent par surprise sur les Botds de cette Riviere, 376. Des Anglois veulent s'établir par surprise sur le Kinibequi, & ce qui en arrive, 378. &

Kirividi. Poste Anglois de Terreneuve. Plusieurs Anglois y sont faits Prisonniers.

Kolly. (MM.) Pere & Fils font tués des premiers dans le massacre général des Natchez. Comment leur arrivée donna moyen à ces Sauvages de faire leur coup, 466-67.

I

ABRADOR. Lacs & Golphe de l'Isle Royale, 385-86. Leur description, 388.

Lalande. La Demoiselle de la Lande est prise par les Anglois, 65. Elle propose un échange des Prisonniers à l'Amiral Anglois, qui l'envoye à M. de Frontenac pour le négocier. L'échange est accepté & exécuté,

Lamberville. (Le Pere Jean de.)
voyez le premier volume. Les Iroquois
prient M. de Callieres de le faire
revenir de France, 338.

Larcheveque. Un des Associés de M. de la Sale, l'accompagne dans fon dernier voyage, 22. Il approuve le dessein d'assassiner Moranget, 23. Il est un des Associés de M. de la Sale, 24. Avis, qu'il donne à Joutel. Il partage avec Duhaut les effets de M. de la Sale, 27. Danger, qu'il court d'être tué par Hiens, Joutel les réconcilie, 33. L'esprit de libertinage, & la crainte d'être recherché pour le meurtre de M. de la Sale l'empêchent de suivre M. Cavelier aux Illinois, 36. Il est fait Prisonnier par des Espagnols, 39. Il est envoyé en Espagne, puis à Mexico, & de-là au Nouveau Mexique pour y travailler aux Mines,

Laval. (Le Pere) Jesuite, Profes-

feur Royal d'Hydrographie à Toulon, arrive à la Louysiane, 453. Ce qui l'empêche de faire ses observations à l'Embouchure du Micissipi. Il en reçoit des éloges du Comte de Touloule, 454.

De Launay, François, que M. Cavelier & fa Troupe rencontrent aux Akanfas: Ce qui l'y avoit amené,

Laufon. (Le Sieur de) Commandant d'une Prife Angloife. Priere, que lui font les Micmars. Ordre, qu'il reçoit de M. d'a perville, 180.

Laye. (Le Sieur de) Commande les Habitans, qui font très-bien à l'attaque des Natchez, 482. Il est détaché pour bloquer le Fort des Natchez, & ce qui l'empêche d'exécuter cet ordre, 490.

Lescalette. (Le Sieur de ) Officier François. M. de Châteaumorand l'envoye à Pensacole, pour prendre langue, & demander au Gouverneur la permission de faire de l'eau & du bois. Réponse, qu'on lui fair, 256.

Levinglion, Officier Anglois. Est envoyé au Gouverneur Général pour traiter de l'échange des Prisonniers, 301. Le Général Nicolson l'envoye à Quebec pour y faire part à M. de Vaudreuil de la Capitulation du Port-Royal,

L'hermite. (M.) Major de Plaisfance, chasse les Anglois de deux Redoutes dans la Baye de Baboul, 188. Les Habitans de l'Acadie le demandent pour le mettre à leur tête, & reprendre le Port Royal. Le Gouverneur de Plaisance le resuse, & pourquoi, 363.

Linttot. (Le Sieur Godefroy de) Gentilhomme Canadien. Se diffingue en Terre neuve,

Lignery. (M. de) Commande une Compagnie dans l'Expédition de M. de Ramezay,

Lille. (M. de) Premier Lieutenant du Comte de Champmêlin, est envoyé au & pourclare qu Limit de la N

Limo, passe de reçoit o Lioto

Lioto
Sale, I
nier voy
de parol
de s'en
chirche
Il est tu
teins de

Lo. (de Vaille Jean en Loire. fins, Fr. de la partils échaptent de ville po 424. L'.

le massa

deffendi

& tué

Longe de ) voj avec un ver la F oblige 1 qui le po Vailleau Officier 8c. Il n nontagu nouveau Son offr recû à C à Montr de Roy qu'on fe

veau Si

cie enc

Onnont

voyé au Gouverneur de Pensacole, & pourquoi. Le Gouverneur lui déclare qu'il se rend, 449.

111-

Ce

a-

pi.

de

4.

a-

ux

é,

6.

n-

¢,

e,

0.

dę

a

é-

ır-

u-

0.

er

nd

re

ur

du

6.

f

ur

s a

de

t-

1X 3- 3- 3- 3- 3- 1- 6

Limites de la Nouvelle France & de la Nouvelle Angleterre, 236.

Limoges, (Le Pere de ) Jesuite, passe du Canada à la Louysiane, & reçoit ordre d'en sortir, 264.

Liotot, Chirurgien de M. de la Sale, l'accompagne dans son dernier voyage. Moranget le maltraite de paroles, & il prend la résolution de s'en venget, 22. Il est envoyé chircher des Vivres chez les Cenis. Il est tué par un Matelot, & a le tems de se confesser.

Lo. (Le Chevalier de) Enseigne de Vaisseau. Est tué au Siége de Saint Jean en Terre-neuve, 294.

Loire. MM. de la Loire des Urfins, Freres. Danger, qu'ils courent de la part des Natchez, & comment ils échappent, 422. & suiv. Ils partent de la Maubile avec M. de Bienville pour aller punir ces Barbares, 424. L'Aîné de la Loire périt dans le massacre des Natchez, après s'être dessendu avec beaucoup de valeur, & tué plusieurs de ces Barbares,

467. Longueil, (M. le Moyne, Baron de) voyez le premier volume. Il va avec une Troupe de Sauvages observer la Flotte Angloise, 77., 81. Il oblige les Chalouppes Angloises, qui le poursuivoient, à regagner leurs Vaisseaux, 81. Belle action de cet Officier: il est blessé légerement, 85. Il négocie heureusement à Qnnontagué, 293. Il s'offre à aller de nouveau traiter avec les Iroquois, Son offre est acceptée, & il est bien reçû à Onnontagué, 350. Il est laissé à Montreal, dont il étoit Lieutenant de Roy, pour y commander pendant qu'on se dispose à soutenir un nouveau Siège à Quebec, 356. Il négocie encore heureusement avec les Onnontaguez > 365.

Tome II.

Longueville. (Le Chevalier de la) Conduit à Rio Perdido des Sauvages pour le Siège de Penfacole, 448.

Lorembee, Cap de l'Isle Royale, Sa situation, 387.

Loubois. (Le Chevalier de) Major la Nouvelle Orleans. Est chargé de la guerre contre les Natchez. Il arrive dans la Baye des Tonicas, où étoit l'Armée. Il envoye faire aux Natchez quelques propositions de paix. Comment ses Envoyés font recus. A quelles conditions les Barbares offrent de faire la paix, 478. On le blâme d'être resté lonteme dans l'inaction aux Tonicas, 479. Il arrive aux Natchez. Il fait une seconde tentative, aussi inutile que la premiere, pour la paix. Il commence l'attaque des Forts. Pourquoi il differe si lontems à ouvrir la tranchée, 480-81. Ce qui le détermine à se contenter de délivrer les Prisonniers. que l'Ennemi retenoit. Les Natchez lui échappent, 482. Il marche pour délivrer M. de Saint Denys affiégé aux Natchitoches, & apprend en chemin que ces Sauvages ont été battus,

Louvigny. (M. de la Porte) Est nommé Commandant à Michillimakinac, & y conduit un grand Convoi, 55. Il est attaqué en chemin par les Iroquois, & les défait, 56, 57. Ce qu'il fait pour empêcher nos Alliés de rompre avec nous, 140. Il amene un grand Convoi & des Députés de Michillimakinac, 141. Il est détaché contre les Iroquois, & ce qui empêcha le succès de cette Expédition, 166-67. Il est envoyé à Michillimakinac, pour obliger les Outaouais à faire satisfaction aux Iroquois, & y réufit 303-04. Il est envoyé à Michillimaxinac pour rétablir ce Poste, 373. Devenu Lieutenant de Roy de Quebec, il est chargé d'une Expédition contre les Qutagamis. Il traite avec eux. & à

ZZZ

quelles conditions. Il publie qu'il n'a rien fait sans ordre. Il reçoit six Otages pour sûreté du Traité. Il retourne à Michillimakinac pour accelerer l'exécution du Traité; mais ces Barbares se moquent de lui, 406. É suiv. Il est nommé Gouverneur des Trois Rivieres, & perit

dans un naufrage,

Lonys XIV. Il fait frapper une Médaille pour la levée du siège de Quebec, 91. Il se borne en Canada à la simple deffensive, 108. Il fait l'éloge des Abénaquis, & ce qu'il mande à M. de Frontenac à leur sujet, 110. Ordres, qu'il donne, & mesures, qu'il prend pour empêcher les Anglois d'aller à Quebec, & pour les chasser de Terre-neuve, 116-17. Il est d'avis que M. de Frontenac pousse à bout les Iroquois, 150. Ordres, qu'il envoye en Canada au sujet du Fort de Pemkuit, de la Baye d'Hudson. & de l'Isle de Terre-neuve, 160. Il ordonne la suppression de la plûpart des Postes éloignés : inconvenient de cette suppression, 161. Il donne de nouveaux ordres pour l'attaque du Fort de Pemkuit, 177 Ordres, qu'il donne à M. de Frontenac, 201. Instructions, qu'il envoye à M. d'Iberville, 201. La prise du Fort Bourbon ne le dédommage point des frais, qu'il avoit faits pour l'Amerique, 208. Il deffend à tous les François de monter aux Pays d'enhaut. Ce qu'on pense de cet ordre, & temperamment, qu'on lui propose d'y apporter, 211. & suiv. Il approuve l'Expédition contre la Nouvelle Angleterre, en charge le Marquis de Nesmond; instructions, qu'il lui donne, 216. & suiv. Nouvelle Ordonnance de ce Prince contre les Voyageurs, il interdit le Commerce aux Officiers dans les Postes éloignés, & ce qui en arrive, 222-23. Ce qu'il mande au Chevalier de Callieres, au sujet du Fort de Cataro-

couy, 240. Il envoye par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre. un ordre au Chevalier de Callieres de faire cesser toute hostilité, 241. Il envoye M. de Fontenu en Acadie pour visiter cette Province, 216, 11 refuse les offres des Réfugies François de la Caroline d'établir la Louvsiane pour la France, 262. Mesures, qu'il prend pour établir la Religion dans cette Province, 264. Il ordonne qu'on envoye des Canadiens au Gouverneur de Plaisance pour attaquer les Anglois, 298. Il permet aux Habitans du Canada de faire quelques toiles, & quelques étoffes pour le soulagement des plus pauvres, 305, 306. Ce qui l'engage à céder à la Reine Annel'Acadie, Terre-neuve. & la Baye d'Hudson, 373-74. Combien il dépensoit tous les ans en Canada, 390. Il accorde à M.º Crozat le Privilege exclusif de la Louysiane, & de grandes Concessions dans ce Pays. Ses instructions à M. de la Motte Cadillacà ce sujet, & par rapport à l'établissement du Conseil dans cette Province.

Louysbourg. Port de l'Isse Royale. Son premier nom: fa description, 387. Ses avantages, 398. Ce qui le fait preferer au Port Dauphin, 399.

Louysiane. Les Anglois tâchent d'y révolter les Sauvages contre nous, 330. Jugemens divers fur la Louvsiane; d'où vient le peu de progrès de cette Colonie. Ce qu'elle étoit en 1700, 411-12. Quand elle commença de prendre une forme de Colonie, 415. En quel état elle étoit, lorsque M. Crozat en obtint le Domaine, & en quel état il la laissa, lorsqu'il y renonça, 427. & suiv. Ce qu'elle peut produire pour le Commerce, 428. Ce que M. Crozat croyoit qu'on en pouvoit tirer d'avantages, 431. Dessein formé par les Chicachas de détruire la Louysiane,

464.

Luna.
donne à
Lufiga
Réform
cade de
Luffer
est envoientruit
ordre de
ge une
repousse
avoient

que la R Amériq velle Fr Mago de la M Rivie tion. Co cois & Mag doit acc dans fo Angleto Mahi attende Sauvage rraite,

Montre tite ver Un de Caniba avec le pour al Montre hostilit Angloi par l'er Des Ma Franço font to

gnent a

Luna. (D. Trillan de) Nom, qu'il donne à la Baye de Pensacole, 436.

ou-

re .

eres

41. die . Il

cois

ane

u'il

ans

nne

ou-

uer Ha-

ues

r le

05,

ve,

-me

Ca-

zat

ne,

ce

: la

ap-

ans

16.

ale.

n,

i le

99. d'y

15 ,

uy-

rès

OIL

m-

0-

it,

0-

Γa,

iv.

le

zat 'a-

les

c,

4.

Lussanan. (Le Sieur de) Capitaine Réformé, tombe dans une embuscade des Iroquois, & y est tué, 115. Lusser. (M. de) Capitaine Suisse, est envoyé aux Tchactas pour être instruit de leur situation, 474. Il a ordre de conduire à la Riviere Rouge une partie des Fusiliers, 489. Il repousse vivement les Natchez, qui avoient sait une sortie, 491.

## M

Macardi (Le Sieur) doit commander les six mille Hommes, que la Reine d'Angleterre envoye en Amérique, pour conquerir la Nouyelle France.

Magdeleine. Journée de la Praitie de la Magdeleine, 105. & suiv.

Riviere de la Magdeleine. Sa Situation. Ce qui s'y passe entre les François & les Sauvages, 455.

Magnon. (M. de) Chef d'Escadre, doit accompagner M. de Nesmond dans son Expédition de la Nouvelle Angleterre. 216.

Mahingans. Sept cent Mahingans attendent un Parti de François & de Sauvages, qui est obligé de faire rerraite, 48. Des Mahingans se joignent aux Anglois & aux Iroquois, pour attaquer le Gouvernement de Montreal. Ils sont attaqués de la petite verole, & ce qui en arrive, 88. Un de leur Parti est défait par les Canibas, 91. Les Mahingans vont avec les Anglois & les Agniers, pour attaquer le Gouvernement de Montreal, 102. Ils continuent leurs hostilités avec les Iroquois, 111. Les Anglois traitent avec les Miamis, par l'entremise des Mahingans, 133. Des Mahingans se battent contre des François avec des Agniers, & les font tomber dans une embuscade, 199. Le Gouverneur de la Nouvelle Anglererre leur ordonne de commencer la guerre contre les Iroquois, 250. lls promettent d'envoyer des Députés au Congrès de Montreal, 273. Le Gouverneur d'Otange veur engager les Agniers à les congédier de leurs Cantons, & à retourner dans son Gouvernement, 292. Les Abénaquis tirent tous leurs besoins des Anglois, par l'entremise des Mahingans, 317. lls se joignent aux Iroquois, pour attaquer Chambly,

Majulle ou Daimanville. (M) Éccléfiastique de S. Sulpice, s'embarque avec M. de la Sale, 3. Il retourne en France,

Malbouchia. Nom, que les Sauvages donnoient au Micissipi, 257. Maldonado. (Diego de ) découvre la Baye de Pensacole; nom, qu'il lui donne, 436.

Malecites, Voyez le premier Volume. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre les engage par ses menaces à entrer en négociation avec lui. Leur Missionnaire & M. de Vilieu les menent à la guerre contre les Anglois. Ils sont intimidés & rassurés de nouveau. Leurs Chefs vont à Quebec protester de leur fidélité, 144. & suiv. Ils servent au siège de Pemkuit, 178. Les François les laissent manquer de tour, & comment ils tirent leurs besoins des Anglois mêmes, 317.

Maligne. Riviere nommée la Maligne par M. de la Sale. Sa fituation, 18.

Maloins. Ils se plaignent du Gouverneur de Plaisance, qui de son côté prétend qu'ils ont fait manquer son Expédition en Terre-neuve, 188

Malomines, autrement dit, les folles Avoines, promettent d'envoyer des Députés à Montreal pour la paix générale, 274. Ils viennent au secours du Détroit contre les Outagamis,

Mambré. (Le Pere Zenobe) Recollet, accompagne M. de la Sale Zzzij dans son Expédition, 3. M. de la Sale le laisse dans le Fort de Saint Louis, où apparemment il sut tué par les Sauvages, après la mort de celui-ci.

Manneval, (M. de) Fils du Baron de Bekancourt, Gouverneur de l'Acadie, 52. Il est attaqué par les Anglois. Impossibilité, où il est de se défendre. Il envoye faire des propositions à l'Amiral Anglois, 66. Il le va trouver lui-même, 67. Il lui remet fa place, & sous quel prétexte celuici le déclare son Prisonnier, 68. Il est envoyé en Angleterre, 92.

Mantet. (Le Sieur d'Aillebour de)
Lieutenant. Un des Chefs de l'Expédition de Corlar. Il ne peut engager les Sauvages à attaquer Orange, 44. Sa conduite dans cette Expédition, 45, 46. Ses précautions après la prife de Corlar, pour éviter les surprises, 46, 47. Il perd plus de monde dans la retraire, qu'à l'attaque de Corlar, & pourquoi, 47. Il commande un grand Parti contre les Agniers, 126. & suiv. Il est envoyé à Michillimaxinac, 133. Il manque le Fort de Sainte Anne dans la Baye d'Hudson, & y est tué, 340-41.

Marais. (Le Sieur des) Capitaine Réformé est tué avec son valet & un Soldat par les Iroquois,

Marêt. (Le Pere Joseph) Jesuite, Voyez le premier volume. M. de Vaudreuil l'engage à retourner à Michillimaxinae, & pourquoi. 306.

Mareuil. (Le Pere Pierre de ) Jéfuite, Missionnaire à Onnontagué, donne avis à M. de Vaudreuil, que les Iroquois sont fort sollicités par les Anglois de nous déclarer la guerre, & n'est pas cru. Il reçoit ordre de sortir de sa Mission, & on l'invite à se retirer à Orange, ne pouvant retourner dans la Colonie. Il demeure Prisonnier dans la Nouvelle York, & y est bien traité par le Gouverneur, 332. Il est échangé: il prévoit que les Anglois ne tireront pas un grand avantage de leur alliance avec les Iroquois: on apprend par lui la véritable cause du peu de succès de leur Entreprise, & la grandeur de leur perte, 338-39.

Maricourt. (Le Sieur le Moyne de) oblige les Chaloupes Angloifes, qui le poursuivoient, à regagner leurs Vaisseaux, 81. Il commande un Corps de Sauvages dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Il est nommé avec quelques autres Canadiens pour achever pendant l'hyver la destruction des Iroquois, & pourquoi ce projet n'eut point de lieu, 174. Les Iroquois le demandent pour traiter avec eux, 238. Il présente des Députés Iroquois, 243. Les Iroquois le demandent pour traiter de la paix, 244. Il part pour Onnontagué, où il se tient un Conseil Général. Son discours aux Iroquois, 245-46. Ce qui le rendoit agréable aux Canton d'Onnontagué, 247. Il retourne à Montreal avec des Députés, 249 - 50. Il retourne à Onnontagué, & ce qui s'y passe, 270. & suiv. Il conduit des Jesuites aux Iroquois, 285. Sa mort.

Marigny. (M. de) est laissé en qualité de Lieutenant au Port Nelson,

Mark. (Le Colonel) est obligé de lever le siège du Port Royal. 314. & suiv. Il s'arrête en chemin pour recevoir les ordres de son Général: soulevement à Baston contre lui. Il se plaint de la désobéissance des Officiers, 217. Il est justissé, & on lui donne un Renfort pour recom nencer le siège du Port Royal. Il y retourne, 318. & suiv. Il leve encore le siège,

Marle, (Le Sieur de) accompagne M. de la Sale dans son dernier voyage, 22. Les assassins de Mor anget l'obligent de l'achever, 23. Il se met en chem fe noye viere, Marq collet, Sale, d premier lade.

Le L l'Escad qui pre Louysia

Mar

noître

est étab berville Mas lume. I Iroquo fent à C vangile Leurs rent de 266-67 à les f trent e mis , Anglo eux , &

& portion, porte

Ma
feaux

Gouve du fee Joseph voir, gny, Hava Gouv Sur l' Franç de bri en chemin pour aller aux Illinois, & fe noye en fe baignant dans une Riviere, 36.

ire-

cur

ap-

du, &

39. de)

qui curs

orps

ois,

au-

ois,

de

an-

38.

pis,

ent

part

un

ren-

onreal

re-

s'y

des

,110

93.

ua-

n,

19.

de

14.

re-

. 11

les

est

310

ort

Il

1.

ne 'a-

et

et

Marquet. (Le Pere Denys) Récollet, s'embarque avec M. de la Sale, & se fait débarquer dès le premier jour, parce qu'il tombe malade.

Le Mars. Un des Vaisseaux de l'Escadre de M. de Champmelin, qui prend le parti de le laisser à la Louysiane, parce que la peste y étoit,

Marigni. (Le Sieur de) va reconnoître le Fort Bourbon, 204. Il y est établi Commandant par M. d'iberville.

Maskoutins, voyez le premier volume. Ils pensent à s'établir chez les Iroquois, 153. Plusieurs s'établifsent à Ouabache. On leur prêche l'Evangile. Presque tous s'endurcissent, Leurs superstitions. La plûpart meurent de maladie. Le reste se dissipe, 266-67. M. de Courtemanche réussit à les faire désamer, 274. Ils entrent dans le complot des Outagamis, pour livrer le Détroit aux Anglois. Nos Alliés tombent sur eux, & en tuent un grand nombre,

Massacre. Isle Massacre. Par qui & pourquoi ainsi nommée. Sa situation, sa découverte. Nom, qu'elle porte aujourd'hui, 257.

Massior. Bourgeois d'un des Vaisfeaux de l'Escadre de M. de la Sale,

Matamoros. (D. Jean Pierre de) Gouverneur de Pensacole, demande du secours au Gouverneur de Saint Joseph; & désesperant de le recevoir; il rend son Fort à M. de Serigny, 437-38. Il s'embarque pour la Havane, 438. Il est rétabli dans le Gouvernement de Pensacole, 441. Sur l'avis de l'arrivée d'une Escadre Françoise, il juge qu'il est à propos de brûler son Fort, & de popter tou-

tes ses Forces à l'îste de Sainte Rose, 446. Il est sommé de se rendre. Ses Officiers l'obligent à remettre sa Pla-

Mataouando. Chef. Malecite entre en négociation avec le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre. M. de Villieu & M. Thury l'engagent à la rompre, 144. Il accompagne le Premier dans une Expédition contre les Anglois, & s'y diftingue beaucoup,

Mathieu, Capitaine Anglois, fere d'ôtage, pendant qu'on traite de la capitulation du Port Royal, 345.

Maubile. Riviere de la Louysiane, sa situation. Combat, qui s'y est donné entre les Sauvages & les Efpagnols, 257. Il falloit s'en assûrer la possession, mais n'en pas faire un grand objet, 262. Etablissement fur cette Riviere. Plufieurs Sauvages s'y établissent aussi, 414. Les Terres n'y font pas bonnes, mais on prétend, que le Tabac y est excellent, 415. Les Espagnols entrent dans la Riviere, & y enlevent un Convoi: ils font battus, 442-43. M. de Chateaugué en reprend le Commandement, 454. Projet d'un massacre des François à la Maubile. 465, 475.

Mangras. (Le Sieur) remene à S. François cinq Algonquins, qu'il avoit menés à l'Expédition de M. Hertel contre les Anglois, 52.

Meaupou. (Le Chevalier de ) commandant la Seine, est attaqué par la Flotte de la Virginie: il se défend avec beaucoup de bravoure, & est obligé de se rendre, 300.

Mechin. (M.) Officier de Marine, conduit à la Havane le Gouverneur de la Garnison de Pensacole: ce qui lui arrive en chemin & en arrivant,

Menadou, voyez Panadou.

Mendez. (D. Francisco) Capitaine
Espagnol; est dépêché au Vice-Roy
de la Nouvelle Espagne, & pour-

Antonio) Capitaine Espagnol, reçoit ordre d'examiner en quelle situation étoit l'Isle Dauphine, & s'en acquitte fort bien,

Mermet. (Le Pere) Jesuite, se donne beaucoup de mouvement, pour convertir les Mascoutins. Sa charité pour les malades. Peu de fruit de ses soins, 266-67.

Merveilleux. (Le Sieur le ) Capitaine Suisse, est envoyé dans les Habitations Françoises avec de bons ordres pour leur sûreté, 473. Il entre dans la Baye des Tonicas, & s'y retranche, 478.

Mesnil. (M. du) Capitaine, commande un Bataillon des Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168.

Mexplex. (Le Sieur) est envoyé par M. de Loubois, pour observer les Natchez, & leur faire quelques propositions de paix; ces Sauvages lui tuent trois Hommes, & le font Prisonnier avec deux autres, 478. lis le brûlent,

Miamis, voyez le premier Volume. Ils veulent traiter avec les Anglois. Mesures, que prend le Comte de Frontenac, pour les en empêcher, 133. Les Iroquois les veulent contraindre à se déclarer contre nous, & avec leur secours M. de Courtemanche défait les Iroqueis, 156. Les Miamis sont défaits par les Sioux, ils veulent avoir leur revanche, & sont repoussés. Ils usent de repréfailles sur les François, dont quelques - uns s'étoient joints aux Sioux; on les appaise, 210-11. Les Iroquois se plaignent d'une hostilité des Miamis contr'eux. M. de Callieres leur répond, que c'étoit une représaille, 244. Tout un Village de Miamis est enlevé par les Sioux, 252. M. de Courtemanche les engage à aller en guerre contre les Iro-

quois, 273. Ils veulent recommencer la guerre, 292. Ils font une hoftilité sur les Iroquois, 293. Des Miamistuent quelques Outaouais, désordre arrivé à ce sujet au Détroit, 207. & Juiv. Leur ressentiment sur ce que M. de la Motte Cadillac leur avoit promis la tête d'un Chef Outaouais, & n'avoit pas tenu sa parole, 313. Ils renouvellent leurs instances, pour avoir justice des Outaouais. On leur ôte leur Missionnaire; ils tuent quelques François, & complotent d'exterminer tous ceux du Détroit. M. de la Motte Cadillac fait avec eux un Traité peu honorable : ils le gardent mal. M. de la Motte Cadillac marche contr'eux, les défait, & ils se soumettent, 322-23. Les Chicachas les sollicitent de se déclarer contre nous, & ils le refusent, 500.

Michillimakinac, voyez le premier Volume. Pourquoi le Roy vouloit qu'on supprimat ce Poste, 161. Nécessité de le conserver, 212. Prétention des Anglois sur ce Poste, 235. Les Missionnaires abandonnent ce Poste, & pourquoi. Le Pere Marêt y retourne avec M. de Louvigny, 306. Les Outaouais du Détroit y retournent, 310. Un grand nombre de Sauvages des environs de Michillimakinac descendent à Montreal, 351. M. de Vaudreuil rétablit le Poste de Michillimakinac, & pourquoi,

Micissipi, voyez le premier vol: me. En quel état on trouve son embouchure, 434. Ses dissérens noms, voyez Malbouchla & la Palissade.

Micmaks, voyez le premier volume. Ils contribuent beaucoup à la prise d'un Navire Anglois par M. d'Iberville. D'autres s'embarquent avec M. de Bonaventure pour le siège de Pemkuit, 178. A la vûë d'une Escadre Angloise, ils demandent qu'on aille à l'abordage, & pourquoi. M. d'Iberville ne veut pas les mener

en Terr point l Suberca nuds, Miki contre Mile Valume

Volume ce que 130. à voir pa Quebe 143. I dent:

les Iro
Les
Les At
mais i

le Che

Min te, 41 vert u Min aband tourne

quois
234. lentre
quis,
le Per
Il aba
M

Roya

M

Front du S de fo ne se l'eau posés ce qu Angl

tre a naire est to donn en Terre-Neuve. Trois ne veulent point le quitter, 180-81. M. de Subercase mande qu'ils sont tout nuds, & manquent de tout, 317. Mikinac. Algonquin, marche contre, les Iroquois, 163.

en-

of-

ia-

or-

07.

luc

oit

is,

ı3. our

eur iel-

ex-

Μ.

ux

arlac ils

ca-

rer

00.

iier

oit

Ιé−

n-

55.

ce

rêt

у,

re

il-

1,

te

i,

e.

e - ce - n

Milet, (Le Pere) voyez le premier Volume. Il écrit à M. de Frontenac, & ce que ce Général pense de sa Lettre, 130. à qui il avoit obligation de n'avoir pas été brûlé, 135. Il arrive à Quebec après cinq ans d'esclavage, 143. Les Onneyouths le redemandent: sa tendresse pour eux, 200.

Mine. (M. de la) Capitaine, joint le Chevalier de Vaudreuil, & combat avec beaucoup de valeur contre les Iroquois, 95.

Les Mines, Quartier de l'Acadie, Les Anglois menacent de le ruiner, mais il est secouru à propos, 298.

Mine de Cuivre dans la Riviere verte, 413. On prétend en avoir découvert une d'argent aux Illinois, 422.

Minet. (Le Sieur) Ingénieur, abandonne M. de la Sale, & retourne en France, 8.

Ministres. Mépris, que les Iroquois font des Ministres Anglois, 234. Un Ministre Anglois de Baston entreprend de pervertir les Abénaquis, & ce qui se passe entre lui & le Pere Rasse Jesuite, 375. & suiv. Il abandonne la Partie, 376.

Miré. Baye de Miré, en l'Isle Royale, sa situation, 387.

Missionnaires. Soupçons de M. de Frontenac contre les Missionnaires du Sault Saint Louis, & leur peu de fondement, 97-98. Pourquoi ils ne se plaignent point de la traite de l'eau-de-vie. Perils, où ils sont exposés à ce sujet, 123. Fausseté de ce que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre dit contr'eux dans sa Lettre à M. de Frontenac, 234. Missionnaires à la Louysiane, 264. Un d'eux est tué aux Tonicas, 260, ils abandonnent Michillimaxinac, & pour-

quoi, 306. Ils entretiennent les Cantons Iroquois dans la neutralité, 224.M. de Vaudreuil écrit aux Miffonnaires de l'Acadie, pour leur recommander de maintenir leurs Sauvages dans notre alliance, 349. M. de Vaudreuil travaille de concert avec les Miffonnaires des Sauvages domicilies, pour rompre les intrigues du Gouverneur d'Orange, 353. Ils détournent les Abénaquis de l'alliance des Anglois, 404.

Missourites. Peuple voisin de la Louysiane. Quelques - uns de ces Sauvages viennent au secours du Détroit contre les Outagamis, 366.

Mitchigamias. Illinois, qui envoyent à la Nouvelle Orleans pleurer les Missionnaires tués par les Natchez & les Yasous. Ils donnent de grandes marques d'attachement aux François, & à la Religion, 484,

Montclerie. (Le Sieur de la) Lieutenant, tombe dans une embuscade des Iroquois, & s'en tire avec beaucoup de valeur, 115-16.

Montagne. Les Iroquois de la Montagne donnent une grande preuve de leur fidélité, 99. Deux Tsonnonthouans de ce Village défertent de l'armée de M. de Frontenac, & ce qui en arrive, 171. Deux Femmes & un Enfant de ce même Village, Prisonniers à Onnontagué, s'échappent. Avis, qu'ils donnent à M. de Frontenac, 172. Des Sauvages de la Montagne attaquent un Parti de François sans le reconnoître, & le défont. Leur Chef y est tué, 199. Ils s'offrent à courir sur les Iroquois, & pourquoi on n'accepte point leur offre, 201. L'eau-de-vie cause un grand dérangement dans cette Bourgade, 324. Ils marchent contre les Anglois, & relâchent sous un prétexte ftivole, 325. On découvre qu'ils avoient promis au Gouverneur d'Orange de ne point faire la guerre aux Anglois, 327. M. de Vaudreuil

les traite avec beaucoup de mépris, & ils réparent leur faute, 328. Ils font transportés au Sault au Récollet. Leur zele pour la défense de la Colonie.

Montigny. (Le Sieur de) va en qualité de Volontaire à l'Expédition de Corlar, 44. Il reçoit deux blessures à l'attaque d'une maison, 46. Il va au siège de Pemkuit, 178. Il fe distingue beaucoup en Terre-neuve, 193-97. Il est envoyé au secours des Abénaquis, son Expédition dans la Nouvelle Angleterre, 294. Il va en Terre-neuve, 298. Sa valeur & ses succès, 300. Il conduit l'Avantgarde dans l'Expédition de M. de Ramezai, 336. Il est envoyé en détachement pour observer les Ennemis, & les approche de fort près,

Montigny, (M. de) mene du Canada à la Louyssane plusieurs Eccléssastiques, 264.

Mont-Louis. Situation & description de ce Poste. Ses avantages pour une pêche sédentaire, & ce qui se passe à cette occasion, 220 21. Ce qui fait de nouveau échouer cet Etablissement,

Montorgueil. (Le Sieur de) Lieutenant de la Compagnie de Villebon. Ordre, que lui envoye fon Capitaine à Chedabouctou; où il commandoit. Cet ordre arrive trop tard, 70. Il est atraqué par les Anglois, se défend bien, & obtient une capitulation honorable, 71.

Meranget, Neveu de M. de la Sale, l'accompagne dans son Expédition, 3. Il est blesse par les Sauvages, 8. Il accompagne M. de la Sale dans son dernier voyage; il maltraite de parole quelques François, qui prennent la résolution de s'en venger, 22. Il est assaliation.

Morienne, La Baye de Morienne en l'Isle Royale, sa situation, 387 Motte. (Le Chevalier de la) Capitaine Réformé, est chargé de couvrir la Colonie depuis la Riviere de Sorel jusqu'à Quebec, 58. Il est attaqué par les Iroquois, les repousse, est surpris ensuite & tué,

Munier. Un des témoins, ou complices de l'affassinat de M. de la Sale, 24. L'esprit de libertinage le retient chez les Cenis, 36. Il est pris par les Espagnols, qui le traitent bien, 39.

Murat. (Le Sieur) Lieutenant, est attaqué par les Iroquois, les repousse, est surpris ensuite, & disparoît.

Muys. (M. de) Capitaine, est envoyé à Chambly avec M. de Valrenes pour défendre ce Poste, 102. Il commande un Bataillon des Troupes dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Son éloge. La Cour donne ordre qu'on l'envoye avec des Troupes & des Canadiens à Plaisance, 176. Propositions, qu'il fait à M. d'Iberville de la part de M. de Brouillan, 189. M. de Brouillan se l'attache, & comment, 190. Il veut le donner aux Canadiens pour Commandant à la place de M. d'Iberville, 191. Il est commandé pour brûler les Maisons les plus proches du Fort de Saint Jean, 194. M. de Brouillan propose de le laisser à Saint Jean en qualité de Commandant, & pourquoi il n'y demeura point, 196. Il est nommé Gouverneur de la Louysiane, & meurt en chemin,

3.1

ARANTSOAK. Bourgade Abénaquise. Les Anglois veulent y enlever le Pere Rasse, & le manquent, 381. Ils l'attaquent à force ouvette, y tuent beaucoup de Sauvages, & le P. Rasse: & y commettent de grandes indignités, 383. Narvaez (Pamphile de) Fait la pre-

miere découverte de Pensacole, 436.

Natchez Louyliane y envoye Ils prépai MM. de échapent, contre eu cois ses mourir d 424. M. au Grand à lui con en recoit entre leui ville, 42 lui-ci leu recomme 59. Pluí nous. M. Chef à sa ménage i Pourquo de Missi fent tout blie dans ce massa tifs pour & fuiv. piter le Tchactas paravant les en av Sueur n Tchacta François les Toni très-info **Tchctas** cha leur Ils se d tre les dans les

nacent

niers, fi

à d'auti

ces mê

obligé o

les Fra

553

Nitchez. Nation Sauvage de la Louysiane, M. de la Motte Cadillac y envoye établir un Magasin, 421. Ils tuent quatre François en trahison. Ils préparent le même traitement à MM. de la Loire; comment ils échapent, 422. & suiv. On marche contre eux. Ils enlevent à un François ses Marchandises, & le font mourir d'une maniere inhumaine, 424. M. de Bienville envoye dire au Grand Chef qu'il a quelque chose à lui communiquer. Réponse, qu'il en reçoit, 424-25. Ce qui se passe entre leur Grand Chef & M. de Bienville, 425. A quelle condition celui-ci leur accorde la paix, 426. Ils recommencent leurs insultes, 458-59. Plusieurs se déclarent contre nous, M. Delietto engage le Grand Chef à fatisfaire M. de Bienville, & ménage un accommodement, 460. Pourquoi on ne leur donne point de Missionnaires, 462. Ils détruifent toute la Colonie Françoise établie dans leur Pays. Circonstances de ce massacre, 466. & suiv. Préparatifs pour leur faire la guerre, 473. & suiv. Ce qui leur avoit fait précipiter le massacre des François. Des Tchactas avoient voulu lontems auparavant les détruire; les François les en avoient empêchés, 475. M. le Sueur mene contre eux sept cent Tchactas, 477. Ils brûlent deux François. Ils follicitent inutilement les Tonicas. Ils font des propositions très-insolentes à M. de Loubois. Les Tchctas les défont. Ce qui empêcha leur ruine entiere, 478. & suiv. Ils se desfendent en désesperés contre les François, qui les assiégent dans les formes, 480. & suiv. Ils menacent d'égorger tous leurs Prisonniers, si on refuse de lever le Siége, à d'autre condition, que de rendre ces mêmes Prisonniers, & on est obligé d'en passer par-là. Ils amusent les François, & leur échapent,

Tome 11.

de

3 • n-

e, ne

es

9. t, e-1-3. n-

1-

2.

u.

n-

on

ρn

a• ſî÷

de

М.

n-

1-

ce

11-

es

le

de 'y

le

482. Ils profanent les Vases Sacrés. & les Ornemens d'Eglise, qu'ils avoient pillées le jour du massacre, 483. Ils interrompent le Commerce par leurs courses. On se prépare à les aller forcer dans leurs retraites, 484. M. Perrier marche contre eux, 489. On arrive à leur Fort, & ils font bloqués : leur défense, 491. 6 fuiv. Leur grand Chef se rend au Camp des François, & y est arrêté avec deux autres Chefs, 492. Un des trois se sauve, 493. D'autres se rendent, 494. Le plus grand nombre se sauve, 495. Leur Grand Chef & ceux, qui avoient été pris avec lui, sont vendus comme Esclaves à Saint Domingue, 496. Trahison, qu'ils font aux Tonicas, & leur perte en cette occasion, 497. Ils assiegent Monsieur de Saint Denys aux Natchitoches, & sont battus,

498-99. Natchitoches. Sauvages de la Louyfiane. Situation de leur Pays: plusieurs s'établissent auprès des Colapissas, & s'étant retirés sans rien dire à ces Sauvages, en sont pourfuivis. Perte, qu'ils font en cette rencontre. Les autres retournent dans leur ancienne demeure avec M. de Saint Denys, 417. Fort bâti dans leur Isle, 427. Quelques Concessions s'approchent de ce Poste, & à quel deffein. M. de Saint Denys y est renvoyé, 454. Quelques Natchitoches paroiffent mêles avec les Natchez pendant le massacre des François. Monsieur de Saint Denys s'assûre de la fidélité de cette Nation, 474. Ils abandonnent leur Village aux Natchez beaucoup plus forts qu'eux. Ils les pourfuivent après leur défaite,

Naxoat. Fort sur la Riviere de Saint Jean, substitué à celui du Jemset. On y débarque des munitions, 178. Les Anglois s'en approchent, 182. Sa situation, 183. Il est assiéé, 183, & suiv. M. d'Iberville reçoit

Agaa

un ordre d'aller voir si ce Fort n'a pas besoin de secours, & ne peut l'exécuter, 203. Ordre du Roy à M. de Nesmond de secourir Naxoat, si le siège n'étoit point levé, 218. Inutilité de ce Poste; il est abandonné,

Negres. Les Natchez s'assûrent de quelques Negres, avant que de masfacrer les François, 467. Pourquoi ils traitent bien ceux, qu'ils prennent Prisonniers, 468. M. Perrier fait massacrer par les Negres trente Chaouachas, 474. Cent cinquante Negres sont retirés des mains des Natchez par les Tchactas. D'autres gagnés par les Natchez, empêchent la ruine totale de ces Sauvages, 479. Quinze Negres se battent en braves contre les Natchez. Les Negres, Prisonniers des Natchez, sont remis aux Tchactas, 482. Ils servent dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 489. Les Natchez rendent ce qu'ils avoient retenu de nos Negres, 491. Conspiration des Negres de la Nouvelle Orleans, féduits par les Chicachas, découverte & punie 499, 500.

Nelson, (Le Chevalier) Est fait Prisonnier & envoyé à Quebec. M. de Frontenac le reçoit bien, & pourquoi, 109. Il favorise la désertion de deux Soldats François, qui sont manquer l'Expédition de Pemkuit, 122-24. Il envoye au Gouverneur de la Nouvelle Angleterre des Memoires sur l'état, où se trouvoit Quebec.

Neptune. Nom du premier Navire, qui soit entré dans le Micissipi,

Nescambionit. Chef Abénaqui, qui il étoit. Il se distingue beaucoup en Terre-neuve, 193-94-97. Il accompagne M. de Montigny dans une Expédition contre les Anglois, 294. Il s'y distingue beaucoup, 300. Il donne des preuves de valeur, avec

un fabre, que le Roy lui avoit donné, & il est blessé, 326-27. Nesmond. (Le Marquis de) Est

chargé d'une Expédition contre la Nouvelle Angleterre, & ce qui la fait manquer, 315. O suiv.

Neuvillete. (M. de) Qui il étoit. Il avertit le Chevalier de Villebon, fon Frere, qu'une Escadre Angloise se dispose à l'attaquer à Naxoat, 182-83. Il le seconde fort bien dans cette occasion, 183. Il poursuit quelque tems les Anglois dans leur retraite, 185.

Nica. Chasseur Sauvage de M. de la Sale, 22. Il est assassiné, 23.

Nicolfon. (M.) commande en chef toutes les Troupes de la Reine de la Grande Bretagne dans l'Amerique Septentrionnale, Il marche au Port-Royal, & en fait le Siège, 343. & fuiv. Ce qui se passe entre lui & M. de Subercase jusqu'à la signature de la Capitulation, 345. Il se repent d'avoir accordé de si bonnes conditions à M. de Subercase, 346. Il envoye la Capitulation à M. de Vaudreuil: ses prétentions sur le reste de l'Acadie, Ses menaces, Il propose un échange de Prisonniers, & à quelles conditions. Réponse, que lui fair M. de Vaudreuil, 347-48. Il refuse l'échange aux conditions, que proposoit M. de Vaudreuil, 351. Il est en marche pour attaquer le Gouvernement de Montreal, & pourquoi il rebrousse chemin, 356. Il dispose toutes choses pour reprendre l'année suivante son projet, 357. Six cent Iroquois se joignent à lui pour attaquer le Gouvernement de Montreal.

Nikisipique. Lac du Canada. Sa situation, 325.

Nipissings, voyez le premier volume. Protestation de fidélité, qu'ils font à M. de Frontenac, 158. Ils l'accompagnent dans son Expédition contre les Iroquois, 168. Ils accompagnent Anglois fense de Naris Saint Jea

> Nouë, nant. Et péditior fe rend blessé,

Off la li fous, lorsque naire & fent d'agénérale retirent est assure on a

plainte nac. Ré parle fé la Paix. le Dépr page au bien, chargé que M leur di

qu'il r chillin Iroque Onn me. D Franço tent b incom retrait font fi de Fr

de Frede no nace A

Anglois, 336. Leur zele pour la défense de la Colonie, 353.

n-nd

Est.

la

la

iv.

bit.

n , pife

at,

ans

el-

re-

85.

23. hef

e la que

ort-

. О М.

de

ent

di-

en-

au-

este

ole

र बे

que

48.

ns,

il ,

uer

80

56.

re-

et,

t d

nt

ſi-

5.

ils

lls

ŋ-

Noris. L'Amiral Noris arrive à Saint Jean avec vint-trois Vaisseaux,

219. Nouë, (Le Sieur de la) Lieutebleffé, 128.

0

FFOGOULAS. Sauvages de la Louysiane mêlés avec les Yasous, 469. Ils étoient à la chasse, lorfque ceux-ci tuerent leur Missionnaire & tous les François, Ils refufent d'entrer de la conspiration générale contre les François, & se retirent chez les Tonicas, 470. On est assuré de leur fidélité,

Onanguice. Chef Pouteoutamis, plaintes, qu'il fait à M. de Frontenac. Réponse de ce Général, 215. Il parle fort bien dans un Conseil pour la Paix. Il presente à M. de Callieres le Député des Sakis, 275. Son équipage au Congrès Général, où il parle bien, 282. Les Illinois l'avoient chargé de traiter pour eux, & ce que M. de Callieres lui ordonne de leur dire, 283.

Onaské. Chef Outaouais. Services, qu'il rend au Commandant de Michillimakinaca Il marche contre les 162-63.

Onneyouths, voyez le premier volume. Des Onneyouths attaquent les François, & leurs Alliés, & se battent bien; & quoique défaits, ils incommodent les nôtres dans leur retraite, 128. Plusieurs Onneyouths font faire des propositions au Comte de Frontenac, 130. Ils demandent de nouveau la paix à M. de Frontenac. A quelle condition il la leur of-

pagnent M. de Ramezai contre les ton, & en amene plusieurs Chefs & plusieurs Prisonniers François, 172-73. Plusieurs Onneyouths viennent s'établir dans la Colonie. Leurs demandes à M. de Frontenac. Pourquoi tous n'étoient pas venus, 199, 200. Un Chef Onneyouth arrive à Mont-

nant. Est commandé pour une Ex- la & pourquoi. Réponse, que lui pédition contre les Agniers, 126. Il fait M. de Frontenac, 209-10. Pourse rend maître d'un Fort, 127. Il est quoi ce Canton n'envoye point de Députés à M. de Callieres, 244. Leurs Députés vont trouver le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & M. de Callieres le trouve mauvais, 245. Un Onneyouth est mis aux fers par le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, & pourquoi ce Canton n'envoye point de Députés à Montreal, 249. Ils paroissent mal disposés pour la paix, & ne retident aucuns Prisonniers,

Onnontagues, voyez le premier volume. Les Onnontagués intriguent pour nous débaucher les Iroquois Chrétiens, & n'y réussissent pas, 99. Fort bâti par les Anglois à Onnontagué, 131. 143. Les Onnontagués sont avertis par un Transfuge que le Comte de Frontenac marche contre eux, 170. Ils brûlent leur grand Village, à l'approche de l'Armée Françoise, 171. & leur Fort: description de ce Fort. Fautes, qu'ils firent en cela, 172. On ruine leur Pays. Mort héroïque d'un Vieillard de ce Canton, 173. Ils empêchent les Onneyouths de venir s'établir dans la Colonie. Les Anglois leur font des presens pour les dédommager de leurs pertes, & rebâtir leurs Villages, 200. Ils font semblant de vouloir accompagner les Onneyouths dans la Colonie, pour s'y établir, 209. Ils sont défaits par les Outaouais. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre s'en plaint, & ce que lui répond M. de Frontenac, 234. Deux Députés de ce Canton atfre. M. de Vaudreuil ruine ce Can- rivent à Montreal. Ce qui se passe

entre eux & le Gouverneur Général, mettre le Commandement à M. de 243-44. Députés des François à Onnontagué: ils'y tient un Conseil général, & ce qui s'y passe, 245-48. M. de Vaudreuil envoye des Députés à Onnontagué, & ce qu'ils y font, 270-72. Ils paroissent avoir de mauvais desseins, 288. M. de Vaudrette s'assure de ce Canton, où M. de Ils promettent d'envoyer des Dépu-Longueil avoit négocié heureulement, 293. Traité conclu à Onnontagué pour faire la guerre aux François, 334. Grand Conseil à Onnontagué: Discours de l'Orateur sur la balance, qu'ils doivent tenir entre les Anglois & les François, 338. Ce Canton envoye des Députés à M. de Vaudreuil, & ce qui se passe entr'eux & lui, 339-40. Le Baron de Longueil est bien venu à Onnontagué, & en amene des Députés à Montreal, 350. Comment M. de Vaudreuil traite avec ces Députés,

Orange. Consternation dans cette Ville à la nouvelle du naufrage de la Flotte Angloife,

Orleans. (Le Duc d') refuse les offres des Réfugiés François pour la Louysiane, 262.

Nouvelle Orleans. Sa Fondation, 433. On y transporte le Quartier Général, 455-56. Précautions de M. Perrier pour la sûreté de cette Ville. On l'engage à y rester pour y veiller lui-même, 477. Les Negres conspirent pour y faire main-basse sur les Habitans, & y mettre le feu, 499,

Orry. Un des Volontaires, qui avoient suivi M. de la Sale, est tué par les Sauvages,

Orvilliers (M, d') voyez le premier volume. Se jette dans l'Isle d'Orleans au départ de la Flotte Angloise, 89, 90. Il accompagne M. de Valrenes à Chambly, pour défendre ce Poste, 102. Il part de Montreal à la tête d'un Parti, pour donner la chasse aux Iroquois, & ce qui l'oblige d'en reBeaucourt,

Osages. Nation du Canada. Quelques-uns de ces Sauvages viennent au secours du Détroit contre les Outagamis.

Otchagras, autrement dits les Puants. Sauvages des environs de la Baye. tés à Montreal pour la paix générale,

Ouabache. Riviere de la Nouvelle France. M. Juchereau y fait un Etabissement. Commodité de ce Poste, 266. L'Etablissement estabandonné, & pourquoi,

Quarchitas. Riviere des Quatchitas, ou Riviere Noire. Sa fituation, 489. Ouilamek. Chef Poutcouatami, marche contre les Iroquois, 164. Il parle fort bien au Gouverneur Général dans un Conseil pour la paix, 275.

Oumas. Peuples de la Louysiane. Ils reçoivent bien M. d'Iberville, 259. Ouragan. Furieux dans la Louysiane, & ses effets,

457-58. Oureouharé, voyés le premier volume. Reproches, que lui fait M. de Frontenac, & sa réponse, 64. Il combat avec beaucoup de valeur à Saint Sulpice, 95. Il se distingue à la tête des Hurons de Lorette à la Journée de la Prairie de la Madeleine, 102, 105. Belle action de ce Sauvage. Sa modestie : il refuse d'être Chef de plusieurs Nations, 108-09. Il se retire chez les froquois de la Montagne, fait plusieurs voyages dans fon Canton, & y fert bien les François, 136. Il ramene treize Prisonniers François, & des Députés de deux Cantons Iroquois, 141. Il arrive à Quebec. Il répond de son Canton. Sa mort, Ce qu'il dit au sujet de la Passion de Norre-Seigneur. Son caractere. Ses obséques. Pourquoi principalement le Comte de Frontenac le regrette,

Outagamis, ou Renards, vovez le

premier ' Perrot d vouloie plusient Ils font quois, ler les 265. I Député paix, 2 fuite, eux & du Dé grès G Leur livrer pour ; 365. 1 & fuc Défor tout l Parti affiég Otage rent le. Il M. d leurs allia chas. doni

> lum mo s'ac qui ce. de les dif réj

gent

mite

Sa cia 61

q

premier volume. Ils delivrent Nicolas Perrot des mains des Miamis, qui le vouloient brûler, 211. Il en vient plusieurs à Montreal, & pourquoi. Ils font vivement la guerre aux Iroquois, 213-14. A force de harceler les Illinois, ils les ont aguerris, 265. Ils promettent d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la paix, 273-74. Ils demandent un Jésuite, & pourquoi. Dispute entre eux & les Sauteurs, 176. Equipage du Député des Outagamis au Congrès Général, & son Discours, 282. Leur caractere. Ils entreprennent de livrer le Détroit aux Anglois; & pour y réussir , ils s'y établissent, 365. Ils sont assiégés: circonstances & succès de ce Siège, 367. & suiv. Désordres, qu'ils commettent dans tout le Canada. On leve un grand Parti de Guerre contre eux. Ils sont assiégés. On capitule avec eux. Les Otages, qu'ils avoient donnés meurent presque tous de la Petite Verole. Ils traitent de mauvaise foi avec M. de Vaudreuil, & recommencent leurs brigandages, 406. & Suiv. Leur alliance avec les Sioux & les Chicachas. Ils obligent les Illinois à abandonner leur Riviere, 409. Ils assiégent les Illinois au Rocher & à Pimiteoui, & sont repoussés avec per-

de

12.

uel-

ent

Ou-

66.

mes.

pu-

ale,

74. cll**c** 

Era-

ste,

né, 67. tas,

189. nararle éral

75. .Ils

59. lia-

58.

me.

onbat

ul-

des

de

2,

ge. ief

fe

n-

ns

n-

le

Outaouais. Voyez le premier Volume. Ils brûlent un Iroquois pour montrer qu'ils ne fongent plus à s'accommoder avec les Cantons. Ce qui de affermit dans notre alliance. Ils conduisent un grand Convoi de Marchandises à Montreal, avec les Hurons & d'autres Sauvages de différentes Nations, 57. Ce qu'ils répondent aux Iroquois du Sault Saint Louys au sujet de leurs négociations avec les Tsonnonthouans, 61. M. de Frontenac les sait exhorter à continuer de harceler les Iroquois, 93. Quelques Outaouais sont

tués au combat de la Prairie de la Magdeleine, 103. Ils descendent à Montreal au nombre de deux cent, & refusent de marcher contre les Iroquois, 116. Les Iroquois font leurs efforts pour les engager, & nos autres Alliés, à rompre avec nous. M. de Louvigny les engage aenvoyer des Députés à Quebec, & M. de Frontenac leur fait comprendre que les Iroquois n'ont en vûë que de les perdre, 140. Leurs Députés parlent fort mal à M. de Frontenac, qui trouve le moyen de se les attacher plus étroitement, 157-58. Ils concluent la paix avec les Iroquois, & ce qui les y détermine, 162. Ils levent un Parti contre eux: les défont, 163. Pourquoi ils ne sont point de l'Expédition de Monsieur de Frontenac contre les Iroquois, 164. Quelques-uns accompagnent M. de Frontenac dans fon Expédition contre les Iroquois, 168. On attend inutilement les autres à Catarocouy, 169. Prétextes, dont ils tâchent de cacher leur mauvaise volonté, 176. Ils font dire à M. de Frontenac qu'il faut appaiser les Miamis, 211, Plusieurs viennent trouver ce Général, & ce qui se passe entre eux & lui. Ils font vivement la guerre aux Iroquois, 213-14. Les Iroquois voulant les surprendre, sont défaits par les Hurons. La Jeunesse Iroquoise se propose de les artaquer pendant les négociations pour la paix, 224. Ils font un coup fur les Iroquois, 234. Plusieurs Ou-taouais vont trouver le Chevalier de Callieres: font leurs excuses sur ce qu'ils avoient attaqué les Iroquois. Reproches, que leur fait ce Général. Ordre, qu'il leur donne, 243. Ils attaquent des Chasseurs Iroquois, & pour quelle raison, 268. Le Pere Anjelran retire de leurs mains deux Prifonniers Iroquois, 274. Ils demandent à M. de Callieres le Pere Anjelran & Nicolas Perror, qui leur sont

accordés, & la suppression de la Traite de l'Eau-de-vie, 182. Ils attaquent des Iroquois près de Catarocony, 292. Leur mécontentement de l'Etablissement du Détroit est sause de cette hostilité, 293. Ils bravent le Commandant du Détroit, ils sont mis en fuite, & obligés d'abandonner leurs Prisonniers, 296. Ils refusent de satisfaire les Iroquois. M. de Louvigny leur fait entendre raison. Ils envoyent des Députés à M. de Vaudreuil. Discours de ces Députés, 303-04. M. de Vaudreuil les réconcilie avec les Iroquois, 305. Quelques Outaouais sont tués par les Miamis, & ce qui en arrive. Ils demandent justice aux Commandans du Détroit : ils ne l'obtiennent pas. Un de ces Commandans maltraite un Oataouais: sa Nation prend ombrage de toures les autres, & se résout à les prévenir. Désordre arrivé à ce sujet, 307. & Juiv. Ils envoyent des Députés à M. de Vaudreuil. Discours du Chef de la Députation. M. de Vaudreuil les renvoye à M. de la Motte Cadillac. Ce que ce Commandant leur déclare, 311-12. M. de la Motte Cadillac mollit avec eux 313. Des Outaouais se joignent au Parti de M. de Rame- avis, zai, 336. Ils viennent au secours du Détroit contre les Outagamis, 366.

Ouyatanons. Tribu Miamise, M. de Courtemanche les empêche d'aller en guerre contre les Sioux & les Iroquois, & leur fait promettre d'envoyer des Députés à Montreal pour la paix générale, 274. Un Ouyatanon découvre le complot, que les Miamis avoient formé de faire main basse sur les François du Détroit, 323. M. de Vaudreuil retire de leurs mains quelques Prisonniers Iroquois, à qui il rend la liberté, 352.

I

PAILLOUX. (M. de) Manier, est envoyé contre les Natchez, 424. Il est chargé de la construction du Fort des Natchez, 426. Il y est établi Commandant, 427. Il est chargé avec M. de Bienville de l'Etablissement de la Nouvelle Orleans, & il en est nommé le premier Gouverneur,

Pager. Huguenot embarqué avec M. de l. Sale, l'infulte, & M. de la Sale n'en peut avoir justice, 4.

Palair. (Le Chevalier du) part de France avec une Escadre: ordres, qu'il reçoit du Roy. Il manque une Escadre Angloise, & ne peut exécuter les autres ordres qu'il avoit,

Palissade. Nom, que les Espagnols donnoient au Micissipi, & comment il lui convenoit,

Panadouou Menadou, Baye de l'Ille Royale. Sa fituation & fa description, 287.

Paradis. Pilote François pris par les Anglois, dont l'Amiral se perd, pour n'avoir pas voulu suivre ses avis.

Parat. (Le Sieur) succede à M. de la Poype au Gouvernement de Terre-neuve, 74. Il est surpris dans son lit par des Flibustiers, il passe en France, il se plaint des Basques, & on se plaint de lui,

Pascagoulas. (Riviere des) Se stuation. Par qui découverte,

Pastour. (Le Sieur) Officier François est envoyé à l'Amiral Anglois, pour sçavoir ses intentions. Avis, qu'il donne à M. de Brouillan, 119.

Paul, Iroquois du Sault S. Louis, qui commandoir les Iroquois Chrétiens à la journée de la Prairie de la Magdeleine, 102. Il y est tué, 105. Pemkuit, voyez le premier Volume, Les Ang d'Ibervil pour le 121. & l'attaque c. donne pourque le Roy Pemkui tion de Les Ar Fort,

Pema deman qui le Son di vient u Chefs de Buiffor condit Paix, M. de real de Peñ

taine

dans

arrêté

Per

Voyez
fes,
gues
Il con

Cola
chez
qu'il
du l
tire
des.

P

reformo que Lo que con de fer

Les Anglois rétablissent ce Fort, MM. d'Iberville & de Bonaventure vont pour le prendre, & le manquent, 121. É suiv. Ordre du Roy pour l'attaque de ce Fort, 160. La Cour c. donne la prise de re Fort, & pourquoi, 176. Ce qui détermine le Roy à faire attaquer le Fort de Pemkuit, 177. Il est pris. Description de cette Place, 178. É suiv. Les Anglois songent à rétablir ce Fort, 235.

11-

lia-

Z,

on

eft

eft

E-

ns,

u-

Pemoussa, Chef Outagami, vient demander la paix à M. du Buisson, qui le renvoye à ses Alliés, 368. Son discours à ceux-ci, 369. Il revient une seconde fois. Quelques Chefs veulent qu'on l'arrête. M. du Buisson s'y oppose, 371. A quelle condition on veut lui accorder la Paix, 372. Il est donné pour ôtage à M. de Louvigny, & meurt à Montreal de la petite verole, 407.

Peña. (D. Francisco de la) Capitaine Espagnol, est forcé d'entrer dans la Baye de Pensacole, où il est arrêté par M. de Champmêlin, 452.

Penicaut, Charpentier de Navires. Voyez la Liste des Auteurs. Ses courses, il sçait la plûpart des Langues des Sauvages de la Louysiane. Il conduit des Natchitoches chez les Colapiss, & les engage à retournes chez eux avec M. de Saint Denys, qu'il accompagne dans son voyage du Mexique, 417-18. Comment il tire M. de la Loire du grand Village des Natchez, 422-23.

Pensacole. Baye & Fort de la Floride. Pourquoi les Espagnols s'y étoient établis. Le Gouverneur en resuse l'entrée à MM. de Châteaumorand & d'Iberville, 256-57. En quoi consisteir le Commerce de la Louysiane avec Pensacole; 428. Par qui cette Baye sut premierement découverte. Ses divers noms. Province de Pensacole. Les Espagnols y bâtissent un Fort, 436-37. Ce Fort est

pris par les François, 437-38. Préparatifs du Gouverneur de la Havane pour le reprendre, 439. En quel état il étoit, quand les Espagnols y arriverent, 440. Ils le reprennent, 441. Travaux, qu'ils y sont, 445. M. de Champmèlin le reprend sur les Espagnol, 449. Il est r stitué à l'Espagne, 455.

Pentagoet, voyez le premier Volume. Ce Poste est marqué pour le rendezvous de M. de Nesmond & de M. de Frontenac, pour l'Expédition contre la Nouvelle Angleterre, 217.

Perelle. (Le Sieur de la ) Énseigne, traite de la part de M. de Subercase avec le Général Anglois de la reddition du Port Royal, 345.

Perles. Instructions à M. d'Iberville sur les perles de la Louysiane, elles sont de mauvaise qualité, 264.

Perrier. (M.) est nommé Commandant Général de la Louysiane, 462. Il demande des Troupes à la Compagnie des Indes, & la réponse, qu'il en reçoit. Ce qu'il pense de la maniere, dont il faut se conduire avec les Sauvages, 463-64. Il invite les Tchactas à lui envoyer des Deputés; ce qui se passe entr'eux & lui, situation fâcheuse, où il se trouve, 465. Ses diligences à la nouvelle du massacre des Natchez: il ne sçait sur quoi compter, 473. Il fait détruire par les Negres trente Chaouachas, & pourquoi. Il instruit la Cour & la Compagnie de ce qui se passe dans sa Colonie. Ses diligences pour être instruit de la disposition, où étoient les Tchactas. Pourquoi il éroit inquiet au sujet des Natchitoches: il en reçoit des nouvelles; qui le tranquillisent, 474. Il a peine à rassûrer les Habitans, & pourquoi, 475. Ce qui le fait résoudre à se servir des Tchactas Occidentaux, & à attaquer les Natchez, avant que d'avoir reçu deplus grandes forces, 476. Mesures, qu'il

prend dans la situation, où il se trouve. Il veut se mettre à la tête de sa petite Armée, on l'engage à rester à la Nouvelle Orleans, où l'on juge fa présence nécessaire, 477. Il envoye à sa place le Chevalier de Loubois : premier effet de ses préparatifs, 478. On fait retomber fur lui le blame, dont on charge le Chevalier de Loubois, pour être demeuré trop lontems dans l'inaction, 479. Il justifie le Chevalier de Lou-bois de ce qu'il s'est contenté de retirer des Natchez les Prisonniers François & Negres, 481-83. Il assure que les Natchez reprocherent aux Tchactas qu'ils étoient entrés dans la conspiration générale contre les François, 482. Il compte beaucoup pour l'avenir sur les Créoles, 482-83. Il est averti, que les Chicachas sont sollicités par les Anglois, de se déclarer contre nous. Il demande du fecours au Ministre, & pourquoi il voudroit n'être point obligé d'avoir recours aux Sauvages, 484-85. Sujet & succès de son voyage à la Maubile pour s'y aboucher avec les Tchactas, 485. & suiv. Ce qu'il dé-clare à un Chef Chicacha, 487. Pourquoi il veut se passer des Tchactas dans la guerre des Natchez, 487-88. Il part pour son Expédition contre les Natchez, 489. Il joint l'Armée, 490. Il retire tous les Negres, qui restoient entre les mains des Natchez, 491. Il oblige le Grand Chef à le venir trouver, 492. Ce qui se passe entr'eux, 493. & suiv. Succès de son Expédition, 495. Il refuse à M. le Sueur la permission de courir après les Natchez, & se défie mal-àpropos des Canadiens, 496. Ordre, qu'il donne au Grand Chef des Tonicas au sujet des Natchez, 497. Ses diligences pour faire poursuivre les Natchez, & pour secourir M. de S. Denys, 498. Il est averti d'une conspiration des Negres de la Nouvelle Orleans, & en punit les Auteurs, 499-500. Il s'attend à être rappellé par la Compagnie des Indes, & le Rov le nomme Gouverneur de la Lo me, 500. Il repasse en France de Bienville lui succede,

Perrier de Salvert. (M.) Frere du Précédent, lui amene du secours de France. Il se plaint de la modicité de ce secours, 488. Il s'embarque pour l'Expédition des Natchez, 489.

Perriere. (Le St. Boucher de la) se distingue beaucoup en Terre-neuve, 197. Il est chargé de commander des Sauvages pour une Expédition contre la Nouvelle Angleterre, 324. Les Iroquois Chrétiens l'abandonnent,

Perrot. (Monsieur) ci-devant Gouverneur de l'Acadie, voyez le premier Volume. Pour quoi il étoit demeuré dans cette Province. Ses aventures, 68. & fuiv. Il est pris par les Anglois, qui le maltraitent, & repris par un François,

Perrot. (Nicolas) voyez le premier Vol. Il est envoyé à Michillimakinac, pour porter les présens du Roy aux Sauvages, 55. Il est envoyé aux Miamis, pour les empêcher de traiter avec les Anglois, 133. Il est sur le point d'être brûlé par les Sauvages, & qui les en détourna, 211. Les Outagamis disent qu'ils n'ont plus d'esprit, depuis qu'il n'est plus avec eux, 276. Il sert d'Interprête aux Nations éloignées, au Congrès Général pour la paix, 281. Les Outaouais le demandent à M. de Callieres, & il est accordé, 283.

Isle Perrot. L'Armée de M. de Frontenac y campe avant que de se mettre en marche, 168.

Pesant. Le Pesant, Chef Outaouais, est le principal auteur des desordres arrivés au Détroit, 308, M. de Vaudreuil veut avoir sa tête; ce que les Députés de sa Nation lui disent sur demander 321. Le ment de troit

Pefkade velle Ang en forten & font b par les A Peskadou

Petir.
est envoy
Gouvern
faire des
se passe e
Il est me
Il est ren

Phibs. glois : qu yerneur Port Ro l'Envoye corde to ne veut prend u la capiti Chedab pitulation Flotte o fommer dre à ponfe | Son éto Franço feau el porter écoient 85.Ila &c ce 9 & luir le siégo M. de Prison

te, &

traite

pour

ment :

point

disent sur cela, 311-12. Les Miamis demandent sa tête, & on les amuse, 321. Le Commandant exige seulement de lui qu'il s'établisse au Détroit.

u-

re

es, de en

e, ide

ue

g. le

c,

cs

n-

4. n-

5.

u-

ier

ıré

s,

n-

ris

73.

ier

ci-

oy

ux

ai-

ur

12-

I.

nt

us

te

èş

1-1- : le ce .. -

Peskadoué. Bourgade de la Nouvelle Angleterre. Deux cent Anglois en sortent pour attaquer M. Hertel, & sont battus, 51. Deux Forts pris par les Abénaquis sur la Riviere de Peskadoué, 145.

Petit. (Monsseur) Ecclésiastique, est envoyé à l'Amiral Anglois par le Gouverneur de l'Acadie, pour lui faire des propositions, 66. Ce qui se passe entre lui & cet Amiral, 67. Il est mené Prisonnier à Baston, 69. Il est renvoyé au Port Royal, 92.

Phibs. (Guillaume) Amiral Anglois : qui il étoit, il somme le Gouverneur de l'Acadie de lui livrer le Port Royal, 66. Ce qu'il répond à l'Envoyé de ce Gouverneur. Il accorde tout ce qu'on lui demande: il ne veut pas le mettre par écrit, 67. Il prend un prétexte pour ne pas tenir la capitulation, 68. Il ne peut forcer Chedabouctou, & le prend par capitulation, 77. Il mouille avec sa Flotte devant Quebec, & envoye sommer M. de Frontenac de se rendre à discrétion, 78. & suiv. Réponse que lui fait ce Général, 80. Son étonnement, quand il voit les François se défendre, 81. Son Vaisseau est fort maltraité, 84. Il fait porter du Canon aux Troupes, qui étoient campées auprès de Beauport, 85. Il avoit compté sur une diversion, & ce qui l'empêcha de réussir, 88. & suiv. Ce qui le détermine à lever le siège de Quebec, 89. Il traite avec M. de Frontenac de l'échange des Prisonniers. Mauvais état de sa Flotte, & risque qu'il court dans sa retraite, 90. Il passe en Angleterre, pour y folliciter un nouvel armement contre Quebec, & n'y réussit point, 101. Il veut faire enlerer le Tome II.

Chevalier de Villebon, pour s'assure de l'Acadie, & le manque, 12021. Il veut faire assassiment le Baron de S. Castin, 128. Il menace d'envoyer des Vaisseaux croiser dans le Golphe S. Laurent, & d'attaquer le Fort de la Riviere de S. Jean, 134-35. Il intimide les Abénaquis, & entre en négociation avec eux: mais sans effet, 144. Mutinerie contre lui dans son Gouvernement, où il n'avoit pas grande autorité. Ce qui se passe entre lui & les Abénaquis, 145. Sa mort,

Piñalossa. (Le Comte de ) Ses negociations avec la France, au sujet des mines de Sainte Barbe sans effer,

Plaine, (Le Sieur d'Amour de )
Gentilhomme Canadien, M. d'Iberville l'envoye à la découverte, & il
lui amene douze Prisonniers, 191.
Il se distingue beaucoup dans cette
Expédition, 197.

Plaisance, voyez le premier volume. On bâtit un Fort dans cette Baye, & on met la Rade hors d'insulte, 74. Des Anglois y font une irruption, & pillent toutes les Habitations, 75. Ce Port est mei . é par les Anglois. Ce que man ent fur cela MM. de Frontenac & de Champigny à M. de Pontchartrain, 159-60. Situation de Plaisance en 1696, 185-86. Les Anglois en veulent à cette Place, & ce dessein échouë, 286. Ils s'en approchent de nouveau, & se retirent, 291. On est averti, que les Anglois en veulent à Plaisance, 333. Les Anglois, qui avoient fait naufrage en allant à Quebec, veulent attaquer Plaisance, & ce qui empêche l'effet de ce projet, 362.

Plante. (Le Sieur de la) Officier François, est délivré des mains des Iroquois, qui l'avoient fait Prisonnier; danger, qu'il court, faute d'être reconnu.

Planterose. (Le Sieur) accident Bbbb par lequel il se perd dans la Baye M. de Callieres lui mandede la dispo-S. Bernard, 19. sition des Cantons Iroquois, & dece

Plaque, La Plaque Iroquois Chibon, qui il étoit. Il donne avis de l'approche d'une Armée d'Iroquois, 59-60. On reconnoît la vérité de fon rapport, 88. Il est envoyé avec un Parti pour faire des Prisonniers, & délivre un François des mains des Iroquois,

Plessis. (Le Sieur du) se distingue à la prise de S. Jean, 332.

Pointe verte. Quartier de l'Isse de

Pointe verte. Quartier de l'îlle de Terre-neuve, sa situation. Les Anglois y brûlent quelques Habitations.

Possson. (Le Pere du ) Jesuite, par quelle aventure il se trouve enveloppé dans le massacre des Natchez, 467-68.

Pontchartrain. (Le Comte de ) depuis Chancelier France, succede à M. de Seignelay dans le Ministere de la Marine; Mémoire, que lui envoye M. de Frontenac, & ce qu'il lui mande au sujet de la Pêche des Moruës, 93. Proposition, que lui fait M. de Frontenac, & sa réponse, 108. Il fait donner au Chevalier de Villebon une Commission de Commandant en Acadie,

Le Comte de Pontchartrain. Fils & Successeur du Précédent. Ce qu'il mande au Comte de Frontenac, des intentions du Roy au sujet de la guerre des Iroquois, 150. Ce que M. de Champigny & M. de Frontenac lui mandent au sujet du Fort de Catarocouy, 152. & fuiv. Ce qu'il mande à M. de Frontenac au sujet de la guerre des Iroquois, 160-61. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac, des desseins des Anglois; ordres, qu'il lui donne de la part du Roy, 201: Il forme le projet de la conquête de la Nouvelle Angleterre, 215. Ce qu'il mande à M. de Frontenac au sujet des Congés, & de la guerre des Iroquois, 212-23, Ce que

fition des Cantons Iroquois, & de ce qu'on devoit faire pour en profiter, 252-53. Ce que M. Ducasse lui mande au sujet de M. d'Iberville, 156. Inftructions, qu'il donne à M. d'Iberville, au sujet du Commerce de la Louysiane, 263. Ce qu'il mande à M. de Vaudreuil, au sujet de la neutralité entre les François & les Anglois, proposée par les Iroquois, 295. Proposition, que lui fait M. Raudot, pour le soulagement de la Colonie du Canada, & sa réponse, 305. Avis, que lui donne M. d'Artaguette, 330. Ce que M. de Vaudreuil lui mande, au sujet de la malheureuse Expédition de M. de Mantet dans la Baye d'Hudson, 340-41. Il ne peut envoyer à M. de Subercase deux Frégates, que ce Gouverneur lui avoit demandées, 342. Ses diligences pour recouvrer l'Acadie, 362-63. Ville projettée, & Fort bâti aux Natchez sous le nom de Madame la Chanceliere de Pontchartrain,

Port Nelson. Voyez le premier volume. Il est pris sur les Anglois, 147. & suiv. Il est repris par les Anglois, 202. M. d'Iberville le reprend, 207-08. En quel état les François y étoient réduits, lorsqu'il sutremis aux Anglois, 404. & suiv.

Port-Neuf (M. de) Fils du Baron de Bekancourt, commande le Parti de Quebec destiné contre la Nouvelle Angleterre. Il se résout au siège de Kaskebé, succès de son Entreprise, 52. & suiv. Il est envoyé en Acadie, pour y commander sous le Chevalier de Villebon, son Frere,

Port-Royal. On apprend, que les Anglois en veulent au Port-Royal. Etat de cette Place, elle est attaquée par une Escadre Angloise, 45. & suiv. Deux Forbans y débarquent des François, qu'ils avoient pris à l'Isle Marig des cri arrive d'Ang veau p du Po protect transfe on ne tance, glois, LePor par les lever velle I te Plac Le Sie manda çois, Place & leu Anglo

leurs croyo 213. Iroqu Front manc tre le d'env Géné une le & vi contri de le

Por

re-net

tigny

Prifor

verne laitle Pa fa fit

Con 418. à ce

Marigalante, & y exercent de grandes cruautés, 71. M. de Villebon y arrive, 110. Il en ôte le Pavillon d'Angleterre, & en prend de nouveau possession, 111. Les Habitans du Port Royal se mettent sous la protection des Anglois, 236. On y transfere la Garnison de Naxoat, & on ne la met point en état de réfistance, 256. Il est assiégé par les Anglois, qui levent le siège, 197-98. Le Port-Royal affiégé deux autres fois par les Anglois, qui sont obligés de lever le siège, 314. & suiv. Nouvelle Entreprise des Anglois sur cette Place, & sa prise, 342. & suiv. Le Sieur Vesche y est établi Commandant, & traite mal les Francois, 349. Peu s'en faut, que cette Place ne soit reprise par les François & leurs Alliés, 364. Nom, que les Anglois lui ont donné,

(po

ece

er,

nde

Inf-

ber-

e la

le à

Anois,

M.

le la

ife,

Ar-

au-

de

n,

· de

ce

ecs,

vrer

će,

s le

de

126.

olu-

7. G

02.

08.

ent

An-

iiv.

ron

arti

ou-

ége

re-

cn

le

c,

10.

les

al.

ιće

Ġ

cs

Portugalcoue. Poste Anglois de Terre-neuve. On y envoye M. de Montigny, qui y fait plusieurs Anglois Prisonniers,

Pouteouatamis. Voyez le premier volume. Ces Sauvages viennent offrir leurs services pour la Colonie, qu'on croyoit en danger d'être attaquée, 213. Ils font vivement la guerre aux Iroquois: Plaintes, qu'ils font à M. de Frontenac, 214-15. M. de Courtemanche les empêche de marcher contre les Iroquois, 273. Ils promettent d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la paix, 274. Ils font une hostilité contre les Mascoutins, & viennent au secours du Détroit contre les Outagamis, 366. Discours de leur Chef à ceux-ci, 368.

Poype. (M. de la) est nommé Gouverneur en Terre-neuve, & on l'y laisse manquer de tour, 74.

Presidio del Norse. Poste Espagnol, sa situation. Ce qui se passe entre le Commandant & M. de S. Denys, 418. S. Denys rend un grand service à ce Commandant, & épouse sa fil-

Provençal. Déserteur de M. de la Sale, trouvé chez les Cenis. En quel état il étoit. Joutel le renvoye au Camp.

Provôt. (Monsieur) Major de Quebec. Avis qu'il donne à M. de Fronrenac, de l'approche d'une Flotte Angloise, 64. Fuiv. Il détache M. de Grandville, son Beau-Frere, pour en avoir des nouvelles plus certaines, 65. M. de Frontenac approuve tout ce qu'il a fait pour mettre Quebec en état de défense, 76. Nouvelles, qu'il mande à M. de Frontenac à Montreal,

OUARANTE-SOLS, Chef Huron, son mauvais esprit, & se sintrigues contre les François, 291. Les Outaouais se désient de lui,

Quebec. Voyez le premier volume, En quel état étoit cette Place, lorfque les Anglois l'assiégerent, 76. 6 fuiv. Le siège est levé, 89. Les Vaisfeaux de France y arrivent fort à propos, 91. Médaille frappée pour la levée du siège de Quebec, 91. Cette Ville est menacée de nouveau, & M. de Frontenac travaille à la fortifier, 118. Il court un bruit, que les Anglois veulent afliéger Quebec, 202. Ce qui empêche la Flotte Angloife de venir faire le siège de Quebec, 319. Cette Ville est menacée de nouveau, 341. Cette Ville estmenacée de siége; diligences de M. de Vaudreuil, pour la mettre en état de défense, 351. En quel état elle étoit, lorsqu'on apprit le naufrage des Anglois, 455-56. Zele & générosité des Habitans de Quebec à l'occasion du bruit, qui se répandit d'une nouvelle tentative des Anglois,

Quinipissas. Sauvages de la Louysiane, Leurs autres noms, 259. B b b b ij Quinté. Situation de ce lieu. Les Iroquois y reçoivent un grand échec,

Quitchitchouen, voyez Ste. Anne.

R

AMEZAI. (M. de) Gou-N verneur des Trois Rivieres, & ensuite de Montreal. Ordres, qu'il reçoit de M. de Frontenac, 76. Il accompagne M. de Frontenac à Montreal, pour l'Expédition contre les Iroquois, 167. Il commande le Corps de bataille dans la marche sous le Général, 169. Il se donne de grands mouvemens pour empêcher les Iroquois Chrétiens de s'ailer établir près d'Orange, & n'en vient à bout, que par le moyen des Abénaquis, 292. Il rompt une seconde fois ce coup, 294. Il s'offre à marcher avec un Corps de Troupes dans la Nouvelle York, & il est refusé : queile en fut la raison, 335. Il fait de nouvelles instances, & on lui donne quinze-cent Hommes, 336. Ce qui fit échouer son Entreprise. Avis, qu'il reçoit des desseins des Ennemis: il en instruit M. de Vaudreuil . 337. M. de Vaudreuil le renvoye à Montreal avec ses Milices, après la retraite de la Flotte Angloise, 356. Sa mort, 409.

Rancogne. (Le Chevalier de ) fait un Prifonnier Anglois en Terreneuve, le laisse échaper, en poursuivi, & ce qui en arrive, 190. Rapide dans la Riviere des Onnontagués. Ce qui y arrive à l'Armée du Comte de Frontenac, 170.

Rafle, (Le P. Sebastien) Jesuite, Ce qui se passe entre lui & un Ministre de Baston, qui vouloit séduire ses Néophytes, 377-78. Pourquoi les Anglois le persécutoient. Ils veulent engager les Abénaquis à le livrer, ou à le renvoyer à Quebec, & mettent sa tête à prix. Danger, qu'il court d'être enlevé. Son Eglise

& sa maison sont pillées, 380-81. On le presse de se retirer à Quebec, sa réponse. Il est tué par les Anglois; maniere indigne, dont son corps est traité, 382-83. Son éloge. Combien il étoit cher à ses Néophytes: idée, qu'on avoit de lui dans la Colonie, 384. Le Supérieur du Séminaire de Montreal resuse de faire prier pour lui, le regardant comme Martyr, 389.

Rat. Le Rat, Capitaine Huron. Voyez le premier volume. Belle action de ce Sauvage. Son attachement pour les François. M. de Frontenac le caresse beaucoup, 214-15. Son discours dans une assemblée des Nations à Montreal, 251-52. Il complimente M. de Callieres au nom de tous les Députés des Pays d'en haut, 273. Il lui présente les Prisonniers Iroquois, qu'il avoit, & se plaint de ce que les Cantons n'ont pas amené les leurs, 274. Il se trouve mal. Il parle fort bien, se trouve plus mal. Sa mort, son éloge, ses obseques, 276. 6 Juiv.

Raudot. MM. Raudot, Pere & Fils, Intendans en Canada. Le premier réuffit à prévenir les procès entre les Habitans. Mesures, qu'il prend auprès du Ministre, pour soulager les pauvres, 305. Réfléxion de M. Raudot le Pere, sur un grand secours d'Abénaquis arrivé à Quebec, 354. M. Raudot le Fils est nommé Intendant des Classes de la Marine, 354. Leurs Mémoires touchant l'état de la Nouvelle France, & sur la nécessité d'établir l'Isle de Cap Breton, 388. & suiv. M. Raudot le Fils juge qu'il vaut mieux établir peu à peu cette Colonie,

Rebou. Poste en Terre-neuve. Les Anglois y demandent quarrier, 299. Redin. (Le Colonel) traite avec M. de Subercase de la reddition du Port Royal, de la part du Géneral Anglois,

Regis. ( Le Sieur ) Officier des

Troupes de la Louysiane. M. Perrier, par ordre de qui il demeuroit chez les Tchactas, est inquiet de ne point tecevoir de ses nouvelles. Il en reçoit de bonnes, 474. Ce qu'il dit à M. Perrier, de la disposition des Tchactas, 485. Il invite inutilement les Tchactas à envoyer un Parti contre nos Ennemis, 500.

180-81.

Quebec,

Anglois

corps eft

Combien

s: idée,

olonie,

naire de

ier pour

yr, 389.

Huron,

e action

ent pour

c le ca-

on dis-

des Na-

Il com-

nom de

n haut.

fonniers

e plaint

ont pas

e trouve

trouve

ge, ses

o suiv.

& Fils,

premier

ntre les

end au-

ager les

A. Rau-

iecours

> 354.

Inten-

3 354. etat de

néces-

reton,

s juge

à peu

397.

c. Les

299.

avec

n du

neral

345.

des

Regisseurs. Conseillers d'Etat nommés par le Roy, pour la régie de la Louysiane, & de la Compagnie d'Occident, 45%.

Renou. (Le Sieur) Lieutenant, amene de l'Acadie à Plaisance, 125. Hommes, pour l'Expédition de S. Jean, 331. Il monte à l'assaur,

Repentigny. (M. de) va à l'Expédition de Corlar, en qualité de Volontaire, 44, 46. Combat de Repentigny, ou de S. Sulpice, 95. M. de Repentigny est envoyé à Michillimakinac, pour informer les Sauvages de la levée du siège de Quebec, 100.

Richard. (Le Sieur Philippe) Capitaine Général, & Gouverneur de Terre-neuve & de l'Acadie, veut inquiéter les François de cette derniere Province, & ce qui enarrive, 399. & suiv. Ce qui l'oblige à laisser ces Habitans en repos, 401.

Richard, François pillé, & mis cruellement à mort par les Natchez,

Richebourg. (M. de) Capitaine à la Louyliane, marche contre les Natchez, 424.

Rigolet. Ce que c'est. Ce que l'Armée Françoise y trouve. Faute, que firent les Iroquois, de ne l'avoir point gardé, 170-72.

Riverin. Voyez le premier Volume. Son Entreprise pour la Pêche sédentaire à Mont-Louys, 220. Ce qui la fait échouer. Il reprend cœur, & avec quel succès, 221. Il s'associe deux Parissens pour son Entreprise, & ils la font échouer, 253. Riviere aux Saulmons. Sa fituation,

Riviere aux Lievres. Sa fituation,

Riviere Naire, ou des Ouatchitas. Sa situation, 484.

Riviere Verte. Sa situation: on y découvre une Mine de Cuivre, 413.

Roches (Le Chevalier des) Commandant aux Yasous, dans l'absence de M. du Codere, est massacré avec tous les François de son Poste par ces Sauyages, 470.

Rognouse. Poste Anglois en Terreneuve. M. de Brouillan s'en rend Maîrre, 188.

Ronde, (Le Sieur Denys de la) Gentilhomme Canadien, Enseigne de Vaisseau, se met à la tête des Habitans du Port-Royal, pendant le siège de cette Place, 315. Il veut fervir comme Volontaire à l'attaque de S. Jean,

Rosalie. Nom de Madame la Chanceliere de Pontchartrain, que M. d'Iberville avoir projetté de donner à une Ville, qu'il vouloit bâtir aux Natchez, & que M. de Bienville donna à un Fort, qu'il obligea les Natchez d'y bâtir, 426.

Routine. La Routine, Capitaine Temifikaming, commande ceux de sa Nation à la journée de la Prairie de la Magdeleine, 103. Il s'y distingue beaucoup,

Pouville. (Le Sieur Hertel de) va au secours des Abénaquis avec quatre de ses Freres. Succès de son Expédition, il y est blessé, 290. Il commande un grand Parti contre la Nouvelle Angleterre, 324. Or suiv. Discours, qu'il fait aux François, avant l'attaque d'une Bourgade, 326. M. de Vaudreuil l'envoye avec un Détachement vers le Fort Champlain, & il revient à Montreal, sans avoir eu aucune nouvelle des Ennemis. M. de Sabrevois est envoyé au-devant de lui,

335-36. Il est envoyé à Baston, & pourquoi. Eloge, que M. de Vaudremi fait de lui, 348. Il est détaché pour avoir des nouvelles de l'Armée de Terre des Anglois. Ce qu'il apprend,

Ru. (Le Pere Paul du) Jesuite à la Louyssane. Il reçoit ordre d'en sor-

Ruter, Matelot Breton, Déferteur de M. de la Sale. Comment il se fait connoître à M. Joutel, ses aventures, 30. Lumieres, qu'il lui donne sur le Micissipi, 31. Il tuë Liotot, 32. L'esprit de libertinage le retient chez les Cenis, 36.

S

S'ABLONNIERE. (Le Marquis de la) Lieutenant d'Infanterie, un des Volontaires, qui suivirent M. de la Sale, est enlevé par les Sauvages, 7. Il est délivré, 8. Il se sauvaprès le nausrage de la Fregate, 19. M. de la Sale le laisse au Fort de Saint Louys, où apparemment il sut tué par les Sauvages après la mort de celui-ci, 22.

Sabrevois. (M. de) Capitaine, est détaché avec cent Hommes pour aller au devant de M. de Rouville, & commande une Compagnie dans l'Expédition de M. de Ramezay, 336.

Saccardie. (Le Sieur) Arrive au Port-Royal en qualité d'Ingénieur du Roy, 69. Il est pris par les Anglois,

Saguima, Chef Outaouais. Taille en pieces un grand nombre de Mafcoutins. Sa Femme est Prisonniere des Outagamis. Il conduit sa Nation à l'attaque du Fort des Outagamis, 366. Elle est délivrée,

Saillant. (M. de) Enfeigne de Vaisseau, combat avec beaucoup de valeur au Siège du Port-Royal, 320. Il meurt de ses blessures, 321.

Saint Amour, Habitant de Quebec, Prisonnier des Iroquois, est échangé contre un Onneyouth, 130. Saint André. L'Abbé de S. André aux Bois, s'offre à aller s'établir en Acadie, ce qui l'en empêcha, 286.

Saint Ange. (Le Sieur de) Officier aux Illinois, défait un grand nombre d'Outagamis, 459

Saint Bernard. (La Baye de) M. de la Sale y arrive fans la connoître. Sa fituation, 6, 7. Nom, que lui donne M. de la Sale, 17. Tentatives de M. de Bienville, pour occuper cette Baye: ce qui fit manquer ce dessein. Les Espagnols y sont un Etablissement,

blissement, Saint Castin. (Le Baron de) voyez le premier volume. Il s'établit auprès des Abénaquis, & épouse une Fille de cette Nation. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac. Promesse, qu'il lui fait, 107-08. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre envoye deux Soldats Déserteurs pour l'assassiner, 128. Il conduit deux cent Sauvages au Siège de Pemkuit, 178. Il avertit le Commandant de ne pas attendre l'assaut, s'il ne veut point avoir à faire aux Sauvages, 179. Belle action de ce Gentihomme au Siège du Port-Royal, 315. M. de Subercase mande que le Port-Royal lui étoit en bonne partie redevable de sa délivrance, 316. Il dresse une embuscade aux Anglois, & leur tuë bien du Monde. Il combat avec beaucoup de valeur dans les Retranchemens des Anglois, 320. Il est blessé, 321. M. de Subercase envoye le jeune Baron son Fils à M. de Vaudreuil, pour lui porter la Capitulation du Port-Royal, 347. Ce dernier est nommé par provision Commandant en Acadie, où il commandoit déja, 349. Il est enlevé en trahifon par les Anglois, & interrogé sur la selette, comme un Criminel. Sa réponfe. M. de Vaudreuil le réclame: il est élargi, & passe en France, 379. & Suiv. Il avoit travaillé avec succès à empêcher les

glois
Saint
Saint
SA
Penfa

Abén

qui qui à mo le co foien dans

Fem Gran Il fe çois rier Fort avec Il tâ & i lem ven mir

> de ling tre le I ble de

1

fip à l ria no de Il

al Color

Abénaquis de s'unir avec les An- conduite le garantit des mauvais defglois, que pouvoient avoir les Nat-

Saint Charles, Les Anglois veulent attaquer Quebec par la Riviere de Saint Charles, 82.

Saint Charles. Nom du Fort de Pensacole, 447.

Saint Cirque. (M. de) Capitaine, qui commandoit au combat de la Prairie de la Madeleine: y est blessé à mort, 103. Il ne veut point quitter le combat, que les Ennemis ne soient en suite, & meurt en entrant dans le Fort,

of constant of the series of t

C X

s

C

e

Saint Côme. Natché, Fils de la Femme Chef, Successeur désigné du Grand Chef: cru Fils d'un François. Il se rend dans le Camp des François pour négocier. Ce que M. Perrier lui déclare. Il retourne dans son Fort, & revient peu de tems après avec le Soleil & un autre Chef, 492. Il tâche de disculper le Grand Chef, & il est arrêté, 493. Il tâche inutilement de se sauver, 494. Il est vendu comme Esclave à Saint Domingue, 496.

Saint Denys. (Le Sieur Juchereau de) Seigneur de Beauport. Se distingue dans le premier combat contre les Anglois: y a le bras casse, & le Roy lui donne des Lettres de No-

Saint Denys, (Le Sieur Juchereau de) Fils du Précédent. M. d'Iberville lui confie la garde du Fort du Miciffipi, & pourquoi, 413. Son voyage à Mexico, ses aventures, son mariage. Service, qu'il rend aux Espanols. Offres, que lui fait le Viceroy de la Nouvelle Espagne, 417 & suiv. Il mene les Sauvages du Biloxi au secours de l'Isle Dauphine, 443. Il assemble les Sauvages devant M. de Champmelin, & leur fait chanter le Calumet, 452. Il est fait Capitaine & Chevalier de Saint Louys. Il part avec un renfort pour le Fort des Natchitoches, 454. Sa bonne conduite le garantit des mauvais desfeins, que pouvoient avoir les Natchitoches, & il s'assure de la stidélité de ces Sauvages, 474. Il est assiégé dans son Fort des Natchitoches par les Natchez, & envoye demander du secours à M. Perrier. Il lui renvoye un second Courrier pour lui apprendre qu'il a battu les Ennemis,

Saint Georges. Riviere de la Nouvelle France. Sa fituation. Les Limites de la Nouvelle France & de la N. Angleterre y sont fixées, 236.

Saint Georges. Fort de la Caroline. Les Espagnols se préparent à l'attaquer. Ce qui les fait renoncer à cette Entreprise, 438.

Saint Jean. Le principal Poste des Anglois en Terre-neuve. M. de Brouillan entreprend inutilement de s'en saist, 187-88. Les François marchent à S. Jean, 193. Les deux premiers Forts sont pris, 194. Letroiséme se rend. Situation & avantages de ce l'oste, 195-96. Les Anglois le fortissent, 219. Les François attaquent cette Place, & ne réussissifient point, 299. Attaque & prise de Saint Jean par M. de Saint Ovide, 330. O suiv. On délibere si on le conservera, & on l'abandonne, 333.

Saint Jean. Isle du Golphe de Saint Laurent. Sa situation, sa description, ses avantages. Projet d'un Etablissement dans cette Isle. A qui elle est concédée. Ce qui fait échoier cet Etablissement,

Saint Jean - Baptiste, voyez Presidio del Norte.

Saint Joseph. Néceilité de conserver le Poste de la Riviere de Saint Joseph, 211. & suiv.

Saint Joseph. Baye de la Floride: les Espagnols l'abandonnent. Monsieur de Châteaugué en prend possession par ordre de M. de Bienville. Incommodités de ce Poste. Les François l'évacuent, 435-36. M. de Sau-

jon veut s'en emparer : ce qui lui pitaine, mene la marche aux c'ssefait changer de sentiment, 453.

Saint Laurent. (Le Chevalier de) Lieutenant Général des Isles, nommé Commissaire à S. Domingue, s. Il en use bien avec M. de la Sale, 6.

Saint Louys, Nom, que M. de la Sale donne à la Baye de Saint Bernard, qui ne l'a point conservé, & au Fort, qu'il y bâtit,

Saint Louys. Fort aux Illinois. Voyez le premier vol. A qui il avoit été concédé, & à quelles ronditions le Roy consent qu'il soit conservé, 161.

Saint Martin. (M. de) Capitaine Réformé, commande le Bataillon des Milices de Quebec dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Il commande une Compagnie de Canadiens dans l'Expédition de M. de Ramezay, 336.

Saint Michel. (Le Sieur de) Est envoyé à Michillimakinac pour y porter les ordres du Gouverneur Général. Ce qui l'oblige à relâcher deux fois à Montreal, 113-14. Il s'offre d'accompagner un Convoi de Sauvages, & il est pris par les Iroquois, 114. Il se sauve de sa Prison, ayant scû qu'il étoit condamné au feu. Avis, qu'il donne à M. de Frontenac, 131.

Saint Ovide. (M. de) Neveu de M. de Brouillan. Enleve deux Forts Anglois dans la Baye de Baboul, 188. Son Expédition contre Saint Jean, 331. 6 Juiv. Il informe la Cour & M. de Costebelle du succès. Il ne demande que cent Hommes pour garder Saint Jean, & s'emparer de tous les autres Postes Anglois de Terre-neuve, & il reçoit ordre de gemolir Saint Jean, 333-34. Il est nommé Lieutenant de Roy dans l'Isle Royale, 399. Devenu Gouverneur de cette isle, avis, qu'il donne aux François de l'Acadie, 400. Il prend des mesures, pour ménager aux François de l'Acadie une retraite, 401. Soint Ours. (M. de) Premier Caques de le Rat, à la tête de soixante Soldats,

Saint Pierre. (Le Sieur de Tilly de) est envoyé à Michillimakinac, & y arrive heureusement, 113-14. Il rencontre des Sauvages, qui alloient à Montreal: avis, qu'il leur donne, 116. Il est envoyé au Détroit pour y porter les ordres du Gouverneur Général, 312. Il accompagne les Outaquais à Michillimakinac pour les engager à tenir parole au Commandant du Détroit, 313. Il amene à Montreal un grand nombre de Sauvages des Pays d'enhaut,

M. le Comte de Saint Pierre se met à la tête d'une Compagnie, qui entreprend l'Etablissement de l'Isle de Saint Jean. Il obtient du Roy une Concession de la même Isle & de celle de Miscou, à quelles conditions. Il en obtient une seconde pour d'autres Isles, 401. Ce qui l'empêche de réussir,

Saint Sulpice. Combat de Saint Sulpice ou de Repentigny, Saint Vallier, Voyez le premier volu-

me. Il veut établir un Corps d'Ecclésiastiques en Acadie, ce qui fait échouer ce projet, 286. Il est pris par les Anglois, 300. Pourquoi il resta si lontems Prisonnier en Angleterre,

Sainte Anne ou Quichitchouen. (Le Fort de) est pris par les Anglois, 133-34. Les Anglois le ravitaillent, & en augmentent la Garnison, 148. M. de Mantet le manque, & y est

Sainte Anne. Voyez Port Dauphin. Sainte Barbe, Dessein de M, de la Sale sur les Mines de Sainte Barbe, repris inutilement après sa mort. Suites funestes de ce destein, 41,42.

Sainte Helene. (Le Sieur le Moyne de) un des Chefs de l'Expédition de Corlar. Sa conduite dans cette Expédition,

tions a empêc perd p qu'à l' fe pro à qui ticulie 84. Il beauco Son él fa mo voyen

Expédi

Sail les Ef Pensa nomn Sain de Pè

> Franç Sa vienn Ils fo fuccè: Cong lier d leur] vienn tre le Allié rends disen

> > Ce ( penfe bonn fait: nistre parat missi choi vrier Beau 4. 6

Si

enle mala tort que **fes** 

Expédition, 44. & suiv. Ses précautions après la prise de Corlar pour empêcher les surprises, 46, 47. Il perd plus de monde dans la retraite qu'à l'attaque de cette Place, 47. Il se propose de dessendre les Jésuites, à qui les Anglois en vouloient particulierement, au peril de sa vie, 84. Il est blessé en combattant avec beaucoup de valeur, & il en meurt. Son éloge, 85. Ce qui fut cause de sa mort, 89. Les Onnontagués envoyent pour pleurer sa mort, 99.

y , 4-1 - u

ciir

id ile ui

le le le s. u-le

nt Secritisile ...

Sainte Marie de Galvé. Nom, que les Espagnols donnent à la Baye de Pensacole. Par qui elle a été ainsi nommée.

Sainte Rose. Isle, qui ferme la Baye de Pensacole, abandonnée par les François.

Sakis. Plusieurs de ces Sauvages viennent au secours de la Colonie. Ils sont la guerre aux Iroquois avec succès, 213-14. Leur Député au Congrès demande pardon au Chevalier de Callieres, & ce Général le leur accorde, 275, 283. Plusieurs viennent au secours du Détroit contre les Outagamis, 366. Des Sakis, Alliés des Outagamis, viennent se rendre aux François, & ce qu'ils disent de l'état des Assiégés, 371.

Sale. (Robert Cavelier de la) Ce que Monsieur de Seignelai pense de ses défauts & de ses bonnes qualités: accueil, qu'il lui fait: projet, qu'il propose à ce Ministre. Son projet est agréé. Ses préparatifs pour l'exécution, sa Commission, son Armement, mauvais choix de ses Soldats, & de ses Ouvriers, 2. Il se brouille avec M. de Beaujen. Suites de cette brouillerie, 4. 6 suiv. Un de ses Bâtimens est enlevé par des Espagnols. Il tombe malade de chagrin. En quoi il eut tort avec M. de Beaujeu, 5. Il manque par sa faute, & par les mauvaises manieres de M. de Beaujeu, Tome II.

arrive à la Baye Saint Bernard fans la connoître : ses conjectures. Il v fait débarquer tout son Monde. Il perd sa Flotte, & une partie de ses effets, 6, 7. Nouveau chagrin, que lui donne M. de Beaujeu. Il construit un Magalin. Il se dispose à remonter la Riviere, où il moit entré, croyant qu'elle pouvoit bien être un Bras du Micissipi. Il bâtit un Fort. 9. Il retourne à son Habitation, & pourquoi. Il bâtit un second Fort. & y fait venir plusieurs de ceux, qu'il avoit laissés au premier. Il reconnoît qu'il avoit fait un mauvais choix de ses Colons, 10. Il perd une partie de ses meilleurs Sujets. Il se fait l'Architecte de son Fort. Sa séverité & son humeur inflexible réduisent ses Gens au désespoir, 11. Nouveaux malheurs, qui lui arrivent, 17. 6 suiv. Ce qu'il avoit dessein de faire avec sa Fregate, 19 Il perd la plûpart de ceux, qui l'accompagnoient dans une seconde course, où il avoit fait alliance avec les Cénis, 20, 21. Il tombe malade, & veut aller chercher les Illinois. Il veur que Joutel l'accompagne dans ce voyage, 21. Il part pour cette Expédition, & avec qui. Il gagne les Sauvages, qu'il rencontre sur sa route: son invention pour passer des Rivieres, 22. Il est inquiet sur ce que Moranget ne revient point, & va le chercher, 23. Il est assassiné: circonstances de sa mort, 24. Ses bonnes & ses mauvaises qualités. Calomnies publiées contre lui, 25, 26. Maniere indigne, dont ses Meurtriers traitent son corps, 26. Réflexions sur son Entreprise, & ce qui la fit échoiier, 40. & suiv. Lettre, que M. de Tonti lui écrivit, & laissa près de l'Embouchure du Micissipi, 259.

M. de la Sale Officier de Marine: M. d'Iberville le charge d'amariner une prife, 203.

Cccc

Salinas. (D. Gregorio de) Gouverneur de Saint Joseph. Le Gouverneur de Per acole lui demande du secours, 437. Ce qu'il dit au Général de la Flotte Espagnole de la situation des François à Pensacole, 440.

Salmon. (M. de) Commissaire Ordonnateur à la Louysiane, prend possession de ce Pays au nom du Roy,

Saujon. (Le Chevalier de) Chef d'Escadre, arrive à la Louysiane avec une Escadre. Bon effet de son arrivée. El propose de se rendre maître de la L'aye de S. Joseph, & on l'en détourne. Il reprend la route de France, 453.

Sault Saint Louys. Voyez le premier volume. Des Iroquois du Sault Saint Louys se laissent tromper par les Agniers. Soupçons de M. de Frontenac à ce sujet, 97. Ils donnent une grande preuve de leur fidélité, 99. Les Iroquois du Sault Saint Louys manquent l'occasion de poursuivre les Ennemis, croyant qu'on se battoit encore à la Prairie de la Madeleine, 106. Les Iroquois veulent les furprendre, 111. Quelques-uns des Habitans de cette Bourgade sont surpris par les Iroquois, mais d'autres poursuivent l'Ennemi, & le défont, 112. Les Sauvages du Sault Saint Louys se dessendent bien contre les Iroquois, 125-26. Ils marchent contre les Agniers, 126. Ils font manquer le fruit de cette Expédition, 127. Un Chef de ce Village en est chassé pour être entré en négociation avec les Iroquois, 1,11. Les Sauvages de cette Bourgade témoignent leur mécontentement de ce que M. de Frontenac laisse imparfaite son Expédition contre les Iroquois, 174. Ils s'offrent à courir contre les Iroquois, & pourquoi leur offre n'est point acceptée, 201. Ce qui se passe entre le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre & les Iroquois du Sault Saint Louys, 227-28. Relâchement dans la conduite de ces Sauvages, caufé par la Traite de l'Eaude-vie. Le Gouverneur d'Orange négocie heureusement avec eux pour les 
engager à la neurralité, 324. Ils mar 
chent à une Expédition contre les 
Anglois, & relâchent sous un prétexte frivole, 325. On découvre qu'ils 
avoient promis au Gouverneur d'Orange de ne point faire la guerre aux 
Anglois, 427. Comment M. de Vaudreuil se venge d'eux. Ils réparent 
leur saute, 428. Leur zele pour la 
dessense de la Colonie, 453.

Sault au Récollet. Voyez le premier volume. Les Iroquois de la Montagne s'y retirent,

Le Long Sault de la Riviere des Outaouais. Un Parti d'Iroquois y campe pour empêcher la navigation de cette Riviere, 99.

Sauteurs. Voyez le premier volume. Equipage de leur Député au Congrès Général, & son Discours, 282.

Sauvages. Combien il est dangereux d'approcher trop des François les Sauvages Chrétiens, 98. Leur coutume, lorsqu'ils défient leurs Ennemis, 170. Les Sauvages sont charmés qu'on parle leur langue, 324. Leur crédulité excessive, 378. L'appas d'un profit present, & l'esperance de l'impunité les peuvent porter aux plus grands excès. Les Sauvages de la Baye d'Hudson massacrent en trahison plusieurs François, 405. Ils s'emparent des poudres, & réduisent les François à de grandes extrémités. 406. Plusieurs Nations s'établissent auprès de la Maubile, 414. Leurs guerrescontinuelles nuisent au progrès de la Louysiane. Ce qui leur rendoit les François méprifables, 430. Accueil, que font à M. de l'Epinai les Sauvages de la Louysiane, 433. Ils servent bien au Siége de Penfacole, 437. Ils fe distinguent pour le service des François, 442. & Juiv. 446. Cinquante Sauvages autour du Fort de Penpour 456. font cois naire Man feule cher enga voili

facol

à M.

tribu

ponfe

la M

Perr 473-les S l'Ex Nat l'At 491 Nat 491 Nat 6'lb

ber

For

S

cont

par nor d'e Il f 27 eu pa les

M ra

sacole, 449. Ils chantent le Calumet tribue les presens du Roy, 452. Réponse des Sauvages de la Riviere de la Magdeleine à un François Celuici en enleve une partie en trahifon, M. de Bienville les renvoye, 455. Les Anglois mettent tout en œuvre pour les retirer de notre alliance, 456. Quantité de Nations Sauvages font la guerre sans quartier aux François, 459. On donne des Missionnaires à ceux de la Louzsiane, 462. Maniere de se conduire avec eux: la feule Religion peut nous les attacher, 463-64. Les Chicachas avoient engagé presque toutes les Nations voifines du Micissipi dans le complor contre les François. On avertit M. Perrier de se désier de ces Nations, 473. & suiv. Service, que rendirent les Sauvages Alliés des François dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 489. & suiv. Ils exposent l'Armée à ne plus trouver l'Ennemi, 491. Ils refusent de courir après les Natchez, qui s'étoient évadés, 495.

CC5

au-

né-

rles

mar

les

ré-

rils

0-

aux

au-

rent

r la

53.

gne

53. Ou-

am-

de

99.

ume.

grès

282.

nge-

çois

eur

En-

har-

124.

ap-

nce

auz

de

tra-

Ils

ent

és,

ent

er-

de

les

il,

va-

:ne

lls

les

n-

n-

Sauvole. (M. de) accompagne M. d'Iberville à la découverte de l'Embouchure du Micissipi, 457. M. d'Iberville l'établit Commandant du Fort du Biloxi, 259. Sa mort, 414. Scatari. Isle adjacente à l'Isle Roya-

le, 387. Schuyler. (Abraham) est envoyé par le Gouverneur d'Orange à Onnontagué, pour détourner ce Canton d'envoyer des Députés à Montreal. Il fait politesse aux Députés François, 270. Il est invité à un Conseil avec eux, & ce qui s'y palle, 271. Il parcourt les Cantons Iroquois pour les engager à se déclarer contre nous, 3 52. Ses intrigues avec nos Sauvages déconcertées , 353.

Pitre Schuyler. Frere du Précédent. Major, & ensuite Gouverneur d'Orange, ramene des Prisonniers Fran-

une Lettre du Gouverneur de la à M. de Champmelin, qui leur dis- Nouvelle Angleterre, 225. Les Iroquois assurent à M. de Vaudreuil, qu'il a été forcé de rompre la neutralité, 239. Il attire un grand nombre d'Agniers dans la Nouvelle York, 240. Il est envoyé aux Iroquois pour les dissuader d'envoyer des Députés à M. de Callieres, 244. Ses diligences pour engager les Cantons Iroquois à se déclarer contre nous, & pour attirer dans la N. York les Iroquois Chrétiens, 292, 294. Il négocie plus heureusement avec ceux ci, 324. Il se vante d'en être le maître, 327. M. de Vaudreuil lui écrit à ce sujet, & sa réponse, 328-29. Inconséquence dans sa conduite, 329-30. Il reçoit avec distinction le Pere de Mareuil, 334. Il attire de nouveau un grand nombre d'Agniers dans la Nouvelle York, 340. Il tâche d'engager les Iroquois à reprendre les armes contre nous, 341. Ses intrigues avec ces Sauvages font déconcertées,

> Seignelay. (Le Marquis de) Ce qu'il pense de M. de la Sale. Accueil, qu'il lui fait. Il agrée son projet, 2. Monsieur de Pontchartrain lui succede au Département de la Marine,

> Seine. La Seine, Flûte du Roy, est prise par les Anglois,

> Samentels. Bourgade Angloise prise d'assaut par M. Hertel, Senat. (LeP. ) Jésuite. Resuse de se sauver à l'attaque des Chicachas, & il est pris & brûlé, sor,

Serigny. (Le Sieur le Moyne de ) arrive à Montreal; quels ordres il apporte de la Cour. Le Comte de Frontenac lui donne des Troupes & des Sauvages pour une Expédition dans la Baye d'Hudson, 141. Succès de cette Expédition, 147. & suiv. Le Roy ordonne qu'on l'envoye dans la Baye d'Hudson, 160. Il arrive à Plaicois à M. de Frontenac, & lui rend fance avec une Escadre & les ordres Cccc ii

de la Cour, 198. Il ne peut secourir le Fort Bourbon, & retourne en France, 202. Il porte a Plaisance les ordres du Roy à M. d'Iberville, 201. Il part pour la Baye d'Hudson, 204. Il rejoint son Frere, dont les glaces l'avoit séparé, & fait avec lui le Siège du Port Nelson, 206. Il arrive à la Louysiane avec ordre de prendre Pensacole, 436. Ses dispositions pour le Siège, 437. Il se rend maître de la Piace, 438. Il deffend l'Isle Dauphine avec le Philippe. Il est sommé de se rendre : sa réponse, 442. & suiv. Il fait assembler les Sauvages & les François à l'Isle Dauphine, & rend compte de toutes choses à M. de Champmelin, 447. Il sonde l'entrée du Port de l'ensacole, & répond, sur sa tête, d'y faire passer les Vaisseaux du Roy, 448. Ce qu'il dit à M. de Saujon pour le détourner d'aller attaquer la Baye de Saint Joseph. Il part pour France, & en arrivant à Brest, il apprend qu'il a été fait Capitaine de Vaisseaux. Son éloge,

Serpent Piqué. Chef Natché, Ami des François, ne peut tirer aucun éclaircissement du Grand Chef, 493.

Siguença. Pointe de l'Isle de Sainte Rose, abandonnée par les François, & occupée par les Espagnols, 440. Ils y bâtissent un Fort, 445. Il est entiérement ruiné par le Canon des François, 449.

Sikik. Capitaine Anglois, fait le Siège du Fort de Naxoat, & le le-

ve, Sioux. Voyez le premier Volume. Un Siou demande à M. de Frontenac sa protection pour sa Nation. Etat où étoit alors cette Nation. Prosit, qu'on auroit pû faire par le Commerce avec elle, 158. Ils attaquent des Miamis, & les désont 210. Ils repoussent ces mêmes Sauvages, qui étoient venus les attaquent, 211. Les Outaouais attaquent les Sioux, & M. de Callie-

tes leur en fait des reproches, 243. Ils enlevent tout un Village de Sioux, 252. M. de Courtemanche empêche nos Alliés de leur faire la guerre, 274. Le Commandant du Détroit propose aux Iroquois & à d'autres Sauvages d'aller en guerre contre les Sioux, & ce qui en arriva, 308. & suiv. Ils se joignent aux Outagamis contre nous & nos Alliés, 406.

Sokokis. Vint Sokokis accompagnent M. Hertel dans son Expédition contre les Anglois, 50. Des Sokokis Chrétiens marchent contre les Agniers, 126. & faiv. Quelquesuns accompagnent M. de Fiontenac contre les Iroquois, 168. Ils promettent d'envoyer des Députés au Congrès Général pour la paix, 273.

Soldats. Ils font malà l'attaque des Fotts des Natchez, 482. Soleil d'Afrique. Navire François, qui faifait de con liquie son

qui faisoit, dit-on, sept lieues par heure, Sorel. Foyez le premier volume. On

envoye du secours au Fort de Sorel contre les Iroquois, qui menaçoient le Gouvernement de Montreal, 125. On répare ce Fort,

Soto. (D. Ferdinand de) Se bar fur la Maubile contre les Sauvages,

Soudrie. (M. de) Confirme de la part de la Reine d'Angleterre le Réglement des Limites, 236.

Souël. (Le Pere) Jésuite Missionnaire aux Yasous, est tué par ces Sauvages, & quel motif les porta à s'en défaire ainsi, 469. Ils se reprochent sa mort,

Spinola. (D. Augustin ) arrive à la Louysiane avec un Brigantin Espagnol, & y potte le Traité de paix,

Stougton. (Le Sieur) Commandant dans la Nouvelle Angleterre. Sa conduite avec les Abénaquis, 159.

Subercase. (M. de) Capitaine. Se jette dans l'Isle d'Orleans au départ

Gott pas fucciveri tior pêc 498 de dei app veci qui

les f

PEX

tre l

mée

de fer qu pr fe m Il ti

po

32 10

11 8 S

ŀ

de la Flotte Angloise, 89, 90. Il fait les fonctions de Major Général dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 168. Il range l'Armée en baraille, 171. Il est nommé Gouverneur de Plaisance, & n'y laisse pas les Anglois en repos, 290. Il fuccede à M. de Brouillan au Gouvernement de l'Acadie. Son Expédition en Terre-neuve, & ce qui l'empêche d'avoir un fuccès complet, 498. & suiv. Il est assiégé deux fois de suite au Port-Royal, & fait lever deux fois le Siege, 314. & suiv. Il apprend que la Reine d'Angleterre veut avoit l'Acadie à quelque prix que ce soit, & ce qu'il écrit en conséquence au Ministre. Son projet, pour y faire un Etablissement solide, 321-22. Ses diligences pour fortifier fon Gouvernement: il y fait venir des Flibustiers. Il projette un Etablisfement à la Heve, 341-42. Il est averti qu'on se propose à l'attaquer, & ne prend aucunes mesures pour se deffendre. Ses Soldats & les Habitans mal disposés à son égard, 342-43. Il est attaqué: sa deffense, 343-44. Il rend la Place, & à quelles conditions, 345-46. Il envoye la Capitulation à M. de Vaudreuil,

Ila

IX y

he

re,

oit

res

les

0

nis

06.

padi-

Des

tre

es-

nac

ro-

au

73des

82. pis,

TO.

On

rel

ent

25.

9.

bar

7. la

é-

ŋ-

es à

Sueur. (M. le) est chargé de faire un Etablissement à Chagouamigon, & de renouveller l'alliance avec les Sioux & les Saulteurs, 133.M. d'Iberville l'envoye pour faire un Etablissement chez les Sioux, où il avoit déconvert une Mine de Cuivre. Succès de son voyage, 413. 6 s. Il vent bien se risquer à aller examiner en quelle disposition sont les Tchactas. Il parcourt leur Pays avec de grandes fatigues. Succès de son voyage, 477. Il attaque les Natchez à la tête de sept cent Tchactas, & avec quel succès, 479. Il reçoit ordre de prendre les devans avec une demie Galere dans l'Expédition de M. Perrier contre les Natchez, 489. La garde des Chefs des Natchez lui est consiée: il veut s'entretenir avec eux, & ils ne lui répondent point. Il empêche le Grand Chef & son Successeur désigné de se sauver, 493-94. Quarante Natchez Prisonniers sont embarqués dans sa Galere. Nouvelles, qu'il apprend des Natchez. Il propose à M. Perrier de courir après ceux, qui se sont évadés, & il est resus.

Suisses. Une Compagnie de Suisses déserte de la Louysiane, & va à la Caroline.

Surgeres. (Le Chevalier de) Réponfo, que lui fait le Gouverneur de Pensacole, 263. Susanne. Femme Onneyouthe. Vient

voir le Comte de Frontenac, & pourquoi. Histoire de cette Femme, 135.

## T

TABAC. En quoi celui de la Floride differe du nôtre, 34. On prétend, que celui de la Maubile est supérieur à celui de Virginie.

Tallard. (M. de) nommé Commissaire, pour le Reglement des limites en Canada, les sixe à la Riviere de S. Georges, 236.

Talon, Canadien, se donne à M. de la Sale avec toute sa famille, 2. Ce qu'il devint, aventures de ses Enfans,

Taréha, Capitaine Onneyouth, vient faire des propositions de paix à M. de Frontenac. Réponse que lui fait ce Général, 130. Il revient à Quebec avec une Femme Onneyouthe. Proposition insolente, qu'il fait au Comte de Frontenac. Comment il est reçu, 135-36. Il revient à Quebec, & y est mal reçû, 143.

Tast. (M. du) Capitaine de Vaisfeaux, arrive à Quebec avec un Convoi de quatorze Vaisseaux. Quel étoir le sujet de cet armement, & pourquoi il ne suit point sa principale destination, 100. Il va croiser dans le Golphe S. Laurent, 101.

Le Sieur du Tast, Garde de la Marine, servant d'Enseigne sur le Bord de M. d'Iberville, meurt d'une pleuresse, qu'il avoit gagnée au siège de Pemkuit, 180-81.

Taxous, Chef Abénaqui, se rend maître de deux Forts Anglois, 145. Il est pris par les Anglois, en tuë quelques-uns, & se sauve, 177.

Tchactas, Sauvages de la Louysiane, Alliés des François. Ils reçoivent des présens de la Reine d'Angleterre & pourquoi , 330. Ils pillent le magasin des Anglois, & masfacrent ceux, qui le gardoient, 421. Les Anglois les sollicitent de s'unir à eux. Leur fidélité & leur défintéressement, 456. Ils entrent dans le complot général d'exterminer les François de la Louysiane. Leurs Députés vont trouver M. Perrier : résolution, qu'ils prennent, leur politique perfide & intéressée, 465. M. Perrier envoye chercher deux Chefs Tchactas. Ce que lui dit un autre Tchactas. Les perites Nations avertissent le Commandant Général de se défier d'eux , 473. Les Natchez vont leur chanter le Calumet, cependant ils se disposent à leur faire la guerre, 474. Les Anglois envoyent beaucoup de marchandises chez eux, cependant ils se préparent à faire la guerre aux Natchez, Combien leur politique en cela étoit intéressée, 475. M. Perrier les fait pressentir par M. le Sueur, 477. qui les mene au nombre de 700. contre les Natchez. Ils attaquent en arrivant, défont les Natchez. Ce qui les empêche de finir la guerre, 479. Leur mauvaise humeur, leur insolence, & leur avidité, 480. On les soupconne de vouloir trahir les François au siège du Fort des Natchez, Un Tchacta parle fort bien aux Assiégés: reproche, qu'on prétend que les

Natchez lui firent , 481-82. Les Prifonniers, que les Natchez nous retenoient, sont remis aux Tchactas, & il fallut encore les racheter d'eux » 482. Comment ils avoient été reçus des Natchez, après le massacre des François. Ils profanent les Vases facrés à l'exemple de ces Sauvages. Leur mauvais caractere, & quoiqu'on soit excédé de leurs insolences, on est obligé de les ménager, 483. Les Anglois les follicitent vivement de se déclarer contre nous, & leur font de grands présens, 484. M. Perrier leur donne rendez-vous d la Maubile, ils s'y trouvent. Ce qui se passe entr'eux & lui. Jalousie entre les Occidentaux & les Orientaux. Pourquoi M. Perrier ne veut point s'en servir dans la guerre, qu'il se disposoit à faire aux Natchez, 485. & Suiv. Une partie des Tchactas est gagnée par les Chicachas, & ce qui les engage de nouveau à se déclarer contr'eux,

Teganisforens. Voyez le premier volume. Il est sûr qu'il est mort Chrétien 136. Services, qu'il rend à la Colonie, 137. Il arrive à Quebec avec huit Députés Iroquois, il parle fort bien au Comte de Frontenac, & lui présente un Collier de la part de Garakonthié, 139. Le Comte de Frontenac lui fait de grandes caresses, & des présens. Il part; M. de Frontenac le rappelle, & pourquoi. Il propose le rétablissement du Fort de Catarocouy, 140. M. de Frontenac témoigne du ressentiment de ce qu'il n'étoit pas revenu au tems, qu'il avoit promis de revenir, 142. Réception, qu'il fait aux Ambassadeurs François à Onnontagué, 245. Comment il se comporte dans un Conseil de toute sa Nation avec les mêmes Ambassadeurs & les Envoyés du Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, 246-47. Il se charge de faire conduite à Montreal tous les Fran249. de Ca taoua verne retou Dépt cour 271. niers vien qu'il clare terre gard rete Can M. 7

çois l

app 23. che pou abji rea

loi Redde ne le fa g i d E l

né

çois Prisonniers dans les Cantons, 249. Il vient faire ses plaintes à M. de Callieres, d'une hostilité des Outaouais. Ce qui se passe entre le Gouverneur Général & lui, 269-70. Il retourne à Onnontagué avec des Députés François, 270. Son discours à ces Députés & à des Anglois, 271. Il ne peut rendre les Prisonniers, qu'il avoit promis, 271. Il vient trouver M. de Vaudreuil : ce qu'il lui dit au sujet de la guerre déclarée entre la France & l'Angleterre. M. de Vaudreuil l'engage à garder la neutralité, & il promet de retenir les Missionnaires dans son Canton, 289. Avis, qu'il donne à M. de Vaudreuil,

Teissier. Pilote de M. de la Sale, approuve l'assassifinat de Moranger, 23. Il est envoyé chercher des vivres chez les Cenis. Il se mer en chemin pour aller aux Illinois, 36. Il sait abjuration du Calvinisme à Montreal, 38.

Temiskamings. Nation Algonquine. Il fe trouve deces Sauvages à la journée de la Prairie de la Magdeleine,

Terre-neuve. L'Isle de Terre-neuve lontems négligée par la France. Le Roy y envoye un Gouverneur, & donne ses ordres pour le mettre en état de s'y maintenir; mais ces ordres ne sont pas bien exécutés. On y bâtit le Fort de Plaisance, 74. voyez Plaisance. Etat des François & des Anglois dans l'Isle de Terre neuve en 1696. 185-86. M. d'Iberville propole d'en chasser les Anglois , 186-87. Expédition de M. de Brouillan contre les Anglois dans cette Isle, 187. O suiv. Ce qui empêche M. d'Iberville d'en chasser tous les Anglois, 196-97. Les Anglois projettent de s'y rétablir, & d'en chasser les François, 217. Les Anglois s'y rétablissent, 236. Expédition des François en Terre neuve, & son succès, 298.

& fuiv. Projet de M. de S. Ovide pour chasser les Anglois de Terreneuve, 333. Expédition des François en Terre-neuve, 346-47.

Thury. (M.) Mission maire à Pentagoët, engage les Sauvages à rompre toute négociation avec le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre, 144. Il rassure de nouveau ces Sauvages, que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avec intimidés.

Tibierge. Agent de la Compagnie de l'Acadie, seconde fort bien le Chevalier de Villebon dans ses préparatifs pour la défense de Naxoat,

Tilly. (M. de) Lieutenant, meure du scorbut au Port Nelson, 149.

Tioux. Nation Sauvage, Alliée des Natchez. Ils vont solliciter les Tonicas contre les François, & en tuent deux, 478. Les Akansas les détruisent tous jusqu'aux derniers,

Tisse. (Le Sieur du ) Officier de la Louysiane, marche contre les Natchez, 424. Il est chargé de construire un Fort dans l'Isse des Natchitoches. Avis, qu'il reçoit des Espagnols, 427. Il marche au secours des Illinois,

Tomés. Sauvages de la Louystane. Un Officier Anglois est tué par ces Barbares, 421.

Tonicas. Sauvages de la Louysiane. Leur Chef & plusieurs d'entr'eux suivent M. de S. Denys aux Natchitoches. Le même Chef est sollicité par le Grand Chef des Natchez, à faire main basse sur les François. Il veut casser la tête à celui, qui lui faisoit cette proposition; qui l'en empêche, 424. Les Chicachas n'ofent pas leur communiquer leur complot contre les François de la Louysiane, 464. Leur attachement pour les François connu de tous les Sauvages, 470. L'Armée François

s'affemble dans la Baye des Tonicas, 471. On est sûr de leur sidélité. Les Natchez les sont inutilement solliciter par les Tioux, 478. On est assuré de leur attachement à nos intérêts, 484. Le Grand Ches des Tonicas demande à M. Perrier la permission de recevoir les Natchez auprès de lui, à quelle condition il l'obtient. Il ne les désarme point, comme il en ayoit l'ordre, & il en est attaqué en trahison, & tué après s'être vaillamment désendu, 497-

Tonihata, Isle du Fleuve S. Laurent. Sa situation. Voyez le Journal. N. de Beaucourt y défait un Parti d'Iroquois, 112.

Tonti. (Le Chevalier de) Il descend le Micissipi jusqu'à la Mer, où M. de la Sale lui avoit donné rendezvous, & envoye deux Hommes aux Axansas, pour y attendre celui-ci, 36. Il arrive aux Illinois, & acquitte à M. Cavelier une Lettre de change de M. de la Sale, dont celui-ci lui dissimule la mort, 38. Il est envoyé à Michillimaxinac avec une Troupe de François, 133. A quelles conditions le Roy permet qu'il conserve le Fort de S. Louis des Illinois, 161. M. de Bienville trouve une Lettre du Chevalier de Tonti à M. de la Sale 259. Il joint M. d'Iberville, & désavoue la Relation publiée sous son nom. De qui il dit qu'elle est, 260. Sa fermeté contribue à nous attacher les Illinois, 265. Le Sieur de Tonti, Frere du Chevalier, & Commandant au Détroit, fait attaquer les Outaouais, qui l'avoient bravé, après avoir fait une hostilité sur les Iroquois, 296. Le même est rappellé du Détroit, où il commandoit. Ce qu'il dit aux Sauvages en partant, 307-308. Le Sieur de Tonti amene àMontreal un grand nombre de Sau-Toriman. Village des Akansas. Sa

Torre. (D. Alphonse Carrascosa de la) Commandant de la Flotte destinée d'abord pour la Caroline, & ensuite pour reprendre Pensacole, a ordre de se rendre maître de deux Navires François, 438-40. Nouvelles, qu'il reçoit de la fituation des Françoisà Penfacole. Il commence le siège de cette Place, & s'empare d'un Fort, 440. Il prend possession de ce Fort, & y rétablit Matamoros, pour Gouverneur, 441. Il envoye demander du secours au Vice-Roy du Mexique; il appaise une sédition. Il fait attaquer l'Isle Dauphine, & sommer M. de Serigny, 441-43. Ses diligences pour mettre Pensacole en état de défense, & pour appaiser ses Gens, qui manquoient de vivres, 445. Il est averti de l'arrivée d'une Escadre Françoile, & se prépare à se bien défendre, 446. Il se rend à M. de Champmelin,

Totathiron. Chef des Iroquois de la Montagne, est tué en attaquant des François, qu'il prit pour des Ennemis. Il est fort regretté,

Touche. (Le Sieur de la) Fils du Seigneur de Champlain, est tué au siège de Quebec,

Toulle. Baye de Toulle. Poste Anglois en Terre-neuve. Sa situation, 191. On y envoye chercher tout ce qui est nécessaire pour le siège de S. Jean,

Toulouse. (Le Comte de ) Eloge, qu'il donne au P. Laval, & pourquoi, Le Port de Toulouse. Sa fituation,

385-86-87.

Tour. (Le Sieur de la ) Officier
François, est blessé dangereusement
au siège du Port-Royal, 345.

M. de la Tour, Capitaine, est mis en possession du Fort des Alibamons,

Tourville. (M. de ) défait dans la Manche les Flottes Angloifes & Hollandoifes Lettre
123-2
au Co
fasse
cause
les Ir
lonie
Tr
Gouv

lando

mier V

Tra

que, 69. I foit lâch Tro tont y at fon que Dé leu

fait

42.

14

lag

1'A

Av no Ode A C C le

4

landoises, 90.
Traite de l'Eau-de vie. Voyez le premier Volume. Desordres, qu'elle cause.
Lettre de M. de Brisacier à ce sujet,
113-24. Le Député des Outaouais
au Congrès Général demande qu'on
fasse cetter Traite, 283. Elle
cause beaucoup de desordres parmi
les Iroquois domiciliés dans la Colonie, 314-

37. de

Ri-

80

c,

ux

el-

des

ele

un

ce

our

inlefaic

ner

ende

dre déde 19.

les

C-

9. du

ué

3.

n-

Trois Rivieres. Parti levé dans le Gouvernement des Trois Rivieres: qui le commande, & ce qu'il fair, yo. & suiv.

Trouvé. (Monsieur) Éccléssaftique, est mené Prisonnier à Baston, 69. Il se trouve sur la Flotte, qui faifoit le siège de Quebec, & il est relâché par échange, 90.

Tonnonthouans, Voyez le premier volume, Cinquante Tsonnonthouans sont défaits à l'Isle Tonihata, 112. Trois-cent de ces Sauvages se cantonnent fur la grande Riviere, pour y arrêter les François, 113. Ils dé-font une Escorte Françoise, & font quelques Officiers Prisonniers, 114. Députés de ce Canton à Quebec, leur embarras aux questions, que leur fait le Comte de Frontenac, 141-42. Ce que le Général leur déclare, 142. Deux Tsonnonthouans du Village de la Montagne désertent de l'Armée du Comte de Frontenac. Avis, qu'ils donnent aux Iroquois, 170-71. Ce qui empêche les Tsonnonthouans d'aller au secours des Onnontagués, 171. Grand nombre de Tsonnonthouans tués par nos Alliés, 214. Quatre Députés de ce Canton arrivent à Montreal, 243. Ce qui se passe dans l'audience, que leur donne M. de Callieres, 244-45. Le Sieur de Joncaire va négocier dans ce Canton, où il étoit adopté, 247. Six Députés Tsonnonthouans suivent M. de Joncaire à Montreal, 249. Le Sieur de Joncaire négocie affez heureusement chez eux, 272, Tome II.

M. de Vaudreuil carelle fort des Tionnonthouans; M. de Joncaire les accompagne chez eux, & en ramene un Chef, qui fait donation à M. de Vaudreuil du Domaine de son Canton, 187-89. Ils font leurs plaintes à ce Général d'une hostilité des Outaouais sur eux. Il leur fait dire de le trouver à une Assemblée des Cantons convoquée à Orange, & pourquoi, 293. Ils veulent faire comprendre les Anglois dans la neutralité. Ce que M. de Pontchartrain mande sur cela à M. de Vaudreuil, 295. Ils sont vengés de l'insulte des Outaouais, 296. Ils n'entrent point dans la ligue des quatre autres Cantons contre nous, 334. Le Sieur de Joncaire est bien reçu dans ce Canton, & en amene des Députés à Montreal, 350. Comment M. de Vaudreuil traite avec ces Députés,

Tsomos. Fruit de la Floride, ses qualités,
Tyne. (Le Sieur) Anglois, nommé Gouverneur de l'Acadie, est pris par M. de Bonaventure, & envoyé

V

à Quebec,

Jéfuite, voyez le premier volume. Il est envoyé à Tsonnonthouan avec le Sieur de Joncaire, 292.

Valero. (Le Marquis de) Vice-Roy de la Nouvelle Espagne. Avis, qu'il reçoit du Commandant de la Havane, & d'un Pere Francisquain: ordres, qu'il donne en conséquence 439.40. Il apprend la reprise de Pensacole par les Espagnols, & donne ses ordres pour chasser tous les Francisco de la Marquis de Pensacole par les Espagnols, & donne ses ordres pour chasser tous les Francisco de la Marquis de Pensacole par les Espagnols, & donne ses ordres pour chasser tous les Francis ordres pour chasser tous les Francis de la Marquis de la Marquis

çois du Golphe Mexique, 442. Vallette. (M. de) Capitaine de Vaisseaux, arrive à la Louyssane,

Valliere. (M. de la) Major de D dddd Montreal, est envoyé à Baston, & pourquoi, 241.

Vairennes. (Le Sieur de) Capitaine, veut qu'on traite comme un Forban le Trompette de l'Amiral Anglois, qui étoit venu sommer M. de Frontenac de se rendre à discrétion, 80. Il est envoyé avec deuxcent Hommes à Chambly, pour défendre ce Poste, 102. Il est atraqué par les Anglois, & les défait. Sa conduite en cette occasion, 104. & suiv.

Valtrie. (Le Sieur de la ) Escorte M. d'Argenteuil, est attaqué & tué à son retour par les Iroquois, 129.

Varlet. (Le Sieur) Officier, blesse à mort dans le combat de la Prairie de la Magdeleine, 105. Meurt de ses blessures, 106.

Vasseur. (M. le) Ingénieur en Chef dans l'Expédition de M. de Frontenac contre les Iroquois, 169. Il bâtir un Fort à l'endroit, où l'Armée avoit débarqué, 170.

Vandreuil. (Le Chevalier de) voyez le premier Volume. Il reçoit ordre d'aller découvrir la Flotte Angloise, & d'empêcher les débarquemens, & s'en aquitte bien, 77. Il donne la chasse aux Iroquois, & les défait à Saint Sulpice, 94-95. Il assemble un Corps de Troupes, pour donner la chasse aux Iroquois, & apprend leur retraite, 99-100. Il donne la chasse à un Parti de Tsonnonthouans, & en défait une partie, 115. Il marche avec des Troupes contre les Iroquois, 131. Il trouve qu'ils s'étoient retirés, 132. Il accompagne M. de Frontenac à Montreal, pour l'Expédition contre les Iroquois, 167. Il commande alternativement l'avant & l'arrieregarde dans la marche, 169. Il fait une marche pénible, & commande la descente, 170. Il conduit l'aîle droite, 171. Il marche contre le Canton d'Onneyouth : ordres, qu'il reçoit, 172. Il ruine ce Canton, en ramene plusieurs Prisonniers Fran-

çois, & quelques Chefs. Avis, qu'il donne au Général, 173. Le Roy ordonne à M. de Frontenac de l'envoyer à sa place à Pentagoët, pour l'Expédition de la Nouvelle Angleterre, supposé qu'il ne puisse pas y aller lui même, 219. Il est nommé Gouverneur de Montreal. Son éloge, 239-40, Il mene Madame de Champigny aux obseques du Capitaine le Rat, 279. Il se trouve avec M. de Callieres à la derniere Assemblée générale pour la paix, 280. Il fume dans le grand calumet de paix, 284. Toute la Colonie le demande pour Gouverneur Général: pourquoi le Roy le lui accorde avec plaisir. Il caresse beaucoup les Tsonnonthouans, dont un Chef lui donne le Domaine de son Canton, 288-89. Ce qui se passe entre lui & Teganissorens; ce qu'il fait pour engager les Iroquois à garder la neutralité, 289. Il envoye du secours aux Abénaquis, 290. Ses inquiétudes au sujet des Nations d'en haut, 291 92. & au sujet des Iroquois, 292-93. Les Tsonnonthouans lui font leurs plaintes d'une hostilité de nos Alliés. Il n'approuve pas l'Etablissement du Détroit. Il fait dire aux Tsonnonthouans de se trouver à l'Assemblée des Cantons convoquée à Orange, & pourquoi, 293. Il envoye de nouveau du fecours aux Abénaquis, & engage plusieurs de ces Sauvages à s'établir sur la Riviere de Bekancourt. Quel étoit en cela son dessein, 294-95. Il informe la Cour du dessein, que les Tsonnonthouans avoient de le rendre médiateurs entre les Anglois & nous, Réponse, qu'il en reçoit, 295. Le Gouverneur Général de la Nouvelle Angleterre lui fait proposer un échange des Prisonniers. On est surpris qu'il ne s'aperçoive pas des véritables desseins de ce Général, 301-02. Il laisse toujours en repos la Nouvelle York, & pourquoi. Il reconcilie les Iro-

quois & Discou 304. Il Outaou propose aux Ou 310. En jet d'ur il prenremédi Outaou Satisfac Chef d **fentime** taouais dre. O s'en tro grand | velle A traite avoien dans u au Gou gociati Répon neur, Iroquo ter foi d'une l glois c tromp tions p refule mezay glois 8 voyee les ord Il cam de Tr mens Enner de de qui se

Ce qu

train

tion

d'Hue

Iroqu factio

quois & les Outaouais, 303-04. Discours des Députés de ceux-ci, 304. Il reconcilie les Iroquois & les Outaouais, 305. Les Iroquois lui proposent encore de faire la guerre aux Outaouais, & il le leur défend, 310. Embarras, où il se trouve au sujet d'un désordre arrivé au Détroit : il prend de sages mesures, pour y remédier, 310. & suiv. Des Députés Outaouais viennent pour lui faire satisfaction à ce sujet. Discours du Chef de la Députation, 311-12. Son sentiment au sujet du Chef Outaouais, Auteur de tout le désordre. On ne le fuit point, & on s'en s'en trouve mal, 313. Il envoye un grand Parti de guerre dans la Nouvelle Angleterre, 324. Comment il traite les Iroquois domiciliés, qui avoient refusé de suivre les François dans un Parti de guerre. Il se plaint au Gouverneur d'Orange de ses négociations avec ces Sauvages, 328. Réponse, que lui fait ce Gouverneur, 328-29. Il est trompé par un Iroquois, ce qui l'empêche d'ajoûter foi à un avis, qu'on lui donne d'une ligue des Iroquois avec les Anglois contre nous. Il est enfin détrompé, & fait plusieurs dispositions pour prévenir les Ennemis. Il refuse l'offre que lui fait M. de Ramezay, de marcher contre les Anglois & les Iroquois, 334-35. Il envoye enfin quinze cent Hommes, fous les ordres de M. de Ramezay, 336. Il campe à Chambly avec un Corps de Troupes, & envoye des Détachemens, pour avoir des nouvelles des Ennemis, 337. Il reçoit des Députés de deux Cantons Iroquois, & ce qui se passe entr'eux & lui, 339-40. Ce qu'il mande à M. de Pontchartrain fur la malheureuse Expédition de M. de Mantet dans la Baye d'Hudson, 340-41. Il promet aux Iroquois de leur faire donner satisfaction de la part de nos Alliés,

qu'il

or-

'en-

our

gle-

as y

nmé

oge,

am-

e le

. de

ge-

ime

283. oour i le

ca-

ins,

aine

ii fe

ce

is à

ove

Ses

ons

des

on-

unc

uve

. 11

e le

ons

oi,

ULS

uis Ri-

en

me

n-

ia-

lé-

ou-

n-

ge l'il efle

341. Il envoye du secours à M. de Subercase, qui n'en profite pas, 342. Le Général Nicolson & M. de Subercase lui envoyent la capitulation du Port-Royal. Ce qui se passe entre lui & le premier, au sujet des prétentions de celui-ci; & ce qu'il lui répond, touchant les Prisonniers des deux Nations, 347-48. Il envove deux Officiers à Baston . & pourquoi, 348. Il nomme le Baron de S. Castin Commandant en Acadie par provision. Les Habitans de l'Acadie lui écrivent, pour lui demander du secours. Il mande aux Missionnaires de ces Quartiers-là, de ne rien omettre, pour maintenir les Sauvages dans nos intérêts. Il envoye aux Sauvages d'enhaut deux Officiers, pour en amener plusieurs à Quebec, & monte à Montreal, 349. Il envoye trois Officiers aux Iroquois, & pourquoi, 350. Il est instruit des préparatifs des Anglois contre le Canada, & mande à M. de Beaucourt de presser les travaux qu'il faisoit à Quebec. Il apprend de bonnes nouvelles de l'Acadie, & commande le Marquis d'Alognies, pour soûtenir les Sauvages & les François, qui bloquoient le Port-Royal. De nouveaux avis des préparatifs des Anglois contre le Canada, l'obligent à le contremander, 351. Ce qui se passe entre lui & les Députés Iroquois, & ceux des Nations d'en-haut, 352. Il trouve tous nos Alliés bien disposés à le secourir contre les Anglois: pourquoi il ne les accepte pas tous, & pourquoi il en retient plusieurs. Il travaille avec les Missionnaires à déconcerter les intrigues du Gouverneur d'Orange. Il part pour Quebec, 353. Ses diligences pour la défense de Quebec. Il charge le Comte de Vaudreuil, son Fils aîné, du Poste le plus périlleux. Il remonte à Montreal, fait camper son Armée près de Chambly, & envoye M, de Dddddii

Rouville à la découverte, 256. Il envoye des Barques à l'endroit, où les Anglois avoient fait naufrage, 357. Il traite avec les Iroquois, & les gagne par ses bonnes manieres, 365. Ses diligences pour rétablir la bonne intelligence entre nos Alliés, 372-73. Les Abénaquis lui envoyent des Députés pour sçavoir s'il étoit vrai que le Royeût cédé leur Pays aux Anglois. Sa réponse, 377. Il reclame le Baron de S. Castin, que les Anglois avoient enlevé, 380. Il renouvelle l'alliance avec les Iroquois. Proposition , qu'il fait au Ministre , pour peupler le Canada, 402. 6 fuiv. Ses représentations au Même au sujet des Abénaquis, 404. Il réunit presque tous nos Allies contre les Outagamis, & ce qui en arrive. Ordre, qu'il avoit donné à M. de Louvigny, de traiter avec eux, 406-07. Ces Barbares lui manquent de parole, 408. Sa mort & fon éloge, Vercheres. (Le Sieur de) Officier,

est tué dans l'Expédition d'Hewreuil,

Verderonne, ou la Boularderie. Isle adjacente à l'Isle Royale, 376.

Vesche. Le Sieur Vesche sonde les Passages difficiles du Fleuve Saint Laurent: arrive en Amérique pour y presser les préparatifs des Anglois contre Montreal. La Reine lui promet le Gouvernement de la Nouvelle France, s'il réussit, 335. Les Anglois, qui devoient attaquer Chambly, lui imputent le mauvais succès de cette Expédition, 337. Il commande au Port-Royal, & y maltraite les Habitans François, 349.

Vienne. (M. de) Capitaine de Vais-

feau. Sonde l'entrée de la Baye de Penfacole, 448. Vilescas. (Dom Pedro) Commandant de Presidio del Norte, reçoit

dant de Presidio del Norte, reçoit bien M. de Saint Denys; mais ne peut rien conclure avec lui, & l'envoye à Caouis, 418. M. de Saint De-

nys lui rend un grand service, & épouse sa Fille, 420.

D. Jean Vilescas, Frere du Précé-

dent. Accompagne M. de Saint Denys à la Maubile,

Vilmville. (Le Sieur de) Belle action de cet Officier, 442. Il joint fort à propos M. de Serigny à l'Isse Dauphine avec soixante Hommes,

Villebon, (Le Chevalier de) Capitaine, Frere de M. de Manneval, arrive au Port-Royal : en quel état il trouve cette Place. Il apprend la captivité de son Frere, 69. Il tient conseil sur ce qu'il doit faire, & quelle résolution il prend, 70. Il perd son Navire & deux Caiches, & fe rend an Fort de Jemset. Nouvelles, qu'il y apprend, 72. Il exhorte les Abénaquis à continuer la guerre, & ce qu'ils lui répondent, 73. Il arrive à Quebec, 74. Il arrive au Port-Royal. 109. Il va à Quebec, repasse en France, répond à la Cour de se rendre maître de l'Acadie, & il est nommé Commandant dans cette Province. Il retourne à Quebec, & passe au Port - Royal, 110. Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre veut le faire enlever. Il fait bonne contenance, & les Anglois n'osent l'attaquer. Il represente au Comte de Frontenac la nécessité de prendre le Fort de Pemkuit, 121. Il se concerte avec MM. d'Iberville & de Bonaventure pour cette Expédition, & ce qui la fait manquer, 122. Nouvelles, qu'il mande à M. de Frontenac : il l'assure qu'il ne craint point les Anglois, qui menaçoient de l'attaquer, 134, 135. Avis, qu'il donne à M. d'Iberville, 178. Il est pris par les Anglois, 181. Il est relâché, & apprend qu'une Escadre Angloise se prépare à l'attaquer dans son Fort de Naxoat, 182. Ses préparatifs pour la deffense. Sa Harangue à sa Garnison. On l'avertit que l'Ennemi paroît. Sa conduite pendant ce Siége, 183. & suiv. Il ne peut engager les Sauvages à poursuivre les Anglois dans leur retraite, 185. Le Roy ordonne à M. de Nefmond de lui donner tous les secours, dont il aura besoin, 218. Avis, qu'il donne à M. de Pontchartrain des dispositions, où font les Sauvages & les Anglois dans fon Gouvernement, 235-36. Il se borne à desfendre le Fort de Naxoat, parce qu'on ne le met point en état de faire mieux, 254. Sa 286.

. 80

420. réc**é-**

De-

421.

e ac-

joint

l'Isle

nes,

443. Capi-l, ar-

tat il

cap-

con-

uelle

l fon

rend

qu'il Abé-

& ce

rive à

oyal.

Fran-

endre

mmé

ince.

le au

rneur

ut le

nan-

quer.

onte-

Fort

avec

nture

ui la

qu'il

flure

lois,

134,

lber-

An-

ap-

rt de

pour

Gar-

pa-

Villedonné. (Le Sieur de) Officier François. Se sauve des mains des Iroquois, qui l'avoient fait Prisonnier. Avis, qu'il donne à M. de Callieres, 115. Il arrive à Montreal, & donne avis de l'arrivée prochaine des Députés des Nations d'en haut, 271. Il se distingue en Terre-neuve, 300.

Villeperdry. (Le Sieur de) Un de ceux, qui avoient suivi M. de la Sale en Amérique. Ordre, dont il est chargé, 10. Sa mort,

Villieu. (Le Sieur de) Belle action de cet Officier au Siège de Quebec, 86. Il est envoyé au Cap Tourmente à la levée du Siége de Quebec, pour s'opposer aux descentes des Anglois, 90. Il rompt les négociations du Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avec les Abénaquis, & mene ces Sauvages à une Expédition contre les Anglois, 144. Succès de cette Expédition, 145. Il rassûre de nouveau plusieurs de ces Sauvages, que le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre avoit intimidés, & engage leurs Chefs à le suivre à Quebec, 146. Il va au Siège de Pemkuit, 178. Il prend possession de la Place: ce qu'il y trouve, 179. M. de Frontenac fe plaint des mauvais traitemens, qu'on lui fait dans sa Prison de la Nouvelle Angleterre, 226. Il confirme de la part de la France le Réglement des Limites de la Nouvelle France, 236. & manquent le Pere, 470-71. Ils sont

Vincelote. (Le Sieur) Débarque à Pentagoët, & va porter les ordres du Roy à M. de Frontenac,

Vincennes. (Le Sieur de) Gentilhomme Canadien, amene à M. de Vaudreuil des Députés Outaouais, 304. Mort héroïque du Sieur de Vincennes,

Voisin. (Le Sieur) Jeune Officier de quinze ans, fait une belle retraite,

Ulfins. (M. des) Arrive à Quebec. Nouvelles, qu'il y porte de M. de Nesmond, 215. Ordres, qu'il recoit de M. de Nesmond, 218. Ursulines. Elles s'établissent à la

Louysiane, 462. Uxelles, (Le Maréchal d') Les Anglois lui font comprendre à Urrecht que l'Etablissement de la Louysiane

les inquiere, Waleop. (Le Sieur) Capitaine de Vaisseaux au Service de l'Espagne. porte à la Louysiane le Traité de paix ,

Williams. Amiral Anglois. Afficge Plaisance, & somme le Gouverneur, 119. Il leve le Siège, 120.

ASOUS. Sauvages de la Louyfiane. Les Anglois veulent traiter avec eux à notre préjudice, 330. Les Anglois les engagent à faire la guerre, pour avoirdes Esclaves, 421. Le Grand Chef des Natchez traite ces Sauvages de Nation perfide, 423. Des Yasous reçoivent bien un François échappé du massacre des Natchez. & le font conduire à la Nou velle Orleans, en le priant d'assûres M. Perrier de leur fidélité. Ils tuent leur Missionnaire, puis tous les François établis chez eux. A quoi on attribue la mort du Missionnaire, 469-70. Des Yasous attaquent le Pere Doutreleau pendant qu'il dit la Messe, tuent une partie de ses Gens,

presque détruits par les Akansas, 484. Quelques-uns se joignent aux Natchez,

Tork. Nouvelle York. Voyez. le premier Volume. Les troubles domestiques y continuent, 138. M. de Frontenac croir qu'il est plus à propos & plus aisé de conquerir la Nouvelle York, que la Nouvelle Angleterre, & pourquoi, 216. Ce que M. de Nesmond devoit faire contre la Nouvelle York après la prise de Baston, 217. Pourquoi M. de Vaudreuil ne l'attaque point, 303. On y assemble des Troupes pour attaquer Chambly,

Tuetet. Voyez Larchevêque.

Fin de la Table des Matieres.

.